



Comman Google

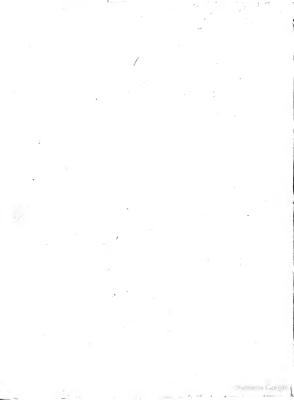

## HISTOIRE GÉNÉRALE

DES

# **AUTEURS SACRÉS**

FT

## ECCLESIASTIQUES,

QUI CONTIENT LEUR VIE, LE CATALOGUE, la Critique, le Jugement, la Chronologie, l'Analyse & le Dénombrement des différentes Éditions de leurs Ouvrages; ce qu'ils renserment de plus intéressant sur le Dogme, la Morale, & sur la Discipline de l'Eglife; l'Histoire des Conciles, tant généraux, que particuliers, & les Actes choiss des Martyrs.

Par le R.P. Dom REMY CEILLIER, Prieur Titulaire de Flavigny, & Président de la Congrégation de Saint Vannes & de Saint Hydulphe.

### TOME VINGT-DEUXIEME







### APARIS, RUES. JACQUES,

Chez LOTTIN, & J. H. BUTARD, Imprimeur-Libraires;

La Veuve D. A. PIERRES, Libraire, à S. Ambroise, & à la Couronne d'Epines.

M. D C C. L V I I I.

AVEC APPROBATION ET PRIVILEGE DU ROY.

Louigh





## TABLE

### DES CHAPITRES

Contenus en ce Volume.

| CHAP. I. A D'A M, Chanoine de Brême, I                                  | Page 1 |
|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| CHAP.II. Le Vénérable Hildebert, Evêque du ensuite Archevêque de Tours, | Mans*  |
| ART. I. Histoire de sa vie,                                             | ibid.  |
| ART. II. Des Ecrits d'Hildebert,                                        | 15     |
| S. I. Des Lettres d'Hildebert,                                          | ibid.  |
| §. II. Des Sermons d'Hildebert,                                         | 25     |
| §. III. Des Opuscules d'Hildebert ,                                     | 31     |
| S. IV. Des Poëmes d'Hildebert,                                          | 38     |
| S. V. Jugement des Ecrits d'Hildebert. Editions                         | qu'on  |
| en a faites.                                                            | 41     |
| CHAP. III. Marbode, Evêque de Rerines,                                  | 44     |
| CHAP. IV. Estienne Harding , Abbé de Caga                               | ux , & |
| quelques autres Ecrivains du douziéme siécle,                           | 53     |
| CHAP. V. Hugues de Fleuri, Florent Bravon,                              | Pierre |
| de Honestis, & quelques autres Ecrivains,                               | 72     |
| . a ii                                                                  | -      |

### TABLE

iv

|              | - 71       | D M M         |          |     |
|--------------|------------|---------------|----------|-----|
| CHAP. VI.    | Des Papes  | Honorius II.  | Innocent | 11. |
| Celestin II. | Lucius II. | & Eugene III. | Page     | 82  |

- CHAP. VII. Rupert, Abbé de Tuy, ou de Duits,
- CHAP. VIII. Le Bienheureux Guiges, ou Guigues, cinquième Prieur de la Chartreuse, 134
- CHAP. IX. Guillaume de Malmesburi, ou de Somerset, & quelques autres Historiens Anglois, 143
- CHAP. X. Pierre Abaillard , Abbé.; & Heloisse, Abbesse du Paraclet ,
- Chap. XI. Gilbert de la Porrée, Evêque de Poitiers; Abandus; Francon, Abbé d'Afflighen, 193
- CHAP. XII. Hugues, Chanoine Régulier de Saint Victor, 200
- CHAP. XIII. Hugues Metellus, Chanoine Régulier de Toul, 225
- CHAP. XIV. Orderic Vital, Moine de Saint Evroul, 237
- CHAP. XV. Suger, Abbé de Saint Denys, Ministre d'Etat, & Régent du Royaume de France, 245
- CHAP. XVI. Alger, Diacre & Scholastique de Liege,
- CHAP. XVII. Guillaume, Abbé de Saint Thierri, 257

| DES CHAPITRES.<br>CHAP. XVIII. Robert Pullus, Cardinal & C<br>celier de l'Eglise Romaine; & Betnard des P<br>Pag | Chan-<br>ortes,<br>e 275 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| CHAP. XIX. Hervé , Moine Bénédictin ; & pli<br>autres Ecrivains ,                                                | egieurs<br>295           |
| CHAP. XX. Saint Bernard , premier Abbé de Clair<br>Docteur de l'Eglife ,                                         | 317.                     |
| ART. I. Histoire de sa vie,                                                                                      | ibid.                    |
| ART. II. Des Ecrits de Saint Bernard,<br>I. De ses Lettres,                                                      | 330<br>ibid.             |
| . II. Des cinq Livres de la Confidération,                                                                       | 39 <b>5</b>              |
| i. III. Traité des mœurs & des devoirs des Evê                                                                   | ques ,<br>406            |
| . IV. Livre de la Réforme des Clercs,                                                                            | 408                      |
| . V. Livre du Précepte & de la Dispense,                                                                         | 410                      |
| . V I. Apologie de saint Bernard,                                                                                | 415                      |
| i. VII. Livre à la louange des Chevaliers du Te                                                                  | 419                      |
| . VIII. Traité des dégrés d'humilité & d'org                                                                     | queil ,<br>42 <b>3</b>   |
| . I X. Traité de l'amour de Dieu,                                                                                | 424                      |
| . X. Traité de la Grace & du libre Arbitre,                                                                      | 426                      |
| . XI. Traités du Baptême, & contre les erreurs<br>baillard,                                                      | ďA-<br>432               |
| . XII. Vie de saint Malachie, Archevêque d'Irl                                                                   |                          |
| a îij                                                                                                            | 435                      |

| vi TABLE                                                                           |                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| S. XIII. Traité du Chant, ou de la<br>l'Antiphonier,                               | a correction de<br>Page 438 |
| S. XIV. Des Ouvrages de saint Bern                                                 | nard, contenus              |
| dans les troisième & quatrième Tomes,                                              | 440                         |
| <ol> <li>X V. Des Ouvrages contenus dans le<br/>sixiéme Tomes ,</li> </ol>         | es cinquiéme &              |
|                                                                                    | -,                          |
| 5. XVI. De quelques Ecrits de faint E<br>depuis la derniere édition de fes Oeuvres | s, 463                      |
| S. XVII. Jugement des Ecrits de saint                                              | Bernard. Cata-              |
| logue des éditions qu'on en a faites,                                              | 466                         |
| CHAP. XXI. Pierre, Abbé de Cluni,<br>Vénérable,                                    | , furnommé le<br>470        |
| CHAP. XXII. Wibald, Abbe de St                                                     | avelo, & de                 |
| Corbie,                                                                            | 517                         |
| CHAP. XXIII. Chunon, ou Conre<br>Moury en Suisse,                                  | ad , Abbé de<br>539         |
| CHAP. XXIV. Des Conciles de                                                        | Vormes, d'In-               |
| gelheim, de Narbonne, d'Acclech, de<br>de Frioul, de Ratisbonne, de Francfor       | t. & d'Angle.               |
| terre,                                                                             | 547                         |
| CHAP. XXV. Des Conciles de Ro<br>d'Aix - la - Chapelle, de Rome &                  | ome, d'Urgel,               |

| DES CHAPITRES. vi                                                                             |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| . X X V I. Conciles d'Altino , d'Aix-la-Cha-                                                  |  |
| , d'Arles, de Mayence, de Reims, de Tours, de                                                 |  |
| lons-fur-Saone, d'Aix-la-Chapelle, Page 560                                                   |  |
| e, d'Arles, de Mayence, de Reims, de Tours, de<br>lons-fur-Saône, d'Aix-la-Chapelle, Page 560 |  |

- CHAR' XXVII. Conciles de Constantinople, de Noyon, d'Aix-la-Chapelle, de Celebyte, de Thionville, de Trebur, de Cloveshou, & d'Attigny, 574.
- CHAP. XXVIII. Concile de Paris au fujer des Images; d'Ingelheim, de Rome & d'Aix-la-Chapelle, 591

597

CHAP. XXIX. Concile de Paris,

C H A I pelle Chá

- CHAP. XXX. Conciles de Vormes, de Langres, de Nimegue, de Vormes, de Londres, de Compiegne, d'Aix-la-Chapelle, de Mantoue, de Stramiac, de Kinflon, de Châlons-fur-Saône, d'Engelheim, & de Fontenai,
- CHAP. XXXI. Des Conciles de Bourges, de Constantinople, de Coulaine, de Lauriac, de Toulouse, de Thionville, de Verneuil, de Beauvais, de Meaux, de Paris,
- CHAP. XXXII. Des Conciles de Mayence, de Bretagne, de Quiercy, de Paris, & de Pavie, 626
- CHAP. XXXIII. Des Coneiles de Sens, de Benningdon, de Kingesburie, de Soissons, de Cordoue, de Mayence, de Quiercy, & de Verberie, 636

- viii TABLE DES CHAPITRES.
- CHAP. XXXIV. Des Conciles de Rome, de Conftantinople, de Valence, & de Pavie, 641
- CHAR. XXXV. Des Conciles de Vinchestre, de Bonoil, de Quiercy, de Mayence, de Constantinople, de Merz, de Langres, de Savonieres, de Constantinople, de Sisteron,
- CHAP. XXXVI. Quatriéme Concile de Constantinople, que l'on compte pour le huitiéme général, 672.
- CHAP. XXXVII. Des Conciles de Verberie, de Metz, & autres, depuis l'an 869, jusqu'en 879, 691
- CHAP. XXXVIII. Concile de Constantinople pour le rétablissement de Photius, 710
- CHAP. XXXIX. Des Conciles de Rouen, de Mantes, & autres, jusqu'en l'an 904, 718
- CHAP. XL. Des Conciles de Saint-Oyan, de Narbonne, & autres, jusqu'en l'an 950, 744
- CHAP. XLI. Des Conciles d'Ausbourg, & autres; jusqu'à la fin du dixième siècle, 762

Fin de la Table des Chapitres.



## HISTOIRE GENERALE DES AUTEURS

SACRE'S ET ECCLESIASTIQUES.

CHAPITRE PREMIER.

ADAM. Chanoine de Brême.



EsTà lui que l'on est redevable de la connoissance des origines des Eglises du Nord, Chanoine & de la fuite des Evêques de Brême & de Hambourg; personne avant lui n'ayant entrepris de les faire connoître à la posterité. Né en Thuringe ou dans la Misnie, il quitta de

bonne heure la Patrie pour aller à Brême (a) où il fut chargé du foin des Ecoles de cette Ville. Il y arriva l'an 1067, le vingtiéme de l'Episcopat d'Adalbert. Ce Prélat étant mort le 16 de Mars 1072, ou lui donna pour Successeur Liemar, jeune Ecclésiastique de grande esperance, & très-instruit des Arts liberaux. Adam continua fous fon Pontificat de régen-

ter les Ecoles de Brême, mais en 1077 il fut sait Chanoine de l'Eglise Métropolitaine (a).

Il travaille à l'Histoire des Eglises du Nord.

II. Dans le dessein de donner une Histoire Ecclésiastique des Eglifes du Nord, Adam fit une recherche exacte des mémoires qui pouvoient l'en instruire, particulierement des Lettres des Princes & des Papes; il recueillit aussi ce que la tradition vivante lui en apprit. Suenon, surnommé Destrihe, Roi de Dannemare, étoit en réputation de sçavoir, & zelé pour la propagation de la foi. Adam l'alla trouver & en fut très-bien recu . car ce Prince recevoit volontiers les Etrangers; ce sut dans les entretiens qu'il voulut bien lui accorder (b) qu'Adam s'inftruisit de la partie de son histoire qui concerne les Barbares , & les homs des Saints qui avoient de son tems souffert le martyre en Suede & en Norvege.

Ce que com-Histoire.

III. Ce font-là les fources dans lesquelles Adam a puisé pour composer son histoire; il étoit encore jeune, lorsqu'il l'acheva, comme il nous l'apprend lui-même dans l'épilogue en vers (c) adressé à l'Archevêque Liemar, à qui il dédia cet Ouvrage. Il le commence à l'entrée de faint Villehade en Saxe, & le finit à la mort de l'Archevêque Adalbert, ce qui fait un espace de tems d'environ trois cens ans, c'est-à-diredepuis l'an de Jesus-Christ 788 jusqu'en 1076. Historien sincere & fidele, il proteste (d) que la passion n'a eu aucune part à fon histoire, qu'il n'y a rien hazardé, mais rapporté sidelement les faits tels qu'il les avoit trouvés dans des mémoires autentiques. Il est cité avec éloge dans la Chronique des Sclaves par Helmold (e), & dans les Annalles de Baronius, Lambecius lui reproche quelques parachronismes; mais suivant la remarque du Docte Albert Fabricius (f) on doit les pardonner facilement à un Ecrivain qui nous a fait connoître tant de si belles choses & si interessantes pour l'Histoire Ecclésiassique du Nord.

A malyte de bourg en1706,

fol.

I V. Celle que nous a donnée Adam est divisée en quatre centeHifloire, Livres, & les Livres sont divisés en chapitres. Il met à la tête edit. de Ham- du premier Livre l'Histoire de la Nation des Saxons, ce qui

<sup>(</sup>a) Lib. 3, hill. cap. 1, pag. 34. (b) L.b. 4 , cap. 16 , p.1g. 48.

<sup>(</sup>c) Erro fave rous, porce invenilibus sanis , pr. 67 , edit. Hambourg. 1706 , d'autres lifent ansis , ce qui revient au mine.

<sup>(</sup>d) Adam. in prafat. (e) Lib. 1, cap. 14, Baronius acan. 980.981.

<sup>(</sup>f) Febricius prafat, in Adem.

#### CHANOINE DE BRESME.

lui paroiffoit nécessaire, à cause que Hambourg, dont il se pro- Cap. 12 pose de faire connoître les Evêques, est située dans la Saxe. Les Saxons, depuis longtems tributaires aux Francs, s'en féparerent pour se délivrer de cette servitude. Pepin leur sit la guerre, Cap. 7. Charlemagne fon fils la continua, les Saxons furent vaincus, la paix ne leur fut accordée qu'à condition de renoncer au culte superstitieux des faux Dieux, & d'embrasser la Religion Chrétienne. Le premier de leurs Missionnaires sut saint Vilfrid, An- Cap. 8. glois de naiffance; le second, saint Boniface; le troisiéme, faint Villehade avec ses Disciples. Ils trouverent de la résistance Co. 9. de la part des Idolâtres; mais enfin Nidekind, le Chef de la révolte, se soumit & recut le Baptême avec les grands Seigneurs de la Nation; alors la Saxe fut réduite en Province, & l'on y érigea huit Evêchés que l'on foumit aux Archevéchés de Cologne & de Mayence. Adam rapporte l'acte qui en fut passé & figné de Charlemagne & d'Hildebald, Archevêque de Cologne, Chapelain du Palais, au mois de Juillet 788. Le premier Evêque Co. 15. de Brême fut Willerie ou Willehaire, l'un des Disciples de faint Willehade.

V. Adam parle ensuite de la conversion des Danois & des Cap. 16. autres Penples voifins, par le ministere de saint Anschaire qui fut facré le premier Archevêque de Hambourg , l'an 833 , par Drogon, Evêque de Metz, affifié des Archevêques de Mayence. de Treves, de Reims, & de quelques autres. Ce dernier qui fe nommoit Ebon, se joignit à faint Anschaire dans la prédication de l'Evangile, mais ne pouvant plus foutenir la fatigue des voyages, il retourna à son Archevêché de Reims, donnant Cap. 18. pour Compagnon à faint Anschaire son neveu Gaudberg, aurès l'avoir eux deux facré Evêque fous le nom de Simon. Adam dir ici que toutes ces choses étoient rapportées plus au long dans la vie de faint Anschaire écrite par faint Rembert son Successeur. dans le Siege Episcopal de Hambourg; ensuite il nomme ceux Cap. 19. qui gouvernerent, après faint Anfchaire, l'Eglife de Breme; marque le siège de Cologne par les Normans, & l'incendie de la Ville de Hambourg, de son Eglise, de son Monastere & de Capata fa Biblioteque; ajourant que faint Anschaire qui y étoit alors fut obligé d'en fortir, n'emportant avec lui que des Reliques de Martyrs, fcavoir de faint Xyfte & de faint Sinnicius. Il gouvema l'Eglise de Hambourg pendant seize ans, puis celle de: Brême pendant dix-buit ans, enforte qu'il fut fuccessivement. trente-quatre ans Archevêque, premierement de Hambourg; and the first constitution of the

Ge. 14. enfuite de Brême, qui fe trouvoir fans Pasteur, lorsque les Normans ruinerent la Ville de Hambourg. Quoique cette translation fit conforme aux Décrets des Conciles qui portent qu'un Evéque chasse de son se tems de la persécution, sera reçu en une autre Eglise dont le Siege sera vacant, Saint Anschaire fut quelque tems à résister à l'Empereur Louis le Pieux.

Cop. 37. qui vouloit cette tranflation. Le Pape Nicolas I, qui fut confulté la delfus, ôta toute difficulté en unilfant l'Eglife de Brême avec Cop. 39. celle de Hambourg. Les Succelleurs dans l'Archevêché de Brême furent Rimbert, Adalgaire, Moine de Corbie; Hoger,

Reginwart, Unnus, &c.

Livre dea VI. En donnant la fuite de ces Evêques dans le fecond Livre, 

time, p-24. Adam ne fe contente pas de les faire connoître par leurs noms, 

Cap. 1, mais il donne, comme dans le premier, un précis de leur vie, 

durée de leur EpiGonat. l'éponue de la mort des Papes.

la durée de l'eur Episcopat, l'époque de la mort des Papes, des Empereurs, des Rois; il fait même remarquer par quel Pape le Pallium leura été envoyé, par qui ils ont été confacrés;

Cap. 1. les guerres entre les Empereurs & les Nations septentrionales; l'érection des nouveaux Evéchés; sous quelle Métropole on les avoir mis; les difficultés mûtes par l'Archevêque de Cologne au sujet de l'union des deux Eglises de Hambourg & de Brême;

C7.3.4.7. Porigine des Duces de Sare, la l'Archeveche de Magdebourg, & des cinq Evéchés foumis à cette Métropole. Il prend de-là occasion de donner une description des pays où ces Egilies (C7.3.4.9. font fituées, des fleuves qui les arrofent, des Nations qui les

10 , 11 , 12. habitent.

VII. Il passe ensuite au Royaume de Dannemare dont le Roi Harold embris la religion chréciene, & la favorist dans Cap. 16,17, fes Etats jusqu'à si mort. Il nomme les Evêques qu'Adaldag, si est la contraine de la contraine de la contraine de la contraine su est le contraine su est la contraine au est la contraine de la religion chrécienne qui las voient abandomnée, se mourus le jour de la l'éte de tous les Saints d'une biessure qu'il avoit est la contraine de la rétre de tous les Saints d'une biessure qu'il avoit comme un Marryt. Son fils, instexible aux prieces se aux remontraines des Evêques qui le priet gein de fein de

l'Eglife, fut lui-même privé de ses Etats pendant un grandnombre d'annéess, c'est-à-dire jusqu'à la mort d'Hetic, Roi des Sueniens ou Suedois, qui les avoit usurpés.

Cap. 15.

#### CHANOINE DE BRESME.

VIII. Adam descend dans le détail de ce qui regarde Heric, en même tems Roi de Suede & de Dannemarc, & de fon Suc- Jeqcesseur dans ces deux Royaumes; de la propagation de la foi dans la Suede, d'un grand nombre de Martyrs chez les Nations barbares, & de l'érection de nouveaux Evêchés chez les Sclaves, les Suedois, les Norvegiens, les Anglois & les autres Peuples 31,34. du Nord. Il a soin de remarquer que les Archevêques de Breme recevoient l'investiture de leur dignité par la crosse que l'Empe- Cap. 45,50. reur leur mettoit en main après leur élection, & que le Pallium 51 & feq. leur étoit envoyé par le Pape. Sur la fin du second Livre, Adamfe plaint du relâchement des mœurs dans le Clergé, & le regarde comme plus préjudiciable à l'Eglise que ne le sut à celle de Brême l'incendie qui la confuma avec fon tréfor, fon cloître, fes livres, ses ornemens, & les édifices de la Ville, environ deux cens soixante-dix ans depuis sa fondation par S. Villehade.

I X. Adam commence son troisième livre par l'éloge de fiéme,pag.33. l'Archevêque Adalbert dont il releve la noblesse, l'esprit, le fcavoir, l'éloquence, la beauté, la prudence, la liberalité, la Cap. 1, 2, 3. charité envers les Pauvres & les Etrangers, le zele pour l'accroissement de la religion, la pieté, & une dévotion si tendre qu'il fondoit en larmes lorsqu'il offroit le faint Sacrifice. Dès la premiere année de son Episcopar il s'appliqua à réparer l'Eglise de Brême, le cloître, & les autres bâtimens nécessaires aux Chanoines, & voyant que les Ducs la vexoient continuellement il lui rendit sa premiere liberté en faisant avec eux une paix solide. Il envoya des Députés aux Rois du Nord pour lier amitié avec Cap. 10. eux; écrivit aux Évêques & aux Prêtres établis en Dannemarc, en Suede & en Norvege, pour les exhorter à la garde de leurs-Eglifes, & à travailler sans crainte à la conversion des Payens; Cap. 13, menaça d'excommunication Suenon, Roi de Dannemarc, s'il ne se séparoit de sa parente qu'il avoit épousée contre les reglesde l'Eglife, ce que ce Prince ne fit qu'après les lettres du Pape, encore prit-il ensuite plusieurs semmes & plusieurs Concubines. La Reine Gude, après cette léparation, le retira fur les terres, Cap. 16. où elle vi cut dans la pratique de toutes les vertus ; elle y reçut les Députés que l'Archevêque de Brême avoit envoyés pour détromper le Roi de Suede au sujet d'un nommé Osmund qui Cop. 15. fe disoit ordonné Archevêque de ce Royaume par le Pape, & en conféquence portoit devant soi la Croix comme les Archevêques.

X. En Norvege, le Roi Harold exerçoit une cruelle tyran- Cap. 18, A iii

Livre troi-

nie, abbatoit les Eglises, faisoit mourir les Chrétiens par divers fuplices, s'exerçoit aux malétices, & loin d'être touché des miracles qui se faisoient au tombeau du Roi Olas son trere, il en enlevoit les offrandes qu'il distribuoit à ses Soldats. L'Archeyêque Adalbert lui envoya des Députés chargés de lettres où il lui faifoit des reproches fur tous ces défordres, & fur ce qu'au mépris de sa Jurisdiction il faisoit venir des Evêques de France & d'Angleterre. Harold renvoya les Députés avec mépris. difant qu'il ne reconnoissoit en Norvege ni Archevêque, ni autre personne plus puissante que lui. Adalbert en porta ses plaintes au Pape Alexandre II, qui écrivit en ces termes au Roi Harold : Comme vous étes encore peu instruit dans la foi & la discipline canonique, nous devrions, nous qui avons la charge de toute l'Eglife, vous donner de fréquens avertiffemens, mais la longueur du chemin nous empêchant de le faire par nous-même, feachez que nous en avons donné la commission à Adalbert. Archeveque de Brême, notre Légat; or il s'est plaint à nous par ses lettres que les Evêques de votre Province ne sont point facrés, ou fe font facrer pour de l'argent en Angleterre ou en France; c'est pourquoi nous vous admonestons vous & vos Evêques de lui rendre la même obéissance que vous devez au Saint Siege.

Cap. 10.

Suenon, dans l'esperance que ce Prince lui ayant rendu son amitié, faciliteroit l'exécution de fes desfoins dans le Dannemarc pour l'aggrandissement de l'Eglise; il persuada aussi à l'Empereur Henri III, de conclure avec Suenon une alliance perpétuelle, & par-là l'Archevéque de Brême procura de grands avantages à fon Eglife, & l'accroiffement de la milfion dans les pays du Nord. L'Evangile fit aussi de grands progrès dans les Provinces au-de là de l'Elbe, enforte qu'elles furent bientot remplies d'Eglifes, de Monasteres tant d'hommes que de filles; d'Evêques & de Prêtres qui y prêchoient librement la foi de Jefus-Christ. Il y avoit jusqu'à trois Convents à Meckelbourg, Capitale des Obodrites; la religion prosperoit aussi chez les Sclaves à la faveur de Gothescale, sils d'Uton, un des Princes des Sclaves. Gothescale avoit épousé la fille du Roi de Dannemarc, & par cette alliance il s'étoit rendu puissant comme un Roi ; il étoit pieux , ami de l'Archevêque de Brême , & zelé pour la propagation de la foi ; fouvent il parloit dans l'Eglife, pour expliquer au Peuple plus clairement en Sclavon ce que disoient les Evêques & ses Prêtres.

XI. Adalbert fongea enfuite à fe reconcilier avec le Roi

Сф. 11,11, 28, 19.

XII. L'Evangile se seroit même répandu plutôt chez les Cap. 25. Sclaves sans l'avarice des Seigneurs Saxons, Gouverneurs de la frontiere, qui ne songeoient qu'à les charger d'impôts, & qui par leur cruauté les obligerent à la révolte; mais il venoit des Députés d'Islande, de Groenlande, des Orcades à Adalbert lui demander des Missionnaires, & il en envoyoit. Il étoit Cap. 26. tellement attaché à procurer la gloire de Dieu qu'il ne négligeoit pas les embellissemens qui font une partie de la gloire humaine; ainsi par ses soins la Ville de Brême, quoique petite, devint la Rome du Nord, & on y accouroit de toutes parts. Il se sit Cip. 17. auffi un plaifir fingulier de rendre respectable la Metropole de Hambourg qu'il appelloit la Mere des Nations; il l'orna, il la fortifia pour la mettre en état de se désendre contre les Barbares; il y sit célebrer avec pompe les solemnités de Pâques, de Pentecôte & de la fainte Vierge, y affemblant à cet effet un grand nombre de Clercs, ceux-là surtout qui par la douceur de leur voix pouvoient plaire aux Peuples. Il fuivoit dans la céle- Car. 19. bration des Mysteres, non le Rit Latin, mais un je ne sçai quel mélange du Rit Grec & Romain, faifant partout où il se trouvoit chanter trois Messes, & y assistoir. Il aimoit aussi dans les céremonies la fumée des aromates, un grand nombre de luminaires & un concert de voix fortes, pour imiter en quelque forte ce qui se passa au Mont Sinaï lorsque Dieu y apparut à Moyse.

XIII. En 1051, la feptième année de son Episcopat, Cap. 31, Adalbert assista au Concile de Mayence, auquel le Pape Leon IX. préfida, l'Empereur Henri III. préfent; les Archevêques de Mayence, de Cologne, de Treves y affisterent avec celui de Magdebourg, & plusieurs Evêques. Celui de Spire accusé d'adultere, s'en justifia par l'oblation du Saint Sacrifice. On sit dans ce Concile des Décrets contre la simonie & les mariages des Prêtres, & il y fut ordonné que l'on chasseroit de l'Eglise & des Villes les femmes publiques. L'Archev que Adalbert 34, 35. étoit en grande confideration tant auprès du Pape Leon que de l'Empereur Henri, & sa réputation avoit pénetré jusqu'à l'Empereur de Constantinople ; flatté d'un si grand crédit , il essaya d'ériger l'Eglise de Hambourg en Patriarchat, en quoi it étoit secondé par le Roi de Dannemarc qui fouhaitoit avoir un Archevêché dans fon Royaume; mais la mort du Pape & de l'Empereur fit disparoître tous ces projets. L'Eglise même de

Brême se ressentit de l'application qu'Adalbert donnoit aux affaires seque l'Etat, celles de cette Eglise allerent on décadence.

Lirre quiXIV. Herman, fils de Bernard, Duc de Saxe, ravagea
tridme, par.
IArchevêché de Erême & de Hambourg; mais le Roi Herni
Cap. 3, .

V. confola en quelque façon ces Eglifes en leur envoyant des
memens, des vafes dargent, trois calices d'or, des chandeliers, des encenfoirs d'argent, & des livres dont un pfeautier
étoit écrit en lettres d'or. Adam racome enfuir comment l'Eglife
de Hambourg & de Brême deyint riche & fi puilfiante qu'i n'y

avoit dans l'Émpire que celle de Virthourg qui la furpaffit ; Cp. 1, 6 mais il fe plaint ambrement que l'Archeveque Adalber , en voulant lui acquerir des Comtés, un entrautres fitué dans la Frife , avoit, pour en payer le prix , vendu ou fait brifer des croix d'or omées de pierres précieules , des autels , des couronnes, &

Cq. 6, 7. d'autres ornemens, qui toutefois ne purent former qu'environ la moitié de la fomme, enforte que l'Églife de Brême tomba dans la défolation, & que fon Archevêque devint la rifée de tout le monde.

X.V. Vers le même tems le Prince Gothefeale qui avoit aidé

23: 11, 15, à convertir une grande partie de la Selavonie, fut mis à mort

avec le Prètre Ippon, & un grand nombre de Cleres & de

Laics, pour la confeilloin du non de Jefus-Chrift, par ceux-là

même qu'ils avoient convertis, mais qui étoient retombés dans

l'idolàtrie. Ces Barbares ravagerent enfuire toute la Province

de Hambourg, nettant tout à leu & à l'ang, & en chafferent

l'Archevêque. Tous ces maux, dit l'Hiftorien, nous avoient

été annoncés par une comere qui avoit apparu la nême année

vers la Fête de Pâques. L'Archevêque fut trois ans hors de fon

Cq.31, 31. Relife, & pour rétablir fes affaires il le reconcilia avec ceux qu'il avoit auparvant raités avec trop de hauteur. Sa nort, fi l'on en croit Adam, fut précedée de plufieurs prodiges; on vit entr'autres à Brême les crucifix jetter des larmes. Il mourut à Gollar le 1 é de Mars 1072, & fut rapport à Brême, où on l'inhuma au milieu du Chœur de la nouvelle Eglife qu'il avoit bâtie. On ne trouva rien dans fon tréfor que des Reliques des Saints & des ornemens facrés; le Roi Henri s'en faifit, & d'un bras de faint Jacques, Apôtre, qu'Adalbert, en paffant à Venife, avoir reçu de Vital, Evêque de certe Ville.

XVI. Adalbert voyant dans les Provinces du Nord un nombre fuffilant d'Evêques, s'ongea à tenir pour la premiere fois un Concile en Dannemare: s'on desse liciné étoit de réformer plusseurs abus qui s'étoient glissée dans ces nouvelles Eglises; les Evêques yendoient les Ordinations; les Peuples resuloient de payer les dixmes

#### CHANOINE DE BRESME.

dixmes & s'abandonnoient à de grands excès. Il indiqua ce Concile à Slesvic par l'autorité du Pape Alexandre II. dont il étoit Légat, & fondé sur l'esperance que le Roi de Dannemarc lui prêteroit secours; il n'y eut que les Evêques d'outre-mer qui se firent longtems attendre. Adam rapporte la lettre que le Pape Alexandre II. écrivit sur ce sujet à tous les Evêques de Dannemarc; & deux de celles que l'Archevêque addressa aux Evêques soumis à sa Métropole pour les inviter au Concile.

XVII. Il marque enfuite les Evêques qu'Adalbert avoit Cap. 43, 44 ordonnés, sçavoir neuf en Dannemarc, six en Suede, deux en 46-Norvege; vingt en tout, mais dont trois demeurerent inutiles, ne cherchant que leurs interêts, & non ceux de Jesus-Christ. Cet Archevêque traitoit avec beaucoup d'honneur les Légats du Pape, difant qu'il ne reconnoissoit que deux Maîtres, le Pape & le Roi. Le Pape lui accorda, & à ses Successeurs, le privilege d'établir des Evêchés partout le Nord, même malgré les

Rois, dans tous les lieux où il jugeroit à propos, & de choisir de sa Chapelle ceux qu'il voudroit pour les ordonner Evêques. X VIII. Voilà ce qui nous a paru de plus remarquable dans Descripcion

l'Histoire Ecclésiastique d'Adam de Brême. Pour la rendre plus des Provinces du Nord, pag. complette il y a ajouté une description très-interessante des 11-Royaumes & des Provinces du Nord qui avoient de son tems embrassé la foi de Jesus-Christ, c'est-à-dire du Dannemarc, de la Suede, de la Norvege, & des Isles qui en dépendent; outre la description des lieux il fait des remarques sur les mœurs & les usages des Peuples. Il dit des Danois que quand quelqu'un Pag. 57. d'eux est convaincu d'un crime de leze-Majesté, il aime mieux qu'on lui tranche la tête que de fouffrir les verges ou la bastonade; que c'est une gloire pour eux de témoigner de la joie lorfqu'ils vont au fuplice; qu'ils ont les pleurs en horreur, enforte qu'ils n'en versent ni pour leurs pechés, ni pour la mort de leurs parens; que dans la Curlande les Habitans sont si cruels Per. 18. que tout le monde les fuye, & aussi parce qu'ils sont très-attachés au culte des Idoles; que leurs maisons sont pleines de Necromantiens qui font consultés de tous côtés, surtout des Espagnols & des Grecs; que les Islandois adorent des dragons auf- Pag. 59. quels ils immolent des hommes qu'ils achetent des Marchands après avoir examiné s'ils n'ont aucun défaut de corps.

XIX. Les Suedois punissent de mort l'adultere & la vio- Pag. 60. lence faite à une Vierge. Ils regardent comme un opprobre de refuser l'hospitalité aux Etrangers, c'est à qui d'entr'eux les

Tome XXII.

Ji.

recevra, & ils les tiennent dans leurs maifons autant qu'ils fouhaitent d'y rester; ils font aussi beaucoup de caresses aux Prédicateurs de l'Evangile quand ils les connoissent pour chasses

Prédicateurs de l'Evangile quand ils les connoifent pour chafles Pr. 81. & prudens. Cette Nation a un Temple fameux à Upila; il elt rout revêtu d'or, & on y revere les Statues de rois Dieux, au milieu ett le Trône du plus puilifant qu'ils nomment Thor; des deux côtés fout les deux autres nommés Vodan & Friccon. Thor, felon eux, gouverne l'air, le tonnerre, la foudre, les vents, les pluies, les faitons, les fruits; ils lui donnent un feepre, & c'est comme le Jupiter des anciens Romains. Vodan est le Dieu de la guerre, armé comme Mars. Friccon donne la pais & les plaitirs, & est reprédenté fous la figure insane de Priape. Ils adorent aussi des hommes qu'ils croyent être devenus Dieux par Pr. 61. leux Eteles adions. Tous les neuf ans ils célebrent une Féte

Pag. 6., leurs beiles adkions. I ous let neuf ans its célebrent une l'éte folemnelle oi tous font obligés d'envoyer leur offrande à Upfal, perfonne n'en efl exempt, les Chrétiens même font contraints à fe racheter de cette fuperfilion. En cette Fète on immole neuf animeur mâles de toute cépece, & on en pend les corps dans un bois proche du Temple dont tous les arbres paffent pour facrés. On y voir auffi des corps humains fufpendus pête mêle avec ceux des chiens. En tems de pefle & de famine on immole au Dieu Thor; fon eft en guerre on facrifie au Dieu Vodan; s'il faut célebrer un mariage, c'est à Friccon qu'on oftre des facrifices.

ges factinces.

P88. 65. Novege, les Peuples font ris-scales & trip-fobre en rout. Ils one tant de respect pour les Prêtres & pour les Egistes qu'il n'y a pas de jour que chaque Chrétien ne hasse de ris-scale à la Messe qu'il entend. En cette Province comme en plusseus endroits de la Suede y les Nobles, à la maniere des anciens Patriarches, gardent les troupeaus & vivent du travail de leurs mains. Le corps d'Olaph , Roi & Martyr , repose dans Egisse de la Métropé à Trondemn, où il se fait de frequent soncours de Peuples à cause des guerisons miraculeuses qui s'operent à son nomieau.

Fig. 44,65. X X I. Les Habitans de l'Ifle de Thyle font de mœurs trèsdouces, & fi charitalies que tout ell commun entr'eux, comme avec les Etrangers. Ils regardent leur Evéque comme leur Roi, ils fe reglent sur fa volonté, & tout ce qu'il leur dit, soit de la part de Dieu, soit per l'autorité des divines Etriutes, soit feloat surge des autres Nacions, ils le tiennent pour Loi.

### CHANOINE DE BRESME

X X I I. L'épilogue d'Adam à l'Archevêque Liemar, Suc- Pag. 67. ceffeur d'Adalbert, est en vers hexametres. Le Poète y fait l'éloge de ce Prélat, de son éloquence, de son intelligence dans les divines Ecritures, de son affiduité à la lectute des Peres. Il compare son élection à celle que l'on faisoit anciennement dans l'Eglife, & la regarde comme l'époque du rétablissement de la

liberté & de la paix dans l'Eglise de Brême & de Hambourg. XXIII. La premiere édition de l'histoire des Eglises du

Nord par Adam de Brême est due à André-Severin Velleus qui

la fit imprimer à Coppenhague en 1579 in-4°. On n'y trouve d'Adam de point le Livre de la description du Dannemarc & des autres Brome. Provinces du Nord; mais Erpold Lindenbrogius lui donna place dans l'édition de l'Histoire Eccléssaftique d'Adam qu'il sit paroître à Leyde en 1595 in-4°. & depuis à Francfort en 1609 & 1630 in-fol. dans le Recueil des Ecrivains Septentrionaux. Il y en a une cinquiéme édition par les foins de Joachin Maderus, Helmstad en 1670 in-4°. C'est sur celle-là qu'Albert Fabricius en a donné une sixième à Hambourg en 1706 in-fol. avec plufieurs autres écrits qui ont rapport à l'Histoire composée par Adam de Brême, dont voici la lifte : L'Histoire des Archevêques de Brême depuis Charlemagne jusqu'à Charles IV. par un Anonyme. Un petit Eloge de l'Eglise de Brême & de ses Archevêques jusqu'à la mort de Louis le Debonnaire. L'Histoire du Pape Benoît V. mort à Hambourg en 841, & son épitaphe tirée de dessus la pierre de son tombeau en l'Eglise Cathedrale de Hambourg où il fut inhumé; ses ossemens surent depuis transportés à Rome. Un Poëme en l'honneur de l'Evêque Vicelin qui avoit enseigné à Brême sous l'Evêque Adalbert. L'Epitaphe de Godefroi , Archevêque de Brême , mort en 1363. Les privileges accordés à cette Églife par les Empereurs, par les Papes, & par d'autres personnes puissantes. Les Chroniques & les Annalles Sclavones. L'Histoire d'Eric, Roi de Dannemarc; de Wratislas VII. Duc de Pomeranie; & celle de l'origine de la Nation Danoise, de ses Rois, & de leurs actions. A toutes ces pieces Fabricius a ajouté la vie de faint Anschaire en prose par saint Rembert, & en vers par Gualdon, Moine de Corbie; ce que Lambecius a écrit touchant les origines de la Ville de Hambourg & un Recueil d'anciennes inscriptions par Theodore Hanckelmann. Il s'est fait une version de l'Histoire Ecclésiastique d'Adam de Brême en langue Suedoise par Jean-Frideric Peringskioldius que l'on a imprimée à Stockholm en 1719 in-42,

### LE VENERABLE HILDEBERT,

### 

#### CHAPITRE II.

Le Venerable HILDEBERT, Evêque du Mans, ensuite Archevêque de Tours.

### ARTICLE I.

### Histoire de sa vie.

Hildebert I. T E lieu de sa naissance sut le Château de Lavardin, dans le Vendômois. On la met en 1057, & c'est l'opinion la non Fuelil- plus appuyée. Quelques-uns le font naître en 1054, mais cette deb. in nova époque ne s'accorde point avec les gestes des Evêques du Mans, comme la premiere. Quoique né de parens d'une fortune mé-1708. 1 diocre, il s'appliqua de bonne heure à l'étude des Lettres. Ses Ouvrages, foit en profe, foit en vers, font des preuves de ses progrès dans les humanités. Il n'en fit pas moins dans les sciences superieures. Berenger sut un de ses Maîtres; mais il n'en suivit point les erreurs. Voulant se persectionnet dans l'intelligence des Livres saints, il alla à Cluni, où cette sorte d'étude seurissoit fous l'Abbé Hugues. On dit même qu'il y prit l'Habit Mona-

II. La réputation de fon sçavoir étant parvenue jusqu'au faitArchidiaere de cette Fglife en Scy2.

Fréque co

>097+

flique.

Mans, Hoël qui en éroit Evêque, le chargea du foin de l'École de fon Eglife; puis l'en fit Archidiacre en 1092, qui étoit la trente-cinquiéme année de l'âge d'Hildebert. Il fit les fonctions de cette charge pendant cinq ans, c'est-à-dire, jusqu'en 1097-Alors l'Evêque Hoel étant venu à mourir, on lui donna pour fuccesseur Hildebert, âgé de quarante ans.

III. Son élection fouffrit quelque opposition de la part de Goiffrede, Doyen de la Cathédrale. Mais les suffrages du reste du Clergé prévalurent, & Hildebert fut sacré le jour de Noël de la même année 1097 par Raoul, Archevêque de Tours. Cela n'empêcha pas le parti opposé de noircir la réputation du nouvel Evêque. On l'accuta d'avoir mené une vie dissolue pendant qu'il étoit Archidiacre ; & cette calomnie fit impression pour un tems fur Yves de Chartres; mais dans la fuite il reconnut l'innocence de l'Evêque du Mans, & ils vécurent en union.

IV. Hildebert, dès le commencement de son Episcopat, eut il en mis d'autres perfécutions à fouffrir du côté des Rois d'Angleterre, le Koi d'An-Guillaume le Roux, & Henri I. fon frese. Ces deux Princes gienne. 11 prétendant que la Ville du Mans leur appartenoir, employerent veut renonfuccessivement les menaces & les caresses pour engager l'Evêque copat. à feconder leurs prétentions. Guillaume le Roux le voyant ferme, le tint un an en prison. Henri I. le contraignit de passer en Angleterre pour s'y justifier du crime de trahison, dont on l'accufoit; & voyant que tous les mauvais traitemens qu'il faifoit à Hildebert, ne pouvoient vaincre sa résistance, il le dépouilla de tous ses biens. Les Consuls du Mans, pour gagner les bonnes graces du Roi , ne cesserent pendant trois ans de persécuter leur Evêque, qui ile parti de faire le voyage de Rome pour demander au Pape Paschal II. la permission d'abdiquer l'Episcopat. Son dessein étoit de se retirer à Cluni & d'y vivre en Moine. Mais le Pape n'eut aucun égard à ses remontrances. Il le renvoya à son Eglise, en lui ordonnant de vive voix & par écrit, de

reprendre ses fonctions Episcopales.

V. Hildebert à son retour trouva la Ville du Mans en paix, parce que Foulques Rechin, Comte d'Anjou, avoit contraint les erreut de par la force des armes le Roi d'Angleterre à repasser la mer. Mais Hanrien partant pour Rome, l'Evêque avoit laissé dans son Diocèse une espece d'ennemi, qui y causa de grands ravages pendant son absence. C'étoit un Clerc nommé Henri ; de mœurs reglées en apparence, il surprit le Prélat & obtint de lui la permission de precher dans tout fon Territoire. Comme il avoit quelque teinture de l'éloquence, il féduisit non-feulement le Peuple, mais plusieurs des premiers de la Ville, & quelques uns du Clergé. On le regardoit au Mans comme un Apôtre. Ses erreurs étoient, que le Baptême ne servoit de rien aux enfans; que les adultes ne tiroient aucun avantage de leurs bonnes œuvres ; qu'il ne falloit point bâtir d'Eglife, mais renverser celles qui subsistoient; que le culte & l'invocation des Saints étoient superflus; qu'on ne devoit point chanter d'Hymnes dans l'Eglife; qu'il falloit fouler aux pieds les Images & les Reliques des Saints ; brifer les Croix. Il enseignoit encore d'autres erreurs, répandues autresois par Vigilance, & quelques anciens Hérétiques. Hildel ert entra en dispute publique avec Henri; le convainquit; le chassa de fon Diocèse, & ramena à l'unité de la foi ceux qui s'en étoient

éloignés. VI. Cette victoire devoit rendre plus stable la tranquillité une seconde B iii

### LE VENERABLE HILDEBERT;

qu'il avoit trouvée au retour de son voyage de Rome. Mais la guerre s'étant rallumée entre Foulques Rechin, Comte d'Anjou. & Henri I. Roi d'Angleterre, Hildebert fut pris en trahison par Rotrou, Comte du Perche, & mis en prison; d'où il ne sortit que vers l'an 1120, après être rentré dans la bienveillance du Roi d'Angleterre.

Sa conduite pendant fon Episcopat.

VII. Rendu à fon Eglife, il la gouverna avec beaucoup de pieté, de zèle & de prudence, travaillant autant par fon exemple que par ses discours, à réparer les breches que les calamités publiques avoient causées à la discipline. Sa vie étoit austere. Il couchoit sur la dure, portoit le cilice, se nourrissoit sobrement, veilloit souvent, prioit beaucoup, & faisoit de grandes aumônes.

Il eft feit Archeveque de Tours en i1115.

VIII. Cependant Gilbert, Archevêque Tours, étant mort en 1125, Hildebert, comme premier suffragant de cette Métropole par le privilege de son Siege, alla à Tours pour prendre soin de l'Eglise vacante. Tous unanimement, le Clergé & le Peuple, le choifirent pour leur Archevêque. Louis le Gros. Roi de l'rance, approuva l'élection; & le Pape Honorius II. la confirma, malgré l'opposition d'Hildebert. Il étoit alors presque septuagenaire. Mais son grand âge ne l'empêcha pas de s'appliquer affiduement à la réformation des mœurs du Clergé & du Peuple, des mariages incestueux, du concubinage des Prêtres. Il assembla un Concile à Nantes, visita sa Province. Il sit l'un & l'autre en 1127.

Il demeure attaché au Pape Inno-

IX. Entre plusieurs Lettres que saint Bernard écrivit pour amener tout le monde à l'obéissance du Pape Innocent, il y en a une à Hildebert écrite vers l'an 1131. Ce n'est pas que ce Prélat s'en fût séparé; mais saint Bernard craignoit que Gerard d'Angoulême ne l'attirât au parti de Pierre de Leon.

X. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'Hildebert demeura attaché 1133 out 134. au Pape Innocent le reste de ses jours, c'est-à-dire, jusqu'à l'an 1133 ou 1134, auquel il mourut dans une heureuse vieillesse le 18 de Novembre, environ la quatre-vingtième année de son âge, selon les gestes des Evêques du Mans. On lui a donné le titre de Saint à la tête de ses ouvrages dans les Biblioteques des Peres & dans quelques Martyrologes, entr'autres, dans le Gallican par Monsieur du Saussai. L'Editeur de les Oeuvres ne luidonne que celui de Vénerable : Titre qu'il porte aussi dans quelques manuscrits, & qui peut être fondé sur ce que saint Bernard dans fa Lettre 123 à cet Archevêque, l'appelle un homme digno de toute véneration.

#### ARTICLE II.

Des Ecrits d'Hildebert.

§. I.

### Des Lettres d'Hildebert.

Ans la nouvelle édition , Dom Beaugendre n'a eu Ontre des manuterits. Il les a diffirbuées en trois claffes, où fans obferver le rems auquel elles out éré écrites, il donne de fuite toutes celles quit font fur une même nariere. La premiere claffe contient les Lettres morales & afceriques; la feconde, celles qui traitent du Dogmes, & la troiliéme, les Lettres familieres, ou de pure amité. Ces trois claffes forment autant de Livres.

II. Avant de commencer le premier , l'Editeur donne par Analyse de forme d'appendice quelques Lettres recouvrées depuis l'im- premier i prefilion des Oeuvres d'Hildebert. Il y en a une à Turflin , ve. 308; 1. Archevéque d'Yore, par laquelle il l'affure qu'il n'a jampais rice din fir contre lui en faveur de Rodulphe, 'Archevéque de Cantor-beri, ni à Rome, ni ailleurs; & qu'il ne fera jamais rien contre fes interêts. Dans une autre adressée à Marbode, Evêque de Rennes, il décâte d'après faint Augustin, qu'une fennme qui avoir confenti que son mari étant malade demandàt l'Habit Monafique, & fix veu de continence, ne pouvoir plus habiter avec lui. Une troisséen Lettre explique commern i lest vai que Dieu punit quelques is un péché, jusqu'à la quarriéme & cinquiéme géneration. Il donne pour exemple ce qui eff dit de Cain & de Lamech dans le Livre de la Genefe. Ces trois Lettres sont fauives de quelques diplômes accordés par Hilde-

bert à divers Monasteres.

III. Guillaume de Champeaux avoir par un motif de pieté Est. t. abandonné fa Chaire de phiolóphie, pour fe retirer dans la Chapelle de faint Vistor, hors des murs de Paris, & y avoir commencé un Monastere. Hildebert le sélicita sur son changement de vie; mais il Jeshora à continuer de précher. Cette Letter sur écrite vers l'an 1100. Vers le 11 ême tems il envoya Est. a un de se samis, apparenment Evêque ou Pretre, un éven-

#### 16 LE VENERABLE HILDEBERT.

tail pour chasser les mouches pendant la célebration des Saints Mysteres. Ce petit instrument étoit en usage, tant en Occident qu'en Orient, pour éloignet ces inscêtes incommodes à cetu qui ossiroit le Sacrisice. Hildebert donne à cet éventail & à son

Epil. 3. une cue explication myflique. Dans fa Lettre Adele, femme d'Eftienne, Comte de Blois, il entre dans le détail des vertus nécessaires à un Souverain; être porté à la clemence, punir le crime, en se souverain et que l'on punir est homme; avoir l'empire sur soinne se fevuir le Peuple; ne mépriser le avoir l'empire sur soi-même; servir le Peuple; ne mépriser le

Eyil. 4. fang de pérsonne ; ne proferire qu'avec peine. On met cette ayant perdu son mari, sit vœu de la vie Monastique. Hildebert l'en congratula, & l'exhorta à se procurer la perséverance dans le bien par la pratique de l'humilité, qu'il lui sait envisager comme le sondement & la consommation de toutes les vertus.

Epigl. 6. Il lui écrivit encore vers l'an 1104 fur le même sujet.

Epid. 5.

IV. Deux ans auparavant il felicita Agnès, veuve d'Helie, Comete du Mans, & fille de Pierre, Duc de Poitiers, de ce qu'au lieu de faire le pelerinage de la Terre fainte, elle s'étoit confactée à Dieu dans un Monastere. Il donne pour raison de cette préférence, que nous devenons Disciples de Jesus-Christ

en portant fa Croix volontairement, & non en allant vifter fon tombeau. Il éctivit à la Princesse Mathilde marisée depuis peu à Henti I. Roi d'Angleterre, de rendre graces à Dieu de cette alliance, & d'user des biens du siécle avec d'autant plus de moderation qu'elle devoit en rendre compteau juste Juge. Il saur rapporter cette Lettre à l'an 1110. Mathilde envoya à Hildebert deux chandeliers d'or bien travaillés. Le Présat le nremercia par Evist. 2, une Lettre étrie l'année suivante. Il louoit un Eccléssique de

Epif. 2. une Lettre écrite l'année fuivante. Il louoit un Eccléfiafique de fes amis d'avoir refufé divers préfens en or & en atgent, s'ans Epif. 10. le laisfer éblouir par les raisons qu'on allegue ordinairement,

qu'un Clerc doit faire de la dépense, & avoit toujours par-devers lui, de quoi donner aux pauvtes. Le remede qui lui paroissoit le plus puissant contre les tentations, est la confiance en Dieu.

Eißt.: V. Ün Evéque de Chartres, que l'on croit être Yves, sétoit prefente devant la potre d'un Monaftee, y vaisémelbalbement de Vendôme, demandant qu'on la lui ouvrît. Les Moines le refuserent, difiant qu'is n'étoient pas en état d'exercer à lon égat d'hospitalité; mais ausili pasce qu'ils razionjonent en recevant un Evêque de Chartres, qui étoit leur Diocédain, de déroger au privilege qu'ils avoient d'être (bumjs immédiatement au Sains Siege, Soit

que cet Evêque s'en fût plaint à Hildebert, foit qu'il l'eût appris d'ailleurs, il écrivit à ces Moines qu'ils auroient dû non-feulement inviter ce Prélat à loger chez eux, mais vendre même les omemens de l'Eglife pour le recevoir, plutôt que de le laiffer expolé devant la porte aux injures de l'air. Il dit de belles chofes fur l'hofpitalité, & propofe là-dessus l'exemple d'Abraham & de Loth.

VI. La Lettre à Henri I. Roi d'Angleterre, est pour le con- Epist. 12. foler de la perte de ses deux fils, Guillaume & Richard, qui embarqués l'un & l'autre sur un Vaisseau different de celui du Roi, firent naufrage, le Vaisseau s'étant allé briser contre un rocher. Ce funeste accident arriva en 1 120 au mois de Novembre. On ne peut donc mettre cette Lettre plutôt qu'en 1121. Hildebert y fait un paralelle entre l'homme dans l'état d'innocence, & l'homme après le peché. Henri I. épousa en secondes nôces l'an 1122 la Princesse Adele, qui sit demander à Hildebert par l'Abbé de faint Vincent du Mans, d'être affociée aux filles de cette Eglife , & d'entrer en communion des prieres publiques de la Cathédrale. L'Evêque le lui accorda avec plaisir, & l'assura Epit. 141 qu'à l'avenir elle seroit comptée parmi les filles de son Eglise, & nommée à l'Autel pendant la célébration du faint facrifice. Dans la même Lettre, qui est de l'an 1123, Hildebert appelle les Moines de faint Vincent, ses enfans & ses freres. Quoiqu'il ne défaprouvât pas les pélerinages aux lieux faints, il vouloit que le motif en fût raisonnable & religieux. Hors cela, il étoit d'avis qu'il valoit mieux remplir les devoirs de l'état auquel on est appellé de Dieu, que de s'obliger même par vœu à ces sortes de voyages. C'est sur ce principe qu'il détournoit le Comte d'Angers du pélerinage de faint Jacques, difant qu'il feroit plus utile pour

lui de pour ses peuples, de rester avec eux pour les gouverner.
VII. Hildebert éciri Archevêque de Tous loss de sa foconde Epig. 18.
Lettre à la Reine Adele. Comme elle n'avoir point d'ensans, il essaye de la consspler de sa therilité, en lui distant qu'elle pouvoir se procurer des enfans, en adoptant les pauvres; qu'i est plus heureux d'être séconde d'esprit que de corps 36 que le bien qu'elle froit aux pauvres, pourroir lui obtenit de Dieu des ensans. Sur celai lui cite les exemples de Sara & de Rebecca, à qui Dieu accorda des ensans en consideration des prieres de leurs matís, ou de leurs bonnes œuvres. Cette Lettre sur écrite lorsque la Reine Adele retournoit de Normandie en Angleterre, cesté-à-dire, vers l'an 113,0 Hildebert écrivix la suivante avant Epis. 18.
cesté-à-dire, vers l'an 113,0 Hildebert écrivix la suivante avant Epis. 18.

Tome XXII.

### 18 LE VENERABLE HILDÉBERT.

le Carême de l'an 1131, auquel le Pape Innocent II. vint er France; puisqu'il promet à une Religieuse de faire voir lui-même fon innocence au Pape dans l'audience qu'il esperoit de lui; qu'elle pouvoit en conséquence lui envoyer un Exprès après la premiere semaine de Carême pour lui marquer sa volonté & recevoir sa réponse.

Epif. 11. VIII. La Lettre à une Recluse nommée Athalie, est un éloge de la virginité qu'Hildebert montre être préserable au mariage & à la viduité, pourvû qu'elle soit accompagnée d'humilité.

Egit. : Celle qui est à Guillaume, Abbé de saint Vincent du Mans, traite de l'avantage qu'il y a de joindre la vie active, avec la contemplative : ce qu'il prouve par plusseurs passages de l'Ecriture & par l'exemple de Rachel & de Lia. On conjecture que

Fig. 32 ce fut cet Abbé qui confulta Hildebert, fur les tentations d'impureté dont un de fes Religieux étoit fouvent attaqué, furtout dans le tems de la priere. L'Evêque répondit que le Démon ennemi déclard de la vignitié & de la priere, faifoit ce qu'il pouvoit pour faire perdre l'une & interrompre l'autre; mais qu'il ne remportoit la victoire, que lorfque l'on confentoit à fes luggesfilons; qu'il falloit que ce Moine resifiat à l'ennemi; qu'il fe levàt la nuit pour prier; qu'il multipliat fes jeines; qu'il multipliat fes jeines; qu'il ful fich chair par de fréquentes & fortes dicipines; qu'il fe munit du figne de la Croix & de l'aspersion de l'eau bénite avec du fel, & qu'il combatri la tentation par des larmes & des foupirs.

Eggt. 55. Hildebert met cette difference entre l'amour du monde & l'amour de Dieu , que l'amour du monde est doux dans ses commencemens, & amer à la fin; au lieu que l'amour de Dieu commence par l'amertume, & finit par la douceur.

Landivé de 1 X. Consulès vers l'an 1098 par l'Archidiarce de Séez. dont

Analyse du secondLivre, pug. 77-

mällime, Je nom n'elt pas marqué, s'il (toit permis à une veuve d'époufer. 27: le frere de fon mari, avec qui elle n'avoit pas habité de fon Epid., vivant; il répondit que cela nefe pouvoit, parce que le mataige ne confile pas effentiellement dans fa confommation, mais dans la paction conjugale, ainfi que le dit faint Ambroife, & que les

Fig. 1. Conciles Font décidé. L'Archidiacre peu fair fait de certe réponfe vouloit paffer ource & célebrer le mariage. Hildébert écrivit à l'Evêque de Séez de Fempécher, pour les raifons alleguées dans la Lettre précedente. Il y ajoute l'autorité de faint Chryfoftome & de faint fidore de Seville.

Epil 3. X. Vers le même tems , Marbode n'étant que Chanoine & Archidiacre d'Angers , voulut le démettre de fon Canonicat en faveur de son neveu. La chose n'étoit pas aisée, à cause de l'opposition de l'Evêque & des Chanoines. Il eut donc recours à Hildebert pour lever ces difficultés. Le Prélat en parla à l'Evêque d'Angers, qui parut d'abord favorable; mais il changea ensuite de sentiment; & les Chanoines continuerent de s'oppofer, parce qu'ils prenoient ombrage du grand pouvoir de Marbode & de sa famille. Elle est connue aujourd'hui à Rennes fous le nom de Marbœuf. Hildebert conseilla à Marbode de Epig. .. prendre une autre voye pour réussir dans son dessein, c'est-à-dire, la voye d'amitié & de conciliation. L'Evêque d'Angers ne devoit pas même écouter favorablement Hildebert dans cette affaire; lui qui s'étoit opposé à son Ordination, en écrivant à l'Archevêque de Tours, que l'élection de Raynaud de Martigne, c'étoit le nom de l'Evêque d'Angers, étoit vicieuse dans toutes ses parties. Il écrivit deux Lettres à Raynaud même, pour le Epift. 5, 6. détourner d'accepter l'Episcopat, à raison de la nullité de son

élection.

XI. Sa Lettre à Serlon, Evêque de Séez, écrite vers l'an Epifl. 7. 1099, est pour le congratuler de s'être opposé à ceux qui avoient violé l'immunité de l'Eglife, en tirant avec violence des perfonnes qui s'y étoient refugiées. Hildebert l'exhorte à tirer vengeance de cette insulte faite aux droits de l'Eglise, & à faire remettre en liberté ceux que l'on avoit tirés violemment du lieu d'azile. Dans la Lettre suivante qui est de l'an 1100, il Evist. \$2 s'excuse auprès de Jean & Benoît, Cardinaux & Légats du Pape Paschal II. de n'avoir pas assisté au Concile indiqué par eux, à Poitiers, sur ce qu'il n'avoit pas eu le moyen de faire la dépense de ce voyage, ayant été dépouillé de tout par le Roi d'Angleterre & les Confuls du Mans. Saint Anfelme, Archevêque de Cantorberi, avoit assisté en 1098 à celui de Bari, & réfuté solidement l'erreur des Grecs touchant la procession du Evill. Saint-Esprit, Hildebert le pria de lui envoyer par écrit ce qu'il avoit dit de vive voix sur cette matiere. Saint Anselme lui Epiff. 118-136 donna fatisfaction; ce qui occasionna à Hildebert une Lettre de remerciement.

XII. Il écrivit vers l'an 1103 à l'Archevêque de Rouen, Epiff. 146 qu'un mariage entre parens dans les dégrés prohibés ne devoit pas se permettre, même pour terminer une guerre entre les deux familles, parce que, felon l'Apôtre, nous ne devons pas faire le mal pour qu'il en arrive un bien. Il étoit d'usage en Epift. 15: quelques Monasteres, nommément à Cluni, de tremper l'Eu-

### LE VENERABLE HILDEBERT;

charifile dans le précieux Sang, avant de la donner aux Communians. Hil-lebert défaprouve cetufage, non-feulement comme n'étant autorifé par aucun Décret de l'Eglife, mais comme contraire à l'inflitution de ce Sacrement. Qu'on Illé aint Matthieu, faint Marc & faint Luc, & l'on verra que Jefus-Chrift donna léparément le pain & le vin à fes Aportes; que Judas fut le feul a qui il préfenta un morceau trempé, mais que cen'étoit pas l'Eucharifite, ni rien qui la défignât; que cen étoit qu'un figne par lequel il vouloit faire connoitre celui qui le trahitoit. Il cite fur cela un paffage de faint Augustin fur le treizième chapitre de faint Jean

ziéme chapitre de faint Jean.

17. XIII. Hidebert écrivit de fa prifon vers l'an 1110 une Lettre circulaire aux Evêques, aux Prêtres & à rous les Fideles pour les inferuire de la maniere dont le Contre de Rotrou l'avoir fait artêter, & pour que flujet. Il leur déclare qu'ayant été racheté du fang del. C. Il ne demande pas d'être tacheté de fa prifon, par argent, d'autant qu'il n'aqueteroit en ce cas failberté, qu'en ôtant à l'Eglife fa l'aux d'aux de l'aux d

liberté; qu'ainfi il aimoit mieux mourir efclave, ou du moins Lejil. 12. curir les rifques de faiberté. Il fe plaigint néanmons à l'Evèque de Séez, de l'avoit laiffé en prifon, fans aucune confolation, de l'exhorta à frapper d'anathème le Comte de Rotrou. Il est remarqué dans la Lettre circulaire d'Hildebert, que ce Conte confus des reproches qu'on lui faifoit d'avoir emprisonné l'Evèque, a avoit ordonné de le faire fortir de prisso, de que pour marque de la fincerité de fa parole, il avoit coupé une partie des cheveux de la rêtre de les avoit envoyés à la mere: circonstance que M. du Cange a relevée dans son Dictionnaire (a) pour montrer qu'il éroit d'ulage chez les Anciens de se couper volontairement quelques cheveux pour attefter la vérite de leur parole.

AXIV. Un Prêtre, qui se trouvant à l'Autel, fans s'être muni de pain azyme, avoit offert le factifice avec du pain commun ou sermenté, s'adress' à Hidebert, ou pour être absous de faute, ou pour la connoître. Ce Prélat le renvoya à Raynaud, Evêque d'Angers, fachant qu'il fott de son Diocetée, & qu'il lui paroissoir juste que la faute sur réparée où elle avoit été commise : carle peuplea avoit été fonadsisse novant ce Prêtre offire avec du pain levé. C'est sur ce scandails en voyant ce Prêtre offire avec du pain levé. C'est sur ce scandails en sus Dur sefte, qu'Hidebert appuye le plus. Du reste, etc.

<sup>(</sup>a) Ac verbum capilli.

il dit que ce Prêtre a plutôt péché contre la coutume, que contrela Foi. C'est pourquoi il prie l'Evêque d'Angers de rendre contrelui une Sentence qui tienne plus de la bonté d'un pere,

que de la séverité d'un Juge.

XV. Il y a deuxLettres d'Hildebert dans lesquelles il gémit sur Epiff. 21 G-22. les mauvais traitemens que l'Empereur Henri V. avoit fait fouffrir au Pape Paschal II. au Clergé & au peuple Romain, Dans une autre écrite vers la fin de l'an 1112, il combat un Evill, 11. certain Hérétique qui renouvelloit l'hérefie de Vigilance, & foutenoit qu'on ne devoit pas invoquer les Saints. Il l'attaque d'autant plus vivement, que ce Novateur publioit qu'Hildebert pensoit comme lui sur cette matiere. Je pense (b) & je crois, dit cet Evêque, que les ames des Saints qui regnent déja avec Jesus-Christ, scavent ce que nous saisons, & qu'ils prient pour nous lorfqu'il est besoin. Il prouve cette doctrine par l'autorité de l'Ecriture & des Peres. Hildebert fit revenir à l'unité de Epift. set l'Eglise deux Clercs, Cyprien & Pierre, qui s'étoient laissé séduire par l'hérétique Henri ; & après s'être assuré de la sincerité de leur conversion, il en donna avis à tous les Archevêques & Evêques par une Lettre circulaire. Ils'intéressa auprès de Girard Epist. 254 Cardinal Légat, pour la réforme du Monastere d'Ebron dans le Diocèfe du Mans ; écrivit à Raynaud de Martigne , Evêque d'Angers, qu'il n'avoit pû fans injustice frapper d'anathême un certain Lifiard, parce que le rapt dont il l'accufoit étoit supposé; & que ce Lisiard & son épouse, fille de Gosfrede, s'étoient Epist. 26. mariés d'un mutuel consentement & très-librement , & promie d'envoyer à un Evêque d'Angleterre les extraits des Décrets, Epifl. 27. qu'il avoit commencé de recueillir.

XVI. Il exhorts vivennent l'Erêque de Clermont vers l'an Egil. 19, 1124, de déraciner un abus qu'il avoir fouffer jufques là ; faxoir que dans fon Diocèle , les Dignités Eccléfiafiques & les Canonicats étoient hérédiaires dans les familles. Hiddebert fait voir que cela ne fe peut faire lans un péché confiderable ; que toutes les Dignités de l'Egife fe conferoient autrefois par élection ; que la dipfortion des biens Eccléfiafiques et interedire aux Lacs ; que l'Evêque qui introduit dans l'Egifie des courumes abufives , & celui qui les todere, font coupables ; qu'il en eû de même

### LE VENERABLE HILDEBERT.

d'un fuccesseur qui ne corrige pas le mal que son prédécesseur Epif.30631. a fait. En 1127 Hildebert réforma plusieurs abus dans les Eglises de Bretagne, comme Métropolitain, & assembla à ce fujet un Concile à Nantes. On y fit plusieurs Statuts, dont il demanda la confirmation au Pape Honorius II. qui l'accorda par une Lettre adressée aux Suffragans de la Métropole de Tours.

X V I I. Il ya neuf autres Lettres d'Hildebert au même Pape Honorius. Dans la premiere, il intercede pour les Chanoines de faint Martin de Tours, qui en défendant leurs privileges, avoient encouru la difgrace du Pape; apparemment en les fai-Yant valoir en des termes peu respectueux. Par la seconde, il le prie de ne pas accorder le pallium aux Evêques de Dol en Bretagne, ses Suffragans, attendu que l'usage n'en avoit jamais été accordé qu'à Baudit, à cause de ses qualités personnelles, &

non à cause de son Siege. Il sait dans la troisiéme des plaintes au Pape contre ceux qui avoient mutilé un de ses Chanoines, &

Epiff. 36, lui demande comment il doit se comporter envers eux. La quatriéme contient aussi une plainte contre le Roi de France, dont il avoit été maltraité, pour n'avoir pas voulu recevoir de sa main un Doyen & un Archidiacre, incapables l'un & l'autre de ces

Epift. 18537. Dignités. Il est parlé dans la même Lettre & dans la précedente au même Pape, du Procès que Nicolas, Chanoine de Tours, avoit avec son Doyen nommé Raoul, frere de celui qui avoit mutilé ce Chanoine. Raoul étoit accusé d'avoir conseillé cette mutilation. Comme ce differend jettoit le trouble dans l'Eglise de Tours, Hildebert supplie le Pape de le terminer. Ces trois Erift. 40. Lettres sont de l'an 1128. La sixième est de l'année suivante

1129. L'Archevêque de Tours s'y excuse de n'avoir pû exécuter la commission que le Pape lui avoit donnée d'examiner la canonicité du mariage entre Hugues de Craon, & Agnès sa semme; foit parce que cette Dame n'avoit pas eu le tems, ni la liberté de fe rendre au lieu & au jour marqué; foit à cause qu'il avoit été lui-même obligé de se trouver, avant ce jour, à Reims pour Epil. 41. assister au sacre de Philippe, fils aîné de Louis le Gros. Dans la

septième, il fait de vives, mais respectueuses remontrances sur l'abus des fréquentes appellations à Rome. Nous n'avons point. lui dit-il, appris au-deça des Alpes, & nous ne trouvons pas dans les Loix Eccléfiastiques, que l'Eglise Romaine doive recevoir toutes fortes d'appellations indifferemment. Si l'on établit cette nouveauté, l'autorité des Evêques perira, & la discipline de

### EVESQUE DU MANS, &c.

l'Eglise n'aura plus aucune vigueur. Qui sera le ravisseur, qui étant menacé d'anathême, n'appellera pas aussitôt? Qui sera le Prêtre qui ne continuera pas sa vie scandaleuse à l'abri d'un pareil frustratoire? Les facrileges, les pillages, les adulteres inonderont de toutes parts, tandis que les Evéques auront la bouche fermée par des appellations superflues. Je sçai , ajoute-t-il , & toute l'Eglise l'enseigne, que le secours de l'appellation est dû à ceux qui font bleffés par un jugement ; qui tiennent leurs Juges pour fuspects, ou qui craignent la violence d'une multitude emportée; d'où vient qu'il est dit dans un des Décrets du Pape Corneille: Si quelqu'un connoît que le Juge lui est contraire, qu'il se serve de la voye d'appellation, qu'on ne doit refuser à personne. Cette Epirre décretale du Pape Corneille, passoit alors pour autentique. La huitième est une supplique au Pape pour la consirmation d'une aumône annuelle accordée par Henri I. Roi d'Angleterre, au Monastere de Fontevrault. Dans la neuviéme il se plaint au Pape de ce qu'il avoit absous & rétabli dans leurs Bénéfices des Clercs de l'Eglife de Tours, excommuniés, fans lui en avoir écrit auparavant, & fans leur avoir ordonné de

fatisfaction.

XVIII. Quoiqu'Hildebert fût fouvent inquieté par le Roi Epifl.335-34de France, & par quantité d'autres personnes, parce qu'il soutenoit avec vigueur les droits de son Eglise, il prenoit le parti de recourir à la protection du Ciel , à l'exemple de Joseph & de David; & il avoit pour maxime, qu'on devoit agir envers les Princes par voye de remontrances respectueuses, & non par des réprimendes ou des châtimens. C'est pourquoi il s'adressa à Girard d'Angoulème, Légat en France, pour adoucir l'esprit du Roi, qu'il n'avoit néanmoins aigri qu'en ufant des droits que lui donnoit sa qualité d'Archevêque. Cette Lettre & la précedente sont de l'an 1128. Aimeric, Evêque de Clermont, avoir interdit les fonctions facrées à un Prêtre, qui arraqué par un voleur qui en vouloit à sa vie, l'avoit lui-même tué d'un coup de pierre. Le tems de l'interdit écoulé, il demanda à Hildebert s'il pouvoit rétablir ce Prêtre dans ses sonctions. La réponse de Enis. l'Archevêque fut, que n'étant pas permis à un Prêtre de répandre le sang d'autrui pour conserver sa propre vie, il ne croyoit pas qu'on pût lui permettre l'administration des choses saintes; qu'au reste, si ce cas lui étoit arrivé, il en auroit demandé la décision au Saint Siege.

XIX. La Lettre 45 que l'on a mise dans les Biblioreques des Epis, 460

### LE VENERABLE HILDEBERT:

Peres, de Paris en 1589, de Cologne en 1618, & de Lyon en 1677, au nombre de celles d'Hildebert , n'est qu'un fragment de Epift. 46. la Lettre de S. Jerôme à la Vierge Demetriade. Il paroît par la suivante, que cet Evêque étoit rentré entierement dans les bonnes graces de Henri I. Roi d'Angleterre, & que ce Prince s'étoit même employé auprès du Roi de France pour l'engager à rendre à Hildebert une Prevôté de l'Eglise de Tours, dont il s'étoit emparé depuis quatre ans: cette Lettre est de l'an 1131. On ne fçait pas la date de celle qui est adressée à Guillaume, Archi-

diacre du Mans. Hildebert lui donne avis qu'il avoit suspendu du Diaconat un Clerc, qui l'avoit reçu par simonie, & qu'il lui avoit aussi désendu de se faire promouvoir au Sacerdoce. Dans une autre Lettre, il reproche à un Prêtre d'avoir employé la torture à la question pour découvrir un vol qu'on lui avoit fair ;

& soutient que cette sorte de voye n'est connue que dans les Justices civiles, & non dans les Tribunaux Ecclesiastiques. La Epif. 53. derniere du fecond Livre est la Préface de la compilation des Décrets ou des Regles Ecclesiastiques, par Hildebert. Il y sit entrer des Extraits des Epîtres décretales des Papes; des actes

des Conciles, des Ouvrages des Peres; des Ordonnances des Princes Catholiques. Cette compilation commençoir par ce qui regarde la foi ; puis on y traitoit des Sacremens ; enfuite de ce qui concerne les mœurs. Hildebert commença, mais n'acheva pas ce recueil. On croit qu'Yves de Chartres y mit la derniere main. D'où vient que Juret dans son édition met cette Lettre pour la 288 d'Yves de Chartres.

XX. Les Lettres du troisiéme Livre, sont, comme on l'a Analyte du déja remarqué, presque toutes, d'amitié ou de recommandation, vre, pag-170. & ne demandent pas qu'on s'y arrête longtems. Hildebert Epifl., n'ayant pas de planete pour le Service de l'Autel, il pressa la

Comtesse de Blois de lui envoyer celle qu'elle lui avoit promise. Il envoya à un de ses amis une copie de l'histoire des miracles de l'Eglise d'Excester, on ne sçait ce qu'elle est devenue. Le Pape Calixte II. avoit ordonné aux Evêques de deça les Alpes de se

rendre en 1102 au Concile que l'on devoit tenir à Rome. Hildebert se disposa à ce voyage, mais il n'est pas certain qu'il le sit. Il y alla en 1106 ou 1107 pour demander au même Pape d'être

déchargé de l'Episcopat. On croit qu'il assista la même année au fecond Concile de Troyes, & que pour y aller avec plus d'ai-

fance il pria la Comtesse de Blois de lui permettre l'usage de la voiture qu'elle avoit procurée à l'Evêque de Chartres. XXI. II

EVESQUE DU MANS, &c.

X X I. Il recut de Reginold, Moine de faint Augustin , Frit. 15: l'histoire du Moine Malck qu'il avoit écrite en vers. Un de ses amis lui avant demandé ce que Jesus-Christ avoit écrit sur terre lorsque les Pharisiens lui présenterent la semme adultere, il répondit avec faint Ambroife, qu'il avoit écrit ces paroles pro- Epif. 25. phetiques qui font dites de Jeconias dans Jéremie : Terra , J. rem. 22. terra, scribe hos viros abdicatos. Dans une autre lettre qu'on conjecture être adressée à faint Anselme de Cantorberi, Hildebert le remercie des sandales pontificales qu'il lui avoit envoyées ; il remarque qu'en France elles étoient ouvertes par-dessus, ensorte qu'on vovoit le pied. Il en rend cette raison mystique que le Epist. 31; Prédicateur ne doit ni cacher ni découvrir à tout le monde les mysteres de l'Evangile, & ajoute que c'est de-là qu'est venue la coutume de porter à l'Evêque le livre de l'Evangile ouvert. au lieu qu'on le porte fermé aux autres.

X X I I. Il est incertain si les trente-deux & trente-troisième Ezifi.326/33. lettres font d'Hildebert. Ce font des instructions à des Moines qui demeuroient en quelque Cellule ou Prieuré. La trente-quatriéme est une supplique au Pape Urbain II. à qui Hildebert représenta en 1099, dans le tems qu'il étoit encore Evêque du Mans, que ses Prédecesseurs s'étoient choisi leur sépulture dans l'Abbaye de faint Vincent, de même que les Chanoines, & ordonné qu'une partie du cimetiere feroit destinée aux Clercs; qu'à cet effet les Moines de cette Abbaye jouiroient d'une Prébende; que contrairement à cet établissement quelques Chanoines avoient porté ailleurs un de leurs Confreres, & l'avoient même enterré en un lieu non confacré. Hildebert prioit donc le Pape de maintenir les Moines dans leur droit & dans la iouissance de la Prébende qui leur avoit été adjugée.

# §. I I.

# Des Sermons d'Hildebert.

I. T L y a tant de conformité de stile entre les Sermons que l'on nous a donnés fous le nom de cet Evêque, & ses autres Ecrits, d'Hildebert que l'on ne peut refuser de l'en reconnoitre Auteur. On voit res. partout le même genie, le même tour de phrase, les mêmes expressions, les mêmes confonances. C'est sur cette conformité que Dom Beaugen dre a restitué à cet Ecrivain plusieurs discours Tome XXII.

que l'on avoit trop légetement attribués à d'autres Auteurs, out qui fe trouvoient anchymes dans les manuferits, Jufqvien 1708 que parut la nouvelle édition des Oeuvres d'Hildebert, on n'avoit mis au jour que trois de fes Sermons. Dom Antoine Beaugendre en a publié cent quarante, fçavoir huit fur l'Avent, trois fur lansifiance de Jefus-Christ, un fur la Fète de la Circoncision, trois fur l'Epiphanie, un fur le troisséme Dimanche qui fuit cette Fète, un sur le Dimanche de la Septuagessime, un sur le commencement du Caréme où il traite de la Pénitence, un sur le premier Dimanche, neut sur le Caréme, cinq dru le Dimanche des Rameaux, sept sur la Cêne du Seigneur, deux sur sa veus deux pour la Fête de l'Ascenssion, deux pour la Fête de l'Ascenssion de l'Euchardssion.

Sermons fur les Saints. II. Suivent les Sermons en l'honneur des Saints; un de l'Annonciation de la fainte Vierge, trois pour la Fête de la Purification, trois pour celle de l'Alfomption, un à la louange de
fainte Génevieve, deux fur faint Jacques & faint Chriftophe, un
tur faint Jean-Baptifle, trois pour la folemnité de faint Pierre &
faint Paul, un pour fainte Magdelaine, un fur faint Pierre-auxliens, un fur l'Exaltation de la fainte Croix, un Eloge de la
Croix, trois Sermons pour la Fête de tous les Saints, un fur
faint Nicolas, un fur faint André, Apôtre; deux fur faint Eftienne, premier Martyr; deux fur faint Jean l'Evangelitle, für
fur la Dédicace.

Sermons fur divers sujets. III. Les discours sur divers sujets sont au nombre de cinquante-deux; tous respirent une pieté solide, & l'on y trouve des traits très-interessans pour le dogme, la morale, & la discipline de l'Eglise. Voici les plus importans.

Doctrine d'Hildebert fur la foi e: Jefus-Christ.

IV. Aucun des hommes nés avant la venue de Jesus-Christ n'a pû être sauvé (a) sans la foi en ce Médiateur de Dieu & des hommes. Sorti du sein de Dieu som Pere de toute éternité, c'est-à-dire engendré de lui avec une égalité parsaite (b), il est venu en ce monde, non en changeant de lieu, parce qu'il étoit dans le monde par son immensité, mais en se revêtant de la chair pour se monter, sans aucun changement de sa naure. Cétoit le moyen le plus convenable (c) pour tacheter les hom-

<sup>(</sup>a) Sermon. 7, pag. 595.

<sup>(</sup>c) Sermon. 9, pag. 254.

mes, ce qui étoit le motif de son Incarnation. Le premier homme avoit perdu tous ses descendans, il falloit que l'homme les délivrat de l'esclavage du Démon. S'il eut été vaincu par tout autre que par un homme, la victoire n'auroit pas été juste, parce qu'il y auroit eu de l'injustice d'enlever de force au Démon l'homme qui s'étoit affujetti volontairement à fon empire; d'un autre côté il falloit que cet homme Rédempteur fût Dieu, afin qu'il ne fût pas lui-même fujet au péché.

V. Voilà ce que Dieu a fait de nouveau fur la terre (a), Jesus-Christ est né de la chair sanctissée d'une Vierge par l'operation feule du Saint-Esprit. Né donc Fils de Dieu dans la vérité de la nature, il est né aussi Fils de l'homme dans la vérité de la nature, enforte qu'il est vrai Dieu & vrai homme, mais un feul Fils & un feul Christ par l'union des deux natures sans confusion ni mélange. Nous disons que la fainte Vierge est la Mere, non-seulement de l'homme, mais de Dieu, parce que celui que le Pere a engendré de toute éternité, la slinte Vierge

l'a concu & enfanté dans le tems.

VI. La nature humaine qu'il venoit racheter étoit corrom- Sur l'Euchapue dans l'ame comme dans le corps. Pour guerir l'un & riftie. l'autre il a livré son ame & son corps; & c'est pour les repréfenter que nous mettons fur l'Autel du pain & du vin, afin que par le pain fait corps & reçu dignement de nous, notre corps participe en quelque manière à l'immortalité & à l'impaffibilité de celui de Jesus-Christ, & que par le vin changé en fang & reçu de nous, notre ame devienne conforme à celle de Jefus-Chrift foit dans ce monde, foit dans la gloire. Il ne faut pas toutefois s'imaginer qu'en recevant le Sang de Jesus-Christ nous ne recevions que son ame (b), & son Corps seul quand

fubstantia non remanent, sed colorem & taporem panis voluit Christus remanere, & lub illa specie veram Corporis Christi fubftentiam latere , ne fi in ca qualitate , in qua revera est, verum hom nem animus hominis lumere abnorreret. . . . . Debet autem necessario credere Christianus manibus Sacerdoris cujuslibet , tantum modo Sacerdotii ordinem habentis, fire mali, five boni zqualiter per verba po-testativa benedictionis Corpus Domini ratim langunem, non tamen bits, teo mait, pure nom espanies per veros per fermel Christima accipirmis . Nec tellativa benedicitonis Corpus Domini dabitare debemus quin panis per facra polle confecrati, & tune Spiritum Sane-verba benedicitonis Sacerdosis, in verum tuni in confecratione illa adelle. Hildeb.

<sup>(</sup>a) Sermon. 55 , pag. 401. (b) Nec tamen intelligendum eft quod în languinis acceptione tolam animam , & non corpus, vel in acceptione corporis, folummodo corpus & non animam accipiamus, sed in acceptione languinis totum Christum verum Deum & hominem, & in ] acceptione corporis fimiliter totum fumimus, & quia bis separatim corpus & separatim languinem, non tamen bis, fed Domini Corpus immutetur, ita ut panis | S.rm. 38, pag. 413, 412.

## LE VENERABLE HILDEBERT;

nous recevons fon Corps. Nous recevons J. C. tout entier, vraf Dieu & vrai homme, foit en ne recevant que son Sang, soit en ne recevant que son Corps; & quoique nous recevions séparément le Sang & le Corps, nous ne recevons pas pour cela deux fois J. C. mais une seule sois. L'usage de recevoir séparement le Corps & le Sang s'est introduit dans l'Eglise à l'exemple de Jesus-Christ qui dans la derniere Céne donna séparément son Corps & fon Sang a fes Disciples. L'eau que l'on méle avec le vin dans le Sacrement est pour représenter l'eau qui coula avec le sang du côté de Jesus-Christ. Au reste nous ne devons pas douter que le pain ne foit changé au vrai Corps du Seigneur par les facrées paroles de la bénédiction du Prêtre, enforte que la substance du pain ne demeure plus. Jesus-Christ a voulu que la couleur & la faveur du pain demeurassent, & cacher sous cette espece la vraie substance de son Corps, de peur qu'en se présentant à nous sous la qualité d'homme, nous n'ayons horreur de manger sa chair. Hildebert pour marquer le changement du pain & du vin au Corps & au Sang du Seigneur, se sert du terme de transubflantiation (a), & c'est le premier qui l'ait employé; les autres Théologiens comme Pierre de Celle, Estienne d'Autun s'en font fervi depuis. Il exige de tous les Chrétiens qu'ils croyent indubitablement que le Corps de Jesus-Christ peut être confacré par tous les Prêtres, foit bons, foit mauvais, en prononçant les paroles de la confécration qu'il appelle potentielles, & que le Saint-Esprit est présent en cette consécration.

Sur la Prédestination & la grace.

VII. Hildebert dit, en parlant de la prédessination (b), que le Fils de Dieu qui a préparé de toute éternité ce qui étoit, nécessaire pour l'établissement de l'Eglise, a prévenu aussi par une disposition & une élection éternelle, le nombre & le mérite des Elus, afin que ce qu'il avoit arrêté avant les siécles se fit dans le tems, en la maniere qu'il l'avoit arrêté. S'adressant à l'homme déchu de son premier état par le péché originel, il lui dit : Vous qui créé dans le bien (c) & placé dans un lieu de félicité, avez vieilli dans la misere, & le péché étant sait membre du vieil homme, réparé enfuite & reconcilié par la grace du nouvel homme, your tombez tous les jours (d), & toutefois la grace

. . .

<sup>(</sup>a: Cum protero se ba Canonis & ) verbum transucitannationis, & os meum plenum oft contradictione & amaritudine & dolo, quamvis eum honorem labits, gratia atxiliatrix te deferit. Idid. tamen spuo in faciem Salvatoris. Id. Serm. 93 , Fal. 689.

b, 3-rm. 74 , pag 610. (c) S-rm. 111, pag. 773. (d) Quotidie cadis, rec fic tamen

secourable ne vous abandonne pas. Il enseigne en un autre endroit (a) que la grace de Dieu est très-osficieuse envers les hommes, & comme engagée par ferment à les fecourit (b); que si la créature n'est pas juste, c'est sa saute, & non celle de Dieu; qu'il veut que tous les hommes foient bons, & que pour ôter toute excuse il leur prépare sa grace qui les soutient , qu'il distribue des moyens pour les aider, qu'il offre des récompenses pour les exciter, qu'il menace pour les intimider. Cette doctrine suppose de la part d'Hildebert celle de la transsusion du péché originel qu'il établit en effet d'une maniere très-expresse en plutieurs de fes difcours (c).

VIII. Il femble fe déclarer pour la Conception immaculée de la fainte Vierge, en difant (d) que Vierge fans tache & maculée, exempte de tout péché, elle a mis au monde le Saint des Saints; qu'elle n'a point connu le péché ni fenti en elle le foyer de la concupifcence, parce qu'il étoit éteint. Ailleurs, il dit feulement que lorsque le Saint-Esprit descendit sur elle (e) il la trouva purifié du péché d'autrui, & exempte de péchés propres. Il s'explique plus nettement sur son Assomption dans le Ciel en corps & en ame (f), & il appuie fon fentiment fur l'oraifon que l'Eglise chantoit alors à l'Office de ce jour, differente de celle

que nous chantons aujourd'hui-

IX. Il exhorte les Séculiers même à s'abstenir des viandes Sur quelques dans le tems de l'Avent (g). Pour ce qui est des jours des Rogaciplines. tions, le jeune & l'abstinence en étoient indispensables (h); on passoit aussi ces jours en prieres, & les Fideles confessoient leurs péchés. Hildebert distingue entre les péchés veniels & les mortels, entre les péchés fecrets (i) & les péchés publics; tous étoient matiere de confession; mais nous devons, dit-il, confesser les grands péchés ou les crimes à ceux qui ont reçu les cless du Ciel, ce sont les Evêques ou les Prélats, & les Docteurs de la fainte Eglife. On n'est dispensé de se faire absoudre (k) par le

Sur laCon=

<sup>(</sup>a) Lib. 1, epift. 16, pag. 51. Dei & velet in eorum juratu oblequium.

<sup>(</sup>c) Serm. 15, 111, 112, pag. 216, 333 , 781.

<sup>69 ,</sup> pag. 580. (e) Serm. 101 , pag. 731. (f) Serm. 19 , pag. 127.

<sup>(</sup>g) Serm. 1 , pag. 215 ..

<sup>(</sup>h) Serm. 45, paz. 463.

<sup>(</sup>i) Eit confeilio veniacium, & est confestio mortalium, funt peccata occulta, funt & manifesta, majora peccata seu de-licta illis conferri debe nus qui claves acceperunt; hi funt Prelati atque Doctores (d) Serm. 61, pag. 537, & Serm. | Ecclefiz. Hildeb. Serm. 45, pag. 458. ( k ) Parniene, nifi necellitate mortis cogatur, folyendus est à Ministro Ecclefix. Id. Serm. 19 , p:g. 366.

# LE VENERABLE HILDEBERT;

Prêtre que dans le cas de nécessité, c'est-à-dire lorsqu'il ne se trouve point de Ministre de l'Eglise. L'on devoit se confesser avant de commencer le jenne du Carême (a), parce que c'est renverser l'ordre, de punir les péchés avant de les confesser. Les Pénitens étoient exilés de leurs propres maisons (b) pendant le tems de leur pénitence. On les couvroit d'un cilice (c), on ierroit fur eux de la cendre ; il leur étoit défendu de se raser la barbe & de se faire couper les cheveux, on les chassoit de l'Eglife; pour l'ordinaire ils étoient reconciliés le jour du Jeudy-Saint, afin qu'ils pussent recevoir le Corps de Jesus-Christ à Páques avec les autres Fideles; & quelquefois on leur accordoit en ce jour (d) la grace de la reconciliation quoiqu'ils n'euffent pas achevé leur pénitence. Les jours de jeune (e) on ne mangeoit que le foir. Le Dimanche des Rameaux (f) on lavoit la tête aux enfans, afin qu'elle fut nette le Samedy-Saint lorsqu'on leur feroit les Onctions faintes.

Sur le Purgatoire & aurres points de doctrine.

X. La Fête de tous les Saints étoit suivie de la Commémoraison des Fideles trépassés; on jeunoit ce jour-là & on faisoit d'autres bonnes œuvres (g) pour procurer aux ames détenues dans le Purgatoire, ou leur délivrance, ou l'adoucissement à leurs peines. En confideration des fatigues que fouffroient les Fideles qui venoient de tous côtés pour affifter à la Dédicace des Eglifes . les Saints Peres avoient ordonné qu'on leur accorderoit en ces folemnités (h) des indulgences. A la Procession du Dimanche des Rameaux on portoit des fleurs & des palmes que l'on benissoit ensemble (i). À celle du jour de la Purification on portoit des cierges (k), fuivant le Décret des Peres. Hildebert dit que de son tems l'on avoit coutume dans l'Eglise de prier la fainte Vierge avec plus d'affection que les autres Saints. & que lorsque l'on prononçoit son nom (1) on fléchissoit les genoux, Lorfque le Pape ordonnoit un Prêtre (m), celui-ci tenant un cierge en ses deux mains l'offroit au Pontife qui l'ordonnoit, L'habit ordinaire des Clercs (n) étoit une tunique qui descen-

fequanturabfolutionem, vel pana mitiga-(a) Serm. 18, pag. 301. (b) lbid. pag. 198.

<sup>(</sup>c) Serm. 34, pag. 393.

<sup>(</sup>d) Ibid. Serm. 34, pag. 394, (e) Serm. 13, pag. 317.

<sup>(</sup>f) Serm. 13, pag. 187.

<sup>(</sup>g) Memoria mortuorum agitur ut hi qui in Purgatorio patiuntur , plenam con-

tionem. Serm. 85 , pag. 650.

<sup>(</sup>h) Serm. 87, pag. 698. (i) Serm. 33, pag. 386.

<sup>(</sup> k ) Serm. 57 , pag. 517.

<sup>(1)</sup> Serm. 58, pag. 528. (m) Serm. 90, pay. 677.

doit jusqu'aux talons. Dans le Sermon quatre-vingt-dixième où Hildebert fait cette remarque, il cite un traité de la virginité. & il en fait aussi mention dans la lettre quarante-cinquième du second livre; cet Opuscule n'a pas encore été rendu public.

X I. Le célibat & la continence sont indispensables aux Minis- Sur le celibat tres facrés (a), & l'on ne doit ordonner aucun Prêtre qui ne des Pretres. s'y engage. Celui qui entre dans les Dignités de l'Eglise par la main des Laïcs, dit Hildebert (b), n'y entre pas par la porte; ce n'est pas aux Laïcs que l'on a consié la dispensation des choses spirituelles, c'est aux Vicaires du Seigneur, c'est-à-dire à ceux qui tiennent la place des Apôtres. Etre avare (c), c'est être indigne du nom de Prêtre. Ceux-là font simoniaques qui vendent les Sacremens, qui tirent de l'argent pour les Messes, le Baptême, les confessions, la Prédication, la sépulture.

## 6. III.

# Des Opuscules d'Hildebert.

I. T NTRE eles Opuscules d'Hildebert, le premier dans la Radegonde nouvelle édition de ses Ocuvres est la vie de fainte Rade- pag. 886. gonde, Reine de France. Dom Mabillon à qui on l'avoit envoyée de Rome s'étoit proposé de la mettre au jour ; mais occupé de divers autres projets il s'est contenté d'en publier le prologue parmi ses Analectes, laissant à Dom Beaugendre de publier la vie entiere qui n'avoit pas été jusques-là mise sous la presse. Le manuscrit d'où elle a été tirée représente Hildebert aux pieds de cette Sainte, à qui il offre un livre pour fignifier apparemment celui de sa vie. L'Editeur rapporte à la fin une autre présace tirée d'un manuscrit de Poitiers, & differente de celle que Dom-Mabillon avoit dans fon manufcrit; mais il est à remarquer qu'il y a eu d'autres vies de fainte Radegonde & des recueils de fesmiracles d'où cette préface peut avoir été tirée.

II. Le second Opuscule d'Hildebert est la vie de saint Hugues, Vie de S. Abbé de Cluni, sous lequel il avoit vêcu dans ce Monastere destini, page & étudié les divines Ecritures; il la composa à la priere de 2009. Pons, Successeur de faint Hugues. En un endroit (d) Hildebert

<sup>(</sup> a ) Serm 76, pag. 615. (b) Serm, 91 , pag. 682.

<sup>(</sup>c) S rm. 96 , pag. 698, (d) Num. 17+

# LE VENERABLE HILDEBERT.

appelle Hoël, Evêque du Mans, fon Prédecesseur, d'où il suit qu'il étoit Evêque du Mans lorfqu'il écrivit cette vie. On la trouve dans Surius au 29 d'Avril, & dans la Biblioteque de Cluni, par Dom Martin Marrier, avec les hotes d'André du Chefne. Il est parlé de cette vie dans la Chronique de Cluni composée par Dom François de Rive qui appelle Hildebert Disciple & Moine de saint Hugues, c'est-à-dire de Cluni dont ce Saint étoit Abbé.

De la plain e & du combet de la chair & de l'ame.

III. Le Livre intitulé, de la plainte & du combat de la chair & de l'ame, qui fait le troisième Opuscule d'Hildebert, sut imprimé pour la premiere fois en 1684 dans le supplément du Pere Hommey, fur un manufcrit de la Biblioteque du Roi. Dom Beaugendre l'a revu fur plusieurs autres manuscrits dont il a donné les variantes. Ce traité a tant de conformité de stile. de genie, d'expressions avec les Lettres, les Sermons & les autres écrits d'Hildebert qu'on ne peut l'y méconnoître. Quelques-uns l'ont mis entre les Ouvrages douteux de Hugues Dufoliet, qu'ils font Moine de Corbie vers l'an 1130; mais ce Hugues ne fut jamais Moine de ce Monastere, il étoit Chanoine Régulier, & fuivoit la regle, non de faint Benoît, mais de faint Augustin. D'ailleurs le recueil manuscrit de ses Ouvrages, qui est de six cens ans au moins, n'en préfeute aucun dont le titre ait rapport à celui de plainte & de combat de la chair & de l'ame. Il y a apparence qu'Hildebert composa ce traité après la devastation de l'Eglise du Mans, de la maison & des biens de l'Evêché, par les Confuls, fauteurs des desseins & des entreprises de Guillaume le Roux, Roi d'Angleterte, & dans la prifon où ce Prince l'avoit fait mettre. C'est pourquoi , à l'imitation des Livres de la Confolation philosophique de Boece, il l'écrivit Pag. 252. partie en profe, partie en vers. Il dit en un endroit que les Ouvrages de faint Augustin lui étoient familiers, c'est ce que

l'on remarque furtout dans fon traité théologique où il les cite frequemment.

de l'utile, pag. 959.

IV. Il y a plus que des raifons de stile pour attribuer à Hil-Phonnete & debert le traité intitulé, de l'honnête & de l'utile. Dom Beaugendre l'a trouvé dans deux manuscrits d'environ six cens ans à la fuite des Epîtres de cet Evêque, & écrir de la même main; on conjecture que c'est le même dont Hildebert fait mention dans la Lettre douzième du premier Livre, adressée à Henri I. Roi d'Angleterre, pour le consoler de la perte de ses deux fils submergés dans la mer; & dans la troisiéme du même Livre

# EVESQUE DU MANS, &c.

Livte écrite à Adele, femme d'Estienne de Blois, Comte Palatin, pour l'exhorter à user de clémence envers ses Sujets dont le gouvernement lui étoit dévolu pendant l'absence de son mari. Dans ce Traité, Hildebert fait usage surtout du Livre de Seneque sur la clémence, mais il emprunte aussi plusieurs maximes des Poëtes prophanes, ce qui donne lieu de croire qu'il le composa étant jeune & dans le tems qu'il s'appliquoit à l'étude des Belles-Lettres.

V. Un très-ancien manuscrit de la Biblioteque de Monsieur pertus Colbert, met parmi les Ouvrages d'Hildebert un Livre qui a de la vie honpour titre : des quatte vertus de la vie honnête ; la prudence , nête pag. 99 8. la force, la temperance, la justice. Ce n'est qu'un précis des maximes & des préceptes du Traité de l'honnête & de l'utile qu'Hildebert avoit fait, ou pour son propre usage, ou pour l'instruction des jeunes Etudians; car on leur donnoit à lire les Lettres de ce Prélat pour en imiter l'éloquence & la politesse , & apparemment encore ses autres éctits, je parle de ceux qui pouvoient être à la portée des Ecoliets & propres à leur former un stile. Pierre de Blois (a) nous assure qu'étant jeune & dans les études on l'obligeoit d'apprendre par cœur les Lettres d'Hildebert, & Orderic Vital (b) dit que l'on envoyoit aussi ses vers dans les Ecoles de France & d'Italie, qu'on y en admiroit la beauté. Nous faisons ici cette remarque, parce que le Livre des quatre vertus de la vie honnête est en vers élegiaques.

VI. Le principal des Opuscules d'Hildebert est un Traité de TraitéThéon Théologie qui a fervi de modele aux Théologiens Scholastiques logique, pagqui font venus après lui , ils en ont fuivi non-feulement la méthode, ils y ont encore puifé divers argumens, quoiqu'ils les ayent souvent rendus en differens termes. Hildebert prouve ordinairement ce qu'il avance par les témoignages de l'Écriture & des Peres, surtout de saint Augustin, mais il y emploie aussi des argumens tirés des lumieres de la raison. Dom Beaugendre attribue ce Traité à Hildebert sur ce que dans un ancien manuscrit du Monastere de la Lyre, il se trouve au milieu des Ouvrages de cet Evêque, quoiqu'il paroisse quelque varieté dans l'inscription, & sur ce qu'en conserant la doctrine établie dans cet Ouvrage avec celle des Sermons de cet Auteut, elle est la même . & fouvent en mêmes termes.

(a) Petrus Biefenf. ep.ft. 101.

(b) Orderic Vital. lib, 10 , kifter. pag.

Tome XXII.

## LE VENERABLE HILDEBERT;

VII. Il est divisé en quarante-un chapitres, précedés d'un Analyse de ce Traité. petit prologue. Hildebert traite d'abord de la foi, dont il donne deux définitions; la premiere, de l'Apôtre; la seconde en cette maniere: La foi est une certitude volontaire des choses qui ne tombent pas fous nos yeux, qui est au-dellus de l'opinion, mais au-dessous de la science. Il die qu'elle est au-dessus de l'opinion, parce que croire est plus qu'opiner; qu'elle est au-dessous de la science, parce que nous ne croyons qu'asin que nous scachions

un jour. Dieu s'est tellement fait convoitre des le commence-Cap. 1, ment, que comme on n'a pû l'ignorer entierement, on n'a pû aussi le comprendre. C'est par la Loi écrite que la connoissance de la foi a pris des accroissemens ; dès-lors le Messie sur promis, mais on ne connoissoit pas la maniere dont il viendroit. L'Incarnation n'étoit connue avant la Loi & après la Loi que de peu de personnes à qui Dieu l'avoit revelée & qui étoient comme les colonnes de l'Eglife. C'étoit néanmoins la foi au Médiateur qui fauvoit les Justes, les petits avec les grands, c'est à-dire ceux qui étoient sçavans avec ceux qui vivoient dans la simplicité; enforte que la foi des uns suppléoit en quelque maniere pour les fimples qui ne connoissoient pas ce Mystere, comme au ours d'hui beaucoup de Fideles simples qui ne connoissent pas diftinctement le Mystere de la Trinité, le croyent cependant, parce qu'ils sont liés de communion & de foi avec ceux dont la

foi est plus éclairée.

VIII. Hildebert traite ensuite de l'unité & de l'existence de Cap. 3, 4, 5, Dieu, de la Trinité, de la distinction & des proprietés des per-6,7,8. fonnes, de leur égalité. Surquoi il allegue le symbole attribué à faint Athanase. Il passe de-là à la préscience & à la prédestination, & dit qu'il y a entre l'une & l'autre cette difference, que la préscience regarde également les Elus & les Réprouvés, & que la prédestination n'a pour objet que ceux qui doivent être Cap. 10, fauvés. Il dit de la volonté de Dieu qu'elle est la cause de toutes choses, & immuable, que Dieu nous la fait connoître en quatre manieres, par ses commandemens, par ses défenses, par ses

Cap. 11. œuvres, par ses permissions; de la toute-puissance de Dieu, qu'encore qu'il puisse tout, il ne fait que ce qui convient à sa vérité Cap. 13. & à fa justice ; sur l'Incarnation , qu'il étoit convenable que la seconde personne de la Trinité s'incarnat, afin que le Fils de Dieu

le fut aussi de l'homme; & que comme c'est par sa sagesse que Dieu a créé le monde, il le rachetat par la même sagesse; que le Verbe en se faisant chair n'a pris que la nature de l'homme EVESQUE DU MANS, &c.

& non la personne; que l'ame humaine unie au Verbe scavoit ep. 13. tout par grace, au lieu que le Verbe scait tout par nature; qu'il Cap. 14, 15, y a en Jesus-Christ deux natures & deux volontes, la divine & 16. l'humaine; que depuis que le Fils de Dieu s'est fait homme il est toujours demeuré homme-Dieu & Dieu-homme, ensorte

qu'il n'a pû pêcher. IX. Sur les Anges, Hildebert enseigne qu'ils ont été créés (Cap. 17, 18,

en même-tems que l'homme, & mis dans le Ciel Empirée; que Dieu dans la création les a faits spirituels, immortels, inrelligens, qu'il ne les a pas créés heureux, mais pour le devenir, avec le secours de la grace qu'ils avoient reçue dans leur création; qu'il n'y a point eu d'intervale entre leur création & leur chute; que Lucifer étoit le plus excellent de tous; que les Cop. 20, 21; Démons ne sont ni dans le Ciel, qui est le séjour des bons Anges . ni sur la terre, de peur qu'ils ne sassent trop de peine aux hommes; qu'ils font leur demeure dans un air ténébreux qui leur fert de prison jusqu'au jour du Jugement où ils seront précipités dans les Enfers. Il parle des divers ordres d'Anges & de leur Cap. 28. mission vers les hommes, & dit, d'après faint Grégoire, que

chacun a deux Anges, un bon pour le garder, & un mauvais pour le tenter.

X. Venant à l'ouvrage des six jours, il l'explique en peu de Cap. 27, 24, mots. Puis il parle de la création de l'homme, de la formation de la femme; de l'état de l'homme avant le péché; de fon péché, qu'il fait consister dans un mouvement d'orgueil; il pouvoit réprimer ce mouvement & résister au Tentateur par le secours de la grace qu'il avoir reçue dans la création ; par ce péché les 30.

forces de son libre arbitre sont diminuées, de façon qu'après même la rédemption du genre humain il a besoin pour faire le bien d'une grace interieure opérante qui le délivre . excitante & coopérante, au lieu qu'avant le péché il ne lui falloit qu'une grace cooperante, parce qu'alors il n'avoit pas besoin de Liberateur, mais seulement de Cooperateur. Il faut scavoir, dit ce Prélat, que le libre arbitre ne s'appelle pas ainsi parce qu'il est porté également à l'un & à l'autre, c'est-à-dire au bien & au mal (a), chacun peut bien tomber de lui-même, mais il ne

<sup>(</sup>a) Praucra sciendum est quod non posse cadere, sed per se non possed deco dicitur liberum arbitrium quod aqua-liter se labeat ad utrumque, scilicer ad bos-liter se labeat ad utrumque, scilicer ad bosnum & ad malum , cum per te quifque

## LE VENERABLE HILDEBERT.

peut se relever s'il n'est aidé de la grace de Dieu; le libre arbitre est fustifant de lui-même pour le mal, mais il ne fustit pas de luimême pour le bien.

33.

X I. Hildebert traite après cela des péchés, de l'originel & de l'actuel ; le premierest ainsi appellé, parce que nous le contractons des notre origine, c'est-à-dire, de nos parens, qui nous

le transmettent par la concupiscence. C'est par cette voye que Cap. 34 6-feg le péché d'Adam est passé à tous ses descendans. Le péché actuel est celui que l'on commet par soi-même. On distingue sept péchés capitaux, qui sont la source de tous les autres; & on leur oppose tept vertus, qui produisent en nous les sept Dons du Saint-Eforit.

Cap. 40.

XII. Pour remedier aux maux que caufent les péchés originel & actuels. Jefus-Chrift a établi les Sacremens. Ce font des fignes visibles des graces invisibles qu'ils produisent. Par exemple, dans le Bapteme, l'ablution exterieure qui se fait par l'eau, est le figne de l'ablution interieure du péché, foit originel, foit actuel. L'ablution exterieure se faisoit encore sur tout le corps du tems d'Hildebert; ce qui montre que le Baptéme se donnoit par immersion. Cet Auteur n'entre pas dans le détail des Sacremens, & finit fon Traité par quelques réflexions sur l'ancien & le nouveau Testament. Mais il n'en est venu qu'une partie jusqu'à nous. Les autres manquoient dans le manuscrit sur sequel ce Traité a été publié. Il est écrit avec beaucoup de méthode, de netteté & de précision. Hildebert commence ordinairement par rapporter les differens fentimens des Auteurs fur une question; puis il donne le sien & l'appuye de raisons & d'autorités. Enfuite il propose les objections & les résout.

Traité sur le Sar rement de I'Antel.

XIII. Le Traité du Sacrement de l'Autel que l'on donne au Public pour la premiere fois, s'est trouvé joint à celui de l'honnête & de l'utile dans le manuscrit de Monsieur Coibert. La Doctrine de l'Eglife sur la présence réelle y est si clairement établie, que l'on ne peut douter de la catholicité d'Hildebert fur ce point, ni de son éloignement des erreurs de Berenger son Maître.

ce Traité, g. 1103.

XIV. Cet Evêque convient que de tous les mysteres que la Foi nous enseigne, & de tous les effets de la puissance de Dieu. il n'y en a point où la raifon humaine pénetre moins que dans ce qui se passe à l'égard de l'Eucharistie; mais il en établit la réalité. en difant que le Corps de Jesus-Christ est en même-tems dans le Ciel & fur nos Autels , en quelque nombre & en quelque

lieu qu'ils soient ; qu'il est sur chaque Autel, non par parties, mais tout entier; non en figure, mais réellement; non dans une forme sensible, mais insensible; qu'encore que l'Hostie soit divisée en plusieurs parties, le Corps de Jesus-Christ est entier (a) sous chacune de ces parties, enforre que tous les Communians le recoivent entier & fans division; que quoique la substance du pain & du vin soit changée au Corps & au Sang de Jesus-Christ, les accidens du pain & du vin (b) demeurent sans être changés, & fans fubflance, ou fans fujet: tout cela est inconnu à la raison; mais ce qu'elle ignore, la Foi le connoît. Elle connoît par la grace ce que la raifon ne peut sçavoir par l'experience.

X V. C'est encore sur l'autorité d'un manuscrit de la Biblioteque de M. Colbert que l'on attribue à Hildebert une exposition de la Meste, ou Commentaire moral fur la Messe; on y remarque aussi son génie pour les allegories ; & une grande conformité de sentimens avec ses poëmes sur l'Eucharistie, dont le principal est imprimé fous son nom dans toutes les éditions. Le commencement de ce Commentaire avoit déja été publié par Melchior Hittorpius à Cologne en 1568. Hildebert donne en premier lieu une explication morale de tous les habits Sacerdotaux. Ensuite il explique dans le même goût toutes les parties de la Messe, dont il donne aussi quelquesois une explication littérale. On faisoit alors dans le Canon mémoire du Saint ou des Saints au jour de leurs Fêtes. Nous ne le faisons plus. Il s'explique sur la présence réelle, avec autant d'énergie (c), que dans le Traité précedent, en ajoutant, que le Corps de Jesus-Christ consacré par le Prêtre, est le même Corps qui est né de la Vierge. A l'occasion de la

Exposition

<sup>(</sup>a) Sacramouto per partes diviso, non 1 tamen Corpus in parces feindiger, at & ipfum divihm & per partes fumater, fed fub partibus divilis & in portibus fingulis à fingulis percipientibus ipfum percipirus torum arque indivisum. Hild. de Eucha-

rifta, p.2. 1105. (b) Numquid ei (rationi humanz) capabile eft , qualiter substantia panis & vini in fubstantiam Corporis & Sanguinis Domini conversa, non tamen conversa funt partier , fed manent immutata , fine panes & fine vini fubstanzia, tam penis quem vini accid.ntia? Quomodo accidentin fine fubjecto, vel hac accidentia in quo nam fini fine subjecto ? Via in iftis eft ignota rationi , fed non penithis ignota i

fidei. Ratio bic totum ignorat, fed fides przfumit quod ratio non capit. Ibid.

<sup>(</sup>c) Nam ficut caro Christi quam affumplit in utero virginali , verum Corpus ejus elt , & pro nottra fa'ore occifum ; sta panis quem Christus tradidit Difcipula fuis & quem quondie conterrant Sacerdoies in Feeleffa, cuin virture Divinitatis que illum replet , verum Corpus est Christi , nec sunt duo corpora illa caro quam allumpfis & ifte ponis, fed unum & verum Corpus funt Christi, in tuntun er dum hic frangitur & comeditur, Christus immoletur & comedatur, & tamen intrace & vivus permaneat, Hild, expol. Milla. pag. 1110.

## 15 LEVENERABLE HILDEBERT.

bénédistion qui se donne à la fin de la Messe, il remarque qu'il réctoit d'usage dans un entretter avec un serviteur de Dieu, de prendre sa bénédistion lorsqu'on se séparoit de lui : coutume observée parmi les Moines à l'égard de leur Superieur, lorsqu'ils fortent du Monastere, ou qu'ils y retournent. Quoique les Apôtres ne fussent pas à jeun lorsqu'ils reçurent l'Eucharillie, l'usage général de l'Egiste est de la recevoir avant tout autre aliment; de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de l'approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de l'approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de l'approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de l'approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de son l'aleur de s'en de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de s'en approcher ou de s'en éloigner suivant l'avis de s'en approcher de s'en de l'approcher de s'en de s'en de s'en de s'en de s'en de s'en approcher de s'en de s'

## s. IV.

### Des Poemes d'Hildebert.

Traité de la I. T E poëme d'Hildebert fur le facrifice de la Messe est intitulé diversement, dans les differentes éditions qu'on nouvenu Sa- en a faites. Dans celle de Paris en 1548, il a pour titre: De la erifice, ou de Concorde de l'ancien & du nouveau Sacrifice ; dans celle d'Anvers en 1560 : Vers sur le mystere de la Messe. Le titre dans l'édition de Lyon en 1677, est le même; mais il y est dit qu'Hildebert étoit Archevêque de Tours lorfqu'il composa ce poëme; ce qui n'est pas vraisemblable, puisqu'il ne passa du Mans à Tours qu'en 1125, dans la foixante-dixiéme année de fon âge, & que depuis il fut occupé de très-grandes affaires. Il est plus probable qu'il l'écrivit ou étant à Cluhi avec l'Abbé Hugues, ou au Mana dans le tems qu'il en gouvernoit l'Ecole. Ce dernier sentiment est appuyé de l'autorité d'un manuscrit de Marmoutier, & du témoignage de Pierre Paillard , Moine du même Monastere , qui vivoit peu de tems après Hildebert. Quoiqu'il en soit de l'époque & du titre de poeme, il est visible que l'Auteur ne le composa de même que les deux Traités fur l'Eucharistie dont nous avons déja parlé, que pour faire voir au public combien il étoit éloigné des erreurs de Berenger, & artaché à la Doctrine de l'Eglise que cet hérésiarque avoit combattue.

Analyé de II.. Son poeme est précedé d'une élegie de la façon de Pierre es poème, Paillard, dans laquelle il annonce ce poème foss le nom d'Hil-Pré. 1134. debert, & d'une autre piéce en vers hexametres au nombre de quatorze, initiulée Apologie. Ce Prélat dit dans sa Préface, qu'il se propose de montrer ce que signifionit la Messe de Anciens, c'els-à-dire, les Sacrifices de l'ancienne Loi. Il commence par l'Introit de la Messe de de de fuite l'explication de toutes les EVESQUE DU MANS, &c.

autres parties. Sur la leçon de l'Evangile il remarque qu'elle se faifoit au côté gauche de l'Autel, & qu'alors les Affistans mettoient bas les bâtons fur lesquels ils s'appuyoient pendant le reste de l'Office, qu'ils entendoient ordinairement debout. C'est pour cela qu'on leur permettoit l'usage d'un bâton pour se foutenir dans les grandes folemnités. Il parle clairement de la transubstantiation du pain & du vin au Corps & au Sang de Jesus-Christ; il s'exprime de la même maniere dans le second poeme, qui est aussi sur le Sacrement de l'Autel, & s'y fait reconnoître par le terme Sacrifex pour fignifier leMinistre : terme qu'il employe aussi dans ses autres opuscules sur cette matiere,

& qui lui est particulier.

III. Le suivant est encore sur l'Eucharistie; il n'est pas surprenant qu'Hildebert ait traité souvent cette matiere dans un l'Eucharistie, tems, où les Berengeriens répandoient partout leurs erreurs sur pag. 1162.

ce Dogme. Il y enseigne en plus d'un endroit, que le pain & le vin (a) font changés au Corps & au Sang de Jefus-Christ; que ce Corps est le même qui est né de la Vierge, & qui a été attaché à la Croix. Ces endroits sont cités sous le nom de cet Evêque dans les manuscrits; ce qui ne laisse pas lieu de douter que le Livre où ils se trouvent enchassés, ne soit de lui. Ajoutons que le terme de Sacrifex y est aussi employé plus d'une sois. Il se propose dans cet ouvrage de montrer pourquoi l'on offre du pain & du vin dans le Sacrement du Corps & du Sang de Notre-Seigneur; pourquoi l'on y mêle de l'eau; ensuite il prouve, que la chair de J. C. confacrée fur l'Autel, est la même que nous croyons être née de la Vierge, & avoir été attachée à la Croix; que nul autre que J. C. ne pouvoit satisfaire pour le péché d'Adam; que le Prêtre à l'Autel n'est que le Ministre de Dieu qui est le Sacrisicateur; qu'il n'est permis à aucun Fidele d'ignorer ce que c'est que le Sacrement d'Eucharistie, parce que cette ignorance le rendroit indigne de la recevoir ; que suivant la diversité des mérites de ceux qui la reçoivent, elle leur est profitable, ou nuisible. Ce Traité est rempli de sentimens de pieté & d'onction. Il ne faut que le lire pour trouver vrai ce que dit l'Auteur des actes des Évêques du Mans, que lorsqu'Hildebert montoit à l'Autel pour y célebrer le saint Sacrifice, il étoit si vivement pénetré de douleur à la vue de son indignité, qu'il fondoit en larmes.

<sup>(</sup>a) Pag. 1153, 1155, 1157, 1158,

### LE VENERABLE HILDEBERT:

Poemes fur / IV. Hildebert exerça sa muse sur divers autres sujets, mais l'ouvrage des en mélant toujours dans ses vers des réflexions édifiantes, & autres sujets, donnant aux endroits de l'Ecriture qui en paroissent le moins pag. 1169, 6 fusceptibles, un sens spirituel & moral. C'est ce que l'on remarquera dans son poëme sur l'ouvrage des six jours; sur les Livres des Rois, & fur divers passages de l'ancien Testament. Il mit aussi en vers le premier chapitre de l'Ecclesiaste; les plus beaux endroits des Evangiles; des remarques sur quelques points de discipline ou de morale; la défense de Suzanne par Daniel; le martyre des Maccabées; celui de S. Vincent; de fainte Agnès; l'Invention de la fainte Croix; la vie de fainte Marie d'Egypte, celle-ci est en vers leonins. Tous ces poëmes portent le nom d'Hildebert dans les meilleurs manuscrits. Son nom se lit aussi dans un très-bon manuscrit de l'Abbaye de saint Amand, à la tête de l'Histoire de Mahomet. Mais elle est défigurée par plusieurs anachronismes, & autres fautes contre la vérité de l'Histoire; ensorte qu'en l'attribuant à Hildebert, on est obligé de dire qu'il l'écrivit étant encore jeune, appliqué à l'étude des Belles-Lettres; & que son but dans la composition de cette Histoire, étoir plutôt d'inspirer par une piéce académique de la haîne contre Mahomet & ses Sectateurs, que de les faire connoître tels qu'ils étoient véritablement,

Autres poemes d'Hilde bert , paz. 4195.

V. C'est du même manuscrit que l'on a tiré le Livre d'Hildebert, intitulé Mathématique. C'est une piéce académique, faite dans le même-tems que la précedente, mais en dérision de l'astrologie judiciaire. Il n'y attaque personne en particulier. Ce poëme ne paroît pas acheyé.

erés & moraux ; pag.

VI. Il fit lui-même un Recueil de ses poëmes facrés & moraux , qu'il envoya à un Evêque, qui les lui avoit demandés. On croit que c'est Guillaume, Evêque de Vinchester, qui en effet lui demanda quelques uns de ses opuscules, & à qui il en promit. comme on le voit par la trentième Lettre du troisième Livre, Ce Recueil se trouve sous le nom d'Hildebert dans un manuscrit d'environ cinq cens ans, avec le titre de Floridus aspectus qui est le même que l'Auteur lui donne dans le prologue. Il commence par un poeme fur la Naissance de Jesus-Christ. Suit l'épitaphe de Robert d'Arbrissel, & quantité d'autres, pour des personnes de la premiere condition. Les éloges qu'il donne à Robert, font voir ou que la Lettre dans laquelle il lui reproche sa familiarité avec les femmes, n'est pas de lui, ou que si elle en est, il pensa depuis plus sainement de ce saint Fondateur, ayant connu par lui-même .

## EVESQUE DU MANS, &c.

lui-même la fausseté des bruits répandus sur son compte. Il y paroît de l'excès dans les louanges qu'il donne à Berenger fon Maître. Mais on doit pardonner quelque chose à la reconnoisfance d'un Disciple, qui étoit d'ailleurs persuadé que son Maître étoit mort pénitent, & dans la Foi Catholique, après l'avoir combatue de son vivant.

VII. Suivent diverses Oraisons & Proses rimées; un poëme contre l'avarice; une élegie fur son exil ; des vers sur les douze Patriarches; fur les sept Heures Canoniales; fur les trois Ordres de l'Eglise; d'autres à la louange des Rois & des Reines d'Angleterre, & fur differentes matieres.

Pag. 1337.

# 6. V.

# Jugement des Ecrits d'Hildebert. Editions qu'on en a faites.

1. TL est furprenant qu'un homme occupé de tant d'affaires. agité de tant de perfécutions, ait trouvé affez de loitir pour composer un si grand nombre de vers & de toute espece. On les fait monter à plus de dix mille , foit en poemes , foit en épigrammes, foit en épitaphes. Mais il faut se souvenir qu'il cultiva de bonne heure les Belles-Lettres; qu'il s'y appliqua férieusement, & qu'il y réuffit de façon, que suivant le rapport des actes At m. Hill. des Evêques du Mans, il surpassa dans la science des beaux Arts, prafat. presque tous ses Condisciples; & qu'il s'acquit dans la suite par fes écrits , tant en profe qu'en vers , une réputation qui s'étendit jusques\* dans les Provinces les plus éloignées. Orderic Vital témoigne (a) la même chofe, & il va jusqu'à l'appeller un Versificateur incomparable; à mettre ses vers en paralielle avec ceux des Anciens, & à dire qu'il les égaloit, ou même les furpassoit. Quelques Critiques de ce siècle n'en ont pas jugé si favorablement. Ils trouvent ses piéces poétiques grotlieres, & se plaignent qu'il n'y a pas même observé les regles de la quantité. Mais si Hildebert a péché en cela, ce n'a pas été par ignorance.

<sup>(</sup>a) Hie facer hiros Hilfeberus tam maita carmina prifeis poematibus zivalia divinarum qui m facelarium enuficione vel eminentia condidit. Orderic Viral. Ill. literarum illeviolus, remporibus nofitis lateomparabilis verbi ziva florate, a. d. 18, pag. 770.

## LE VENERABLE HILDEBERT,

puisqu'il y a de ses poèmes, où il s'est assipeire avec autant d'exactitude, que nos Poètes modernes aux regles de l'art poètique. S'il a été moins serupuleux en d'autres, c'est qu'il étoir plus permis à un Evêque (a) qui traite des matieres d'édification, & dont le sond est trié des divines Ecritures, de ne pass'asstraindre si rigoureusement aux Loix de la Grammaire, qu'à des Laics qu'i s'occupent de matieres prophanes. Nous ajouterons, qu'écrivant dans un siécle qui n'étoir pas dépouillé de toute barbarie, qu'il y auroit un manque d'équité, d'exiger qu'alors il eu ecrit comme dans le nôtre, où l'on a à tous égards plus de facilité de sormer de bons vers. Pour juger sainement de ceux d'Hildeber, il sut lire ses poèmes sur l'ouvage des sit jours; sur l'ornement de l'Univers; sur Suzanne; sur les Rois & les Reines d'Angleterre; sur son exil; sur la vraye amitté s'ur les mathémariques & quelques autres sujers qu'il a remplis très-exachement.

Jugement de ses Lettres & de ses autres Ecrits.

11. A l'égard de fes Lettres elles sont bien écrites , d'un tyle correet, élegant, poli, net, agréable. Saint Bernard en admiroir l'érudition & la douceur. Il y a moins d'elegance dans ses sermons, & peu de seu. Mais ils sont solides, très-instructis, pleins de sentimens de piecet, & propres à l'inspirer. On y apprend la plus saine théologie, & à connoitre pluseurs anciens Rits de l'Eglise. De ses opuscules, le plus intéressant est fon Traité théologique. Celui de l'Euchariste est moins clair pour le style; ce qui vient apparemment de la disticulté de bien traiter un sprosson de l'apparement de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la disticulté de bien traiter un si prosson de misser de la distinction de la d

Editions particulieres de tes Oeuvre:

III. La vie de fainte Marie d'Egypte par Hildebert a été imprimée dans Bollandus au tome premier d'Avril; & celle de faint Hugues, Abbé de Cluni, au troiliéme tome du même mois; & dans la Biblioteque de Cluni par André du Chefne, & dans Surius. En 1637 Rivinus rendit publics à Leipsie les aêtes du martyre de fainte Agnès, sous le nom du même Evêque. Ils avoient déja été publiés par Barthius au chapitte 13 de son trente-unième Livre. Son Hymne & ses Rythmes sur la Trinité, avec son Orasion au Seigneur, se trouvent dans le Traité du Symbole par Userius, & ont été imprimés séparément à Helmslad, & dans le supplément des Peres, du Pere Homey, à Paris en 1684. Le poème sur le mystere de la Meslle, a été ouvent publié sans nom d'Auteur. Il et sous celui d'Hildebert

<sup>(</sup>a) Grammaticz leges plerumque Ecclefia spernit.

# EVESQUE DU MANS, &c.

dans l'édition de Paris en 1548 par Gui de Mont-Rocher, dans la collection de Melchior Hirtorpius à Cologne en 1568 infol. & dans les Biblioteques des Peres, de Paris, de Cologne & de Lyon. Le poème de la création du monde & de l'ouvrage des fix jours, avec celui du Siege de Troyes, fait partie de l'Hiftoire des Poètes Latins du moyen âge par Polycarpe Leyferus.

Pag. 391; 98. Edition gb-

IV. En 1708 Dom Antoine Beaugendre publia une édition de tous les Ouvrages d'Hildebert chez Laurent le Conte en un nerale. volume in-fol. Elle est dédiée au Cardinal d'Estrées. Dans une Préface génerale, Dom Beaugendre rend compte de son édition, & nomme avec éloge les Scavans de qui il a tiré quelques fecours. Ensuite il donne la vie d'Hildebert; les gestes des Evêques du Mans, où il est parlé de lui ; des notes sur ces gestes; les témoignages que saint Bernard, saint Anselme, Yves de Chartres, & quelques-autres ont rendus à son sçavoir & à sa vertu. Suivent les Oeuvres d'Hildebert dans l'ordre que nous les avons analysés; l'Editeur a mis au bas des pages des notes ou théologiques, ou historiques, ou grammaticales, selon qu'il en est besoin pour l'éclaircissement des endroits difficiles. Il a mis aussi à la tête des trois Livres de lettres, des sermons, des opuscules & despoësies d'Hildebert, de sçavantes observations pour assurer à cet Évêque les écrits qui font de lui ; ou lui ôter ceux qui lui font faussement attribués. Dom Beaugendre avoue humblement dans la préface que les notes & les oblervations ont été retouchées par Dom Massuet, Auteur de l'édition de saint Irenée. C'étoit bien imiter l'esprit de modestie qui regne dans les écrits d'Hildebert. A ses notes Dom Beaugendre a joint celles de Monsieur Lovauré, Avocat au Parlement de Paris, fur quelques Lettres d'Hildebert; & il a eu soin d'en avertir dans une présace particuliere. Les Scavans ont estimé son édition, qui est en esser bien exécutée. Il étoit octogenaire lorqu'il l'acheva, & il ne l'avoit commencée que quelques années avant sa mort qui arriva le 16 d'Août l'an 1708, en l'Abbaye de saint Germain-des-Prés à Paris.

# 

#### CHAPITRE III.

MARBODE, Evêque de Rennes.

A PRE's avoir revu les Ouvrages d'Hildebert, Dom Beaugendre travailla aussi à l'édition de ceux de Marbode. tions de les Eveque de Rennes. On en avoit déja publié quelques-uns à Rennes en 1524, à Fribourg en 1531, à Cologne en 1530. à Francfort chez Egenolphe en 1540, à Lubec en 1575, chez Balhorne, à Leipsic en 1585, à Leyde en 1695. Cette dernière édition est de Jacques Gronovius. Celle de Dom Beaugendre parut en 1708. L'Editeur joignit dans un même volume les écrits de cet Evêque & ceux d'Hildebert; mais en donnant à ceux-ci la premiere place, parce que l'édition en fut achevée, avant qu'il fongeat à en donner une des écrits de Marbode, S'il en eût voulu fuivre l'ordre chronologique, les ouvrages de cet Evêque eussent précedé, puisqu'il fut sacré Evêque de Rennes en 1096, & mourut en 1123; au lieu qu'Hildebert n'est mort qu'en 1134, & n'avoit été fait Evêque qu'en 1097.

la derniere édition.

Ocuyres.

II. Dom Beaugendre fut engagé à une nouvelle édition des Oeuvres de Marbode, autant par la follicitation des Scavans que par la rareré des exemplaires. Il n'en trouva pas même un dans la Ville de Rennes, où s'étoit faite la premiere édition en 1524; & detoutes les Biblioteques de Paris, celle du College Mazarin fut la feule, où il rencontra un exemplaire de cette édition. Mais elle ne contenoit qu'un très-petit nombre d'opuscules de Marbode, non plus que celle que Pistorius sit paroître à Fribourg en 1531, & Alard à Cologne en 1539. Les manuscrits recueillis en divers endroits, ont fourni à Dom Beaugendre plusieurs autres ouvrages de Marbode qui n'avoient pas encore été mis fous la presse. C'est ce qui rend son édition la plus complette de toutes, & en même tems la plus correcte par la confrontation qu'il a faite du texte imprimé, avec les meilleurs manufcrits.

Oui étoit

III. Autant qu'il a pu le connoître par les diplômes de l'Abbaye de faint Aubin d'Angers , il paroît que Marbode étoit né dans l'Anjou', & même à Angers, d'une famille noble & nombreuse, Prafat. in Dès ses premieres années il se consacra à Dieu & au service de

ep. Marbodi, l'Eglife, & fut fait Chanoine de cette Ville. Comme il étoit très pag. 1351.

versé dans les beaux Arts, & qu'il s'étoit acquis la réputation d'éloquence, on le choisit pour présider aux Ecoles d'Angers. Il semble même qu'il fonda dans la suite l'Université de cette Ville. Après y avoir enseigné pendant quatorze ans , depuis 1067 jusqu'en 1081, il fut sait Archidiacre de cette Eglise. Il remplit les fonctions de cette Dignité avec tant d'exactitude, scus trois Evêques, Eusebe I. Geosfroi I. & Geosfroi II. que celui de Rennes étant mort en 1096, l'on choisit Marbode pour lui succeder, & cette élection se fit par le Pape Urbain II.

dans le Concile tenu à Tours la même année.

IV. Contraint d'accepter l'Episcopat, il gouverna l'Eglise de Rennes avec beaucoup de prudence, de fagesse, de douceur 1123. & de fermeté pendant vingt-huit ans ; c'est-à-dire , jusqu'en 1123 qu'il abdiqua, pour se retiret au Monastere de faint Aubin d'Angers, où il fit profession de la Regle de saint Benoît. Il y mourut la même année le troisiéme de Septembre âgé d'environ quatre-vingt-huit ans. Les Moines de faint Aubin donnerent avis de sa mort par une Lettre circulaire, où ils sont l'éloge de fa vertu & de fa science. Ils relevent la douceur de ses mœurs & de ses discours; son érudition & son éloquence, qui étoit telle eu'on le regardoit comme le Prince des Orateurs, & le premier Moître de l'éloquence françoife. Ulger fon fuccesseur dans l'Archidiaconé d'Angers & enfuite Evêque de la même Eglife, fit fon éloge funebre en trente vers élegiaques, que l'on grava fur fon tombeau; & un autre en sept vers hexametres. Il y en a une troifiéme de Rivallon, Archidiacre de Rennes. Marbode est au nombre des Saints dans le Martyrologe d'André du Saussai. On trouve son nom parmi les Evêques qui assisserent au Concile tenu à Troyes dans le commencement d'Avril de l'an 1104.

V. Des six Lettres que nous avons de lui , à la suite des Ecrits de Oeuvres d'Hildebert, & dans le vingt-unième tome de la Bi- Marbode, Sesblioteque des Peres, la premiere est à Raynaud, Evêque Lettres. d'Angers, Marbode avoit favorifé fon élection, engagé l'Archevêque de Tours à le facrer, & fait le voyage de Rome pour 142. 13874 la faire confirmer par le Pape Paschal II. Raynaud de Martigne oubliant tous ces services, conçut de la haîne contre Marbode. trouva le moyen de le dépouiller lui & les siens des biens qu'ils avoient dans le Diocèfe d'Angers , lui en défendit l'entrée , & la communication avec ses Clercs. Marbode se plaignit à Raynaud même d'une conduite si injuste. Ils se réconcilierent si bien. que Raynaud obligé d'aller à Rome en 1109, confia à Marbode:

le soin de son Diocèse. Tel est le sujet de cette premiere Lettre. VI. La seconde & la troisième sonr à Ingilger, Solitaire & Prêtre, de grande réputation pour la sainteté de ses mœurs. Mais on l'accusoit de ne vouloir pas entendre la Messe d'un Prêtre qui n'éroit pas de bonnes mœurs, & d empêcher le peuple de recevoir de ce Prêrre quelque Sacrement que ce fût. Ingilger avoit communiqué ses sentimens aux Solitaires qu'il avoit sous sa conduite. Marbode les attaque tous dans ses Lettres; leur fait voir par l'exemple de Jesus-Christ qui donna l'Eucharistie à Judas, de même qu'aux autres Apotres, & par l'auroriré de faint Augustin, & du Pape Nicolas dans sa Lettre aux Bulgares, que le défaut de probiré dans le Ministre n'empêche ni la réalité ni l'effet du Sacrement. La réponse d'Ingilger fut, qu'il ne doutoit pas de la validité des Sacremens administrés par de mauvais Prêtres, mais qu'il pensoit qu'on devoit éviter les Hérétiques & déposer les Prêtres fornicateurs. Marbode lui dit dans une seconde Lettre, qu'on ne devoit condamner personne que suivant les regles de l'Église, & l'exhorta à corriger les pécheurs avec douceur, & à prier pour eux; ou à les accuser devant leurs Juges, afin qu'érant convaincus ils fussent punis.

Ep.fl. 4. VII. Dans la quartiéme Lettre, il prie Vifal, Fondaeur d'un mondere de Filles, d'y recevoir une pauver Orpheline, qui quoique bien instruire n'avoir pû trouver place dans d'autres Monasteres, où par abus l'on préféroir l'argent à la feience. Il Ep.fl. 5. d'inquiéme Lettre est une instruction sur les devoirs de la vie chrétienne, & sur les dangers de renvoyer au tems de la vieillesse, chrétienne, de sur les dangers de renvoyer au tems de la vieillesse.

la conversion de ses mœurs.

VIII. La fixiéme ne porte le nom de Marbode dans aucun manuferit, ni celui de la perfonne à qui elle et adreffée. Mais elle lui est attribuée dans l'édition de fes Oeuvres à Rennes en 1524, & inferite à Robert d'Arbrisselle. L'Editeur ne rend aucune raison de cette attribution. Comme il est tombé dans des faures très-grossieres, on ne doit pas l'en croire aisément sur sa parole. Nous ne citerons qu'un exemple de son peu d'exadituel. Au frontispie de son édition, il met la mort de Marbode en 1180; tandis qu'elle est sirée à 1123 dans la Lettre circulaire des Moines de saint abusin d'Angers, qu'il rapporte à la page suivante. Il y a apparence que cette Lettre est de quelques-uns des Clercs concubiniares, contre lesquels Robert d'Arbrisselle invectivoit souvent dans ses discous publics, & qui pour se invectivoit souvent dans ses discous publics, & qui pour se

mettre à couvert de ses reproches, l'accusoient des fautes dont

ils étoient eux-mêmes coupables.

a été corrigée par Marbode.

IX. On avoit à Angers une vie de faint Licinius, Evêque de cette Ville, mais d'un style trop diffus, & peu châtie. Marbode Licinius, à la priere des Chanoines, la mit en un flyle plus poli & plus que d'Anger. précis. En reconnoissance le Chapitre lui promit des prieres de fon vivant & après sa mort. Quelques-uns ont inseré de-là, que Marbode n'avoit pas été Chanoine d'Angers. Mais outre qu'il appelle ces Chanoines ses freres, il est arrivé souvent que des Chanoines ont fait dans leurs propres Eglises des Fondations. pour avoir après leur mort les suffrages de leurs Confreres. On en voit des exemples dans les Obituaires des Eglises de Paris & de Chartres. Quel inconvénient y avoit-il donc qu'on en promît à Marbode pour avoir retouché la vie de faint Licinius? C'est la même que les Bollandistes ont donnée au 1 3 de Février. Marbode

étoit Archidiacre d'Angers quand il mit la main à cet ouvrage. X. Vers le même tems il mit en meilleure forme la vie de faint Robert, Abbé de la Chaise-Dieu, écrite auparavant par Robert, Abbé Gerauld de Venne, Disciple du Saint, & témoin oculaire de Dieu, fes actions, mais d'un style si dur & si prolixe, qu'il ennuyoit les Lecteurs. L'ouvrage plut si fort à l'Abbé & aux Moines de la Chaise Dieu, qu'ils presserent Marbode de retoucher encore un fecond écrit de Gerauld, intitulé: Des vertus du Bienheureux Robert. Marbode les satissit, & dédia cet Ouvrage à l'Abbé; il ne le nomme pas. Mais on fçait qu'il s'appelloit Seguin. Le Moine Gerauld fit quelque tems après la mort de Robert, un voyage à Rome, où ayant fait récit de ses vertus, en présence du Pape & des Cardinaux, il obtint que l'on en feroit la Fête. La vie du Bienheureux Robert se trouve dans les actes de l'Ordre de faint Benoît, par Dom Mabillon, en la feconde partie du fixième fiécle, & dans Bollandus au dix-fept d'Avril, telle qu'elle

de la Chaife-

XI. Il étoit Evêque de Rennes, lorsqu'il retoucha la vie de faint Magnobode, Evêque d'Angers, publiée par un Anonyme, mais avec trop d'étendue. Il fut engagé a ce travail par les Chanoines de la Collegiale érigée fous l'invocation de ce Saint, qui pour marque de leur gratitude, lui accorderent la même grace que les Chanoines de saint Maurice lui avoient offerte pour avoir mis en meilleur style la vie de saint Licinius, c'est à-dire, des prieres pendant sa vie & après sa mort. Dom Beaugendre a fait Bollend. préceder la vie de saint Magnobode par Marbode, de celle que

Magnobode .

l'Anonyme avoit composée, parce que celie-ci ne paroît ni dans Bollandus ni ailleurs. X I I. Toutes les vies dont on vient de parler font en profe.

Theophile en Marbode en écrivit plusieurs autres en vers, presque tous hexafieurs vies des metres ; scavoir la vie de Théophile ; le martyre des Macchabées ; Saints : page celui de faint Laurent ; de faint Victor ; de faint Maurice & de ses Compagnons; la vie de fainte Thaïs; les astes de la Passion des Saints Felix & Adaucte; la vie de faint Maurille, Evêque d'Angers. La vie de Theophile, Econome de l'Eglife d'Adane dans la Cilicie, vers l'an 538, fut écrite en grec par Eutychien, & traduite en latin par Paul , Diacre de l'Eglife de Naples , fous le regne de Charlemagne. Sigebert fait mention (a) de cette traduction. Bollandus l'a suivie; mais il a aussi donné la vie de Théophile en vers, de la façon de Marbode, après avoir démontré l'autenticité (b) de l'Histoire de ce Théophile, que quelques Critiques avoient sans raison fait passer pour fabuleuse. Quelques-unes des autres vies mifes en vers par Marbode se lifent dans l'édition de ses Oeuvres à Rennes en 1524, chez Jean Macé, Surius (c) a donné celle de faint Laurent. XIII. Les autres poesses de Marbode sont trois Hymnes sur

Autres poc-Ges de Marbode , F2. 2555.

fainte Madeloine; des prieres à Dieu & à la fainte Vierge; une Hymne fur les Prêtres; une épigramme à Hildebert fur fes écrits ; l'éloge de la chasteté & des autres vertus ; une épigramme très - mordante contre un Abbé qui usurpoit les ornemens Episcopaux, l'anneau, les gants, les sandales, la mître; l'éloge de la vie Monastique; des épigrammes à diverses personnes, entr'autres, à la Comtesse Ermengarde, fille de Foulques Rechin, & à Mathilde, Reine d'Angleterre; des poëmes sur les Fétes de l'Epiphanie, de l'Annonciation, de la Purification. de l'Ascension; sur les avantages de la solitude; le mépris de la vie présente ; sur l'utilité de la Croisade ; sur le naufrage de Jonas, & quantité d'autres sujets. Marbode mit en vers hérorques le Livre de Ruth , & l'Histoire du rapt de Dina , rapportée dans le trente-quatriéme chapitre de la Genese.

Pornement.

XIV. Le Livre de l'ornement des termes, avoit déja été imprimé dans l'édition de Rennes en 1524, de même que celui des termes , qui a pour titre : Des dix Chapitres. Mais Dom Beaugendre a de la bonne

maniere d'éerire , page (a) Sigebert de Scriptor, Eccles. cap. (b) Bolland, ad diem 4 Feb, tom, 1. 3595A pag. 480 , & Seq. (c) Surius ad 10 Aug.

revu

tevu & corrigé le premier fur plusieurs manuscrits. Marbode les composa l'un & l'autre à Angers dans le tems qu'il y enseignoit les Belles-Lettres. Par l'ornement des termes ou des verbes, il entend l'usage qu'on en doit faire, pour donner de la grace, de la force, & de la légereté au discours. Pour réussir à fixer cet usage, il donne la définition des differentes figures qui entrent dans un discours, & rapporte sur chacune des exemples. Ainsi après avoir dit que l'exclamation est une figure par laquelle nous marquons notre douleur, ou notre indignation, en nous adressant à un homme, ou à une Ville, ou à quelqu'autre chofe; il en propose un exemple en ces termes: O Asiæ flos Troia potens : O gloria quæ nunc! In cineres collapsa jaces. Dans le Livre des dix Chapitres qu'il avoit composé étant jeune & qu'il corrigea dans sa vieillesse, il traite, 16. de la bonne maniere d'écrire, qui consiste dans la netteté du discours; à ne pas se servir d'expressions trop recherchées, ni triviales, & à n'être ni trop long ni trop court. 2°. Du tems & de l'éternité. Il marque qu'il étoit alors dans fa foixantiéme année. 3°. Des maux que caufent dans le monde les femmes débauchées. 4°. Des avantages que procurent aux hommes les femmes vertueuses. co. De la vieillesse & de ses incommodités. 60. Du destin & de l'astrologie judiciaire, dont il fait voir la fausseté, en montrant que les astres n'ont aucune influence sur les hommes. 7°. De la volupté & de ses suites pernicieuses. 8°. De la vraie amitié. oc. Du bien de la mort pour les Justes, 10°. Des ayantages de la résurrection des corps.

X V. Parmi les vers fuivans, nous remarquerons qu'il y en a à la louange d'Anfelme de Laon, célebre par son scavoir, & d'er :: se-Maître d'Abaillard ; l'épitaphe de Charlemagne ; celle de Lanfranc, Archevêque de Cantorberi. Le poëme fur l'Ordre Monastique & Ecclésiastique que Dom Beaugendre croyoit n'avoir pas encore vû le jour, fut imprimé à Basse en 1557 in-8°. dans le Recueil de Matthias Flaccius, Il y est même plus ample que dans la nouvelle édition. Quelques manufcrits l'attribuent à Gualon, Anglois, qui écrivoit vers l'an 1170. Les proverbes fous le nom de Caton le Philosophe, sont peut-être du même Auteur qui lui a supposé des instructions morales à son sils,

X V I. Le Livre qui a pour titre : Des pierres précieuses, Livre des porte le nom de Marbode dans les manuscrits des Biblioteques vierres préde Colbert & de faint Victor. En celui-ci, le texte latin est cieuses, pag.

Tome XXII.

divifées en quatre Livres.

Pag. 1629.

Par. 1634.

joint à une traduction françoise écrite de la même main que le texte original. Dom Beaugendre a fuivi cette disposition dans l'édition de cet opuscule, & fait connoître par cette traduction, qu'elle étoit notre langue il y a cinq ou six cens ans. It n'est qu'en latin dans l'édition de Rennes en 1524, & il y porte le nom d'Evax. Ce n'est pas que Marbode ait été surnommé ainfi, comme l'affurent Balæus & Pitsæus, mais l'Editeur a intitulé ce poeme, Evax, parce que le prologue commence par ce terme, qui défigne Evax, Roi des Arabes, sous le regne de Neron. Dans le corps de l'ouvrage Marbode explique la nature & les proprietés de foixante pierres précieufes : ce qu'il fait en

P.g. 1677- fept cens trente vers hexametres. Il en donna depuis une explication morale en profe, qui se trouve aussi dans le même manufcrit de faint Victor, que l'on croit de six cens ans

& plus.

XVII. On y lit encore une explication morale, en forme do. profe, des douze pierres précieuses mentionnées dans le vingtuniéme chapitre de l'Apocalypfe, & un vocabulaire latin-francieuses del Açois des foixante ou foixante-une pierres précieuses expliquées pocalypie, pag. 1679 , & dans le premier Traité. La Lettre du Roi Evax à l'Empereur. Tibere, & la réponse de ce Prince, se lisent à la tôte d'un autre poème fur les pierres précieuses dans la Dactyliotheca d'Abraham, Gorlœus, imprimée à Leyde en 1695, fous le nom de Marbode, ancienPoëte François. Mais Gorlœus ne dit point de quel manuf-

crit il a tiré ni les vers, ni les deux Lettres.

Livre fur le Canriques.

1 X V I I I. On avoit déja achevé l'impression des Oeuvres. Cansique des d'Hildebert & de Marbode, lorsque Dom Beaugendre eut communication d'un manuscrit de la Biblioteque du Collège de Clermont, où entre les opuscules de divers Auteurs se trouvoit un Commentaire moral & allegorique en vers, fur le Cantique des Cantiques. Quoiqu'il ne fut point inscrit du nom de Marbode, on y reconnoissoit son style & son génie. D'ailleurs Sigebert (a), dans le Catalogue des Oeuvres de cet Evêque, met un Commentaire allegorique en vers sur ce Cantique. Ce font là les raifons qui ont engagé l'Editeur à donner ce Traité fous le nom de Marbode. Il y a joint un Sermon d'Hildebert fur le Dimanche des Rameaux, qu'il avoit oublié de publier avec les autres Sermons de ce Pere.

<sup>(</sup>a) Sigeb. de Scriptor. Ecclef. cap. 158.

# EVESQUE DE RENNES.

XIX. Monsieur Baluse publia en 1715 (a), dans le septiéme tome de ses mélanges, trois Chartes d'Hildebert. La premiere d'Hildebert est de l'an 1114. La seconde du 21 de Septembre. La troisseme, point dans la fans date. Ce sont toutes des donations faites à Marmoutier, nouvelle édi-Nous devons l'édition de fon poème élegiaque fur la création du font perdus. monde & l'ouvrage des six jours à Polycarpe Leyserus, qui la fait entrer dans son Histoire des Poëtes du moyen âge (b) sur un manuscrit de la Biblioreque de Leipsic. Le poeme sur la création fut aussi imprimé dans le Journal théologique en 1723. On a déja remarqué que nous n'avions plus l'Histoire qu'Hildebert avoit faite des miracles (c) de l'Eglife d'Excestre, dont il fait mention lui-même dans fa Lettre à Clarembauld (d); ni les Statuts ou il avoit composés pour le Diocèse du Mans; ni le Livre de la virginité, qu'il témoigne (e) avoit écrit avant l'âge de trente ans. Hildebert cite fouvent l'Ecriture suivant la version des Septante, qui étoit encore en usage de son tems, de même que la

Opuscules

vulgate. XX. Dom Beaugendre n'ignoroit pas que Marbode eût écrit la vie de faint Alexis. Il la cite fur un manuscrit que les Bollandistes avoient en main. Mais ne la trouvant pas dans les siens, il n'a pas cru devoir la donner. Elle a été publiée dans le quatriéme tome des actes des Saints du mois de Juillet, au jour de fa Fête qui est le dix-sept. Cette vie est en vers hexametres. Celle de faint Gautier , Abbé & Chanoine de l'Efterre , au Diocèfe de Limoges, mort en 1070, est en prose. Les Bollandistes l'ont inserée au second tome de Mai, pour l'onzième jour de cemois. Ils ont encore promis de donner dans les actes des Saints de Septembre, au vingt-deuxième jour, celle de faint Florent, Martyr. Dom Luc d'Acheri rapporte dans le treiziéme tome de son Spicilege (f), une Lettre de Narbode adressée, dans un manuscrit de saint Aubin d'Angers, à Hildebert, Evêque du Mans, qu'il confultoit au fujet d'une femme qui ayant confenti que son mari se sit Moine, voulut depuis l'obliger à revenir avec elle. Mais la même Lettre est la deuxième de celles que Dom Beaugendre a mifes dans l'appendice (g) des Oeuvres d'Hildebert, où cette Lettre est adressée, non à Hildebert,

<sup>(</sup>a) Pag. 202, 203, 209.

<sup>(</sup>b) Pag. 391 , 398.

<sup>(</sup>d) Lib. 3 , Epift. 3.

<sup>· (</sup>f) Pag. 295. (g) Pag. 3.

# 72 MARBODE, EVESQUE DE RENNES.

mais à Marbode par l'Evêque du Mans; & cela sur l'autorité dun manuscrit de la même Biblioreque & les remarques de Monsieur Baluse. Dom Beaugendre a rapporté d'après le Pere il n'a pas jugé à propos de mettre parmi les écris de cer Archevêque le Livre intitulé (a); Des trois ennemis de l'homne, Jes femmes, J'avarice, J'ambition; ni quelques autres picées en vers comprises dans le manuscrit d'ou est tré l'éloge d'Hildebert. Le Pere Homey convient qu'elles n'y portoient point le moît d'Hildebert, & qu'il ne les lui a attribuées que par une pure coniecture.

Jugemens des Ecrits de Marbode.

XXI. Un Évêque contemporain de Marbode (b), le comparoit pour son éloquence à Ciceron, & pour la beauté de ses vers à Virgile & à Homere, disant qu'il leur étoit même superieur dans l'un & l'autre de ces genres d'écrire ; & qu'à l'égard des Ecrivains de son tems, il les surpassoit tous par l'élevation de fon esprit, & l'élegance de ses discours. Sans trop presser ces comparaisons, nous dirons qu'il y a dans la prose de Marbode, du naturel, de la clarté, de l'élegance, de la facilité; que parmi fes vers, il s'en trouve un certain nombre marqués au meilleur coin; qu'étant jeune, il se livra au brillant de son imagination; & suivit, comme les Poëtes de son siécle, le mauvais usage des rimes & des confonances ; mais que dans un âge plus avancé & plus mûr (c), il fecoua ce joug, & s'attacha plus à dire des choses utiles, qu'à les orner d'une maniere si frivole. Ses dernieres poëlies font en effet remplies de réflexions folides, qui portent de la lumiere dans l'esprit . & de l'onction dans le cœur. C'est ce que l'on remarquera surtout dans le Livre des dix chapitres, dans celui des pierres précieuses & quelques autres. On trouve aussi dans ses Lettres d'excellens principes de morale, foutenus de l'autorité de l'Ecriture & des l'eres.

<sup>(</sup>a) Homey, Jupplem. Par. p. yr., 447. (b) Omnes Ecundos, fibi vi imus effe ferundos, aulius in ingenio per nec in eloquio. Ceffii el Cicero, ceffii Muro jundus Homero: Ur dicem breviiere, vicit cos pariter. Ulgerius Andegavenfis Episcopus, apud Marbet, pag 1385.

<sup>(</sup>c) Una juvenis scripft, senior dum plura retracto panitet, & quadam vel

scripta, vol edita nollem .... Utrerum virus, verborna lege subackt, servetur, verbique canor fub rebus sbundet; quod jupi studio toric assective videbar. Sed mibi nune melius suadet nazuror ana, quam decet ut saciil contenta sit utilitate, ueque inpervacuum studiest viare laborem. batabod. capit. 1, pag 1592.

### 

## CHAPITRE IV.

ESTIENNE HARDING, Abbé de Circaux. & quelques autres Ecrivains du douzième siècle.

I, T L naquit en Angleterre d'une famille noble. Après avoir mené quelque tems la vie monastique dans le Monastere de Harding. Son Schirburne, il raffa en Ecosse, & de-là en France, pour s'y former successivement dans les Belles-Lettres & dans la Théologie. D'un esprit prosond, & capable d'application, il sit de grands progrès dans fes érudes; s'appliquant en même tems aux vita apud Boldevoirs de la pieté Chrétienne, & aux exercices de son état. Aprilis, ad Il fir par dévotion le rélerinage de Rome; d'où étant revenu en dien 7, pag. France, il s'arrêta à Molesme, attiré par la réputation de ce 496, 6 seq. nouveau Monastere. Saint Robert qui en étoir Abbé, le quitta pour bâtir celui de Cîteaux , où il se retira avec Alberic & Estienne, Mais contraint de retourner à Molesme, Robert ceda

Efficage éducation.

Stephant land. tom. 1 ,

Prieur. II. A la mort d'Alberic arrivée en 1109, la Communauté choisit pour Abbé , Estienne. Elle étoit pauvre & en petit Abbé de Citoux en 109, nombre; ce qui caufoit de l'ennui aux Moines qui la compofoient. Dieu les confola par la venue de fainr Bernard, accompagné de trente jeunes hommes, qui abandonnoient le fiécle pour vivre dans la retraite. Estienne leur donna l'Habit de Ordre, & prononça devant eux un discours, que l'on a éu soin

la place d'Abbé à Alberic, qui donna à Estienne celle de

II eft fait

III. En 1116 Estienne assembla à Citeaux un Chapitre général de tous les Monaîteres , qu'il avoit érablis , ou qui un Chapture s'étoient unis à son Ordre. Il en tint un second en 1119, où il métal en publia la charte de charité, dont il fera parlé dans la fuite. Comme cette charte contenoit les Réglemens fondamentaux du gouvernement de ce nouvel Ordre, Estienne alla trouver le Pape Calixte II. pour le prier de consirmer ces Réglemens. La Bulle

de conserver à la posterité (a).

<sup>(</sup>a) Bernard, Britus , lib. 1 , cap. 22 , Hillor. Ciflercienf.

### ESTIENNE HARDING:

qui lui fut accordée à ce sujet, est datée de Saulieu le 23 de Décembre 1110.

Il fe demet

I V. Estienne gouverna l'Abbaye de Cîteaux , jusqu'à ce que ment de Ci- casse de vicillesse, & presque privé de la vûe, il se crut obligé de se démettre de sa dignité d'Abbé. Il mourut saintement le 28 de Mars l'an 1 134. Bucelin a mis son nom dans ses Méneloges, & Monsieur du Saussai dans le Martyrologe Gallican.

V. On cite (a) fous le nom de l'Albé Efficane, un Livre de Sermons faits en particulier aux Moines de Citeaux; l'Oraifon funebre d'Alberic son prédécesseur, rapportée (b) par Manriquez; divers Rits & Ufages de la vie Monaftique, que quelques-uns attribuent à faint Bernard; le petit commencement de l'Ordre de Citeaux, imprimé avec les Notes d'Ignace Firmin en 1610; plusieurs Lettres, dont deux se trouvent parmi celles de saint Bernard, l'une à Louis, Roi de France, l'autre au Pape Honorius & la charte de charité. VI. Estienne de Senlis, Evêque de Paris, étant devenu

Lettres d'EG tienne au Roi odieux au Roi Louis pour s'être retiré de la Cour, & opposé aux Pape Hono- exactions que le Doyen & les Archidiacres de son Eglise sai-

soient sur le Clergé par ordre de ce Prince, vint avec l'Archevêque de Sens au Chapitre général de Citeaux en 1127 demander la médiation de l'Abbé & de ses Religieux, dont il avoit de E il. 45, même que le Roi obtenu des Lettres de fraternité. C'est le suier inter Besnar- de la Lettre qu'Estienne & sa Communauté écrivirent au Roi Louis, ou plutôt faint Bernard en leur nom, & de tout le Chapitre géneral. Ils remontrent à ce Prince qu'en persécutant comme il faifoit l'Eglife de Paris & fon Evêque leur pere & leur ami, ils ne pourront plus avec confiance lever les mains au Ciel pour attirer sur sa personne & son Royaume la protection de Dieu; ni refuser à cet Evêque des Lettres au Pape en sa faveur. Le Roi n'ayant eu aucun égard à leurs remontrances, ils sup-

din.

din.

inter Bernar plierent le Pape de prendre connoissance de l'asfaire , lui faisant entendre qu'en la laissant juger devant le Roi, c'étoit livrer l'Evêque de Paris à ses ennemis.

Charte de charité.

VII. A l'égard de la charte de charité, Essienne en avoit conçu le desfein pendant la tenue des deux premiers Chapitres géneraux en 1116 & 1119. Ayant remarqué avec les autres Abbés de son Ordre, que leurs Monasteres se multiplioient

<sup>(</sup>a) Baiaus 11, 63.

<sup>(</sup>b) Manriquez, tom. 1 Annal, ad. an. 1109,

chaque jour en divers lieux , ils crurent qu'il étoit nécessaire , pour maintenir dans l'union de la charité tous ceux qui les composoient, de les obliger à l'observation d'une même regle & des mêmes usages. C'est pourquoi on donna aux Réglemens qui furent faits à cette occasion, le titre de Charte ou Carte de la charité, parce que la charité est le seul but de ces Réglemens.

VIII. Cette Carte est composée de cinq chapitres; mais on peut en rapporter les Décrets à deux chefs à l'inflitution des contient, mœurs, & au régime géneral de tout l'Ordre. Quant au premier chef qui regarde les mœurs, nous voulons des-à-préfent, (ce sont les paroles de la Carte) & nous commandons à tous les Abbés & Religieux de l'Ordre, d'observer la Regle de saint Benoît en tous ses points comme elle est pratiquée dans le Monastere de Citeaux, sans lui donner d'autre explication que celle de nos prédécesseurs, & que nous lui donnons encore aujourd'hui, afin que tous l'entendent & la pratiquent de même. Sut le fecond chef on décide que les observances & les cérémonies. foit pour le chant & pour les livres nécessaires à toutes les heures du jour & de la nuit & aux Messes, seront partout les mêmes; qu'il ne fera permis à aucun Monastere de demander à qui que ce foit des privileges contraires au commun Institut, ni de' retenir ceux qu'on auroit obtenus. Il est ordonné à l'Abbé de Cîteaux de visiter une fois l'an en personne, ou par quelqu'autre Abbé , tous les Monasteres de sa Fondation ; la visite de Citeaux est réservée aux quatre premiers Abbés de l'Ordre, scavoir de la Ferté, de Pontigni, de Clairvaux & de Morimond. Tous les Abbés doivent se trouver chaque année au Chapitre géneral qui se tiendra à Cîteaux, si ce n'est qu'ils en soient empêchés par maladie ou autrement; ce dont ils donneront avis. Défense à quelque Monastere que ce soit, de se choisir un Abbé d'un autre Ordre. Les Abbés incorrigibles feront dépofés après quatre monitions. S'il arrive que l'observance soit négligée dans l'Abbaye de Cîteaux, les quatre premiers Abbés travailleront à l'y rétablir. C'est aussi à eux qu'il appartient de prendre soin de ce-Monastere pendant la vacance, jusqu'à ce qu'il y ait un Abbé . élû & établi.

I X. La Carte de charité a été mise sous presse plusieurs sois & en divers endroits. Il y a une édition chez Plantin à Anvers cene Cane, en 1663, & une à Lyon en 1642, dans le premier tome des Annales de Cîteaux , d'Ange Manriquez fur l'an 1119. Elle fut imprimée en latin & en trançois en 1678 à Paris chez Mabro

Ce qu'elle

Cramoify, dans un ouvrage intitulé: Le véritable gouvernement de l'Ordre de Cîteaux.

Frowin , Abbé du Mont des Anges,

X. Il est parlé dans le sixième tome des Annales Bénédictines. d'un Abbé du Mont des Anges, vulgairement Engelberg, dans le Canton de Zurich en Suisse, qui se rendit recommendable par fes vertus & fon sçavoir vers l'an 1131 (a). Cet Abbé se nommoit Frowin, & avoit succedé à Adelheme, premier Abbé de ce Monastere: Dom Mabillon étant à Linsidelen, ou Notre-Dame des Hermites, y trouva deux Ouvrages de Frowin, scavoir une explication de l'Oraifon Dominicale, adressée à Bertholde son Disciple; & sept Livres à la louange du libre arbitre, dans lesquels l'Auteur traite les principales questions de théologie, contre certains Novateurs, qui se faisoient gloire de leurs nouvelles inventions. C'étoit peut-être contre Abaillard. Du moins, dit-on, qu'en ce tems-là Gerhoh, Prevot de Reichersperg dans la Baviere, écrivit contre les Disciples d'Abaillard. Il ne seroit pas furprenant que les nouveautés de cet Ecrivain fussent passées de la Baviere dans la Suisse qui n'en est pas fort éloignée.

Ses Ecrits.

X I. Dom Mabillon, pour exciter les possesseurs des Ouvrages de Frowin à les mettre au jour, a publié dans l'appendice du fixième tome de ses Annales (b), les Prologues ou Préfaces des deux écrits dont nous venons de parler, avec les fommaires de tous les chapitres, dont les sept Livres sur le libre arbitre sont composés. Frowin marque dans le Prologue sur l'Oraison Dominicale, qu'il ne dita rien de neuf sur cette Priere; & qu'il se contentera de rapporter ce que les Peres en ont dit. Il paroît par la Préface fur les Livres du libre arbitre, que le Moine Adelbert l'avoit engagé à écrire fur cette matiere; & que Frowin l'intitula, à la louange du libre arbitre, parce que le libre arbitre l'emporte sur tous les autres dons que le Créateur a faits à la créature raisonnable; & que toutes les vertus de l'homme, sa sagesse, sa justice, sa félicité, sont sondées sur le libre arbitre. Frowin citoit contre les erreurs nouvelles, non-seulement les Docteurs du siécle précedent, mais aussi ceux du sien, c'est-à-dire, de l'onziéme & douziéme.

Turgot . André en ·Ecoffe,

XII. Jean Selden (c) a revendiqué à Turgot l'Histoire de Evêque de S. l'Eglise de Dunelme ou Durham depuis sa fondation par le Roi Ofwald julqu'au tems de Guillaume le Roux, en 1097. Il se

fonde

<sup>(</sup>a) Mabilion, Annal. Bened, lib. 75, (c) Selden, præfat, in Scriptores 10, on. 148. num. 148. (b) Pag. 657.

fonde sur un manuscrit d'Angleterre de l'âge même de Turgot, & fur certaines circonstances rapportées dans cette Histoire qui ne conviennent qu'à Turgot. Tel est l'endroit du troisiéme Livre, où il est dit, que Turgot fut bien reçu au Monastere de Durham par le Prieur Aldwin ; qu'il ne voulut pas guitter l'habit Clerical pour se revêtir de l'habit Monastique, qu'après avoir été éprouvé longtems par Aldwin; qu'ensuite Turgot lui succeda dans la dignité de Prieur. Turgot la posseda pendant vingt ans, veillant avec soin & crainte de Dieu sur l'interieur & les dehors du Monastere. Ensuite il fut fait Evêque de saint André en Ecosse, & gouverna cette Eglise pendant sept ans.

XIII. Pendant son séjour à Durham, il écrivit en quatre Livres l'Histoire de ce Monastere; en la commençant, comme Tom. 1, Scripon l'a dit, au regne d'Oswald, ou plutôt à l'année que ce Prince lor decem fonda cette Eglife, c'est-à-dire, à l'an 635. Il la conduitit jusqu'en dini, an. 1652.

1097, la seiziéme année de l'Episcopat de Guillaume, auparavant Abbé de faint Vincent, Martyr. Turgot rapporte une Lettre de cet Evêque aux Moines de Durham, dans laquelle il leur témoigne le désir qu'il avoit de demeurer avec eux , si la chose lui eût été possible. Puis il les exhorte à chanter avec décence & modestie l'Office Divin ; à se confesser fréquemment à leur Prieur, & à recevoir avec charité les Etrangers. Le Prieur de Dunelme étoit alors Aldwin. Turgot marque sa mort, & dit que les Freres du Monastere le choistrent d'un commun confentement pour lui succeder la vingt-deuxième année du regne du Roi Guillaume, c'est-à-dire, en 1087. Il ajoute, que l'Évê que Guillaume ayant encouru la disgrace du Roi Guillaume le Roux, ce Prélat fut envoyé en exil; qu'il en fut rappellé quelque tems après; & qu'étant de retour il le chargea en présence des Fideles du Diocèfe, d'en prendre soin, en le faisant Archidiacre, non-seulement lui, mais tous les Prieurs ses successeurs. Quoique Selden ait restitué à Turgot les quatre premiers Livres de l'Histoire de l'Eglise de Dunelme, il n'a pas laissé de les faire imprimer sous le nom de Symeon, Moine de Dunelme, elle est la premiere dans la collection des Ecrivains de celle d'Angleterre, imprimée à Londres en 1652 chez Jacques Flesher, par les foins de Jean Selden.

XIV. La suite de l'Histoire de Durham dans cette collection, Durham, Solest due à Symeon, Moine & Préchantre de cette Eglise, dont .en. il sera parlé dans la suite.

X V. Un autre Moine Anglois, mais François de naissance, Tome XXII.

# ESTIENNE HARDING,

Moine de Cantorberi. se rendit célebre dans le même tems par plusieurs Ecrits. Il se nommoit Gotcelin, ou Gotzelin. Moine d'abord de saint Bertin, il passa ensuite en Angleterre, avec Heremann, Evêque de Sarisberi. Il étoit habile dans les Lettres, & scavoit trèsbien le chant & la musique. Après Osberne, en n'en avoit pas vû qui réufsit mieux que Gotcelin dans ce genre de science. Austi en laissa-t-il des monumens dans tous les Evêchés & les Abbayes qu'il parcourut ; mais il s'appliqua furtout à mettre par écrit les vies des Saints, morts récemment; à retoucher celles qui étoient écrites depuis longtems, & à en rétablir un grand nombre alterées ou consumées par les flammes, ou queiqu'autre accident pendant les Guerres. Nous apprenons tout ce détail de Guillaume de Malmefburi ( a ).

Histoire de la stanlation.

XVI. On avoit déja l'Histoire de la vie de faint Augustin. Augustin, & Apôtre d'Angleterre, dans le Vénerable Bede (b), & dans la chronique de Sigebert de Gemblous. Gotcelin la donna en deux Opuscules séparés, l'un plus grand, l'autre plus petit. Celui-ci se trouve sans nom d'Auteur (c) parmi les Ouvrages de Lanfrance de l'édition de Dom Luc d'Acheri à Paris en 1648, & dans le second tome de l'Angleterre sacrée par Warthon (d). L'autre a été imprimé dans le premier tome des actes de l'Ordre de faint Benoîr (e), avec une Epître dédicatoire à l'Abbé & aux Moines du Monastere de S. Augustin, Dom Mabillon a joint à cette vie l'Hiftoire des miracles du même Saint (f), composée aussi par Gorcelin. Il écrivit encore l'Histoire de la translation de ses reliques. faite en 1091, le 6 de Septembre. Le Prologue ou l'Epitre dédicatoire est à faint Anselme, Archevêque de Cantorberi, Dom Mabillon a placé cette Histoire sur la fin du neuvième tome des actes de l'Ordre. On la trouve avec la vie de faint Augustin dans Bollandus au 26 de Mai. Orderic Vital dit, en parlant de la description de cette cérémonie, que Gotcelin la décrit d'une maniere si patétique, qu'il semble au Lecteur la voir de ses propres yeux.

Agres vies de Gotcelin.

X V I I. Il donne de suite, mais en abregé, la vie de saint Letard; du Roi Ethelred; de fainte Mildrede, avec l'histoire de la translation de ses reliques, & de l'établissement de son Mo-

<sup>(</sup>a) Lib. 4 , de Regib. Ang. cap. ulrimo. | (b) Lib. 1, Hift. Angl. cap. 23, & feq. 6 lib. 2, car. 2 & 3. (c) Pag. 57.

<sup>(</sup>e) Pag. 485. (f) Pag. 520.

nastere. Il fit un autre écrit pour prouver, que ceux qui se van- Warthon; naftere. Il fit un autre ecrit pour prouver, que ceux qui le vail tom. 2 Anglia toient de s'être emparés des reliques de cette Sainte, étoient farra in pradans l'erreur, parce qu'elles ne reposoient pas dans l'Eglise de fat. num. ; , faint Grégoire à Cantorberi, comme ils se l'imaginoient, mais pag. 6. dans le Monastere de saint Augustin, où elles avoient été transferées par l'Abbé Elfitan fous le Roi Canut. Un ancien manufcrit de la Biblioreque Cottoniene, met encore sous le nom de Gotcelin les vies des Saints Laurent, Mellite, Juste, Honorius, Dieudonné, & Theodore, Archevêques de Cantorberi, dont le fond de l'histoire est pris de Bede; & la vie d'Adrien, Abbé de faint Augustin, mort en 708, avec l'histoire de la translation de fon corps fous le Roi Guillaume. Balæus (a) lui fait aussi honneur des vies des Saints Swithun, Grimbald, Erhenwald, Eadgathe, Milburge, Wereburge, Yves, & de l'histoire de la translation de ce dernier Saint. On attribue encore à Gotcelin une Chronique, & une Profe en l'honneur de faint Ethelrede, & la vie de faint Guthlac, Prêtre & Anachorete en Croylande vers l'an 740. On peut voir sur cette vie les Bollandistes à l'onzieme jour d'Avril. Celle de faint Swithun, Evêque de Vinchestre, mort en 862, est dans Surius & dans Bollandus au second jour de Juillet. Ce dernier a publié la vie de sainte Vereburge I Vierge, fille du Roi des Merciens, au premier tome de Février (b); & celle d'Yves, Evêque en Perse dans le feptième siècle, au second tome de Juin (c). Nous ne scavons ce que c'est que le Livre de Gotcelin (d), intitulé: Confortatorius, qui faisoit partie des manuscrits de la Biblioteque de Menars, vendue à la Haye en 1720. L'Obituaire de saint Augustin de Cantorberi met sa mort au quinziéme de Mai. on ne sçait de quelle année.

X VIII. Un des plus illustres de la Cour de Charlemagne, fut Angilbert. Sa naissance & ses qualités personnelles engagerent Anscher, Auce Prince à lui donner en mariage sa fille Berte. Il occupa les teurs de la vie premieres Charges du Palais. Dans le désir de vaquer à son salut, rilbert, il se retira du consentement de sa semme & de Charlemagne au Monastere de saint Riquier, dont il fut choisi Abbé en 793. Environ trois ans après y être entré, l'Empereur le rappella à son Palais, ou Angilbert fit les fonctions d'Archi-Chapelain. Il

<sup>(</sup>a) Balaus, centur. 13, cap. 17. (b) Pag. 386.

<sup>(</sup>c) Pag. 189,

<sup>(</sup>d) Fabricius , tom. 3 , Bibliot, Latin, pag. 227.

## to ESTIENNE HARDING.

rebătit le Monastere de saint Riquier, l'orna, en augmenta ser evenus, & obtint un Diplome de Charlemagne, portant, que le Monastere de Forett-Montier que l'on en avoit séparé, lui feroit soumis à l'avenir. Angilbert mourut en 814. On connoit deux Ecrivains de sa vie; Hariusse, Mone de saint Riquier, & ensuite Abbé d'Aldenbourg (a), mort vers l'an 1130 le 19 d'Avril; & Anscher aussi Moine de saint Riquier, & depuis Abbé du même Monastere. Dom Mabillon a rapporté ces deux vies dans le cinquisme tome des actes (b) de l'Ordre de saint Benoit. avec des observations & des notes de sason.

Autres Ecrit

XIX. Hariulfe composa aussi en 1114 (c) la vie de saine-Arnoul, premier Abbé d'Aldenbourg. Il la divisa en deux Livres aufquels Lissard, Evêque de Soissons, en ajouta un troisséme, qui comprenoit les miracles du Saint. Hariulse étoit Abbé de ce Monaftere, lorfqu'il travailla à cette vie, & qu'il fit lever de terre le corps de faint Amoul. Mais n'étant que Moine de faint Riquier, il acheva l'an 1088 en quatre Livres la Chronique de ce Monastere commencée longtems auparavant par Saxowalon. Il ne laissa pas dans la suite d'y ajouter, comme on voit par ce qu'il y dit du Pape Urbain II. elle est imprimée dans le quatriéme tome du spicilege de Dom d'Acheri (d). On le fair encore Auteur de la vie de Gervin son prédécesseur & second Abbé d'Aldenbourg; & d'un Recueil des miracles operés en cette Abbaye par l'intercession de l'Apôtre saint Pierre. A la tête des deux Livres de la vie de faint Arnoul . Hariulse mir trois Lettres ; la premiere à Lambert , Evêque de Tournai , qu'ilprie de la faire approuver par Lissard, Evêque de Soissons, & de Le joindre ensemble pour l'offrir à Raoul, Archevêgue de Reims. leur Métropolitain. La seconde est à Lissard, à qui il demande cette grace; & la troisiéme à Raoul, à qui il presente cette vie. De ces deux Livres & du troisième composé par Lissard, Surius n'en a fait qu'un qu'il a mis en son style ; attribuant le tout à Listard, quoiqu'il ne soit Auteur que du troisième, c'est-à-dire. du Recueil des miracles. Hariulse vêcut jusqu'en 1150. Il avoir fait lui-même son épitaphe en vers élegiaques. On l'a rapportée sur l'année de sa mort (e) dans les Annalles Bénédictines, avec

<sup>(</sup>a) Mabillon. Annal. lib. 75, num. 105. (b) Pag. 87, & feq. (c) Mabillon. lib. 67, Annal. num. 37

les trois vers par lesquels il dédia sa Chronique à ses Confreres

de saint Riquier.

XX. Anscher le second Historien de saint Angilbert, ayant fuccedé à Gervin , Abbé de faint Riquier en 1098 , commença fon gouvernement (a) par recueillir & mettre en ordre toutes les Chartes de son Monastere. Il ajouta à la vie qu'il avoit faite de faint Angilbert, un Livre de ses miracles, qu'il presenta avec la vie même à Raoul, Archevêque de Reims (b), pour l'engager à faire lever de terre le corps du Saint. C'étoit en 11101 Il prefenta les mêmes monumens au Pape Paschal II. en lui demandant la même grace. Elle fut accordée. Le Pape mit Angilbere au nombre des Saints, & fixa sa Fête au 18 de Février. Alors Anscher sit transporter son corps, du vestibule de la Basilique du Sauveur, dans la Basilique même. Pour donner plus d'autenticité aux miracles qui se faisoient à son tombeau, Anscher avoit prié Geoffroi , Evêque d'Amiens , & un Prêtre d'une sainte vie . de venir fur les lieux être témoins de ces évenemens miraculeux. Ce qu'ils firent l'un & l'autre. Hariulse composa du vivant même d'Anscher une élegie en son honneur, dans laquelle it releve la noblesse de sa naissance; la bonté de ses mœurs; sa pieté ; la folidité de son esprit , son application à réparer les torts faits à fon Monastere; à faire respecter les corps des Saints qui v étoient inhumés; à fournir des ornemens décens pour la célebration des mysteres. Cette élegie se trouve dans l'appendice du cinquieme tome des Annales Benedictines (c). Anscher figna comme témoin (d), avec la qualité d'Abbé de faint Riquier, à la charte de donation d'un personnat dans l'Eglise de sainte Marie, faite à l'Abbaye de Marmoutier en 1100, par Gervin ..

Evêque d'Amiens. XXI. Ernulphe, que Symeon de Durham nomme Arnulphe, étoit (e), selon Guillaume de Malmesburi, François de nation, Evèque de Après avoir été affez longrems Moine dans l'Abbave de faint Lucien de Beauvais, voyant qu'il ne pouvoit ni corriger, ni supporter certains dérangemens, il pensa à s'établir ailleurs. Avant de faire cette démarche, il confulta Lanfranc qu'il avoit eu pour Maître en l'Abbaye du Bec. Cet Archevêque qui connoissoit ses talens, lui persuada de venir à Cantorberi. Il sut fait

Ecrits

Arnulphe

<sup>(</sup>a) Mabillon, lib. 69 , num. 89. ( b ) Ibid. lib. 71 , num. 108.

<sup>(</sup>c) Paz. 664

<sup>(</sup>d) Lib. 69 , Annal, num. 125. (e) Malmestur. de gest. Pontif. Anglor-lib. 1, de Pontif. Rostens. H iii

## Ti ESTIENNE HARDING,

Prieur du Monaître de faint Augustin par faint Anselme, fuccesseur de Lansfanc; ensuite Abbé de Burck; puis Evêque de Rochesler, en 1114. Il donna dans tous ces Offices des preuves de sa probité & de sa prudence. Son Episcopat sur de neus ans & quelques jours. Il moutur, comme l'on croit, au mois de Mars de l'an 1124, sagé de quatre-vingt quatre ans. Quelques Historiens ne mettent le commencement de son Episcopat qu'au mois de Décembre 1115.

Ses Ecrits. Ses Leures.

XXII. On lui attribue une hiftoire (a) de l'Eglife de Ro-cheflet; mais on ne l'a pas encore rendue publique; ét nous ne connoissons d'Arnulphe que deux Lettres asser longues pour leur donner le titre de Traités. Dans la premiere, qui est adessiée Walquelin, Evêque de Vindsor, à qui il avoir soutenu dans une Constence qu'ils avoient eue ensemble à Cantorberi, qu'une femme coupable d'adultere avec le fils de son mari, devoit en être s'éparée; il répond aux objections que cez Evêque faisoit contre ce sentiment. Arnulphe avoir prouvé le sien par l'autorité contre ce sentiment. Arnulphe avoir prouvé le sien par l'autorité.

Première contre ce fentiment. Amulphe avoit prouvé le sien par l'autorité L'untiment. des Peres, des Conciles, des Livres péniteriles, de par l'usage ficilige. P4: de l'Eglise. Walquelin s'en tenoit aux paroles de l'Evangile de de faint Paul , prétendant qu'elles décidoient en la faveur. Contens l'un de l'autre de leurs preuves , jis s'étoient s'éparés

> femme; il circ les Décrets des Conciles de Mayence, de Verberie, de Tribur; le Espires décretales des Papes Innocent & Celetin I. & la coutume de l'Egjife, qu'on ne peur, felon faint Augustin, violer fans péché. Il s'objecte que le mari étant inno ent, il y auroit de l'injuttice de le féparet de fa femme pour une

commis un adultere avec le fils que ce mari avoit eu d'une autre

<sup>(</sup> a ) Malmefour. ubi fupra.

## ABBE DE CISTEAUX, &c. 63

faute commise avec son fils. A quoi il répond que l'homme & la femme n'étant qu'un corps & qu'une chair à cause de leur union, ils méritent d'être punis dans ce qui fait qu'ils ne sont qu'une feule chair ; que selon faint Augustin , il est non-seulement permis à un mari de se séparer de sa femme lorsqu'elle est tombée en fornication, mais qu'il le doit, de peur qu'à fon imitation il n'y tombe lui-même; que cela n'est pas contraire au conseil que l'Apôtre donne au mari fidele, de demeurer avec sa femme infidele, parce que ce confeil n'impose aucune nécessité au mari; 1 Cor. 7, 13, que le même Apôtte ayant dit que celui qui s'unit à une adultere devient un même corps avec elle, il fuit de-là, que la femme dont il est question étant devenue par l'adultere un même corps avec le fils de fon mari, ce mari en habitant avec elle, habitera en même-tems avec sa semme & avec sa fille. Il cite l'exemple de David, qui ne voulut plus connoître ses Concubines depuis

qu'elles eutent eu commerce avec son fils Absalon. XXIII. La seconde Lettre d'Arnulphe, est une réponse à Seconde Loscelle qu'il avoit reçue d'un homme de pieté nommé Lambert, phe, pag. où il lui faifoit cinq questions. La premiere: pourquoi l'on don- 431.

noit alors aux Communians l'Hostie trempée dans le sang, au lieu que Jesus-Christ avoit donné à ses Apôtres, son Corps & son Sang féparément. Arnulphe répond, que Jefus-Christ étant venu pour le falut des hommes, a enseigné à ses Apôtres, de vive voix ou par fon exemple, ce qui étoit nécessaire pour la réparation de l'infirmité humaine; mais qu'il n'en a pas prescrit la maniere; laissant à son Eglise le pouvoir de la déterminer. Ainsi en ordonnant leBaptême, il n'a pas dit : Vous baptiferez de cette façon ; vous ne plongerez qu'une fois, ou vous en plongerez trois; vous ferez le ferutin ; vous confacterez le Chrême ; mais feulement : Allez , baptifez les Nations , au nom du Pere , du Fils , & du S. Esprit. D'où il fuit, que pourvû que l'on baptife, la maniere de baptifer peut varier, foit par raifon de nécessité, soit par raison de décence. Au commencement on administroit les Sacremens d'une facon : on les a ensuite administrés d'une autre. Les Apôttes communierent après avoir soupé. Par respect pour un si grand Sacrement . il a été ordonné depuis, de le recevoir à jeun, & cet usage a prévalu dans toute l'Eglife. Les Autels n'étoient autrefois que de bois; ils font aujourd'hui de pierre. Le pain quotidien faisoit la matiere de l'Eucharistie ; nous formons aujourd'hui ce pain en figure ronde comme un écu. Il donne pour raison de la coutume introduite de tremper l'Eucharistie dans le Sang de

### ESTIENNE HARDING.

Jesus-Christ, la crainte bien fondée qu'il n'arrivat quelque accident, lorsque le Prêtre donnoit le Calice à une grande multitude, c'est-à-dire, ou qu'il ne s'en répandit, ou qu'il ne ressat du précieux Sang sur la barbe de ceux qui le recevoienr ; il ajoute qu'on ne doit pas appréhender d'imiter dans cette facon de communier, Judas, à qui le Sauveur donna un morceau de pain trempé, puisque ce fait n'a aucun rapport à la communion Eucharistique. Ce morceau trempé étoit un signe de la trahison de Judas, & de sa malice. Nous recevons au contraire l'Eucliaristie pour nous préserver du péché.

Pez. 437.

X X I V. La seconde question étoit de sçavoir, pourquoi l'on met la quatriéme partie de l'Hostie dans le Calice? La réponse d'Amulphe est, que ce n'est pas la coutume de mettre la quatriéme, mais seulement la troisième partie de l'Hossie dans le Calice, parce qu'on la partage non en quatre, mais en trois; que dans quelques Eglises on a attention de faire cette troisiéme partie, de la grandeur de la quatriéme partie de l'Hostie; mais qu'en d'autres, on la fait de la grandeut de la troisiéme partie. Il donne pour raison de cette division en trois parties, que l'Hostie qui est sur l'Autel doit être consumée par le Célebrant, le Diacre & le Sous-Diacre; que le Célebrant prend dans le Calice la partie qui lui arrive; & qu'il réferve fur la patene les deux autres parties pour ses deux Ministres s'ils sont présens; & qu'en cas d'absence, le Prêtre les prend pour lui. La division de l'Hostie en trois peut aussi, selon lui, figurer le Corps mystique de Jesus-Christ, qui est l'Eglise, composée de trois Ordres : des Superieurs ou du Clergé, des Vierges, & des personnes mariées; ou les trois Personnes de la Sainte Trinité; ou les trois états de Jesus-Chrift, sur terre, dans le tombeau, & immortel dans le Ciel.

XXV. Lambert demandoit en troisiéme lieu, pourquoi l'on recevoit féparément du Corps , le Sang de Jesus-Christ , & son Corps séparément de son Sang? Arnulphe répond, qu'on le fait Matt. 16 , 16. pour imiter Jesus-Christ, qui dans l'Evangile propose la communion de fon Corps, féparément de celle de fon Sang; mais qu'il ne laisse pas d'être vrai, que nous recevons Jesus-Christ tout entier fous chaque espece: son Sang avec son Corps, & son Corps sous l'espece du Sang. En répondant à la quatriéme question, recoit-on dans l'Eucharistie l'Ame avec le Corps? Arnulphe rejette les vaines subtilités, que la vanité plutôt que l'amour de la Religion faisoit naître sur les Sacremens, & veut que sans s'amuser à disputer, l'on croie sans hésiter, que l'Eucharistie charistie est le Corps & le Sang de Jesus-Christ, puisqu'il l'a dit ainsi, qu'étant la Vérité il n'a pu mentir, mais qu'il a pu faire comme Tout-puissant ce qui est au-dessus des lumieres de notre raison. C'est pour cela, ajoute-t'il, qu'elle est appellée le mystere de la Foi, parce que la Foi seule en pénetre le secret. Jesus-Christ n'a-t-il donc pas pu faire la chose (a) comme il l'a dite? N'a-t-il pu changer le pain en la substance de la chair, sans lui faire prendre les qualités de la chair? Y a-t-il quelque chose que le Tout-puissant n'ait pu faire ? Non. Nous croyons & nous tenons pour certain, que la substance du pain par la vertu des paroles, est changée en la substance de la chair du Seigneur. Mais nous fçavons aussi très-certainement, & nous prouvons par les sens corporels, que les qualités du pain demeurent immuablement, quoique la fubstance de ce pain ne demeure plus, parce qu'elle est, comme nous le croyons, changée en chair. En effet, la blancheur, la faveur & les autres qualités du pain continuent à affecter nos sens. Mais si les qualités du pain se trouvent dans l'Eucharistie, quoique la substance du pain n'y soit pas, les qualités de la chair n'y font pas, quoique la fubstance de la chair y foit. C'est donc sans raison que l'on demande si la chair de Jesus-Christ dans l'Eucharistie est morre ou immortelle: si elle est animée, ou ne l'est pas? Comme ceux qui sont Fideles demanderoient mal-à-propos aux Fideles, si l'Hostie consacrée. où nous voyons les apparences de pain, est du pain?

X X V I. La cinquiéme question regarde le sens de ces paroles du Prophete: Qui sçait si Dieu ne changera pas & s'il ne pardonnera pas ? S'il ne laissera point après lui de bénédiction? Arnulphe fait voir par les paroles mêmes du Prophete Joël, qui précedent celles que nous venons de rapporter, que le changement de Dieu consiste dans le pardon qu'il accorde au pécheur converti; & que par la bénédiction qu'il laisse après lui, il faut entendre la paix & la grace qu'il donne à ceux qui le fuivent, ou qui font sa volonté. Ces deux Lettres d'Arnulphe ont été imprimées dans

le second tome du spicilege de Dom d'Acheri,

Pag. 441. Joel 3 , p. Joel 2 , 120

(a) Quid ergo ? Nonne ficut dixit | facere potuit ?! Noane poruit muttre panem in fublitation cernis, fine allompiose qualizatum ipfus carnis. Quid omniporens facere non postuit ? Credimus & certus un temporus fublitantiam poris verborum to manter. Pag. 441.

Tome XXII.

virtue effe mutaram in substantiam Dominicæ Carnis. Certiffime gamen fc.mus & fentibus corporeis comprobamús quali-ates panis immobiliter permanere, cujus substantiam quia caro facta est credimus

## ESTIENNE HARDING,

P3g. 705.

Clarius, XXVII. Il a fait entrer dans le même tome ; la Chronique de faint Pierre-le-vis à Sens, en supprimant tout ce que l'on y SaChronique, avoit mis des anciennes Chroniques d'Eusebe, de faint Gregoire tom. 2 spieil. de Tours, de Sigebert, & de quelques autres. L'Auteur nommé Clarius avoit d'abord été Moine de Fleuri ; d'où il passa à Sens dans l'Al-baye de faint Pierre-le vis. Daïmbert, Archevêque de cette Ville, n'ayant pu pour cause de maladie assister au Concile indiqué à Beauvais en 1120, invita Arnaud, Abbé de saint Pierre, d'y aller avec les Evêques & les Abbés de sa Métropole. Arnaud étant tombé malade en chemin, envoya au Concile Clarius (a) pour y faire ses excuses & celles de l'Archevêque. On lui permit d'être présent au Concile, soit parce qu'il étoit envoyé de la part de son Archevêque & de son Abbé, soit parce qu'il avoit la réputation de sçavoir. C'est à la mort de son Abbé qu'il finit sa Chronique. Le reste, c'est-à-dire, depuis l'an 1124 jusqu'en 1184, est d'une autre main. Elle commence en 446, la feconde année du Pontificat de faint Leon. Clarius l'a rendue intéressante en y rapportant plusieurs Lettres des Papes, des Cardinaux & des Légats; & par les dates des Conciles. Il y a faute fur celui de Troyes (b), qu'il met en 1105, ce fut en 1104. Clarius fe trompe encore lorfqu'il dit, que son Abbé Arnaud étant allé à Rome en cette année pour y faire confirmer par le Pape Paschal tous les biens de son Monastere, y trouva Richard; il faut lire Anselme Archevêque de Cantorberi, qui v étoit dès l'au 1103, & en revint l'année suivante. X X VIII. Berengose mis au nombre des Abbés de saint

Perengofe de , Abbé de de Treves.

ou Berengau- Maximin de Treves dans le quatriéme tome (c) de l'ancienne faintMaxim n Gaule chrétienne, vivoit fous l'Empereur Henri V. de qui il obtint un privilege pour l'advocatie de son Abbaye. Brunon, Archevêque de Treves; Frideric, de Cologne; Brunon, de Spire; Othert, de Liege; Richard, de Verdun; Richain, de Toul, & quelques-autres fignerent ce Diplome comme témoins. Richuin ne fut fait Evêque de Toul qu'en 1107, & Berengose, Abbé de faint Maximin, qu'en 1112. Il est dit dans le Nécrologe de faint Arnoul de Metz (d), que le même Empereur confirma à la priere de l'Abbé Berengose en 1115 tous les biens de cette Abbaye.

<sup>(</sup>a) Tom. 2 Spicileg. pag. 771. (c) Pag. 631. ( b ) Mabillon, lib. 10, Annal. num. 79. (a) Mabillon, lib. 71, Annal, num. 52.

X X I X. On a fous le nom de Berengose dans la Biblioteque des Peres à Cologne en 1555, & dans le douzième tome de celle de Lyon en 1677, trois Livres de l'Invention de la Croix de Notre-Seigneur; un du mystere du bois de la Croix & de la lumiere visible & invisible, dont les anciens Peres ont mérité d'être éclairés, & cinq Sermons fur les Martyrs, les Confesseurs, la Dédicace de l'Eglise, & la véneration des Reliques. Dans le troifiéme Livre de l'Invention de la Croix , Berengose marque assez clairement qu'il avoit demeuré à Treves, par la description qu'il fait de la magnificence (a) des édifices que fainte Heleine y avoit fait bâtir, & qui fublistoient encore en partie du vivant de cet Auteur. Il adopte comme certaine (b), la fausse Histoire du baptême de Constantin. Ce qu'il dit (c) sur l'Invention de la Croix n'est point fondé dans l'antiquité, & n'est pas même vraisemblable. Dans tout ce Traité il montre un esprit extrêmement crédule, & plus de pieté que de lumieres. Le suivant est une fuite de réflexions morales & allegoriques fur le mystere de la Croix. Ses discours sur les Martyrs & sur les Confesseurs, sont communs pour tous les Saints. Il n'y donne l'histoire d'aucun en particulier. Il dit dans le discours (d) sur la Dédicace & la véneration des Reliques, qu'il faut croire que les ames des Saints descendent le jour de leur Fête vers leurs corps , & qu'ils intercedent pour tous ceux qui viennent les visiter.

X X X. Il n'est plus question parmi les Scavans de mettre Fit il Auteur entre les Ecrits de faint Ambroife le Commentaire fur l'Apocalypse que Tonstalle (e), Evêque de Dunelme, sit imprimet pocalypse. sous le nom de ce Pere en 1548. Les citations fréquentes d'Ecrivains posterieurs à saint Ambroise, & de lui-même ; la différence du stile & quelques traits historiques qui annoncent un Ecrivain plus récent que le huitiéme siécle; tout cela prouve qu'il faut attribuer ce Commentaire à quelqu'autre qu'à faint Ambroise mort en 397. L'Auteur, quel il foit, a tellement prérendu se cacher, qu'il veut bien qu'on le connoisse en formant son nom des premieres lettres de son Commentaire sur les sepr chapitres des visions. Or ces lettres sont B. R. N. G. U. D. S. aufquelles on dait joindre les voyelles E. E. A. I. U. O. ce qui fait

<sup>(</sup>a) Lib. 3, cap. 1 & 2. -(+) Hid. cap. 7. (c) Lib . s , cap. 7. (d) Pag. 383.

<sup>(</sup>e) Admonit. in hunc Comment. tom. 2, On. Ambrof. elit. 1690 , pag. 498 , 14 Append.

Berengaudus ou Berengaudos. Plusieurs manuscrits donnent en effet ce Commentaire à Berengaudus; mais il y en a austi où il porte le nom de Berenger. Berengosus de Treves n'a pour lui que quelque reffemblance dans le nom, & dans la profession : car il professoit, comme l'Auteur de ce Commentaire, la Regle de faint Benoît. Berenger au contraire ne fut jamais Moine Bénédictin : & cette raison seule doit prévaloir sur l'autorité des manuscrits. Il est fait mention dans les Lettres de Loup, Abbé de Ferrieres (a), d'un Moine nommé Berengaud, ou Bernegaud, qu'il envoya vers l'an 857 à Auxerre pour y achever fes Etudes fous Heiric qui enfeignoit avec réputation dans l'Abbaye de faint Germain. On peut plus vraisemblablement lui attribuer qu'à tout autre, le Commentaire dont nous parlons. Son nom se rencontre avec celui qui est désigné dans les premieres lettres de ce Commentaire fur les chapitres des visions. Il étoit Moine Béné lictin, & instruit dans les Belles-Lettres, & dans les divines Ecritures. Il falloit toutes ces connoissances pour composer un Commentaire, qui pour son stile & sa solidité a merité les éloges des plus habiles Interpretes, entr'autres, de Denys-le-Chartreux (b), & de Monsieur Bossue, Evêque de Meaux.

Rodulphe, Tron.

lib.71, Annal RUTE, 70.

XXXI. Rodulphe ou Raoul né dans un Village situé sur la Abbé de faint Sambre, appellé Monstier, à cause d'un Monastere de Filles vêtues de noir, fit ses Etudes à Liege jusqu'à l'âge de dix huit ans. Il entra dans le Clergé, & fut fait Sous-Diacre. En allant voir les bains d'Aix-la-Chapelle, il entra dans un Monastere voisin, qui étoit de l'Ordre de Circaux. La lecture qu'il entendit à Complies, lui fit naître le désir de se faire Moine. Il demanda d'être admis au Noviciat, & prit l'Habit le jour de la Conversion de faint Paul, fous l'Abbé Azelin. Voyant que la discipline réguliere étoit négligée dans ce Monastere, il alla visiter ceux du Diocese de Cologne, & revint ensuite en Flandres, où il fe décida pour celui de faint Tron. Thierri qui en étoit Abbé, le chargea d'enseigner les lettres & la Musique aux enfans. Il le sit ensuite Prieur. Raoul profita de son autorité pour résormer divers abus, & régler le chant des Offices, la forme des habits & les cérémonies de l'Eglise. Ensin il vint à bout d'introduire à saint

73, quan. 145. Tron les usages de Cluni. Fait Abbé après la mort de Thierri,

<sup>(</sup>a) Epift. 216, 124.

<sup>(</sup>b) Admonit, in hunc Commentar,

il maintint le bon ordre dans sa Communauté; rétablit les édifices qui avoient été confumés par le feu. Le schisme entre les Partifans de Frideric & d'Alexandre, qui prétendoient l'un & l'autre à l'Evêché de Liege, mettoit tout le Diocèfe en trouble. On pressa Raoul de prendre parti, ou de sortir de son Abbaye. Attaché d'un côté à ses Religieux qu'il aimoit tendrement, il avoit peine à les quitter ; il craignoit de l'autre de se séparer de la communion de l'Eglise Catholique. L'amour de la Religion l'emporta sur lui. Il se retira d'abord dans l'Abbaye d'Afflighen; enfuite en celle de faint Bavon à Gand ; puis à faint Pierre , dont Arnoul étoit Abbé.

XXXII. Il arriva pendant ce tems-là, que Frideric, Evêque de Liege, mourut. C'étoit en 1121. Raoul fut appellé 1138. pour l'élection. Les Partifans d'Alexandre firent leur possible pour le gagner. Il fortit de Liege ; vint à Cologne, où les Moines de faint Pantaleon le choifirent pour leur Abbé. Il ne le fut pas longtems. Adalberon, frem du Duc de Louvain, avant été choisi Évêque de Liege, & sacré par l'Archevêque de Cologne, Raoul, aux inflances des Moines de faint Tron, accompagna jusqu'à Liege le nouvel Evêque, & revint de là en fa premiere Abbaye, après deux ans & cinq mois d'abfence. Il la trouva défolée tant dans ses biens que dans ses bâtimens. Saisi de douleur à la vûe d'un si triste spectacle, il sit le voyage de Rome, jusqu'à deux fois, avec Alexandre, l'un des Contendans à l'Evêché de Liege. A fon retour il reprit le gouvernement de fa Communauté, qu'il édifioit par son assiduité aux exercices. Il mourut de paralvsie en 1128.

X X X I I I. Le principal de ses Ecrits, est la chronique de son Monastere, aussi estimable pour la bonté du stile que pour la Chronique de candeur & la netteté avec laquelle Raoul raconte les évenemens. Il ne prend parti nulle part. Les faits qu'il rapporte, ou il les avoit appris des meilleurs Ecrivains, ou tirés des anciens monumens, ou entendus des témoins oculaires, ou vûs lui-même. Il ne laisse pas de se plaindre (a) de la penurie de Livres & de Mémoires, dont il rejette la faute fur la négligence de ses prédécesseurs. Sa Chronique est divisée en treize livres, dédiée au Prevôt de faint Denys, qu'il ne nomme pas, & imprimée dans le septième tome du spicilege de Dom d'Acheri. Après une

Sa mort e

Ses Ecrits.

Lettre ou un Prologue à tous les Abbés ses successeurs & aux Religieux de faint I ron, préfens & à venir, à qui il rend compte de son travail, il donne la suite de tous les Abbés de ce Monastere, avec le nombre des années qu'ils ont gouverné, lorfqu'il a pu le découvrir. Il marque auffi leurs bonnes qualités . & leurs actions mémorables. Sur Adalard II. mort en 1082, il dit. qu'élevé dès l'enfance dans le Monastere de saint Tron, it apprit les Belles-Lettres, la Sculpture & la Peinture ; qu'il peignoit & sculptoit des Images. Il commence au second Livre l'hittoire de la dévastation de l'Abbaye , qu'il ne feint pas de comparer à celle de Jérufalem fous Tite & Vespassen. Depuis le huitième Livre jusqu'à la fin, il parle, mais en troisième perfonne, de son élection, & de tout ce qu'il fit à l'avantage de son Monastere pendant tout le tems qu'il le gouverna. Il marque dans

le treizième Livre en quoi confistoit la Prébende de chaque Pag. 507. Moine, tant en pain qu'en vin & bierre. On servoit à tous un mets de légumes cuites avec de la graisse, & en certains jours du poisson; au souper quatre œufs, ou la moitié d'un fromage.

Vie de faint . X X X I V. La vie de faint Liethert, Evêque de Cambrai . Lieber, Evê mott au mois de Mai l'an 1076, a été publiée fans nom d'Auteur publiée fans lon d'Auteur brai, tom. 9 dans le neuviéme tome du spicilege; mais dans un manuscrit de Spicileg. pag. l'Abbaye d'Anchin (a), elle est attribuée à Raoul, Moine, le même fans doute qui fut Abbé de faint Tron; ce qui le prouve, c'est que l'Auteur de cette vie marque clairement qu'il écrivoit au commençement du douzième siècle. C'est en parlant de Gerard , prédécesseur de Lietbert : Il reste encore (b), dit-il , des hommes de vertu qui sont témoins de la sainteté de sa vie . & comment

ila gouverné son Eglise suivant les saints Canons.

logne.

XXXV. Il étoit d'usage autresois que les parens offrissent ben, Prietr leurs enfans à Dieu dans les Monasteres ; & que le vœu par de faint Pan-taleon, à Codit dans le cinquante-neuvième chapitre de la regle de faint Benoît. On voir encore des formules de ces fortes d'oblations. Dom d'Acheri en a rapporté quelques-unes dans ses Notes sur Guibert de Nogent. La plupart des parens accompagnoient la confécration de leurs enfans, de grandes liberalités : d'où est venue l'opulence des Monafteres. Quelques-uns essayerent sous

<sup>(</sup>a) Mabitlon. lib. 64, Annal. num. 131, ? (b) Vita Lietberti, cap. 2, pag. 676. & in Analettis , pag. 471.

le regne de Louis le Pieux d'abolir cette coutume. Rhaban, alors Moine de Fulde, en prit la désense dans un Livre que l'on n'a pû encore recouvrer, mais dont il est fait mention dans sa vie par le Moine Rudolphe. Soit que ses raisons avent prévalu; foit que l'usage d'offrir les enfans ait été attaqué foiblement ; il étoit encore en vigueur dans le douzième stécle. Cela se voit ... par une Lettre de Siberr, Prieur de faint Pantaleon, à Raoul, Abbé de faint Tron, par laquelle il le confuitoit (a) fur ce que l'on devoit répondre à un avare très-riche, qui vouloit offrir son fils à ce Monaftere fans lui donner aucune dot. Le Prieur au contraire & les Moines exigeoient de cet avare, qu'il abandonnat à fon fils la part qu'il avoit dans les biens de sa famille.

X X X V I. Raoul répondit de façon à Sibert , qu'il Analyse de le mit en état de juger ce qu'il convenoit de faire à l'égard de cet e de Leure, avare, & de prescrire aux Moines de saint Pantaleon la maniere Mabillon, pagdont ils devoient se comporter en cette affaire. Sa réponse est 461. donc composée de deux parties. Dans la premiere il traite durement cet avare de ce qu'en offrant son fils à Dieu dans le Monastere, il vouloit fraudet cet enfant des biens qui lui étoient dus. La raison que le pere alleguoit, étoit qu'il ne pouvoit sans simonie faire une oblation de cette nature. Raoul fait voir que ce n'étoit de sa part aucune crainte de simonie, mais un motif d'avarice qui le faisoit agir; que la portion de bien échue à son fils dans le siécle, devant le suivre de droit divin & humain dans l'Eglife , il n'y avoit point de fimonie du côté de ceux qui l'exigeoient. Il ajoure que les Monasteres ne sont pas établis pour décharger les familles des riches, mais pour y nourrir ceux qui sont véritablement pauvres de biens , comme les riches qui choifissent ces retraites par un esprit de pauvreté. Dans la seconde partie Raoul avertit Sibert & ses Moines de ne rien exiger de cet avare, ni de qui que ce foit, pour la réception de leurs enfans; qu'on peut toutefois les avertir, qu'ils doivent à l'Eglife à qui ils les offrent , la portion de bien qui leur est échue ; mais non pas les contraindre à la donner ; entin que comme il est au pouvoir des Moines de ne pas recevoir l'enfant, le pere est libre aussi de ne pas donner au Monastere les biens échus à son fils. Il décide en général, que les Moines ne peuvent exiget quoique ce soit pour la réception des enfans, ou des Novices, fans encourir le

<sup>(</sup>a) Enil. Silert. ad Rodaly, in Anglett. pag. 405.

crime de simonie. Il va plus loin, & dit que d'en recevoir par l'esperance de la rétribution, c'est encore simonie, sinon devant les hommes, du moins devant Dieu. Ces deux Lettres, celle de Sibert, & la réponfe de Raoul, ont été publices pour la premiere fois par Dom Mabillon dans ses Analectes.

Ecrits de Raoul non imprimés.

XXXVII. Au huitiéme Livre de sa Chronique, Raoul fait mémoire d'un ouvrage qu'il avoit composé contre les simoniaques (a). Il étoit dédié à Lietbert, Chanoine de Lille, & divifé en sept Livres. Dom Mabillon dit l'avoir vû avec les deux Lettres dont nous venons de parler, dans un manuscrit de l'Abbaye de Gemblou. Par le sommaire qu'il donne de ces sept Livres, on voit que Raoul entreprenoit de montrer, que dans les Eglises, soit des Villes, soit de la Campagne, il n'y avoit ni Offices, ni Prébendes, ni Dignités, ni Ordinations exemptes de simonie. Cet Abbé possedoit l'Ecriture sainte, & n'étoit pas ignorant dans la belle littérature. Mais il fut plus recommandable par sa pieté, & par son zèle pour l'Observance réguliere.

### 医罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗克罗

## CHAPITRE

HUGUES DE FLEURI, FLORENT BRAVON. PIERRE DE HONESTIS, & quelques autres Ecrivains.

Hugues de 1. Fleuri.

T UGUES surnommé de Sainte-Marie, étoit Moine de l'Abbaye de Fleuri-sur-Loire dans le Diocèse d'Orleans. On ne scait ni l'année de sa naissance, ni celle de sa mort ; & l'on n'est pas plus informé de son origine, ni de ce qu'il étoit avant de se consacrer à Dieu dans l'état Monastique. Mais on voit par le grand nombre & la qualité de ses écrits, qu'il faisoit son application principale de l'étude ; qu'il avoitune grande connoissance de l'Histoire, tant sacrée que prophane; & qu'il étoit Théologien & Canoniste. Ses ouvrages n'ont pas encore été tous rendus publics.

Ses Comon Histoire Ecclefiafti-

II. Son Commentaire sur les Pseaumes se trouve parmi les mentaires & manuscrits des Biblioteques d'Angleterre. Il est cité (b) dans la Biblioteque sacrée du Pere le Long. On conserve (c) dans celles

<sup>(</sup>a) Rodulp. in Chron. pag. 450. (b) Pag. 785.

<sup>(</sup>c) Id. Bibliot. Hiftor. Gallia, num.

du Roi & de S. Victor, ses quatre Livres de l'histoire Ecclesiastique. Hugues les dédia à Yves de Chartres. Ils commencent à la création du monde, & vont jusqu'en 1034. André Duchesne rapporte un fragment du troisième Livre (a), où il est parlé de la situation & des Provinces de la Gaule. L'inscription de cette histoire dans le manuscrit de saint Denys (b) porte, que Hugues la composa en 1110 pour Dame Adele, Comtesse de Chartres, de Meaux, & de Blois; & qu'il se servit des histoires publiées auparavant. Cette infeription est suivie de l'Epitre dédicatoire à Yves de Chartres. Le premier Livre dans ce manuscrit ne commence qu'à Ninus, premier Roi des Affyriens; & le quatriéme finit à Charles le Chauve, Roi de France, ou à la mort de Lothaire en 855. Le manuscrit est donc bien different de celui de la Biblioteque du Roi, où I histoire Ecclésiastique de Hugues commence avec le monde, & ne finit qu'en 1034. Dans celui de faint Denys cette histoire est suivie de celle des gestes des Rois de France, tirée des écris de faint Grégoire de Tours, de Fredegaire, & autres anciens Historiens. Mais elle paroît d'un autre Ecrivain. L'histoire Ecclésiastique de Hugues sut imprimée sans division de Livres à Munster en Westphalie en 1638, avec un prologue en vers à Louis le Gros, ensuite de la Lettre à Yves de Chartres. L'édition est in-4°. & due aux soins de Bernard de Rottendorff, qui l'a enrichie de ses Notes. Marquard Freherus en avoit publié une partie fous le nom d'Yves, dans le corps de l'histoire de France imprimée à Hanowre en 1611, c'est à-dire, ce qui regarde Ninus & la suite des évenemens jusqu'au grand Constantin. Lambecius rapporte à l'Evêque de Chartres (c) ce qu'on lit dans cette histoire, touchant Louis le Débonnaire. On doir (d) à André Duchefne deux autres parties, celle qui va depuis l'an 923 jufqu'en 987; & l'autre qui contient ce qui s'est passé depuis 987 jusqu'en 1024. On donne quelquefois le nom de Chronique à cette histoire, & c'est, je pense, ce qui a occasionné d'attribuer à Hugues de Fleuri, deux ouvrages à peu-près de même nature ; une histoire universelle, & une chronique dans le même gour: ce qui ne peut gueres se soutenir.

<sup>(</sup>a) Tom. 1, rerum Francer, pag. 347.

(b) Matilion, iii. r. r. Arvil, num. 58.
(c) Lanke as nor - 72, 858.

143, 143.
143.

Histoire des Rois de Frananecdot. Martenne , pag. 327.

III. Mais il composa pour l'Imperatrice Mathilde une histoire des Rois modernes de France, c'est-à-dire, de la seconde race, afin de faire connoître la noblesse de ses Ancêtres à la posterité. Hugues dit que jusques-là aucun Historien n'avoit donné de fuite les gestes de ces Princes; mais seulement quelques morceaux épars de leur histoire. Il commence la sienne à Charles le chauve, fils de Louis le débonnaire. Dom Martenne a placé dans le premier tome de ses anecdotes l'Epître dédicatoire à Mathilde, & le commencement du Livre, tirés l'un & l'autre d'un manuscrit de saint Tron. Ce ne peut être la même hissoire que celle du manuscrit de saint Denys, dont on a parlé plus haut , intitulée : Des gestes des Rois de France; puisque celle-ci remonte jusqu'aux Rois de la premiere race, & que l'Auteur ne parle qu'après Gregoire de Tours & Fredegaire.

Ce qu'elle

IV. Quoique le fragment publié par Dom Martenne foit contient de petit, il ne laisse pas de contenir plusieurs choses remarquables. On y voit que Charles le chauve bâtit la Ville de Compiegne, & qu'il lui donna fon nom , voulant qu'on l'appellat Carolopolis; qu'il enrichit l'Eglife de ce lieu du précieux linceul qui fervit à enfevelir le corps de Notre-Seigneur, qu'il fit present à l'Abbaye de faint Denys d'un des cloux avec lesquels on attacha Jesus-Christà la Croix; & d'une particule de sa couronne d'épines; que Girard, Comte de Bourgogne, bâtit deux Eglifes, dont une à Vezelai, où est à present, dit l'Auteur, le tombeau de fainte Magdeleine ; l'autre à Poutieres , où il fut enterré luimême.

Traité de la puitfance Royale & de 1: dignité facerdotale , tom. 4 , Alif-P26. 9.

remarquable.

Itid. pag.

329.

V. Hugues de Fleuri voyant que les disputes élevées depuis quelque tems dans l'Eglise, au sujet de la puissance royale & de la dignité facerdotale, s'aigrifloient de jour en jour, & commençoient à fe répandre de tous côtés, essaya de les appaiser par un écrit qu'il composa sur ce sujet, & qu'il dédia à Henri I. Roi d'Angleterre. Ce fut avant l'an 1135, puisque ce Prince mourut en cette année, au mois de Décembre. Hugues le prie de faire examiner fon ouvrage par des gens habiles, d'y corriger ce qui fe trouve défectueux; & qu'au cas qu'on le juge utile au public, d'employer son autorité pour lui donner cours. Il supplie aussi les Evêques, tous les Prélats & les Clercs de l'Eglife Catholique, de le prendre en bonne part, & de le lire dans le même esprit qu'il l'avoit composé, c'est-à-dire, pour le bien de l'Eglise.

VI. Son but en effet est de détruire une erreur qui s'y étoit répandue, qui confistoit à foutenir, que la puissance royale ne

Analyse de ce Traité. Palul. tom. 4. liv. 2, pag. 12.

75

vient point de Dieu, mais des hommes ; qu'ainsi la dignité facerdotale lui est superieure , puisqu'elle a été établie de Dieu. Hugues fait voir que l'une & l'autre font de Dieu, parce que, Cu. .. felon saint Paul, il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu : & commençant par la puissance royale, il dit, que ce que la tête est dans le corps, le Roi l'est dans son Royaume; Cap. 2. que tous les Evêques du Royaume lui sont soumis, non à raison de leur dignité, mais du bon ordre qui demande l'unité, ou l'union des membres avec leur chef ; qu'il est du devoir d'un Cap. 3. Roi de corriger ses Sujets, & de les rappeller à la voye de l'équité & de la justice; qu'il peut les y rappeller par la terreur Cap. 4. des peines, comme par les Loix; qu'à cet égard le Royaume céleste reçoit des avantages par le Royaume terrestre, en ce que la puissance royale fait par la crainte, ce que le Prêtre ne peut . faire par la force feule de ses discours. Il ajoute qu'encore que les Rois doivent s'appliquer à être utiles à leurs peuples, on ne doit pas refuser l'obéissance & le respect aux Princes qui agissent autrement, parce que Dieu souvent à cause de nos péchés, nous donne des Rois dans sa fureur; que nous devons au contraire prier pour eux, suivant la coutume de l'Eglise, & rendre à Cesar ce qui est da à Cesar, c'est-à-dire, l'honneur & le service, en confervant à Dieu une inviolable pureté de corps & d'esprit.

VII. Hugues penfe auffi que le Roi a le pouvoir d'accorder cop. s. à un Clerc Honneur de l'Epifopay; mis que c'est l'Archevêque à lui confier le foin des ames. Il fonde fon fentiment fur l'ufage où les l'inces Chrédiens éroient de nommer aux Evéchés. Mais il en excepte les Epiffes où le Clergé & le peuple éroient en poffellion de choifir leur Evéque; èt regarde comme une tyrannie la ternative que le Roi feroir, de les troubler dans cette possefion. Il ne veut pas non plus que l'Evéque d'u reçoive l'investiture de la main du Roi par la tradition du bâton paloral & de l'anneau, mais feulement l'invessiture des biens temporels de l'Epiffe. Ceft de l'Archevèque qu'il doit recevoir l'anneau

& la crosse.

K ij

Livre second. pag. 46.

IX. Dans le second il prouve plus particulierement que Dieu a établi deux puissances dans son Eglise, la Royale & la Sacerdotale, pour le bien des peuples dont elle est composée. Il commence fa preuve par les Rois & les Prophetes de l'ancien Testament, aufquels il dit que les Rois & les Evêques ont fuccedé dans le nouveau. Sous le nom d'Evêques, il entend particulierement les Successeurs de saint Pierre dans le Siege Apostolique; & pour marquer avec quel concert les Rois & les Empereurs Chrétiens ont agi avec les Pasteurs de l'Eglise, il rapporte d'un côté les avantages que le Grand Constantin a faits à l'Eglise de Rome, selon qu'il est marqué dans l'acte de donation supposée à ce Prince; les secours que les Rois de France ont prêtés aux Papes opprimés; la déposition des Papes intrus, par ordre des Empereurs, qui en même-tems leur en ont fait fubstituer de légitimes ; la part que les Rois & les Princes ont eue aux élections Eccléfiastiques, & le Décret du Pape Nicolas II. par lequel il accorda en 1058 à l'Empereur Henri & à ses fuccesseurs, que l'élection d'un Pape ne se feroit pas sans lui en avoir donné avis. Il fait remarquer de l'autre côté l'autorité que les Prophetes dans l'ancienne Loi, & les Evegues dans la nouvelle, ont toujours ene sur les Rois, pour les obliger à rentrer dans la voye du falut. C'est Nathan qui reproche à David son adultere & qui l'en absout ; saint Ambroise interdit à Theodose la Communion de l'Eglife jusqu'à une satisfaction convenable pour son crime; faint Germain, Evêque de Paris, excommunie Aribert, Roi de France, pour s'être séparé de sa femme, & tenir dans fon Palais deux femmes fous-introduites. De tout cela Hugues conclut, que si chaque puissance veut se contenir dans fes bornes, & ne pas empieter fur les droits de l'autre, il fera aifé de maintenir la paix entr'elles. Il paroît dire fur la fin du fecond Livre, qu'il avoit traité la même matiere avec étendue dans un autre l'ivre. Mais cela se peut à la rigueur entendre du premier Livre de ce Traité. Il est écrit clairement & solidement. Monsieur Baluse lui a donné place dans le quatriéme tome de fes mélanges.

Sacerdos. Apua Bound,

X. On a dans les Bollandistes au cinquiéme de Mai, une vie de faint Sacerdos, Evêque de Limoges, composée par Apue Bound. Hugues de Fleuri. Mais il semble dire en un endroit qu'il n'a ed diem 5, fait que corriger une ancienne vie du Saint qui étoit demeurée 14.14.22. dans l'obfcurité. On lui attribue une petite chronique des Gaules, depuis Pharamond jusqu'à Philippe I, mort en 1108. Elle est Imprimée à la fin des Oeuvres d'Yves de Chartres, de l'édition de Paris en 1647; de qui elle foit, on ne la trouve pas digne de foi (a).

XI. Vers le même tems, un autre Moine Bénédictin composa Bravon, Moiune chronique depuis le commencement du monde jusqu'en ne Anglois, 1118. Il étoit Anglois de Nation, du Monastere de Worchestre, & se nommoit Florent Bravon. Très-instruit dans les Lettres divines & humaines, il se fit par ses ouvrages une grande réputation. Sa chronique toutesois n'est, à proprement parler, qu'une compilation des anciennes, de celles de Gildas, de Bede, de Marianus, de Sigebert; mais on lui doit la connoissance des évenemens qui se passerent sous les Rois, dont il sut contemporain, ou presque contemporain, c'est-à-dire, Guillaume le Conquerant, & ses deux sils, Guillaume le Roux, & Henri I. Rois d'Angleterre. Il ne vit même qu'une partie du regne de ce dernier Prince qui vêcut jufqu'en 1135, s'il est vrai, comme on le dit, que Florent soit mort au mois de Juillet 1118.

XII. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il ne conduisit sa chro- Ses Ecries, nique que jusques-là, & qu'un Anonyme, Moine comme lui de Worchestre, la poussa jusqu'en 1163; elle sut imprimée avec cette continuation, pour la premiere fois à Londres en 1592. in-4° par les foins de Guillaume Houard , depuis Comte de Northampton, avec un autre écrit de Florent Bravon intitulé: Livre de la Race Royale des Anglois, ou la généalogie des Rois d'Angleterre. On la réimprima en la même Ville en 1506 in-fol. dans la collection des Historiens Anglois par Henri Savilius, & à Francfort en 1601 chez les Wechels avec Matthiett de Westminster. Florent remarque que le comput de Denvs le Petit, est contraire à la manière de compter les années de l'Incarnation, fuivant l'Evangile; & que la vingt-troisiéme année, selon l'Evangile, est la premiere suivant l'Ere Dionysienne.

XIII. Il a déja été parlé de Pierre de Honessis, dans l'article de faint Pierre Damien , avec qui on l'a quelquefois confondu , Honefiis. foit à cause de l'identité de nom , soit parce qu'ils étoient nés dans la même Ville, c'est-à-dire, à Ravenne. Mais ils étoient en effet très-differens; l'un fut Moine de l'Ordre de faint Benoit, Evêque d'Oftie & Cardinal, & mourut en 1072; l'autre n'est mort qu'en 1119, & n'eut d'autre grade dans l'Eglife, que de Prevôt ou d'Abbé dans le Monastere qu'il fonda au Port de

Pierre de

Ravenne. Il étoit (a) de la famille noble des Honestis, établie en cette Ville. En un voyage sur mer il sut attaqué d'une tempête violente. Dans le danger, il s'obligea par vœu, lorsqu'il seroit de retour au Port de Ravenne d'y batir un Monastere en l'honneur de la fainte Vierge. Il exécuta fa promelle; affembla en cette maifon un certain nombre de Prétres, avec qui il vêcut conformément à la regle qu'il leur prescrivit. Il étoit lui-même honoré du Sacerdoce.

Sa Regir.

XIV. Conflantin Cajetan qui a fait imprimer cette regle à la fuite des Oeuvres de faint Pierre Damien, remarque qu'elle fut écrite pour les Clercs & les Chanoines qui vivoient régulierement dans les Cloitres des Eglifes Cathédrales, ou dans les Collegiales fuivant les Statuts du Concile d'Aix-la-Chapelle. & non pour les Chanoines Réguliers qui fuivent pour regle, celle de faint Angustin. Pierre de Honestis composa la sienne sur les écrits des Saints Peres, & prit beaucoup de chose de la Regle de faint Benoît. Mais avant de l'établir dans son Monastere, il l'adressa par une Lettre au Pape Paschal II. en le suppliant de la confirmer. Il prend dans cette Lettre le titre de pécheur, felon qu'il étoit d'usage alors à toutes les personnes qui vivoient dans la pieté. On a mis cette Lettre à la tête de la Regle, & celle du Pape à la sin. Elle est dattée du mois de Décembre 1116, & signée de treize Cardinaux, qui tous confirment & autorisent cette Regle conjointement avec Paschal II. X V. Elle est divisée en trois Livres, dont le premier est

que les Observances qui y sont prescrites avoient été mises en

mit par écrit; & qu'il ne le fit qu'afin qu'on les observat plus exactement dans la suite. La Regle prescrit le renoncement à

dit-elle, qui est choisi pour Superieur, aime ses freres; qu'il les

Analyse de cette Regle, composé de trente-six chapitres, avec un Prologue, où l'on voit Paris 1642. pratique dans le Monastere de Pierre de Honestis, avant qu'il les

Cap. 1, 3. tous les biens temporels, & à la propre volonté. Que ceiui.

Cap. 5. reprenne librement, & qu'il leur donne l'exemple. Que trois

ou au plus quatre semaines après la mort du Prieur, l'on en Cap. 7. choisisse un autre, à qui le Prevôt, ou l'Ancien, dise avant la Messe de Tierce, en présence de la Communauté: Vos Freres vous ordonnent de vous charger du foin de leurs corps & de Cop. 9. leurs ames selon Dieu. Elle porte, que les parens pourront

<sup>(</sup>a) Rubeus Histor. Ravennat. lib. 5, & Cajetanus observat, ia regul. Petri.

offiri d'eux-mêmes leurs enfans à Dieu dans le Monastere, avant fâge de quatorze ans; mais qu'après cet âge ils ne le pourront sans le consentement de leurs ensans. Elle ne regle pas le tems de probation , le laissant à la prudence du Prieur & de la Communauté.

XVI. Si le Prieur le trouve utile au bien commun, il mettra Cp. 13-dans les premieres places coux qui font venus les demiers s; parce qu'en fait de superiorité, il saut avoir égard aux mérites perfonnels, 6x non au tenns de la profession. Défensé de rien donner ni recevoir sans la permission du Prieur. Il doir lite toutes Cp. 15-les Lettres des Freres, tant celles qu'ils écrivent, que celles qu'on leur adresse. Le Cloirette de ces Chanoines Réguliers étoir fermé & voisin de l'Eglise ; ils avoient de suite tous les éditices on écessiones nu Chapitre, un Réfécloire, un Dortoir, &cc. mais ils metroient au-dehors les bâtimens pour les Domestiques & Cp. 15-

X VII. La Regle défend aux Clercs toute converfation  $C_{p^*}$  12-particulier avec les femmes, fi ce n'eft à ceux qui font Pêtres & de mœurs éprouvées, pour les entendre en confession. Elle  $C_{p^*}$  14-permet au Pleut d'employer les Freres au travail manuel, tant dans le jardin qu'ailleurs; & d'établir dans fa Communauré des Prêtres pour recevoir les confessions de leurs Conferres. On  $C_{p^*}$  30-n e permettoit que difficilement à un Chanoine Regulier de mener en gardant son habit la vie folitaire; & ceux à qui on Taccordoit, demeuroient dans des cellules vossines d'une Lèglire éloignée, sous l'obédifance du Prieur. Le silence est ordoiné  $C_{p^*}$  37-tant au Doroti qu'au Réféctioir e, depuis les Vépres jusqu'au lendemain matin, lossqu'on fort du Chapitre, pendant tout le  $C_{p^*}$  37-tant au Doroti qu'au Réféctioir e, depuis les Vépres jusqu'au lendemain matin, lossqu'on fort du Chapitre, pendant tout le  $C_{p^*}$  37-tant pour du vendredi, & aux grandes Fêtes.

80

l'Avent jusqu'à Noël, ils s'abstenoient d'œuss & de fromage; ce qu'ils faifoient aussi depuis la Pentecore jusqu'à la faint Jean, Cp. 13. & depuis le premier Novembre jusqu'à l'Avent. Ils se retranchoient le vin aux veilles des Fètes, tous tes vendredis depuis la Quinquagelime julqu'à Paques, & les vendredis des quatre-

tems. C17. 18. XIX. On lisoit au Résectoire pendant le repas, & tous gardoient le filence en mangeant; fi ce n'est que le l'rieur voulut dire quelques mots d'édification pour les l'reres, ou qu'il l'otdonnat à quelqu'un d'eux. A l'égard des habits, on leur en donnoit autant qu'il étoit nécessaire, suivant les disterentes

Cap. 21. faifons de l'année. Les malades devoient avoir un appartement séparé, ou l'on prenoit encore plus de soin de leur ame que de

Cip. 22. leur corps. On avoit attention dans le cas de da ger de les munir des Sacremens de la Pénirence, de l'Extrême-Onclion, & de l'Eucharistie ; & après leur mort , de célebrer pour eux des Meffes, de dire des Pfeaumes & autres prieres; & de donner aux pauvres les portions qu'on leur auroit servies, s'ils eussent été en vie. Il y a un chapitre particulier pour les vieillards & les C19. 15 , 16. infirmes habituels ; un pour l'éducation des enfans & des jeunes

Cap. 17. gens qu'on élevoit dans le Monastere; & un pour former dans · les sciences divines & humaines ceux en qui l'on trouveroit les dispositions nécessaires.

Analyse du X X. Le troisième Livre traite de l'Office divin , tant de nuit troiliéme que de jour, & des heures aufquelles on doit le célebrer pour la Livre. distribution des Pseaumes, & autres parties des Heures Cano-Car. 1, 2, 3, niales, la regle s'en rapporte à l'usage de l'Eglise. Les Freres 4,5,6,7, s'affembloient après Prime, au Chapitre où l'on faisoit une

Cap. 15. lecture en commun, puis on disoit les coulpes. La même chose fe faifoit après Nones. Suivent des réglemens pour le choix & Cap. 19 6 les sonctions de tous les Officiers du Monassere ; & pour la réception des Hôtes.

Gilbert,

Evêque de

Londres.

XXI. Parmi les Lettres de faint Bernard, il y en a une (a) à Gilbert, Evêque de Londres, dont il parle comme d'un homme célebre par son sçavoir, mais plus admirable encore par le mépris qu'il faifoit des richesses. Il n'a pas été surprenant, dit-il, que Maître Gilbert füt fait Evêque; mais on ne peut trop admirer qu'un Evêque de Londres vive pauvrement. Il étoit Anglois de

(a) Epill. 24.

naiffance,

haissance, & si instruit dans toute sorte de littérature; qu'on l'appelloit universel. Il passa d'Angleterre à Paris, où il se sit une grande réputation parmi les Philosophes & les Théologiens. Etant allé de-là à Auxerre, il en fut fait Chanoine, & ordonné fuccessivement Sous-Diacre, Diacr. & Prêtre. On le tira de cette Eglise pour le faire Evêque de Londres, après la mort de Richard. Il fut sacré au mois de Janvier 1127 par Guillaume, Archevêque de Cantorberi, & mourut en 1134. Il laissa divers écrits, qui n'ont pas encore vû le jour ; sçavoir une explication abregée ou glose sur l'ancien & le nouveau Testament, spécialement fur Isare, Jéremie, les lamentations, les douze petits Prophetes, quelques Pseaumes, & faint Matthieu; des Homelies fur les Cantiques de Salomon; un Commentaire fur le Prologue de faint Jerôme fur la Bible. Il est parlé de Gilbert & de ses ouvrages dans l'histoire de l'Université de Paris (a). Nous avons dit quelque chose plus haut d'un autre Gilbert, Evêque de Limeric en Hibernie, qui vivoit encore en 1139. Il y a de lui dans le Recueil des Lettres Hibernoifes (b), par Ufferius, un Traité de l'état de l'Eglife; une Lettre aux Évêques & aux Prêtres de ce Royaume; & une à faint Anselme, Archevêque de Cantorberi.

X X I I. On met au nombre des Ecrivains Ecclésiastiques. Udalric, ou Ulric de Bamberg, uniquement à cause de son Bamberg. Recueil Epistolaire; car nous ne connoissons point d'autres ouvrages de lui, que le Prologue en vers qu'il a mis à la tête de ce Recueil, pour en marquer l'Auxeur & l'année. Il se nomme tantôt Udalric, tantôt Ulric, suivant le besoin de ses vers, qui font hexametres. Il fit ce Recueil en 1125, & le dédia à Gebehard, Evêque de Bamberg, qu'il nomme la perle des Evêques. Ce ne fut pas fans peine & fans dépense qu'il vint à bout de ramasser tant de Diplômes & de Lettres. Il paroît que fon but fut de former un corps de modeles, ou de formules de Chartes & de Lettres; c'est pourquoi dans celles qu'il rapporte, il omet ordinairement les noms propres des personnes & des lieux ; mais il est aisé de les deviner , pour peu que l'on soit au fait de l'histoire du tems. On ne trouve pas ailleurs tant de monumens touchant les contestations entre le Sacerdoce

<sup>(</sup>a) Pag. 101 , & in Catalogo , pag. ( (b) Pag. 77, 78, 6-88. Tome XXII.

& TEmpire fous les Empereurs Henri IV. & Henri V. ni couchant le schisme de l'Antipape Guibert, connu sous le nom de Clement III. Ces monumens confiftent ou en actes des Conciles, ou en Lettres des Papes, des Cardinaux, des Evêques, & des Princes féculiers, ou en Chartes & Diplômes, ou en formules de serment & de profession de foi. Il commence par des épigrammes fur divers fujets; par des épitaphes, & par des formules de falutations ufitées dans les Lettres des Papes & des Rois; & finit par un petit poeme d'Eberhard sur la Salutation Angelique, & l'épitaphe de Frederic, Duc d'Autriche, par un Moine Saxon de l'Ordre de Cîteaux , nommé Conrad. Le Recueil d'Ulric est le premier des monumens du moyen âge dans le second tome de la collection d'Eccard imprimée à Leipsic en 1723.

## 

# CHAPITRE VI

Des Papes Honorius II. Innocent II. CELESTIN II. LUCIUS II. & EUGENE III.

Monorius II. I. A PRE'S la mort de Calixte II. arrivée le 12 de Décembre Pape en 1114. l'an 1124, on lui donna d'abord pour fuccesseur Thibaud, Cardinal Prêtre de fainre Anastasie, sous le nom de Celestin-Mais Thibaud voyant que l'on penfoit à traverser son élection. ceda le jour même, & on élut à sa place Lambert, Evêque d'Offie, à qui l'on donna le nom d'Honorius II. Cette seconde élection ne s'étoit point passée sans tumulte ; Lambert craignant qu'elle ne fut pas canonique, quitta sept jours après la mitre & la chape rouge en présence des Cardinaux. Touchés de cette démarche édifiante, ils rectifierent ce qu'il y avoit eu de défectueux dans fon élection, & le reconnurent unanimement comme Pape.

Sa naiffance, avant la Pa-

I I. Cela se fit le 21 de Décembre, qui tombant au Dimanche ses emplois, en 1124, il est probable qu'il sur ce jour-là même sacré & couronné. Il étoit né dans le Comté de Boulogne (a) d'une famille médiocre; mais son sçavoir engagea le Pape Paschal II. à le faire venir à Rome, & à lui donner l'Evêché de Velitre, ou d'Offie;

<sup>(</sup>a) Papelroch, in congru Chronic, ad Honor, IL

car ces deux Villes ne firent quelques années après qu'un seul Diocèfe. En 1121 le Pape Calixte II. l'envoya Légat en Allemagne (a), avec Saxon, Cardinal-Prêtre, vers l'Empereur Henri, pour moyenner la paix entre l'Empire & l'Eglife. La négociation réuffit, & il se sit une paix solide au gré du Pape & de l'Empereur.

III. La feconde année de son Pontificat, Honorius ayant appris que Ponce, Abbé de Cluni, mais qui depuis quelque tems ficurs avoit renoncé à cette dignité, vouloit la reprendre & caufoit du sonnes emat trouble dans l'Abbaye, le fit excommunier avec ses fauteurs par Pape. Pierre, Cardinal (b), qu'il envoya à Cluni en qualité de Légat, avec Hubald, Primat de Lyon. L'année suivante qui étoit l'au 1126, il fit venir Ponce à Rome pour rendre compte de sa conduite ; & le trouvant rebele à ses ordres, il confirma l'élection de Pierre le vénerable, choisi par ceux de Cluni depuis l'abdication de Ponce. Il excommunia encore Conrad (c), Duc de Franconie, & Frideric, Duc d'Allemagne, pour s'être révoltés contre Lothaire; & Roger, Comte de Sicile, parce qu'il s'étoit emparé du Duché de Pouille après la mort de Guillaume II. Il assembla même contre Roger un Concile à Troyes en 1127. où il l'excommunia une seconde fois. Cela n'empêcha pas ce Prince d'entrer dans la Poüille avec une grande armée. Le Pape se mit en devoir de l'en chasser, secondé du Prince de Capouë. Cette tentative ne réuffit pas. Roger fit sa paix avec le Pape de qui il recut l'investiture du Duché de Pouille par l'étendart. Le

traité fait entr'eux est du 22 Août 1128. IV. La même année Honorius déposa les Patriarches d'Aquilée & de Venife, comme fauteurs (d) de la révolte de les Parisa-Contad de Françonie, contre Lothaire; ce fut par le même lies & Venife. motif qu'il dépouilla Anselme, Archevêque de Milan, de sa nise, dignité. En 1129 le Roi de Dannemarc lui ayant demandé un Légat, il députa Grégoire de Crescent (e), Cardinal-Diacre du titre de faint Theodore, avec une Lettre pour ce Prince, dans laquelle il releve le mérite du Légat (f), & s'explique fur les pouvoirs qu'il lui avoit donnés d'arracher & de planter dans tout le Royaume de Dannemarc, suivant les intentions

du Roi.

(d) Guido in Chronico Belgico.

<sup>(</sup>a) Pandulphus in vira Callifti. (b) Pet, venerabil, lib. 1 , de miraculis ,

<sup>(</sup>e) Alexander de rebus Rogerii,

<sup>(</sup>e) Pagi ad an. 1129, num. 7. (f) Honer. Epift. 4.

Mond'Ho
V. Le Pape Honorius étant tombé malade dans le Palais de notins en Latran, & se voyant en danger de mourir, se sit transporter au de Février 1730, and se voyant en double de Février 1730, après cinq ans & deux mois de Pontificar. Onuphre ajoute trois jours; d'aêtres mettent cinq ans six mois & ving-neu sous de l'agrence de l'agrenc

Selleures, VI. II nous refle onze Lettres de ce Pape. La premiere est este page 30%, à Pierre, Abbé de Cluni, à qui il témoigne, qu'en consideration Esist, de ce Monastere, il avoit accordé à Ponce une sépulture hono-

E<sub>F</sub> a., rable. Dans la seconde, qui est au Clergé & au peuple de Tyt, & aux Suffragans de cette Métropole, Honorius leur donne avis qu'il avoit accordé à Guillaume leur Archevêque, consacré par

F.98. 3 6 . le Partiarche de Jerufalem , le Pallium. 11 écrivit la même chofe à Gueremond , Patriarche de Jerufalem; à c-éfil le fujer de la rroiliéme Lettre. Par la fixiéme adreffée à Louis VI. Roi de France ; il marque à ce Prince, qu'il a pris fous la protection da-Saint Siege Henri fon fils qu'il deflimoir au faint Minisfere. Cest le même Prince qui fur depuis Moine de Clairvaux , ensuite Evêque de Beauvais, puis Archevêque de Reims.

Egipt. 6. VII. La fixióme Lettre est une confirmation de la Sentence d'excommunication prononcée par son Légat contre Foulques, Contre d'Anjou, parce qu'il ne vouloit pas confenit au divorce ordonné de sa fille avec le fils du Comte Robert. Le Pape

Egil. 7. renouvelle dans la feptiéme tous les privileges que ses prédécesseurs avoient accordés à l'Abbaye de Cluni; elle est de l'an 1125, signée de lui & de neus Cardinaux. Les trois Lettres suivantes sont partie desactes du Concile de Londres en la même

Epif. 8. année. L'une est adressée à Jean de Crême, Prêtre-Cardinal du ritre de saint Chrysogone, Légat en Angleterre, à qui il recommande de se comporter dans sa légation avec la même follicitude

Epil. 9. que Calixte II. lui avoit déja recommandée. L'autre est aux Archevêques, Evêques & Abbés de ce Royaume, qu'il prie de préter leurs fecours à fon Légat, pour l'extirpation des défordres & la réformation des mœurs & de la discipline, &

Figl. 10. pour l'accroiffement de la Religion. Dans la Lettre à David, Roi d'Ecosse, Honorius l'engage à obliget les Evêques de ses Etats à se rendre aux Conciles qui feront indiqués par Jean de Crême. Il marque au même Prince que le Légat étoit chargé l'examiner la cause des deux Archevêques, Turfain d'Yore,

<sup>(</sup>a) Pagebroch, in conatu, & Pagi ad ann. 1830, num. 1 & 2.

& Guillaume de Cantorberi, & de renvoyer au Saint Siege la Sentence définitive de leur differend. Jean de Crême les emmena l'un & l'autre à Rome pour y plaider leur cause devant le Pape.

VIII. L'onziéme Lettre s'adresse aux Evêques de la Pro- Epit. 11. vince de Tours, qu'il exhorte d'observer les Décrets qu'Hildebert avoit faits au Concile de Nantes en 1125 contre les mariages incestueux & les abus qui se commettoient dans la collation des Bénéfices, & dont il avoit demandé la confirmation au S. Siege.

IX. Le Pape Honorius étant mort le 14 de Février, dès le lendemain (a) les Cardinaux qui l'avoient assisté pendant sa Pape. maladie, avec le Chancelier Aimeric, se presserent de saire l'élection de fon successeur, & se réunirent en faveur de Gregoire, Cardinal de Saint-Ange. Il fut nommé Innocent II. ordonné Prêtre le samedi suivant 21 de Février, & confacré le lendemain Dimanche dans l'Eglife de fainte Marie la neuve. Le même jour Pierre de Leon, Prêtre-Cardinal de fainte Marie-Trassevere. élû Pape par les autres Cardinaux fous le nom d'Anaclet II. fut facré dans l'Eglife de faint Pierre. Ainfi il y eut un schisme dans l'Eglise Romaine, qui ne se termina que par la cession de l'Antipape Victor, le 29 de Mai 1138, quelque-tems après la mort de l'Antipape Anaclet, arrivée le septiéme de Février la

Les qualirés

même année. X. Innocent II, étoit Romain de naissance (b), d'une famille noble, fils de Jean, de la région d'au-delà du Tibre. Ses mœurs d'Innocentil, dès sa jeunesse surent sans reproche. Après avoir été Moine de faint Jean de Latran, & Abbé du Monastere de faint Nicolas & de faint Primitif hors de Rome, le Pape Urbain II. le fit Cardinal-Diacre. En 1121 Calixte II. l'envoya Légat en Allemagne pour y négocier la paix avec l'Empereur Henri V. L'année fuivante il passa en France avec la même qualité. Il y tint deux Conciles en 1124, l'un à Clermont, l'autre à Vienne. De retour à Rome, il fut choisi Pape comme on l'a dit. Arnoul, Archidiacre de Séez (c), assure dans son Traité du schisme. qu'Innocent refusa jusqu'à deux sois la Papauté, & qu'il ne l'accepta, que parce qu'on ne voulut avoir aucun égard à ses raisons. XI. Quoiqu'Innocent II. eût dix-neuf Cardinaux de son côté, Innocent si-

France,

<sup>(</sup>a) Pagi, ad an. 1130, num. 5. (c) Cap. 4, & Pagi. ad an. 1110, (b) Tem. to, Conc. pog. 945, & Pa- num. 7.

l'Antipape Anaclet se trouvoit le plus fort dans Rome, où il avoit gagné par ses largesses le Peuple & la plûpart des Grands. Il écrivit aussi à tous les Princes de l'Europe pour se faire reconnoître Pape. Innocent ne se croyant donc pas en sureté à Rome, se retira d'abord à Pise, où il passa la plus grande partie de l'année 1130; puis il vint en France. Ses Nonces l'y avoient précedé pour instruire l'Eglise Gallicane de ce qui s'étoit fait à Rome, & les exhorter à condamner le Schismatique, Saint Hugues, Evêque de Grenoble (a), instruit que ce n'étoit pas le mérite, mais les richesses & la violence qui avoient élevé Pierre de Leon fur le Siege Pontifical, l'excommunia avec les autres Evêques de France qui s'étoient assemblés avec lui au Puy; & cette excommunication porta un grand préjudice à la cause de l'Antipape. D'un autre côté Louis le Gros informé aussi de ce qui s'étoit passé à Rome (b), assembla un Concile à Estampes, auquel il invita saint Bernard. Ce sut à sa décision que les Evêques s'en rapportetent. C'est pourquoi ayant mûrement examiné la forme des deux élections, le mérite des Electeurs, les mœurs & la réputation des Elûs, il se déclara pour Innocent II (c). Le Concile s'en tint à la déclaration de faint Bernard.

Il tient un Concile à Clermont en \$110.

XII. Le Pape Innocent arriva en France par la Provence ; puis ayant traversé la Bourgogne, il vint à Orleans, où il fut reçu honorablement (d) par le Roi Louis & par les Evêques. Avant ce tems le Pape avoit préfidé à un Concile assemblé à Clermont en Auvergne (e), dans le mois de Novembre. On y traita de la Foi catholique, de la réformation des mœurs, & de la discipline; & l'élection d'Innocent y fut reconnue de tous les affistans pour canonique. Le 13 de Janvier de l'année 1131, Henri, Roi d'Angleterre, à qui S. Bernard avoit persuadé de reconnoître ce Pape pour seul légitime (f), vint le trouver à Chartres suivi de plusieurs Evêques & Seigneurs de ses Etats, & lui promit obéissance filiale. Il fut aussi reconnu par le Roi Lothaire & les Evêques d'Allemagne dans le Concile que Gauthier, Archevêque de Ravenne, son Légat (g), célebra à Virsbourg au mois d'Octobre de l'an 1130.

<sup>(</sup> a) Visa S. Hugonis , cap. 5.

<sup>(</sup>b) Suger vita Ludov. pag. 217. (c) Arnald. vita S. Bern. lib 2 , cap. 1. ( d) Arnald, ibid.

<sup>(</sup>e) Guido libello de Concil. & Pagi, ed an. 1130, n. 38. (f) Orderic Vital. lib. 13, pag. 895. (g) Pagi ad an. 1130, num. 58.

XIII. Après quelque séjour en France, le Pape vint à Liege, où il se tint (a) une assemblée nombreuse d'Évêques, Liege d'Abbés, Allemands & Lorrains, & de Seigneurs. Le Roi Lothaire s'y trouva avec la Reine Richife son épouse. L'assemblée se sit le troisième Dimanche de Carême de l'an 1131. Le Pape célebra la Messe, couronna le Roi & la Reine, & rétablit à leurs prieres Otton , Evêque d'Halberstat , qu'Honorius II. avoit déposé trois ans auparavant. Le Roi Lothaire pressa Innocent II. de lui rendre les investitures; mais saint Bernard fit voir que les prétentions de ce Prince n'étoient pas fondées. De Liege le Pape vint à Paris. Il célebra à saint Denys (b) la Fête du jeudi faint .l'Office du vendredi & du famedi , & la Messe le jour de Pâques, affifté de l'Abbé & des Moines. Comme il alloit à cette Abbaye, une foule de peuple vint au-devant de lui, même les Juifs de Paris. Ils lui présenterent le Livre de la Loi, couvert d'un voile. Alors le Pape fit pour eux cette Priete : Plaise au Dieu tout-puissant d'ôter le voile de vos cœurs.

XIV. Le 18 d'Octobre de la même année 1131 il affembla un Concile à Reims, où affisterent treize Archevêques (c), deux Reims en cens foixante-trois Evêques, grand nombre d'Abbés, de Moines & de Clercs, tant François & Allemands, qu'Anglois & Espagnols. Saint Bernard étoit du nombre. L'élection d'Innocent II. y fut folemnellement déclarée canonique, & l'Antipape Anaclet excommunié jusqu'à ce qu'il revint à rélipiscence. Philippe, fils aîné de Louis le Gros, avoit été couronné à Soissons le 14 Avril 1129. Mais ayant été tué à Paris par un accident, le Roi fit couronner par le Pape, Louis son second fils. Le Pape fit en plein Concile un discours, où s'adressant au Roi: Dieu. lui dit-il (d), a pris votte fils aîné dans l'innocence pour le faire regner dès-à-present avec lui dans le Ciel, vous en laissant plusieurs autres pour regner ici bas après vous. C'est à vous à nous consoler nous autres Etrangers chassés de notre Pays : comme vous avez fait en nous recevant avec tant d'honneur & nous comblant de tant de bienfaits, dont vous recevrez une récompense étetnelle. Le Pape sit aussi dans ce Concile (e) la

<sup>(</sup>a) Chronicon Aurea-vallis, cap. 27, (c) Ordericus Vital. lib. 13, pag. 895, & Chronicon Corneri, tom. 2, Eccardi, & Chronicon Corneri, pag. 673, 896, 672. (b) Suger. vita Ludov 6, pag. 318 & (e) Pagi ad an. 1131+

cérémonie de la canonisation de saint Godehard, Evêque d'Hildesheim, selon que Bernard, Evêque de cette Ville, l'en avoit prié au Concile de Liege.

Innocent II. retourne à Rome en #133.

X V. Le Pape après avoir reçu des François (a) toutes les marques de foumifion & d'amitié qu'il pouvoit défirer, repaffa les monts, & entra en Lombardie. Il étoit à Ast le jour de Pâques de l'an 1132. Etant paffé de-là à Plaisance, il y assembla un Concile des Evêques de Lombardie, de la Province de Ravenne & de la Balle-Marche. Il étoit encore en Lombardie lorsque le Roi Lothaire y arriva à la tête de son armée. Ce Prince tint à Roncaille avec le Pape & les Lombards une assemblée générale pour régler les affaires de l'Eglise & de l'Empire. Il eut avec le Pape une seconde conférence à Pise, où il sut convenu de marcher incessamment à Rome. Ils y entrerent le premier jour de Mai de l'an 1133. Le Pape logea au Palais de Latran, & non au Vatican qui étoit occupé par l'Antipape, Le Roi campa avec fon armée fur le mont Aventin. Innocent II. pour reconnoître les services de Lothaire, le couronna Empereur, & la Reine Richife fon épouse, Imperatrice, dans l'Eglise du Sauveur à Latran. Cette cérémonie se sit le quatriéme de Juin. Lothaire donna avis (b) par une Lettre circulaire à tous les Prélats & Fideles de l'Église Catholique de ce qu'il avoit fait pour mettre fin au schisme; & ne se trouvant pas assez de forces pour attaquer Anaclet dans ses Forteresses (c), il reprit le chemin de l'Allemagne. Le Pape Innocent ne se croyant pas non plus en fureté à Rome, revint à Pife.

Concile de

XVI. Dans le Concile qu'il y assembla le 30 de Mai 1134, les Milanois qui avoient jusques-là sivit le parti de l'Antipape Anaclet, se réunirent à Innocent II. L'Antipape y sut excommunis (d'); son déposa ses fauctures ne leur otant l'esperance de rétabilisment; & l'on condamns l'hérétique Henri (e), qui troubloit la France depuis le Pontificat de Paschai II. Le Pape Innocent demeura à Pile jusqu'en 1137 qu'il partit pour Viterbe, où il vouloit (s) s'aboucher avec l'Empereur Lothaire qui y étoit venu avec une armée beaucoup plus nombreuse que la

premiere,

<sup>(</sup>a) Ordericus Vitalis, lib. 13, p.ug. (c) Mabillon in analestis, 10m. 3, p.ug. 95, 856. (c) Orderic Vital. lib. 13, p.ug. 857. (d) Arnal, vita Bernard, lib. 3, c.ug., 1 [fg. 1] fee.

premiere. Leur dessein étoit d'obliger Roger, Roi de Sicile, à quitter le parti de l'Antipape. La voie des armes n'ayant pas réuffi, on prit celle de la négocation qui fut auffi inutile.

XVII. La mort de l'Antipape Anaclet arrivée le 7º. Janvier x 138, auroit dû mettre fin au schisme; mais le Roi Roger (a) l'Antipape permit aux Cardinaux de son parti de lui donner un successeur. Ils 1138. élurent Grégoire, Prêtre-Cardinal, à qui ils donnerent le nom de Victor. Mais environ deux mois après son élection, il quitta la mître & la chape & se soumit à l'obédience d'Innocent II. le 29 de Mai 1138. Alors le Pape rentré dans Rome dès le premier jour du même mois, & peut-être auparavant, s'appliqua à y rétablir le Service Divin, & à réparer les ruines que le schisme avoit occasionnées.

X VIII. Les freres de l'Antipape Anaclet (b) reconnurent Innocent II. pour vrai Pape, & vinrent lui jurer fidelité. Paifible Innocent est possesseur de son Siege, il convoqua pour le huitième d'Avril réconnu po 1139 un Concile à Rome. C'est le second de Latran, que l'on Il tient met parmi les Conciles géneraux. Arnaud de Bresse y sut condamné, & l'on déclara nulles toutes les Ordinations faites par mort es l'Antipape Anaclet & les autres Schismatiques , c'est-à-dire , 1143. qu'on leur interdit (c) leurs fonctions, & qu'on les déposa de leurs Sieges. Le Roi Roger y fut aussi excommunié; mais ayant fait sa paix quelque-tems après avec le Pape, lui & ses deux fils (d) lui promirent obéissance, & le Pape de son côté donna à Roger l'investiture du Royaume de Sicile par l'étendart, Innocent II. mourut le 24 de Septembre 1143, après treize ans, sept mois & neuf jours de Pontificat.

XIX. Des quarante-trois Lettres qu'on a de lui dans la Ses Lettres. collection des Conciles, les 3, 12, 35, 36, 37, 39, 40e. ne font que des confirmations de donations, droits & privileges accordés à diverses Eglises. Voici quelle sur l'occasion de la premiere, Esist. 1, 1000. adressée à Rainaud, Archevêque de Reims; Hugues de Rouen; 10, Concil. Hugues de Tours, & leurs suffragans. Estienne, Evêque de Pag. 977. Paris, revenant de l'Abbaye de Chelles, où il étoit allé pour réformer quelques abus , fut attaqué avec ceux qui l'accompagnoient, par une troupe de gens armés, qui massacrerent entre ses mains Thomas, Prieur de faint Victor. C'étoit en 1133, le

<sup>(</sup>a) Vita Bernardi, lib. 1, cap. 7. (c) Chronic. Mauriniac, ad an, 1139 a (b) Falco ubi fupra. pag. 183. (d) Falco ad an. 1139.

Rernard . epift. 161. Petrus , lib. 1 , Epift. 17.

vingtiéme d'Août. Vers le même-tenis, Jean, intrus dans la dignité d'Archidiacre à Orleans, ne pouvant fouffrir qu'Archambaud, Sous-Doyen de la même Eglife, s'opposat à ses vexations, le littuer. Saint Bernard & Pierre de Cluni écrivirent au Pape de punir séverement ces deux meurtriers, & de confirmer la Sentence portée contr'eux dans le Concile de Jouarre. Innocent II. confirma non-feulement la Sentence rendue dans cette assemblée, mais la trouvant trop moderée, il ordonna de plus, que partout où les meurtriers feroient préfens, on ne célebreroit point l'Office Divin; que tous leurs fauteurs feroient excommuniés; qu'en outre Thibaud Notier, & les autres qui avoient acquis ou confervé leurs Bénéfices par les crimes de leurs parens, en seroient privés. On s'étoit contenté à Jouarre d'ex-Tom. 10, communier les Auteurs de ces deux meurtres; & de menacer Concil. pag. de la même peine ceux qui leur donneroient le logement, ou

974. communiqueroient avec eux.

Epiff. 2 , ibid. Pag. 946.

X X. Par la seconde Lettre le Pape cede à Lothaire & à Richife fa fille mariée à Henri de Baviere, les biens allodiaux que la Contesse Mathilde avoit donnés au Saint Siege, à charge par ce Prince & sa fille d'en rendre par chaque année cent livres d'argent au Pape & à ses successeurs, & que lesdits biens après la mort de Lothaire & de Richise retourneroient au Saint Siege.

Foucher, fecond Archevêque de Tyr entre les Latins, ayant Epift. 4. été facré par Guillaume, Patriarche de Jérusalem, en 1138, voulut, à l'exemple de ses prédécesseurs, aller à Rome demander le Pallium : mais il n'y arriva qu'avec bien de la peine , parce que le Patriarche lui fit dreffer des embuches fur le chemin . pour l'empêcher de le continuer. A fon retour à Tyr, le Patriarche fit encore difficulté de rétablir cette Eglise dans son ancienne dignité, & de réparer les dommages faits à l'Archevêque Foucher. Il lui avoit entr'autres ôté trois Evêchés dépendans de fa Métropole, Acre, Sidon & Beryte; & le Patriarche d'Antioche avoit usurpé sur Tyr, les Evêchés de Biblis, de Epift. 4, 5. Tripoli, & d'Antarade. Le Pape Innocent écrivit sur cela deux

Lettres au Patriarche de Jerusalem , qui en conséquence rendit Epiff. 6. à Foucher les trois suffragans qu'il lui retenoit. Il écrivit aussi aux Evêques de Biblis, de Tripoli & d'Antarade de revenir sous la Jurisdiction de leur Métropolitain; au Patriarche d'Antioche.

Eift. 7 & s. de les rendre à l'Archevêque de Tyr; & aux Evêques d'Acre, de Sidon, & de Beryte, de rendre au même Archevêque leur respect & leur obéissance.

#### HONORIUS II. &c.

XXI. Après que le Roi Roger eut fait sa paix avec le Pape Evill. 9. Innocent en 1130, le Pape lui confirma le Royaume de Sicile

avec le titre de Roi , lui donna encore le Duché de Poüille & la Principauté de Capoue, tant pour lui que pour fes successeurs, à condition d'en faire l'hommage lige, & d'un cens annuel de Cang. gloff. fix cens squisates: c'étoit une monnoye d'or marquée d'une coupe; & Fleuri, liv. c'est le premier titre de ce Royaume qui a depuis pris son nom pag. 533,

de la Ville de Naples. La date est du 27 Juillet 1139.

XXII. Les Archevêgues de Sens & de Reims ayant envoyé Epid. 10 & au Pape les propositions d'Abaillard qu'ils avoient condamnées rt, tom. 10, dans le Concile de Sens en 1140, Innocent II. après avoir pris 1921. le conseil des Evêques & des Cardinaux, les condamna & tous les autres Dogmes erronés de cet Auteur, avec sa personne & les fauteurs de ses erreurs ; déclarant qu'ils devoient être excommuniés. Il ordonna de plus aux Archevêgues de Sens, de Reims & à leurs suffragans, de faire ensermer en des Monasteres, Pierre Abaillard & Arnaud de Bresse, & de faire brûler leurs

Livres. XXIII. Les Lettres à Adalberon, Archevêque de Ham- Evill. 13, 146 bourg; à Nicolas, Roi de Dannemarc, & au Roi de Suede, 15. font datées du 27 de Mai 1133 . & tendent à maintenir les droits de Métropole à l'Eglife de Hambourg , sur les Evêchés de Lunden & autres, fitués dans le Dannemarc, la Suede & la Norvege. Celle que le Pape Innocent écrivit à Hugues , Archevêque de Rouen, est au contraire pour l'engager à se relâcher envers Henri, Roi d'Angleterre, & Duc de Normandie, du droit d'exiger des Abbés la profession & l'obéissance. La raison Epis 16. qu'il en donne est, qu'il faut quelquesois se relâcher de la rigueur de la justice, & que dans le cas present, cette indulgence pourroit mériter à l'Eglise de Rouen les bonnes graces de ce Prince.

X X I V. Aussi-tôt qu'il fut arrivé à Cluni, il en donna avis à Louis VI. Roi de France, qui lui envoya l'Abbé Suger lui 27, 28, 29, faire ses premiers complimens. Le Pape demeura quinze jours 30, 31, 32. en cette Abbaye, dont il dédia la nouvelle Eglife en l'honneur de saint Pierre. Ce fut de-la qu'il écrivit une Lettre circulaire à tous les Archevêques, & Evêques, où il confirma tous les privileges accordés à Cluni par ses prédécesseurs. Il confirma aussi l'autorité accordée à l'Abbé de Cluni sur tous les Monasteres de sa dépendance; la donation qu'Henri, Roi d'Angleterre, avoit faite à cette Abbaye d'un cens annuel de cent marcs d'ar-

gent; & la commutation de ces cent marcs en un bien fonds z<sub>jijl. 34</sub>. par Effienne, aufil Roi d'Angleterte. Il confentit encore que le Monaftere de faint Facundus & de faint Primitif en Efpagne, fût foumis à l'Abbé de Cluni, pour en rétablir les biens & la difcipline.

Epiji. 14. XXV. On voit par les autres Lettres du Pape Innocent, qu'il chargea Efilienne, Evêque de Paris, & Geoifroi de Chartres, de faire reflituer à Archambaud, Sous-Doyen d'Orleans, & aux autres, que l'Archi-Diacrelean avoit, ou dépouillés ou deflitués, leurs biens & leurs dignités: cette Lettre fur donc écrite avant le meurtre d'Archambaud en 4133; qu'il pria juiqu'à deux fois

le meurtre d'Archambaud en 1133 ; qu'il pria julqu'à deux fois

Ejil. 19. le même Evêque de Paris de lever l'interdit qu'il avoit jetté fur

l'Eglife de fainte Génevieve ; qu'il renvoya l'Abbé de Vezelai

Epit. 10. à l'Évêque d'Autun, pour en recevoir la bénédiction Abbatiale, en lui recommendant en même-tens ce Monastere, qui avoit depuis peu beaucoup souffert dans le spirituel & le temporel.

Epid. ... L'Abbé de Vezelai se nommoit Ponce. Estienne, Chanoine d'Auxerre, se plaignit de lui au Pape, qui lui ordonna de répondre aux plaintes en présence de l'Evêque de Langres & de faint

Epif. 12. Bernard. Ponce répondit au Pape par un Exprès , que son Eglife avoit joui pendant plus de trente ans de ce qu'Effienne lui contessoit, & qu'elle en avoit joui par un privilege du Pape Epif. 12. Paschal. Sur cela Innocent II. écrivit à faint Bernard qu'il

falloit laisser l'Abbaye de Vezelai dans sa possession.

Epil. 14. X X V I. Alvife, Abbé d'Anchin, élû Evêque d'Arras, refufoit d'accepter cet Evêché. Le Pape le lui ordonna, en lui remontrant que cette Egilie avoit autant béloin de fes confeils, que de fon bon exemple. Il exhotta Otton, Eveque de Bamberg,

E-jf. 1, à maintenir dans son Diocèle , & même dans les Monassers en dépendans , le même bon ordre qui s'y étoit observé avant lui , & de n'y rien changer , si ce n'étoit en mieux ; d'en béannir surrout la surroutie , s'il s'appercevoit qu'en veului l'introduire dans les

Is finonie, s'il s'appercevoit qu'on voulût l'introduire dans les l'écitions. Le Pape prit fous la protection du faint Siege Hugues, Archidiacred Arras, & tous les biens qu'il posseior canoniquement, lui permettant, au cas qu'on l'inquierât dans ses biens, ou dans sa personne, d'en appeller au Siege Apololique.

Eiff. J. XXVI. Sur les conteflations entre Pierre, Abbé de Cluni, & Pierre, Abbé de Gint Gilles, le Pape décida que fil a difeipline réguliere venoit à s'affoiblir dans le Monsflere de faint Gilles, oc feroit à Pierre de Cluni ou à fe. f'ocefleurs à la rétablir; que quand il iroit lui ou fes fuccefleurs, jul y feroit.

recu honorablement & entretenu avec les siens pendant tout le féjour qu'il y feroit ; qu'il y prendroit même la place de l'Abbé , & assembleroit le Chapitre, l'Abbé même présent; que toutefois l'Abbé de faint Gilles venant à mourir , ou à être transferé ailleurs, les Religieux de cette Abbaye auroient la liberté de se choisir un autre Abbé; mais de Cluni seul, si cet Abbé étoit seulement passé à un autre Monastere ; qu'ils pourroient au contraire le choisir de leur Corps, si l'Abbé étoit mort. Il sut aussi adjugé à l'Abbave de Cluni une compensarion des dépenses qu'elle avoit faites pour le Monastere de faint Gilles. La Lettre d'Innocent II. fur ce fujet est du mois de Février 1132. Celle qui est à l'Evêque de Luques regarde la qualité & les motifs de ceux qui déposent rouchant les dégrés de parenté entre deux personnes. Par la quarante-troisième le Pape charge Gui , Prieur de la Chartreuse, d'écrire ce qu'il sçavoit de la vie & des miracles de Hugues, Evêque de Grenoble, qu'il venoit de canonifer.

XXVIII. Son fuccesseur dans le faint Siege, fut Gui de Castel, Toscan de naissance, Prêtre-Cardinal du titre de faint Pape-Marc, qui prit le nom de Celestin II. Il fut élû le 26 de Septembre 1143, & intronisé le même jour, qui étoit le troisiéme depuis la mort d'Innocent II. fon prédécesseur. C'est ce qu'il marque lui-même dans la Lettre qu'il écrivit aux Moines de Cluni pour leur donner avis de son élection, qu'il dit avoir été faite aux instances & aux acclamations du Clergé & du Peuple egift. 1-Romain. Cette Lettre est datée du 6 de Novembre. L'année fuivante 1144 le 6 de Mars il en adressa une seconde à Pierre, Abbé de ce Monastere, par laquelle il lui confirme la donation que Berenger, Evêque de Salamanque, avoit faite du consentement du Roi , à l'Abbaye de Cluni , de l'Eglise de epist. z-Saint Vincent à Salamanque. Vers le même-tems le Pape Epift. 3. Celestin en écrivit une à l'Archevêque de Tolede pour le charger de restituer à l'Evêque d'Auria, deux Paroisses dont l'Evêque d'Astorga s'étoit emparé. Ce sont là les seuls monumens qui nous restent de Celestin II. Il leva l'interdit que le Pape Innocent II. avoit jetté fur le Royaume de France en 1141, au fujet de l'élection d'un Archevêque de Bourges , après la mort d'Alberic en 1140. Le Pape lui avoit donné pour successeur Pierre de la Chastre. Le Roi Louis le jeune fâché qu'on ne l'eût pas confulté en cette affaire, défendit à Pierre l'entrée dans fon Royaume. Le Pape le mit en interdit. Celestin II. mourut le

Celeflin II.

Celeftin .

Celestin .

M iii

9 de Mars 1144, n'ayant tenu le faint Siege que cinq mois & treize jours. Arnoul, qui d'Archidiacre de Séez étoit devenu Evêque de Lisieux, ayant appris l'élection de Celestin II. dont il étoit très-aimé, lui écrivit une Lettre (a) de congratulation. dans laquelle il loue la conduite qu'Innocent II. avoit tenue dans le gouvernement de l'Eglife.

Lucius II. Pape.

XXIX. Le troisième jour d'après la mort de Celestin, & qui étoit le 12 de Mars & un Dimanche, Gerard, natifde Boulogne, Chanoine Régulier, & Prêtre-Cardinal du titre de fainte Croix en Jerusalem, sut élû & confacté Pape, sous le nom de Lucius II. Il avoit été fait Cardinal & Bibliotecaire de l'Eglife Romaine par Honorius II. Chancelier & Camerier par Innocent II. Son Pontificat ne fut que d'onze mois & quatorze jours, étant mort le 25 de Février 1145.

Ses Lettres. Hug. Turon ,

pliff. collect.

Marten, pag.

XXX. Le 15 de Mai 1144, le Pape Lucius confirma par Tomato, Con- une Bulle addressée à Hugues, Archevêque de Tours, la Seneil. pag. 1035; tence rendue cinquante ans auparavant par Urbain II. contre l'Evêque de Dol, portant que cet Evêque & tous ceux de la Bretagne seroient soumis dans la suite à l'Église de Tours comme à leur Métropole. Lucius voulut bien néanmoins mettre une restriction en faveur de Geossiroi, alors Evêgue de Dol; scavoir. que tant qu'il gouverneroit cette Eglise, il porteroit le Pallium & seroit soumis immédiatement au saint Siege. En conséquence de cette Bulle il déchargea par Lettres les Evêques de faint Brieu & de Treguier, de l'obéiffance qu'ils avoient promise à l'Evêque de Dol . & leur enjoignit de la rendre à l'Archevêque de Tours. Il enjoignit de plus au Comte Geoffroi & aux Seigneurs de Bretagne, de n'apporter aucun obstacle à l'exécution de ce jugement.

X X X I. Il y a trois Lettres de Lucius II. à Pierre, Abbé de Cluni. Par la premiere, il lui donne avis du rétabliffement de fa fanté & de la paix ou treve qu'il avoit faite avec le Roi de Sicile. Il le prie par la même Lettre de lui envoyer treize de ses Moines pour les placer dans le Monastere de saint Sabas, Dans la seconde, qui est du 22 Mai 1144, il confirme tous les biens donnés à l'Abbaye de Cluni, & tous les droits & privileges

que ses prédécesseurs, au nombre de dix-sept, lui avoient Epiff, 6. accordés. Il marque dans la troisiéme, qu'il lui donne & à

<sup>(</sup>a) Tom, 2 Spicilegii , pag. 101.

ses successeurs pouvoir sur le Monastere de saint Sabas, fondé par faint Grégoire le Grand, pour y rétablir le bon ordre & les biens presqu'entierement dissipés. Cette Lettre est du 19 Janvier

XXXII. L'Abbé de faint Germain d'Auxerre avoit fait Epift. 7: prendre des hommes de l'Abbaye de Vezelai , dans un bois commun à ces deux Monasteres, & les avoit livrés au Comte de Nivernois pour les mettre en prison ; Ponce , Abbé de Vezelai, les répeta & ne put les faire mettre en liberté qu'en donnant des répondans, & le Livre des Evangiles. Sur la plainte qu'il en porta au faint Siege, le Pape Lucius ordonna à l'Abbé de faint Germain de rendre le Livre des Evangiles, & de décharger les répondans, avec ordre de s'adresser à l'avenir à Geoffroi, Evêque de Langres, pour terminer ses difficultés avec Ponce, Le Pape écrivit à cet Abbé & aux Moines de fon Monastere sur une affaire d'une autre nature. On avoit assassiné Epist. 8. Ortald, Abbé de Vezelai, prédécesseur de Ponce; & le Pape Paschal II. informé de ce meurtre, ordonna aux Evêques des Gaules de punir les coupables par un exil, & au cas qu'ils refufassent d'obéir, de les excommunier. Il désendit encore au Prevôt de l'Abbaye & à celui qui en feroit élû Abbé, de receyoir aucun de ces homicides dans le Monastere. Lucius II. confirma cette Sentence, & ajouta, qu'on n'y recevroit pas même leurs héritiers , nommément Estienne . Clerc d'Auxerre. La Lettre est du 8 d'Avril 1 144.

XXXIII. Le 24 de Mai il en écrivit une au Comte de Eziff. 2. Nivernois pour le prier de rendre à l'Abbaye de Vezelai ce qu'il lui avoit ôté. Ce Comte prétendoit, contre l'autorité du Siege Apoltolique, obliger l'Abbé Ponce à comparoître devant son Tribunal pour quelque plainte que ce fut, & y obliger aussi les sujets de l'Abbaye. Le Pape chargea saint Bernard d'averter ce Comte, de se désister de son entreprise, qu'il traite d'exaction. Cette Lettre est du 19 de Novembre 1144.

XXXIV. Dom Martenne rapporte une Lettre de Lucius II. à deux Seigneurs, pour les exhorter à continuer leurs bienfaits 10m. 1 , anecaux Moines de Savigni, & à les défendre contre ceux qui les attaqueroient dans leurs biens, ou dans leur réputation. On cite Mebillon, lib. du même Pape un privilege en faveur de l'Abbaye de faint 72, annat. Germain-des-Prez à Paris.

XXXV. Nous apprenous d'Otton de Frifingue, que les Epif. . . Romains voulant le rétablir dans leur ancienne autorité, ajou- tom, 10, con& Otto Fri- terent un Patrice aux Sénateurs qu'ils avoient déja nommés ; fing. L. vii. & qu'étant allés trouver le Pape, ils lui demanderent tous les Chronic. cap. droits régaliens , foutenant qu'il devoit se contenter pour sa 31.

fubfistance des dixmes & des oblations. Le Pape Lucius, dans cette circonstance, s'adressa à Conrad, Roi des Romains, par une Lettre, où il l'invitoit à prendre l'Eglise Romaine sous sa protection. On rapporte cette Lettre à l'an 1144. La même

année le Pape confirma par une Bulle datée du 13 de Mai à Raymond, Archevêque de Tolede, la primație que le Pape Urbain II. lui avoit accordée. Il est dit dans cette Bulle que ses Diocèfes des Villes qui ont perdu leurs Métropolitains par l'invasion des Sarratins, seront soumis à l'Archevêque de Tolede, jufqu'à ce que leurs anciennes Métropoles foient rétablies. Il y a dans le fecond tome des mélanges de M. Baluse, pag. 220, une Lettre d'Alphonse, Roi de Portugal, au Pape Lucius, avec la réponse de ce Pape, par laquelle il accepte de la part de ce Prince & de ses successeurs un cens annuel de quatre onces d'or; & prend toute la Famille Royale sous la protection du

faint Siege.

X X X V I. L'appendice du dixiéme tome des Conciles tres des Pap's rapporte une Lettre d'Honorius II. aux Clercs de l'Eglise de Honorius & Tours, dans laquelle il les avertit, qu'étant informé que fon Innocent II. Legat avoit prononce Sentence d'excommunication contre cii. pag.1843, Foulques, Comte d'Anjou, pour n'avoir pas voulu confentir à la dissolution ordonnée du mariage de sa fille avec Guillaume, fils du Comte Robert, & pour avoir aussi maltraité les Envoyés du Légat, il confirme cette Sentence, & veut qu'elle ait son exécution jusqu'à satissaction de la part de Foulques. Suivent dans le même appendice quatre Lettres du Pape Innocent II. La premiere à Conrad, Archevêque de Salzbourg, qu'il laisse le maître de continuer l'interdit sur certaines Eglises, quoique Henri, Duc de Carinthie, s'en fût plaint. Il ordonne à Conrad de se comporter envers Hugues de Bresse, suivant ce que les Conciles avoient ordonné touchant les Partifans de l'Antipape Guibert. Par la seconde Lettre qui est encore à Conrad, il le charge de montrer à l'Evêque de Ratisbonne, la Lettre par laquelle il le suspendoit de ses fonctions Episcopales, pour avoit refusé à l'Eglise Romaine l'obéissance qu'il lui avoit promise, & n'avoir pas même voulu recevoir la Lettre qui lui avoit été portée de la part du faint Siege par l'Abbé de faint Emmeramme. Henri, c'étoit le nom de l'Evêque de Ratisbonne, pour

le vanger de cet Abbé, l'avoit destitué, & cherchoit les moyens de foustraire fon Monastere à la Jurisdiction du saint Siege d'où il dépendoir. Le Pape Innocent lui écrivit de rétablir en entiet l'Abbé, & de rendre à l'Eglise Romaine l'obéissance qu'il lui devoit, le déclarant interdit de ses sonctions jusqu'à ce qu'il eût obeï. Le Pape ne lui donnoit que vingt jours pour exécuter l'ordre porté par fa Lettre, qui est la troisiéme. Dans la quatriéme adressée à Henri, Evêque de Toul, le Pape confirme l'accommodement fait entre lui & Frederic, Comte de Toul; & regle le droit d'hospitalité que ce Comte prétendoit exiger de l'Evêque & de ses Chanoines; le déclarant privé de la communion du Corps & du Sang de Jesus-Christ, au cas qu'il exigeat au-delà de ce qui étoit reglé. On trouve encote deux Lettres d'Innocent II. dans le second tome des mélanges de Monsieur Baluse; Miscellan. l'une à Ulger, Evêque d'Angers, par laquelle il confirme tous pag. 198 les biens & les privileges de cette Eglise; l'autre à Robert, Albé d'un Monastere de Chanoines Réguliers, sous la regle de faint Augustin, dans le Diocèse d'Angers, dont il consirme aussi les droits & les privileges. Le Code d'Ulric de Bamberg en contient deux du même Pape. La premiere adressée au Clergé & au Peuple du Royaume Teutonique, par laquelle il leur Scriptor. merecommande fon Légat, & la fidelité à Lothaire qu'ils avoient dis avi per Eccard, pag. choisi pour Roi, & qui devoit venir à Rome dans peu pout y 351. recevoir la couronne imperiale. Il les prie de lui prêter fecours tant pour soutenir sa dignité, que pour la désense de l'Eglise. La seconde est à Lothaire, à qui il fait part de son élection, en l'invitant de venir à Rome accompagné des Archevêques & des Grands de son Royaume, pour y être couronné Empereur. Il dit beaucoup de choses au désavantage de Pierre de Leon. connu sous le nom de l'Antipape Anaclet.

Pag. 360.

XXXVII. Après la mort de Lucius II. arrivée le 25 de Eugene III. Févtier 1145, les Cardinaux affemblés dans l'Eglife de faint l'ape en 1145. Cesaire, élurent pour lui succeder Bernard, natif de Pise, Abbé du Monastere de saint Anastase, de l'Ordre de Citeaux. Aussitôt aptès son élection, on le mena au Vatican; on le sit affeoit dans la chaire Pontificale, & on lui donna le nom d'Eugene III. Cela se passa le 27 de Février de la même année 1145. Son facre auroit du se faire le Dimanche suivant; mais les troubles qui regnoient à Rome l'ayant obligé de se retiser avec les Cardinaux, au Monastere de Fasse, il y sur or-Tome XXII.

epijt. 237.

· donné le quatriéme de Mars (a), qui étoit un Dimanche. X X X VIII. Saint Bernard, dont il avoit été Disciple, Rerivit aux Cardinaux fur ayant appris fon election, s'en plaignit aux Cardinaux en ces certe élection, termes: Que venez-vous de faire? Vous avez tiré un mort du Bernard , tombeau ; plongé dans le tumulte & l'embarras un homme qui s'est consacré au repos & à la retraite : Vous avez placé au premier rang celui qui occupoit le dernier, & rendu par ce changement son état plus dangereux. Pourquoi renverier les projets & troubler les faints propos d'un pauvre pénitent? Pourquoi lui óter des mains fa beche, fa coignée, le trainer au Palais, le faire affeoir fur le thrône, le revetir de la pourpre &

@ift. 238.

Iui mettre en main des armes pour charier & corriger les Peuples. pour assujettir à ses Loix les Princes & les plus grands des Rois s Mais puisque l'assaire est faire, aidez-le, concourez avec lui à l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appellé par votre moyen. L'Albé de Clairvaux en écrivie au Pape même. Bernard mon fils, lui dit-il, se nomme Eugene, & devient mon pere. Le doigt de Dieu tire de la poussière, & le pauvre de la misere pour le mettre au rang des Princes & le faire affeoir fur le throne. Il employe le reste de sa Lettre à lui représenter les dangers de sa dignité, & à l'animer à remplir ses devoirs. De Farse qui étoit un Monastere de l'Ordre de saint Benoît dans la Terre de Sabine éloigné seulement de vingt-cinq milles de Rome, Eugene III. alla à Witerbe pour y célebrer la fête de Pâques. Son féjour en cette Ville fut de huit mois. Pendant qu'il y étoit, les Députés des Evêques d'Armenie , & de leur Patriarche , vinrent le faluer & lui rendre toute forte de foumission de la part de leur Eglife. Ils étoient chargés de proposer au Pape les differends qu'ils avoient avec les Grecs , & de l'en rendre Juge. Otton de Frisingue (b), qui étoit alors à Witerbe, s'est contenté de remarquer, que les Armeniens ne differoient de nous qu'à l'égard de certains Rits dans le facrifice ; scavoir , qu'ils ne mettoient point d'eau dans le vin ; qu'ils y employoient du pain levé; qu'ils. ne faifoient qu'une fête de Noel & de l'Epiphanie. Mais on prétend qu'Otton de Frisingue a été trompé à l'égard du pain. le ; que les Armeniens se servoient depuis long-tems de pain azyme dans le facrifice, & qu'ils ne se sont point écartés. de cette pratique.

<sup>(</sup>a) Pagi ad an. 1145, num. 3.

<sup>(</sup>b) Osto Frifing. lib. 7, Chronic. cape

XXXIX. Quoiqu'il en foit, Eugene III. fit affister les Députés d'Armenie à sa Messe, & voulut qu'ils fussent placés reçoit à Wiprès de l'Autel, afin qu'ils observassent exactement comment les putés d'Ar-Latins célebroient le faint facrifice. Le Pape reçut (a) encore menie. Il reà Witerbe un Légat des Eglises de Syrie. C'étoit l'Evêque de Rome. Gabale qui venoit demander aux Rois des Romains & des François du fecours pour les Eglifes d'Orient, défolées de la perte d'Edesse, prise par les Turcs le jour de Noël l'an 1144. Le Pape ayant réduit les Romains rébelles, soit par les censures, foit par les armes des Tiburtins, rentra dans Rome aux acclamations du Peuple, même des Juifs, & y célebra la fête de Noël. Il s'étoit logé au Palais de Latran ; mais follicité vivement par lesRomains de ruiner la Ville de Tibur (b), il fut obligé pour se délivrer de leurs importunités, de se retirer au-delà du Tibre, c'est-à-dire, au Château Saint-Ange.

Le Pape

X L. Après y avoir fait quelque séjour, il en sortit pour se rendre à Witerbe (c), ensuite à Hugues, puis à Bresse, & de-là 1147. en France par la Bourgogne. Il arriva à Paris au commencement de l'an 1147, & fut conduit en grande solemnité en l'Eglise de Notre-Dame. La vie des Chanoines de fainte Génevieve ·n'étoit pas réguliere ; le Pape les réforma en leur donnant pour Abbé Odon . Prieur de faint Victor. Cela se fit de concert avec l'Abbé Suger, à qui Eugene III. en écrivit de Verceil le feize de Juin 1148 (d). Il avoit d'abord été résolu de mettre (e) à fainte Génevieve des Moines de faint Martin des Champs; mais à la priere des Anciens, le Pape permit d'y mettre des Chanoines Réguliers de faint Victor; & c'est ce qui retarda la réforme de cette Maifon.

X L I. Il célebra la fête de Pâques de l'année 1147 à faint Denys; d'où étant revenu à Paris il y tint un Concile, où les erreurs qu'on attribuoit à Gilbert de la Poirée furent examinées. Il étoit present & avoir saint Bernard pour principal adversaire. Mais le Concile ne décida rien. La chose sut renvoyée à celui que l'on devoit tenir l'année suivante à Reims le 22 de Mars, qui étoit le Lundi d'après le quatriéme Dimanche de Carême. Le Pape étoit encore à faint Denys le mercredi d'après la Pen-

inter Suger.

<sup>(</sup>a) Otto Frising. ibid. (b) Otto, ibid. cap. 34. (c) Pagi ad an. 1146 , num. 1 , 2.

<sup>(</sup>d) Eugenii epift. quæ est inter Sugeria-(e) Eugen, epift, ad Suger, quæ eft 27

tecôte de l'an 1147, lorsque le Roi Louis y vint recevoir la pannetiere, le bourdon de Pelerin & l'orislamme. Il reçur aussi la bénédiction du Pape, & partit pour la Croisade le sameda fuivant quatorze de Juin.

Le Pape va

XLII. De Paris Eugene III. alla à Verdun (a), le cing de Novembre, où il fit le neuf du même mois la translation du corps de faint Vannes. A Treves il célebra la fête de Noël: & le trente-un de Janvier de l'an 1148 il dédia la Basilique de faint Paulin. Il avoit confacré le treize du même mois l'Eglife de l'Abbaye de faint Matthias en la même Ville. Il y affembla vers le même tems un Concile, où se trouverent plusieurs Archevêques, Evéques & Abbés, entr'autres, faint Bernard. Les écrits de fainte Hildegarde y furent apportés (b), lus publiquement par le Pape même; & fur les témoignages que l'on rendit à la fainteté de cette fille, le Pape lui permit de s'établie avec ses sœurs, après en avoir eu la permission de son Evêque, au lieu qui lui avoit été révelé, c'est-à-dire, au Mont saint Rupert, près de Bingue sur le Rhin, à quatre lieues au dessous de Mayence, & d'y vivre en cloture, selon la Regle de saine Benoît.

Concile de Reims en a148.

MIII. Le Pape demeura à Treves (c) depuis le commencement de Décembre 1147, jusqu'au mois de Mars de l'année fuivante 1148 qu'il se tendit à Reims, où il présida au Concile qui s'y tint le vingt-deux du même mois , comme on vient de le dire. On y condamna quarre articles de la doctrine de Gilbert de la Poirée; mais on épargna sa personne, parce qu'il promit de corriger ce qu'il avoit avancé mal-à-propos. Il y su susti ordonné (d), que tous ceux qui étoient de l'Ordre de Savigni prendroient sans délai l'habit de l'Ordre de Citeaux. Nous parlerons dans l'article des Conciles, des autres Réglemens saits dans celui de Reims.

Le Pape affifte au Chapitre géneral de Citeaux, en 1148.

XLIV. Le tems du Chapitre géneral de Citeaux approchoit. Le Pape en y allant passa par Paris, de-là à Meaux, puis à Sens, ensuite à Clairvaux (e), où il délisa toute la Communauté par fa régulaité & par ses discours. Il portoit la serge, & dans l'in-

<sup>(</sup>a) Laurent. de Leodio, tom. 11, spieilegii dd an. 114". (b) Trithem. Chronic. Hirfaug. ad an. 1150-

<sup>(</sup>c) Trithem. ibid. & Sigonius, lib. 11, ld. Regib. Italia.

terieur du Cloître la coulle, couchant sur la paille & avec des draps de laine. A Citeaux il assista au Chapitre, non avec l'autorité d'un Pape, mais comme un des Abbés. Nous avons suivi la route qu'il tint depuis Reims, pour montrer qu'avant d'y tenir un Concile, il en avoit convoqué un à Treves, & que celui-ci est anterieur à l'autre ; en quoi Manriquez & quelques-autres Historiens se sont trompés.

XL V. Au fortir de Cîteaux, le Pape reprit le chemin d'Italie, Eugene III. & arriva à Tusculum, où il eut (a) une conference avec le retourne à Roi Louis, qui revenoit de la Palestine. Après le départ de 1149. ce Prince pour la France, Eugene entra dans Rome. Mais les troubles excités dans cette Ville (b), l'obligerent d'en fortir quelques mois après, c'est-à-dire, au commencement de l'an 1150, & de se retirer en Campanie. Il ne retourna (c) à Rome qu'en 1152 après la paix faite avec les Romains. Ainsi fut accomplie la prophetie de fainte Hildegarde, qui avoit dit au Pape, qu'il n'auroit la paix avec eux que sur la fin de son Pontificat.

XLVI. Il mourut en effet l'année suivante à Tibur (d) le huitième de Juillet, après avoir tenu le faint Siege huit ans Pape Engene quatre mois & quelques jours. Son corps fut transporté à Rome avec grande pompe & enterré au Vatican, où il fit plufieurs miracles auffitôt après sa sépulture. On ne lui a pas néanmoins décerné jusqu'ici de culte public.

X L V I I. Il nous a laissé un grand nombre de Lettres. Lettres d'Ene La premiere est celle qu'il écrivit dans le commencement de gene III. tom-Décembre 1145 au Roi Louis le jeune, datée de Vetralle, pag. 1046, près de Viterbe, pour l'engager à reprendre sur les Infideles & feq. la Ville d'Edesse, & à défendre contr'eux l'Eglise d'Orient. Il accorde à tous les François qui se croiseront, les mêmes indulgences que le Pape Urbain II. accorda à la premiere Croisade ; mettant les femmes , les ensans , les biens des Croifés fous la protection du faint Siege, avec défense d'intenter aucune action contr'eux jusqu'à leur retour; ordre de leur remettre les interêts des sommes qu'ils pouvoient devoir; & permission d'engager leurs biens aux Eglifes, ou à des Particuliers, fans qu'ils puissent être reclamés. Il exhorte les Croifés à nefaire de dépense

Epift. T.

<sup>(</sup>a) Anonym. Caffinenf. ad an. 1148. (b) Id. ad an. 1149. Cet Historien de-(e) Id. ad. an. 1151. (d) Codex Varican. Pagi, ad an. 1153. vance ordinairement d'un an. tom. 10 , Concil. pag. 1049

que pour les choses absolument nécessaires au voyage & à la guerre; & leur accorde la rémission des péchés dont ils se seront confessés avec un cour contrit & humilié.

Epit.. X L V III. Le Pape : dant à Meaux en 1143, Bernard, Vide Me Setque de Meneve, ou faint David, vint lui porter fes plaintes Milan. tom. E vêque de Meneve, ou faint David, vint lui porter fes plaintes Milan. Benz. de ce que l'hibaud, Archevêque de Cantorberi, vouloit le ditin. p.g. priver de fon droit de Métropole, & le foumettre à la fienne. de l'en la Métropole de Cantorberi. Les deux Parties oûles contradictoirement, Eugene III. ordonna par provifion, que Bernard décroit founis à la Jurifilition de Thibaud, & les cita l'un &

l'autre à Rome, pour la faint Luc de l'année suivante, asin de juger définitivement leur contestation.

Epil. 5. X L I X. Informé pendant fon fétour à Treves en 1147, ou 1148, des graces particulieres que Dieu accordoit à une fille værtueufenommée Hildegarde, jufqu'à la favorifer du don de Peg. 1118. prophetie, le Pape lui écrivit de conferver ces faveurs par fon

humilité, & de déclarer avec prudence ce qu'elle connorroit en cfprit devoir publier. Il ordonna à quelques Eccléiastiques de Epig. 4.65. Rome, séduits par Arnauld de Bresse, de se séparer de lui

comme d'un Schifmarique, & de rendre à leurs Superieurs le respect & l'Otéfflance, s'ous peine de privation d'Orice & de Bénéfice. Conrad, Roi des Romains, s'écoit croité, & avancé avec son armée jusques dans la Natolie. Une partie de ses Troupes périt dans cette expedition; & il fur contraint de revenir en Epide. & Allemagne. C'est à ce sujet que le Pape lui écrity pour le con-

foler de ce mauvais succès. Sa Lettre est datée de Tusculum le Epst. 3. 24 de Juin 1149. Celle qu'il adressa à Egelbert, Evêque, & aux Cianonies de Bamberg, est d'au-delà du Tibre, c'est-à-dire, de l'an 1150. Il leur donne avis de la canonisation de sint Henri, à laquelle il avoit procedé, di-il-il, à leurs prieres & sur le rapport de deux Légats envoyés en Allemagne, pour s'in-

le rapport de deux Légats envoyés en Allemagne, pour s'informer furles lieux de la vie & des miracles de ce faint Empereur. Il dit encore que la canonifation des Saints ne fe devroit faire régulierement (a) que dans des Conciles génetaux; mais que par l'eutorité de l'Eglife Romaine, qui eff Tappui & le foutien de tous les Conciles, il a eu égard à leur supplique & mis ce

<sup>(</sup>a) Tameth hujufmodi petitio nifi in generalibus Concilierum firmamentumest, generalibus Concilius admini non soleta: ; authoritate tamen Ecclefix Romanz, 9uz epil. 7, ed Bumbergen ;

Prince au rang des Saints, de l'avis des Archevêques & Evêques

qui se sont trouvés avec lui.

L. Ceux d'Allemagne vouloient l'engager à donner son Epist. s. consentement pour la translation de l'Evêque de Naumbourg, à l'Archevêché de Magdebourg. Mais leur demande n'étant fondée sur aucun des motifs pour lesquels la translation d'un Evêque est autorifée par les Conciles ; il leur répondit , qu'agiffans dans certe affaire uniquement par des vûes de plaire au Roi Frederic, il ne pouvoit entrer dans leur dessein. Il accorda aux Epist. .. Chanoines de faint Pierre de Rome la quatriéme partie de toutes les offrandes, afin qu'ils y célebraffent avec foin les Offices de jour & de nuit, & des Messes tant pour les vivans que pour les morts. Sa Lettre est souscrite d'un grand nombre de Cardinaux, & datée de Rome la neuviéme année de son Pontificat, c'està-dire, de l'an 1153. Celle qu'il écrivit à Arnauld, Archevêque Epift. 104 de Cologne, est une confirmation des droits & des privileges de cette Eglise. Plusieurs Cardinaux y souscrivirent. La date est de Segni le l'uit de Janvier 1151. Dans la suivante le Pape Ejil. 17, confole Suger, Abbé de faint Denys, fur la mort de son neveu.

LI. Il y en a dix autres du Pape au même Abbé, alors Régent du Royaume en l'absence du Roi Louis le jeune. Le Pape approuve le foin qu'il se donnoit pour l'Eglise de Paris; le prie Evil. 124 de lui nommer quelques-uns des Evêques qui refusoient de lui prêter fecours dans la défenfe du Royaume, afin qu'il les en reprît ; le remercie de l'offre qu'il lui avoit fait d'assembler un Concile en quel endroit du Royaume qui lui seroit le plus agréable ; & promet de lui rendre justice contre le Duc de Lorraine, déja excommunié pour d'autres fautes. Cette Lettre oft datée d'Auxerre le fix d'Octobre 1147. Il en écrivit deux de Langres le vingt-neuf d'Avril de l'année fuivante 1148, lorsqu'il retournoit en Italie. Dans l'une, il marque à Suger de mettre Epit. 17. dans l'Abbaye de fainte Genevieve le Prieur d'Abbeville, avec huit Moines de faint Martin des Champs, afin que par leursbons exemples, le bon ordre se rétablisse à fainte Genevieve. Dans l'autre, il ordonne aux Chanoines de fainte Genevieve de Epift, 150 recevoir avec décence ce Prieur avec les Moines de faint Martin , les affurant qu'il avoit pourvu à leur fubfistance. Étant à Verceil le feize de Juin, il changea de fentiment, & permit Epiff, 15-

à Suger de mettre des Chanoines Réguliers à fainte Genevieve. au lieu des Moines de faint Martin. Les Chanoines de fainte Genevieve le demanderent eux-mêmes, ainsi que Suger le

témoigne dans sa Lettre au Pape (a). On leur donna pour Abbé, le Prieur de saint Victor avec douze de ses Reiigieux, qui furent conduits sans délai à sainte Genevieve. Le Pape.

Epift. 16. Eugene remercia l'Abbé Suger de ce qu'il avoit fait en cette

occasion.

Epif. 18,

L II. Cette réforme ne fut pas établie si vite, & il fallut toute
la fermeté & tout le pouvoir de Suger pour maintenir les Chapour les foustraire aux mauvaistraitemens des anciens Chanoines.
Hugues de faint Victor fur même obligé d'aller trouver le Pape
pour cette affaire. Par une Lettre darée de Pife, Eugene III,

pour cette affaire. Par une Lettre datée de Fife, Eugene III.

Epil. 17. nomma les Evêques d'Auxerre, de Soiflons, & l'Abbé Suger,
pour fé faire rendre compre de la maniere dont s'étoit faite
l'élection d'un Evêque à Arras, au préjudice de l'appellation
au faint Siege.

Ejil. 1.

LIII. Le Pape avert que le Roi Louis, a près avoir beaucoup fouffert dans le voyage de la Terre fainte, étoit arrivé en Sicile, en donna avis à Suger, afin qu'il vint au-devant de ce Prince avec festidels Suiets. Par une auret Lettre, il lui mande qu'il a donné ordre aux Archevêques & aux Evêques de France, Esill. 11. d'excommunier ceux qui troubloient ce Royaume. C'est en effet.

ce qui est porté dans la Lettre à l'Archevêque de Sens & à ses Epig., 3, Suffragans. Les quatre Lettres suivantes regardent des affaires

particulieres dont il renvoye la connoiffance & le jugement à Suger & à l'Archevêque de Sens. Le Pape écrivit auffi à cet Ablé de retirer aux dépens des Chanoines Séculiers & RéguEpil. 18. liers de fainte Genevieve le tréfor de cette Eglife, qui avoir été

mis en gage chez des Laïcs , & d'engager le Roi à acquitter Epil. 31. les dettes que le Comte de Soissons avoit occasionnées au Mo-

nastere de faint Médard par ses exactions.

Epil. sp. LIV. II le chargea auffi de fonder l'efprit du Roi & der Barons, & autres grands Seigneurs de France, pour (çavoir s'ils étoient effectivement difpotés à la Croifade; & en ce cas, de leur promettre de fa part tour le fecours qu'il pourroit, & la rémilition de leurs pechés. Par une autre Lettre, le Pape

E358, 33. Ioua Suger des foins qu'il donnoit à cette grande entreprise, & lui donna commission, & à l'Evêque de Noyon, de travailler au rétablissement de la Religon dans l'Eglise de Compiegne,

<sup>(4)</sup> Epift. 40, inter Sugerian. & com, 10, Coneil. pag. 1050.

Sex Lettres à Effienne, Roi d'Angleterre, & à la Reine Mathilde son épouse, sont pour engager ce Prince à rendre Epid. 33. 34. fes bonnes graces à Robert, Evêque de Londres, & à ne plus l'inquierer sur le serment de fidelité qu'il vouloit exiger de lui.

LV. Il y avoit depuis longtems de grandes difficultés entre Epig. 31, ad Guillaume, Comte de Nevers , & Ponce , Abbé de Vezelai, \*\*.

& entre cet Abbé & I'Evêque d'Autun. Le Comte prétendoit priver le Monaftere de Vezelai des privileges que le faint Siege lui avoit accordés; & l'Evêque d'Autun trouvant mauvais que Ponce eût fait ordonner quelques-uns de fes Moines par l'Evêque d'Orleans , leur avoit interdit les fonditions de leurs-Ordres. Ces deux differends ayant été portés à Eugene III. il press vivement le Comte de se déssiter de ses pourfuites, sous peine d'excommunication ; & il cérvit là-dessus d'iverses personnes, même au Roi de France. A l'égard de l'autre contestation , le Pape donna jour aux Parties pour être oilles mais Fafaire ne fur finie que sous Anastase IV. successeur d'Eugene III. Tel est le sujet des Lettres de ce Pape depuis la trente-cinquiéme inclusivement , jusqu'à la foixante-uniéme.

L VI. Elle eft adrefice à Ebchard, Evêque de Bamberg, Epiples Ges; à qui il ordonne de rétablir dans l'Eglife d'Hildesheim les Moines que Géchard, Evêque d'Eichftey, a vaoi introduits; & que fon fucceffeur & l'Archevêque de Mayence avoient renvoyés, pour y remettre les Chanoines. Le Pape traite leur démarche de

témeraire; & dir qu'en rigueur de la Justice, ils mériteroient punition. Il écrivit sur la même affaire à l'Archevêque de Mayence, nommé Henri. Ces deux Lettres sont sans date.

L V I I. Celles qu'il écrivit au Clergé & au Péuple de Fijl. 63.

Tournai, & à Louis VII. Roi de France, font datées d'audelà du Tibre le quinze de Mars 1146. Par la premiere; il
ordonne à ceux de Tournai de reconnoître pour leur Evêque
Anfelme, Abbé de faint Vincent de Laon, qu'il venoit de
confacrer; & les apfout du ferment de fidelité & d'obélifance
envers Simon, Evêque de Noyon. Dans la feconde, il exhorte
le Roi de France à reconnoître Anfelme pour Evêque de Ejil. 64.
Tournai, à l'aider & à le maintenir dans fon Siege.

LVIII. Le 29 de Mars 1148 le Pape étant au Concile de Epifl. 65. Reims, écrivit à Moyfe, Archevêque de Ravenne, que fans préjudice à fes droits, il avoit confirmé l'élection de l'Evêque de Platfance; & que pour s'alfurer pleinement des droits de fon

Tome XXII.

Eglife à cet égard, il eût à se présenter à la Fête de saint Luc prochaine, avec tous ses titres & ses raisons. De retour en Italie. Epif. 66, il manda de Pifele 10 de Novembre 1149 au même Archevêque,

qu'ayant égard à ses demandes & à ses droits, il avoit ordonné que les Evêques de Plaifance recevroient de lui & de fes fuccesseurs la consécration; sauf en tout l'autorité du Siege Aposto-

Epiff. 67. lique. Il pria encore l'Archevêque Moyfe de recevoir avec bonté l'Évêque de Plaifance, attendu fon obéiffance au faint Siege & les travaux qu'il avoit sousserts, même pour l'Eglise de Ravenne.

LIX. Il étoit d'usage que les Rois recussent solemnellement Pagi, ad an. la couronne dans les principales Fêtes de l'année. Samfon, 8146, num.7. Archevêque de Reims, la donna au Roi Louis en une assemblée tenue à Bourges le jour de Noël 1145, en l'absence de Pierre, Archevêque de Bourges, qui étoit alors à Rome. Pour cette usurpation dont Pierre avoit porté ses plaintes, & autres fautes commises par l'Archevêque Samson, Eugene III. lui interdit l'usage du pallium, le cita à Rome & l'obligea de rendre à l'Eglife de Bourges les offrandes qu'il avoit reçues en cette occasion. La Lettre est datée de Sutri le 26 de Mars 1146. L'Archevêque de Bourges étoit très attaché à l'Eglise Romaine; Evill. 69. il avoit même recu à Rome les Ordres facrés; par ces confide-

rations & autres, le Pape accorda à Pierre un privilege confirmatif de fon droit de Primatie fur les deux Provinces de Bourges & de Bordeaux, déclarant que ses successeurs dans l'Archevêché. de Bourges jouiroient de la même prérogative.

LX. Sur les remontrances que Pierre, Abbé de Cluni, fit au Pape, de la nécessité de bâtir une Eglise en un endroit dépendant Epift. 70. de son Monastere, Eugene III. écrivit à Bernard, Evêque de Saintes, de ne pas s'y opposer. Il consirma à la requête des Erift. 71. Abbé & Religieux de Cîteaux les constitutions de cet Ordre :

afin qu'elles fussent uniformement observées dans toutes les

Maisons qui en dépendoient.

LXI. Raymond, Archevêque de Tolede, étant au Concile de Reims en 1148, se plaignit de la part du Roi de Portugal, que le Pape Eugene III. avoit accordé à Alphonse Henriquez le titre de Roi, fous une redevance annuelle de quatre livres-· Roderic , d'or. Il forma encore des plaintes contre l'Archevêque de Brague Toler, lib. 7. & ses autres Suffragans, disant, qu'ils resusoient de le recon-

noître pour Primat. Le Pape s'expliqua fur ces deux articles Epif. 74, dans une Lettre au Roi de Castille. Il dit sur le premier, qu'il n'a jamais penfé à diminuer en rien les droits de la couronne de Castille; & fur le second, que sa volonté est, que l'Archevêque de Brague & ses Suffragans soient soumis à l'Archevêque de Tolede comme à leur Primat. Il déclare l'Archevêque de Brague suspens de ses fonctions pour sa désobéissance. Par la même Lettre il donne avis au Roi de Castille, qu'il avoit chargé l'Evêque de Ségovia, de lui porter de sa part la rose d'or que le Pape a coutume de porter chaque année le quatriéme Dimanche de Carême, en mémoire de la Passion & de la Résurrection de Notre-Seigneur. A la priere du même Roi, Eugene III. permit Epift. 75: à l'Archevêque de Compostelle de faire porter la Croix devant lui. Le Pape, avant que d'écrire au Roi de Castille, avoit écrit Epist. 734 à l'Archevêque de Brague, & l'avoit fommé de reconnoître dans trois mois la Primatie de Tolede. Voyant sa résissance, il lui fignifia par écrit la suspense de ses fonctions Episcopales, jusqu'à E/12 76. ce qu'il se fut soumis. L'Evêque se rendit & reconnut la Primatie de Tolede, que le Pape confirma de nouveau à Jean, Evêque Epift. 81. de Ségovie, successeur de Raymond, par une Bulle dattée de Epist. 72-Rome le 13 de Février 1152. Il y a trois Lettres du Pape, tant Epift. 79 : aux Evêques d'Espagne & à Bernard , Archevêque de Tarra- 81,81. gone, qu'au Clergé & au Peuple de Tolede, pour soutenir la Primatie de Jean, Archevêque de cette Ville.

LXII. Dans celle-ci le Pape dit avoir été informé, que ceux Epift. 834 que l'on nommoit Mosarabes resusoient d'obéir à l'Archevêque ; qu'ils recevoient des Eglises de la main des Laïcs, & suivoient leur ancienne coutume, differente de celle du Siege Apostolique dans la célebration de la Messe & de l'Office Divin, dans la confure Clericale & dans leurs habits. C'est pourquoi il ordonne au Clergé & au Peuple de cette Ville, d'avertir férieusement ces Mosarabes de se conformer en tous ces points à la pratique de l'Eglise Catholique, & d'obéir à leur Archevêque, s'ils veulent demeurer encore dans la Province. Sous le nom des Mosarabes, le Pape entend les anciens Chrétiens qui étoient restés en Espagne sous la domination des Musulmans.

LXIII. Le Pape Eugene III. avoit défendu aux Abbés de faint Pons & de Grasse de recevoir ceux que l'Archevêque de tres d'Eugene Narbonne auroit excommuniés, & de mettre dans les Paroisses Concil. in apdépendantes de leurs Abbayes, des Prêtres, sans le consente-pend. pag. ment de ce Prélat ; ainsi que le Pape Urbain II. l'avoit reglé 1846. dans le Concile de Clermont. Toutefois ces deux Abbés n'a-

voient eu aucun égard à cette désense. Sur de nouvelles plaintes de la part de l'Archevêque, le Pape réitera ses ordres à ces deux Abbés, leur déclarant, qu'en cas de défobéissance, il avoit donné pouvoir à l'Archevêque d'excommunier ces Prêtres & Pag. 1847. d'interdire ces Eglifes. Par une seconde Lettre, il leur ordonna d'envoyer les Prêtres qu'ils destinoient au service de ces Paroisses, à l'Archevêque de Narbonne, afin qu'ils reçussent de lui leur mission, supposé qu'il les trouvât capables du soin des ames. Il ordonna dans une troisiéme Lettre, que ces Prêtres recevroient de la part de l'Archevêque la portion des dixmes & des oblations des Fideles, dont la répartition lui appartient fuivant les Canons; & que les Abbés & les Moines de faint Pons & de Graffe en tireroient la part qui leur a été accordée

Psg. 1848. par le Siege Apostolique. Le Pape défendit aussi à ces Abbés l'administration solemnelle du Baptême, & de donner aux Laïcs les Sacremens de Pénirence & d'Eucharistie.

LXIV. La Lettre du même Pape à Geoffroi, Archevêque de Bourdeaux, à tous ses Suffragans & aux Abbés de sa dépendance, est une confirmation des privileges qui leur avoient été accordés par les Rois de France, & autorifés par les Décrets des Papes; scavoir, que l'élection des Evêques & des Abbés dans l'étendue de la Métropole de Bourdeaux seroit libre, sans que les Evêques ni les Abbés fussent obligés de faire ni foi ni hommage, ni prêter serment de fidelité. L'acte est daté de Sutri le 24 d'Avril 1146. On ne sçait pourquoi l'on a donné dans l'appendice du dixième tome des Conciles la Lettre d'Eugene III.

à Louis VII. pour l'exhorter à la Croisade ; puisqu'elle se trouve Pag. 1850 , déja à la tête des autres Lettres de ce Pape, dans le même & 1046. tome. C'est sans doute une pure inadvertance.

LXV. On trouve dans le fecond tome des mélanges de M. Autres Let-Baluse une Lettre datée de Viterbe le 27 Octobre 1145, par gene. Baluf. laquelle le Pape Eugene III. défend aux Evêques de Regio & 10m. 1, pag. de Forli, de rien exiger de l'Eglise de Bari, qui étoit sous la protection du faint Siege, & d'imposer de nouvelles taxes dans leurs Diocèfes, voulant qu'ils se conformassent à ce qui étoit d'usage sous leurs prédécesseurs. Il interdit aussi les Prêtres de ces deux Diocèses, qui enterreroient des excommuniés dans le Cimetiere ordinaire.

LXVI. Trancavelle, Vicomte de Beziers, revenant de la Croifade, passa à Tusculum, où étoit le Pape Eugene, pout

Mifcellan.

211.

lui demander permission de bâtir une Chapelle dans son Palais, 1, encedot. & d'y avoir un Chapelain. La grace lui sut accordée; & en Marten. pag. conséquence le Pape écrivit à Bermond, Evêque de Besiers. 413. de donner le foin des ames au Chapelain que le Vicomte lui presenteroit, pourvu que ce sut un sujet capable; & de consacrer cette Chapelle, quand on l'en prieroit. Mais il veut que cette grace ne porte aucun préjudice aux droits de l'Evêque ni de fon Eglife.

LXVII. Les quinze Lettres que Dom Martenne a inserées dans le second tome de sa grande collection, sont sur diverse divertes affaifujets & à differences personnes. La premiere est un Réglement amp. collecdes droits contestés entre l'Abbesse & les Religieuses de faint tion. Pierre à Reims, & l'Abbé & les Moines de faint Nicaife. Il tenne , per est parlé dans la seconde de certains Hérétiques qui dogmati-

foient dans le Diocèfe d'Arras; mais on ne les nomme pas. Ils erroient sur les Sacremens. Par la troisiéme, le Pape Éugene oblige les Chanoines d'Orleans de rendre à Philippe, fils de Louis VI. une Eglise qui lui appartenoit en qualité de Doyen-Il fut depuis Archidiacre de Paris. C'étoit le cinquiéme fils du Roi. Dans la quatriéme, il est défendu aux Moines de Lobes. de manger en un même Réfectoire avec les Chanoines, & de chanter ensemble au Chœur. Les 5, 6, 10, 12, 13, 14, 150. regardent l'Evêque & l'Eglife de Beauvais. Le Pape s'intéresse auprès du Roi Louis pour empêcher les vexations que l'onfaifoit, soit à l'Evêque qui étoit son frere, soit à son Eglise. Henri, c'étoit le nom de l'Evêque, voulut même abdiquer l'Episcopat. Eugene III. n'y voulut pas consentir ; mais pour faire fa paix avec le Roi Louis VII. fon frere, il employa la médiation des Archevêques de Rouen, de Reims & de Sens : deHugues, Evêque d'Auxerre, & de saint Bernard. La neuviéme Leure à Hugues, Archevêque de Rouen, est pour le prier de s'intéresser pour la restitution d'une somme considerable. Dans la treiziéme, le Pape prie Henri, Evêque de Beauvais, de donner une Prébende de son Eglise à Pierre Lombard pour lui aider à foutenir ses travaux dans l'étude de la théologie scholastique. Saint Bernard & plusieurs autres personnes de consideration avoient recommandé Pierre Lombard à Eugene III.

LXVIII. Dom Martenne a public deux autres Lettres du Autres Let-Pape Eugene III. à l'Abbé Suger , l'une est pour lui recom- res du Pepe Eugene, som, mander un Sous-Diacre de l'Eglise Romaine ; l'autre, pour , anecdot. cavoir des nouvelles de l'invasion que le Comte d'Angers se Murtenne.

difposoit à faire avec son armée dans les Terres de son frere Robert. Cet Editeur a publié encore deux Bulles du mênie Pape; la premiere, en faveur des Abbé & Moines de Redon, qui il prend sous la protection du faint oisege, & qui il permet la libre élection, fuivant la regle de saint Benoit; cette Bulle est de l'an 1147. La seconde est de l'année suivante; le Pape y permet à Serlon, Abbé de Savigni, d'établir dans son Monastre l'Observance de Ciceaux, & dans tous les autres dépendans de Savigni. Cette Bulle sut donnée en conséquence du Réglement fait au Concile de Reims en 1148, touchant l'union de Savigny à l'Ordre de Ciceaux, à l'égard de la dicipline réguliere. Les deux Lettres à l'Abbé & aux Moines du Bec, rappor-

tées dans le feptiéme tome des mélanges de M. Balufe, regardent la concession qui leur avoit été faite de l'Eglise de Beaumont par

l'Archevêque de Rouen.

LXIX. On a dans le fixiéme tome des Annalos Bénediètines.

Annal, Bere- une Lettre d'Eugene III. aux Abbés de Citeaux allemblés en délâin. Aubi1100, dans laquelle il les exhorte à ne pas dégenerer de la veru

Pag. 473. de leurs Fondateurs ; une autre Lettre aux Évêques de France, Pag. 478. où il regle les droits de l'Abbaye de Marmoutier fur les Paroiffes Bill. de fia dépendance ; un privilege pour le Monaftere de Ferrieres,

à qui le Pape accorde la liberté d'élire son Abbé, & de le faire bénir par quel Evêque il trouvera à propos; des diplômes en Pag. 386. fayeur des Abbayes de Marmourier, de Molesme, & de saint

Mihiel fur Meuse; une Lettre à l'Abbé Suger pour l'engager à Pag. 438. la désense du Monastere de saint Médard de Soissons; c'est la trente-unième dans la collection des Conciles; un diplôme pour

Pierre, Archevêque de Bourges, rapporté tout entier dans le Labbe, pag. deuxiéme tome des manuferits du Pere Labbe; une Lettre à 8, 82. Hugues, Abbé de faint Remi à Reims, & aux Moines de ce

Annal psg. Monastere, par laquelle Eugene III. leur recommande les Glartreux du Mont-Dieu, & l'obésssance à leur Abbé Hugues; trois Lettres à l'occasson de l'élection d'un Abbé à Fulde; la première

Peg. 438. à Henri, Roi des Romains, dont il implore le fecours contre le diction de l'activit qui traverfoient cette éfection, ou qui en empêchoient la canonicité; la feconde aux Moines de Fulde, dans laquelle il déclare nulle l'éfection de Ruggere, & leur ordonne de fe choîtir un Abbé dans un autre Monaftere, de l'avis de

Per, ses, quatre Abbés qu'il nomme; là troisseme à ces Abbés à qui il 44, 700 · ordonne de se transporter à Fulde pour y choisir un Abbé d'une 45, 501 · outre Maison, capable de mettre la résorme à Fulde ; ensin plusieurs Bulles pour divers Monasteres,

LXX. Quelques uns ont prétendu que le Pape Eugene III. Traduction avoit ordonné la traduction latine des Ocuvres de faint Jean James de faint Jean Damafent Damascene, & engagé Pierre Lombard à donner le corps de cene. théologie que nous avons de lui. Pierre n'en dit rien dans fon prologue, & ce n'étoit pas une chose à oublier. Mais il est trèspossible que ce Pape ait sollicité Burgondion (a), Jurisconsulte & Citoyen de Pife, à traduire les Oeuvres de ce Pere. Cet Ecrivain étoit contemporain du Pape Eugene III. & se mêloit de traduire les écrits des Peres Grecs. En 1160 il traduisit un Ouvrage de faint Gregoire de Nysse, (b) ou plutôt de l'Evêque Nemesius, qui a pour titre : de la nature de l'homme. Il dédia sa traduction à Frideric I. Empereur des Romains. On dit qu'il traduisit aussi le Commentaire de saint Chrysostôme sur saint Matthieu, & lesLivres de faint Jean Damascene, intitulés : de la Foi orthodoxe. Burgondion mourut en 1194.

# 625566666666666666

#### CHAPITRE VII.

RUPERT, Abbe de Tuy, ou de Duits.

N ne connoît ni l'année ni le lieu de sa naissance; mais
Nuerr,
Abbé de Tuyli y a raison de conjecturer qu'il eur Liege pour parrie,
Son étigaou du moins le voissnage de cette Ville, puisqu'il fut élevé dès tion. Mabilfon ensance dans le Monassere de saint Laurent sur la montagne lon. lib. 65, de Liege, y ayant été offert à Dieu par ses parens. Il y sit ensuite 44. profession de la regle de faint Benoît , sous l'Abbé Berenger , qui prit foin de le former dans tous les exercices de la vie Monastique. Son Maître dans les Belles-Lettres & dans les autres

Sciences, fut Heribrand, fuccesseur de Berenger. II. Rupert étoit d'un esprit tardif: & quoiqu'il se donnat Sa science

beaucoup de foins pour furmonter par un travail opiniâtre ce lid. défaut de la nature, ses progrès étoient lents & peu considerables. Dans la peine qu'il en ressentoit, il eut recours à la Mere de la Sagesse incréée; & s'étant mis à genoux devant son image

<sup>(</sup>a) Vovez tom. 13, pag. 16, & Fabricius, (b) Voyez tom, 8, pag. 264. som. 1 Bibliot. Larin. pag. 833.

de marbre, que l'on voit encore dans l'Eglise du Monastere de faint Laurent à Liege, ses prieres surent suivies de l'intelligence des Livres faints. Il raconte lui-même le fait dans fon douziéme Livre fur faint Matthieu.

Il eft fait

III. Berenger le voyant avancer dans la vertu & dans les Prêtre, ibit. sciences, l'obligea de recevoir la Prêtrise. Rupert qui s'en croyoit indigne, objectoit outre ses désauts personnels, la discorde que le schisme avoit jettée dans l'Eglise, & le danger où l'on étoit d'être ordonné par un Evêque schismatique. Il ceda toutefois aux ordres de fon Abbé, faifant réflexion, que tandis que le Ministre des Sacremens demeure dans l'unité de l'Eglife universelle, tout ce qu'il administre est valide.

Sibourg , id. lib. 72 , num.

IV. Versl'an 1113 l'Abbé Berenger se voyant proche de sa fin, & craignant que Rupert, dont il avoit toujours pris le parti contre ses envieux, n'eût plus à l'avenir de désenseur, le recommanda à Cunon, Abbé de Sibourg. Cet Abbé le reçut en effet dans son Monastere. Mais ceux qui, avant la mort de Berenger, avoient blâmé Rupert d'avoir commenté les divines Ecritures, expliquées tant de fois avant lui par les Saints Peres & les Interpretes Catholiques, lui firent les mêmes reproches après la mort de cet Abbé. Rupert trouva de l'appui dans Frederic, Archevêque de Cologne, & dans Guillaume, Evêque de Prœneste, & Légat du faint Siege. Ces deux Prélats l'aimerent pour sa vertu & fon sçavoir, & l'obligerent malgré sa répugnance, à continuer ses ouvrages.

V. Après la mort de Marcward, Abbé de Tuy, Rupert fut

It oft choifi Abbé de Tuy- mis à fa place, vers l'an 1120, & gouverna ce Monastere quinze 29.

ans. Il nous apprend lui-même qu'étant jeune, c'est-à dire, vers Mabillon, lib. l'an 1118, il fit un voyage en France, dans le dessein de disputer 71 , Annui 132, & avec Guillaume de Champeaux , Evêque de Châlons . & tib. 73, num. Anselme, Doyen de l'Eglise de Laon. Ils l'avoient provoqué par Lettres au combat. Il fit ce voyage monté fur un ane, accompagné d'un feul Domestique. Comme il entroit à Laon, Anselme mourut; ainsi il n'eut à disputer qu'avec Guillaume de Champeaux, ce qui se sit à Châlons devant une nombreuse assemblée de Maîtres & d'Ecoliers. La dispute sut poussée avec chaleur de part & d'autre. Il étoit question entr'eux de la volonté & de la toute-puissance de Dieu. Guillaume & Anselme enseignoient, que Dieu veut que le mal se fasse, & que sa volonté a été qu'Adam prévariquat. Rupert soutenoit au-contraire, que Dieu n'a jamais permis le mal en voulant qu'on le fit; mais qu'il a montré sa patience en supportant les méchans,

ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS. 113

VI. On voit par plusieurs endroits de ses écrits, qu'il sit un voyage en Italie, & passa quelque tems à Mont-Cassin. Le motif Ruperten lade son voyage sur vraisemblablement de présenter au Pape en 1135. Ma-Honorius II. ses neuf Livres de la glorissation de la fainte billon, ibid. Trinité, soit pour les lui saire approuver, soit pour lui demander sét, soit ré, soit ré, soit ré, soit ré, soit ré fa protection contre ceux qui en vouloient à ses écrits & à sa num. 83. personne. Il mourut saintement comme il avoit vêcu, le quatriéme de Mars 1137.

VII. Entre plusieurs catalogues de ses ouvrages, le plus exact est celui où ils sont placés suivant l'ordre chronologique, & de ses ouvradistribués en trois classes; la premiere comprend les écrits qu'il composa avant sa Pretrise ; la seconde, ceux qu'il sit étant Prêtre; la troisiéme, ceux qu'il écrivit depuis qu'on l'eut choisi Abbé. On met dans la premiere classe deux Hymnes du Saint Esprit, l'une en vers faphiques, l'autre en jambiques; un Recueil de diverfes Sentences de l'Ecriture; un poeme de l'Incamation en vers héroïques; une histoire en profe du Monastere de faint Laurent de Liege, depuis Eracle, Evêque de cette Ville, jusqu'à Otbert; un poëme en vers saphiques sur le même sujet; la vie de faint Augustin; celle de fainte Odile, Vierge. La seconde classe contient des Hymnes en l'honneur de saint Thibaud, Martyr; des SS, Goar & Severe, Confesseurs; douze Livres des divins Offices; un Commentaire fur Job; un Livre de la volonté de Dieu; un de sa toure-puissance; des Commentaires fur faint Jean; l'Apocalyfe; le Cantique des Cantiques; les six premiers petits Prophetes & les six derniers; un traité de la Trinité; un de la victoire du Verbe de Dieu. Dans la troisième classe fe trouvent les Livres intitulés, de la gloire du Fils; l'explication des Livres des Rois, fous le titre du glorieux Roi David ; quatre Livres fur la regle de faint Benoît ; l'anneau , ou le Dialogue d'un Chrétien & d'un Juif; neuf Livres de la glorification de la Trinité & de la procellion du Saint- sprit ; un de l'incendie du Monastere de T'uy ou Duits; deux de la méditation de la mort ; cinq fur l'Ecclesiaste ; la vie de faint Heribert, Archevêque de Cologne; la passion de faint Clophe, Martyr; la dispute d'un Clerc & d'un Moine; un traité où l'on examine fil'on peut confacrer une fille qui n'a pas gardé la virginité; un contre les Concubinaires ; des Dialogues sur la vie Aposto-

VIII. Quoiqu'on n'ait pas suivi cet ordre chronologique Commendans les éditions générales des Oeuvres de l'Abbé Rupert, nous pett fur la

Genete, on ne laifferons pas de nous attacher à celui qu'elles ont tenu; & de fon raintéels, pag, tirer d'ailleurs les ouvrages de ce Pere que ses Editeurs n'ont Traint, pag, pars inferés dans leurs collections. Ils ont mise n premier lieu le guitare, on, traité de la Trainté & de ses ouvrages. Rupert le dédia à Cunon, 1851, tomas. À Abbé de Schowne. L'an trait et le la Trainté & de ses ouvrages. Rupert le dédia à Cunon, 1851, tomas. À Abbé de Schowne. L'an trait et la dédicité en crist partier de la contrait d

1631, 10m. 1. Abbé de Sibourg, l'an 1117. Il est divisé en trois parties, dont la premiere represente les évenemens depuis la création du monde, jusqu'à la chute du premier homme; la seconde, depuis cette chute jufqu'à l'Incarnation ou Passion du second homme, Jesus-Christ Fils de Dieu; la troisséme, depuis ce tems jusqu'à la conformation des siécles, c'est-à-dire, jusqu'à la résurrection génerale. Rupert attribue au Pere les ouvrages de la premiere partie; ceux de la seconde, au Fils; & ceux de la troisiéme, au Saint-Esprit. Tout ce qu'il dit sur ce sujet est rensermé dans quarante-deux Livres; scavoir, trois de Commentaires sur les trois premiers chapitres de la Genese; six sur le reste de cette histoire; quatre sur l'Exode; deux sur le Lévitique; deux sur les Nombres ; autant sur le Deutéronome ; un sur Josué ; & un fur les Juges; cinq fur divers endroirs des Livres des Rois & des Pseaumes ; cinq sur Isaïe , Jéremie & Ezechiel ; un sur Daniel . Zacharie & Malachie ; un fur quelques paffages des quatre Evangiles. Les neufs derniers Livres contiennent une explication de plusieurs endroits de l'Ecriture, sans suite ni liaison, au choix de l'Interprête. Dans ces Commentaites l'Abbé Rupert explique le texte de l'Ecriture selon le sens littéral & allégorique, & quelquefois selon le sens moral. Il cite l'hebreu & le grec qu'il sçavoit apparemment ; il cite aussi de tems en tems les anciens Interprêtes de l'Ecriture; mais il n'embrasse pas toujours leurs explications. On ne laisse pas de s'appercevoir qu'il avoit profité de leurs découvertes.

Commentaire fur les douze petits Prophetes, 11.703.

qu'il avoit pronte de feurs decouvertes.

IX. L'Abbé Cunon l'engagea encore à expliquer les douze petits Prophetes; mais après avoir achevé le Commentaire fur Michée, qui elle fisitéme, il s'artéra, incertain s'il cordinueroir l'ouvrage, dont il femble qu'il étoit dégèuté, parce qu'il ne trouvoit que peu de chofe de Jefus-Chrift dans les Prophetes fiivans. Il le dédia à Friderie, Archevêque de Cologne. Ayant quelque tems après tepris vigueur, excité par Ekkembert, Abbé de Corbie en Sare , il commenta les autres fix petits Prophetes. Il donne dans le Prologue ou Epitrue dédicatoire à cet Abbé , pour raison de l'interruption de l'ouvrage , que Cunon le croyant achevé, l'avoit obligé à composér le Livre mituels' et de vicloire du Verbe de Dieu, dont il fera parlé

# ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS.

dans la fuite. Ces Commentaires sont dans le goût des précedens.

mais plus fuivis.

X. Dès avant sa Prêtrise, il avoit conçu le dessein de faire quelque traité sur l'Incarnation, & d'en prendre occasion par taire sur le un Commentaire fur le Cantique des Cantiques. Il y fut excité Cantiques, par diverfes visions nocturnes, qu'il regardoit comme miracu- pag. 1054leuses; & enfin par l'Abbé Cunon, qui ne lui laissoit point de repos. Ce Commentaire a pour titre : de l'Incarnation du Seigneur, parce que l'Abbé Rupert rapporte à ce mystere tout coqui est dit dans le Cantique des Cantiques, de l'Epoux & de l Epouse.

XI. Faisant dans sa Lettre à Cunon, alors Evêque de Ratifbonne, le catalogue de ses ouvrages, il met de ce nombre dix tair.: sur Job, Livres de Commentaires fur Job, avouant qu'il n'avoit qu'abregé ceux de faint Grégoire le Grand fur le même Livre. Il y avertit lui-même, quand il passe du sens littéral à l'allegorique, ou au moral: Précaution qu'il ne prend pas toujours dans ses autres Commentaires. Il donne dans le sentiment de ceux qui font Job, Auteur du Livre qui porte fon nom; mais il ne le croit pas plus ancien que les Livres de Moyfe, c'est-à-dire, que le Pentateuque. Cela n'empêche pas qu'il ne le crove né plusieurs années avant ce Législateur. Pour concilier cette contradiction apparente, il dit que Moyse ne vêcut que cent vingt ans, & que la vie de Job fut de deux cens soixante-seize ans, dont il Job. passa une partie avant la naissance de Moyse, l'autre depuis sa mort, & que ce fut dans ses dernieres années qu'il écrivit son

Livre. Ce Commentaire n'est dédié à personne.

XII. Il adressa celui qu'il fit sur l'Ecclésiaste à Grégoire, qu'il se contente de représenter comme un homme d'un grand trite sur l'Ecmérite, sans nous apprendre qui il étoit. Grégoire qui avoit clessifie, pagexigé de lui ce Commentaire, voulut qu'il y suivit la traduction faite sur l'hebreu; car il ne trouvoit point exacte la correction que faint Jerôme avoit faire de ce Livre fur l'édition des seprante. Rupert confronta cette correction avec le texte hebreu, & trouva en effet, qu'elle en étoit très-éloignée. C'est une nouvelle preuve qu'il possedoit cette langue.

XIII. Cunon étoit passé du Siege Abbatial de Sibourg au Siege Episcopal de Ratisbonne, lorsque Rupert lui adressa son gloire du Fils ouvrage sur saint Matthieu, sous le titre : de la gloire & de de l'homme, l'honneur du Fils de l'homme. L'idée de cer ouvrage étoit venue à l'Evêque de Ratisbonne, des paroles de saint Paul aux

parlons.

Ad Heb. 1, 7. Hebreux: vous l'avez couronné de gloire & d'honneur: vous lui avez donné l'empire fur les ouvrages de vos mains. Pour remplir cette idée, Rupert dès-lors Abbé de Duits, ou Tuy, explique tout ce qui est dit du mysteré de l'Incarnation dans l'Evangile de saint Matthieu; de la naissance du Sauveur, de ses prédications, de ses miracles, de sa mort, de sa résurrection, de sa gloire dans Ciel, & de son pouvoir sur toutes les créatures. L'ouvrage est divisé en treize Livres. L'Auteur marque dans le Prologue, qu'avant de l'entreprendre, il avoit achevé celui qui est intirulé: de la victoire du Verbe de Dieu; ce qui auroit dû engager les Editeurs à le placer avant celui dont nous

pag. 138.

XIV. Suit dans les imprimés une Hymne du Saint-Esprit, ploire de la que l'on n'a mis ce semble à la fin de l'ouvrage précedent, que la procession parce qu'il y est parlé (a) de plusieurs Hymnes que Rupert avoit du S. Esprit composées en l'honneur de cette troilième Personne divine, avant qu'il fut Prêtre. Il dédia encore à l'Evêque Cunon le traité de la glorification de la Trinité & de la procession du Saint-Esprit; qu'il présenta depuis au Pape Honorius II. pour se procurer une audience favorable. La Lettre qu'il lui écrivit à ce sujet se trouve à la tête du traité dans les éditions de Mayence & de Paris. Sur la fin de cette Lettre l'Abbé Rupert fair le catalogue des Livres qu'il avoir composés jusques-là; s'excufant en quelque façon de ce qu'il n'avoit pu encore les offrir à ce Pape. Il y nomme entr'aurres, l'anneau ou Dialogue d'un Chrétien & d'un Juif, intitulé aush: des Sacremens de la Foi. Cet écrit a été imprimé à la fuite des Oeuvres de faint Anselme, de l'édirion de Dom Gerberon. A l'égard de celui que nous avons sous le titre de la gloire de la Trinité & de la procession du Saint Esprit, Rupert se propose d'y montrer contre les Juifs, par les témoignages de la Loi & des Prophetes, qu'il y a trois Personnes en un seul Dieu ; qu'il appartenoit à la personne du Fils de s'incamer; que Jesus-Christ est le Messie, & qu'il est né dans le tems marqué par les Prophetes , nommélaume, Evêque de Prœneste, Légat en Allemagne, lui montra plusieurs ouvrages de l'Abbé Rupert. Le Légat, homme studieux

Genef. 49. ment par le Patriarche Jacob. Cunon s'étant trouvé avec Guil-& scavant, demanda s'il n'avoir rien écrit sur la procession du

<sup>(</sup>a) Lib. 12 , pag. 125.

### ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS.

Saint-Esprit; ayant répondu que non, il prit occasion de l'empressement du Légat, pour engager l'Abbé à écrire sur cette matiere. Rupert qui travailloit alors au traité de la gloire de la Trinité, y joignit ce que la Foi nous enseigne du Saint-Esprit. C'est la matiere du neuviéme Livre.

X V. Il est fait mention dans la Lettre au Pape Honorius II. des Commentaires fur l'Evangile de faint Jean. Ils étoient donc taires fur l'Evangile de S. achevés avant que l'Abbe Rupert mit la main au traité dont on J.n., pag. vient de parler. Ils font divisés en quatorze Livres, & précedés 217.

dans l'édition de Cologne de l'an 1526, d'une Lettre à Cunon, Abbé de Sibourg. Ce qui fait voir que Rupert les composa avant l'an 1126, auquel Cunon fut pourvu de l'Evêché de Ratisbonne. Une des principales raisons qu'il eut de travailler à ce Commentaire, fut de soutenir la vérité du Corps & du Sang de Jesus-Christ dans l'Eucharistie, contre les Berengariens. Aussi s'y explique t-il très-clairement sur ce sujet, comme on le prouvera dans la suite.

XVI. Cunon étoit encore Abbé de Sibourg , lorfqu'il engagea Rupert à commenter l'Apocalyse. Il avoit quelque droit taires sur l'Ad'exiger de lui ce travail, puisqu'il étoit alors du nombre de ses Religieux. Il le fit connoître à Frederic , Archevêque de Cologne, à qui il montra ce que Rupert avoit fait sur quelques chapitres de l'Apocalypse. L'Archevêque le pressa d'achever le Commentaire, & de donner fur l'Apocalypse quelques nouvelles explications, differentes de celles des anciens Interprêtes, dont il lui permit toutefois de faire ufage. Rupert obéit, & l'ouvrage achevé, il l'adressa à cet Archevêque. Jean Coclée faisoit tant de cas de ces Commentaires, qu'il les préferoit à tous les autres lib. 73 stanat. qu'il connoissoit. Ils sont en douze Livres.

Mabillon.

XVII. Il y en a treize pour le traité intitulé : de la victoire du Verbe de Dieu. Voici quelle en fut l'occasion. L'Abbé de Sibourg étant au Monastere de saint Laurent à Liege, s'entretenoit un jour avec Rupert fur les quatre grandes bêtes dont il est parlé dans une des visions de Daniel, & sur les Royaumes qu'elles fignifioient. Cunon quittant cette matiere, demanda à Rupert, pourquoi l'on rendoit dans l'Eglise le même culte aux Maccabées morts pour la défense de leurs Loix & de leur patrie. qu'aux Martyrs, &qu'on lifoit publiquement leu a acies ou leur histoire. La réponse de Rupert sur que les Maccabées avoient combattu pour fauver le Peuple béni de Dieu en Abraham, que c'étoit par leur ministere que le Verbe de Dieu avoit con-

Traité de la victoire du Verbe , pag.

fervé la race de laquelle il s'étoit proposé de naître en se faisant homme pour racheter le genre humain. Sur cela, Cunon dit à Mabillon. Rupert : écrivez-moi un Livre qui ait pour titre : de la victoire du 18.73, Annal. Verbe de Dieu. On met cet écrit vers l'an 1119, dans le tems que Rupert demeuroit à Sibourg. Il suir d'âge en âge tous les combats du Peuple de Dieu contre les impies ; montre que c'est le Verbe de Dieu qui a toujours vaincu dans ceux qui combattoient pour lui ; & qu'il vaincra toujours jusqu'à ce qu'il ait mis à mort l'Antechrift.

Livre des vins, pag. 750.

XVIII. Environ trente jours depuis sa promotion au Offices Di- Sacerdoce , Rupert se sentit (a) si rempli de l'esprit de Dieu, & de la connoillance des choses divines, qu'il craignit pour la disfolution de son ame avec son corps. Mais ce torrent de délices spirituels s'arrêta; & l'ardeur de l'amour divin dont il étoit embrafé . se ralentir insensiblement. Dès-lors il commença à instruire de vive voix & par écrit, & ne cessa de le faire, ne se trouvant pas en liberté de se taire. C'est une des circonstances de sa vie qu'il nous apprend lui-même. Son premier ouvrage fut le traité des Oilices Divins, c'est pourquoi il l'appelle les prémices de toutes ses œuvres. Quoiqu'il l'eût composé en 1111, il ne le rendit public qu'en 1 126, qu'il le dédia à Cunon, Evêque de Ratisbonne. L'ouvrage est divisé en douze Livres. Dans le huitième il raconte, que le jour du Vendredi-saint de l'an 1111, lorsqu'on eut éteint les cierges suivant la coutume, & que l'on entonnoit à l'Abbé Berenger l'antienne Mulieres pour le Canrique de l'Evangile, ou le Benedictus, la ceinture dont il étoit étroitement serré tomba à ses pieds, & il enrendit en même-tems une voix foible qui lui dit en latin(b): Il a été aussi facile à Jesus-Christ de sørtir de son tombeau où il étoit ensermé. Quoique l'Abbé ne doutât point de la résurrection du Sauveur. il ne laissa pas d'admirer ce qui lui étoit arrivé : & pendant qu'il y pensoit, il se souvint d'avoir lu quelque chose de semblable touchant l'illustre Petronia dans le huitième chapitre du vingt-deuxième Livre de la Cité de Dieu. Rupert fait dans l'Epirre dédicatoire à Cunon des plaintes contre ceux qui trouvoient mauvais qu'il expliquat les divines Ecritures, après que tant d'autres l'avoient fait avant lui. Il y donne encore le cata-

<sup>(</sup>a) Rupert, lib. 12, in Matthewn, (b) Su Spulchro. (b) Sic potuit clauso Christus prodite F28. 114.

logue des ouvrages qu'il avoit composés jusques-là, c'est-à-dire, julgu'en l'an 1126.

XIX. Dans le traité des Offices Divins, Rupert rend raison Analyse de de l'institution des sept Heures Canoniales, & du tems auquel ce traité, tom. chacun de ces Offices doit être recité dans tous les jours de Ffey. l'année. Il tire ces raisons des differentes circonstances de la

vie & de la mort de Jesus-Chtist rapportées dans les divines Ecritures ; il en use de même à l'égard de toutes les parties de l'Office. C'est aussi de l'Ecriture qu'il prend les explications mystiques des ornemens sacerdotaux & pontificaux; de ceux des Eglifes, & géneralement de tout ce qui appartient au facré ministere; ensuite de l'Avent & de ses quatre Dimanches; du jeune des Quatre-tems; puis de l'Office de la veille de Noël, du jour de la Fête, des trois Messes que l'on y disoit. Il suit dans fes explications qui font presque toutes morales ou mystiques la disposition de la liturgie Romaine. Il remarque sur le premier Dimanche de Carême, que dès ce jour on couvroit les Aurels d'un voile; que le mercredi de la quatriéme semaine on faisoit folemnellement les scrutins des Cathécumenes pour les disposer au Baptême; que le Dimanche des Rameaux, outre la procession destinée à représenter l'entrée triomphante du Sauveur à Jérufalem, on faifont encore celle que l'on avoit coutume de faire chaque Dimanche; qu'en ce jour , le mardi fuivant , le mercredi , & le vendredi, on chantoit la Passion selon qu'elle est rapportée par les quatre Evangelistes; que le jeudi-saint l'Evêque réconcilioit les Pénitens, confacroit le faint Chrême, lavoit les pieds aux pauvres; que les Abbés en faisoient autant dans les Cloîtres de leurs Monasteres, aidés de leurs Moines, qui avoient soin de régaler les pauvres à qui on avoit-lavé les pieds. Tout ce qui se faisoit alors ce jour-là & les trois suivans, se fait encore aujourd'hui. Rupert ne fait qu'expliquer à sa façon, c'est-à-dire, dans un fens moral ou allegorique, les cérémonies marquées dans l'Ordre Romain. La raison qu'il donne de ce qu'on ne stéchit point les genoux à la priere que l'on fait le vendredi-faint pour les Juifs, est qu'étant certains par les oracles divins qu'ils ne feront éclairés qu'après la conversion des Gentils , nous ne « devons pas faire trop d'inflances auprès de Dieu pour accélerer la grace qu'il s'est réservé de leur faire dans le tems que lui seul Lib. 6, cap. connoît.

18 , pag. 813.

X X. Rupert enseigne, que la Fête & l'Ossice de la fainte Lib. II -Trinité ont été fixés au Dimanche d'après la Pentecôte, parce pag. 868.

qu'aufficè après la descence du Saint-Eprit sur les Apôtres, ils allerent partout le monde procher la toi de ce mysser. Il établit à cette occassion l'unité de substance, & la l'inité des personnes en Dieu, par l'autorité de l'Ecriture & par divers raisonnemens théologiques. Puis reprenant le cours des Dimanches d'après la Pentecore, il en explique les parties de l'Office, sortout de la Messe. Il finit par des remarques sur les espons des Offices de la noit tant en Ecté qu'en Hyver.

Relation de l'incendie de la Ville de Tuy, pag.

X X I. En 1128 le vingt-cinq d'Août , il y eut à Tuy un incendie f: confiderable, que le Rhin, la Ville de Cologne, & la région voifine, en resplendissoient. Cétoit pendant la nuit. Les Moines de faint Laurent coururent pour aider à l'éteindre, Un d'eux ayant pris dans le Sacraire un corporal qui avoit déia fervi au facrifice de la Messe, l'attacha à une perche, & l'opposa aux flammes, dans l'esperance que ce meuble sacré en arrêteroit l'impéruosité. Voyant sa tentative inurile, il enfonça le corporal au milieu des flammes. Il l'en retira entier; mais la perche à laquelle il étoit attaché, sut brûlée en partie. Par une troisiéme tentative, il jetta le corporal seul dans le seu; mais le seu le rejetta, & le pouffa du côté de la Ville, où l'incendie ne devoit pas pénetrer. Comme il croissoit toujours à cause de la grande quantité des bleds dont on venoit de remplif les granges, le feu prit à l'Eglise Paroissiale de saint Martin, voisine du Monastere. Rupert qui en étoit Abbé, crut que l'on ne le garantiroit pas des flammes. Mais par une providence particuliere, il n'y eut que quelques usuines exterieures de consumées. Il y avoit dans l'Eglife de faint Martin , dans l'épaisseur du mur à côté de l'Autel, une armoire couverte d'effies de bois, avec une porte de planches, & une serrure, & dans l'armoire une boëte de bois qui renfermoit le Corps de Jesus-Christ; une autre boëte où étoient des hosties non confacrées; un flacon d'étain à vinaigre; un encenfoir & quelques autres vases pour le service de l'Autel. Le feu qui avoit pénetré dans l'intérieur de l'Eglife, confuma tout ce qui étoit dans l'abside ou armoire, excepté la boete qui contenoit le Corps de Jesus-Christ. L'Abbé Rupert, témoin oculaire du miracle, le rapporte dans la relation qu'il nous a laissée de cet incendie. Il prit le corporal & la boete que le feu avoit respectés; & les considerant comme des reliques très-précieuses, il les transporta au grand Autel, avec cette inscription: Hoc Corpus Domini flammas in pyxide vicit. Pendant que dura l'incendie, Rupert fut dans de grandes inquiétudes au fujet

sujet de ses écrits, dont il n'avoit point envoyé de copies ailleurs; en particulier des Livres de la glorification de la Trinité, & de la procession du Saint-Esprit, Mais il n'en perdit aucun. L'incendie fini, il fit bâtir à la porte du Monastere un Oratoire en l'honneur de faint Laurent, & tout auprès un Hôpital pour y

recevoir & nourrir les pauvres à l'exemple de ce saint Martyr. XXII. Les dangers qu'on avoit courus dans cet incendie, Traité de la & le miracle operé sur le Corps de Jesus-Christ que l'Apôtre la mort, pag. nous fait envisager dans l'Eucharistie comme le mémorial de sa 894. mort, firent de vives impressions sur l'esprit & le cœur de l'Abbé Rupert. Il pensa sérieusement à la mort, & mit par écrit toutes les réflexions qu'il avoit faites sur cette fin derniere de l'homme, foit afin de s'y préparer lui-même en les relifant, foit pour fournir à ses Lecteurs les moyens de s'y préparer eux-mêmes. Ce fut le premier écrit qu'il composa depuis la relation de l'in- Lib. 1, eap. 2.

cendie de la Ville de Tuy; il est divisé en deux Livres.

XXIII. Dans le tems qu'il demeuroit à Sibourg, Marcward, Vie de faint Abbé de Tuy, dont il fut le successeur, le pria de mettre en un Heribert, pag. meilleur stile la vie de saint Heribert, Archevêque de Cologne. Rupert interrompit pour l'obliger quelques autres ouvrages, & lui dédia cette vie. C'est sans doute par inadvertence que Dom Apolog. pro

Gerberon l'a mise entre les écrits que Rupert composa depuis Ruperto, pag. qu'il fut Abbé; ne faifant pas réflexion qu'il avoit succedé à

Marcward dans l'Abbaye de Tuy.

XXIV. Rupert mit aussi en meilleur stile celle de saint Clophe, aux instances d'Albane, Abbé de saint Martin de Clophe, Mar-Cologne, où l'on avoit transporté les reliques de ce Saint, de la Ville de Gand dans le Diocèfe de Toul, où il avoit souffert le martyre fur une montagne située entre Fromenteuse & Gand.

où l'on voit encore des restes d'un ancien amphithéatre.

X X V. Vers l'an 1116, Rupert étant à Sibourg apprit par un des Ecoliers de Guillaume de Champeaux & d'Anselme de volonté de Laon qu'ils enseignoient l'un & l'autre, que Dieu veut ou permet qu'on fasse le mal, & que sa volonté a été qu'Adam désobéit à ses ordres ; qu'en conséquence ces deux Docteurs distinguoient en Dieu une volonté qui approuve le mal & une volonté qui le permet. Il écrivit contr'eux le Livre intitulé, de la volonté de Dieu, dans lequel il attaque cette distinction par ce dilemme: ou la volonté qui permet, est bonne: ou elle est mauvaise. Si elle est mauvaise, comment est-elle opposée à Cap. 1. la volonté qui approuve le mal? Si elle est bonne, comment

Tome XXII.

veut-elle le mal? Ce dilemme dans Rupert suppose que Guillaume & Anselme admettoient un genre de volonté du mal; & que les differences divisives de ce genre, étoient la volonté qui approuve le mal, & la volonté qui le permet. Pour lui il foutient. appuyé de l'autorité des Ecritures, que la permission du mal en-Dieu, n'est autre chose que sa patience; que Dieu n'a jamais permis le mal en le voulant, mais qu'il a fait voir fa patience en supportant Cap. 2. les méchans. Le Livre de Rupert choqua Guillaume & Anselme.

lib. 72, Anna'. num. 123,

Leurs Disciples prirent parti contre lui, disant que c'étoit un ignorant, qui n'étant jamais forti de fon Cloître, n'avoit vu ni Mabillon, de si grands Maîtres, ni de semblables. Anselme écrivit à Heribrand, Abbé de faint Laurent à Liege, de qui Rupert dépendoit, quoiqu'il fût alors à Sibourg , pour se plaindre de son Livre. Anselme expliquoit dans sa Lettre en quel sens il disoit que Dieu veut le mal, c'est-à-dire, qu'il veut tout ce qui est, ce qui renferme les chofes mauvaifes : non qu'il approuve le mal, ni qu'il lui foit agréable. L'Abbé Heribrand cita Rupert devant le Doyen de Liege & plusieurs autres sçavans. Il défendit lui-même sa cause en leur présence ; sit voir qu'il n'avoit composé son traité de la volonté de Dieu, que pour réprimer la témerité de ceux qui enseignoient, que Dieu veut que le mal se fasse, &c qu'il a voulu la prévarication d'Adam. Il ajouta, que comme ils craignoient qu'en difant que le mal se fait quoique Dieu ne le veüille pas, il ne s'enfuivit que Dieu n'est pas tout-puissant, il feroit voir la fausseté de cette conséquence dans un ouvrage exprès. XXVI. Il est intitulé de la toute-puissance de Dieu; Rupert

Traité de la toute-puillance de Dieu , gag. 936.

Cap. 10.

y prouve, que le mal ne se fait pas par la volonté de Dieu, & qu'il n'en est pas moins tout puissant. Il tire ses preuves de l'Ecriture & des Peres, furtout de faint Augustin, avec qui il dit : que la volonté de Dieu étant que tous les hommes soient fauvés, il n'est pas douteux que les Insideles ne fassent contre sa volonté, lorsqu'ils ne croyent pas à l'Evangile; que toutefois la volonté de Dieu n'est pas vaincue par eux; qu'ils se privent au contraire du fouverain bien, & se jettent dans des supplices éternels, où ils éprouveront les effets de la puissance de celui dont ils ont méprifé les misericordes; qu'ainsi la volonté de Dieu demeure invincible malgré les contrarietés des méchans. Rupert, non content d'avoir combattu par écrit Guillaume de Champeaux & Anselme de Laon, fit exprès un voyage en France en 1118 pour les combattre de vive voix. On a vu plus haut les suites de son voyage.

#### ABBE DE TUY, ou DE DUITS. 123

X X V I I. A fon retour il mit par écrit quelques observations Observations qu'il avoit faites avec l'Abbé Cunon fur certains endroits de la de Rupert fur divers Chapiregle de faint Benoît qu'ils professoient l'un & l'autre; par tres de la exemple, sur l'ordre des Offices de la nuit, le nombre des regle de saint pfeaumes, des leçons, & des répons. Ces observations sont Lib. 1, 72; distribuées en quatre Livres, mais dont le premier est occupé 946. presqu'entierement à raconter ce qui se passa en France entre Guillaume de Champeaux & Rupert. Il rapporte les objections que l'on fit contre son sentiment, & ses réponses. Ces objections rouloient fur les passages de l'Ecriture, où il est dit, que Dieu endurcit le cœur de Pharaon; que c'est lui qui aveugle les impies & qui les rend fourds à fa voix, de peur qu'ils ne fe convertissent. Rupert répondit, que Dieu ne livre pas les méchans à leurs passions, mais qu'ils s'y livrent eux-mêmes; que Pharaon s'étoit endurci, avant que Dieu l'endurcît; & que quand on dit que Dieu endurcit ce Prince, c'est comme si l'on disoit qu'il ne le délivra point de son endurcissement, qu'il lui refufa la grace qui auroit pu attendrir fon cœur & le rendre docile à ses ordres. Rupert appuye cette réponse de l'autorité de faint Paul, de faint Augustin, & des autres Peres.

XXVIII. Dans le fecond Livre il donne des raifons LB.1.
myftiques des Heures Canoniales, tant de nuit que de jour; du
verfer par lequel on commence l'Olitee, du pfeaume qui fert
d'invitatoire à Matines, & de toutes les autres parties des
Matines, ou Vigiles, fuivant la diffribution qui en eft ordonnée
dans la regle de faint Benoit. Il ne dit que peu de chofes des
autres Heures, renvoyant au traité où il en avoit parlé plus au
long. Il rapporte l'origine du chant des Hymnes de S. Ambroife
à Matines, au tems de la perfécution des Ariens contre les
Catholiques, qui pour empêcher qu'on n'emmenác ce faint
Evêque en exil, s'affembloient avec lui dans l'Eglife pour le
garder, & s'y occupoient au chant des Hymnes, la plipart de
fa composition. Les Catholiques firent la mêmechofe à Conflan-

tineple fous faint Jean Chryfostome.

XXIX. Le troliféme Livre traite de la liturgie. On difputoit Lib. 1lequel des deux étoir plus conforme à la regle de faint Benoit ,
ou de vivre du travail de fes mains à l'imitation de l'Apôtre ,
ou de vivre du frevice de l'Autel. Rupert décide pour le fervice
de l'Autel. Il prouve que faint Benoit n'oblige au travail des
mains que pour éviter l'oifiveté , fi ce n'est quand la pauvreté du
Monasflere ett ettle , que les Moines foient nécessités de se pro-

curer les choses nécessaires à la vie. En effet, ce Législateur veut que l'on ait dans l'enclos tout ce qui est de besoin, afin que les Moines ne soient pas obligés de sortir; ce qui ne pourroit s'exécuter, s'il falloit qu'ils allassent labourer, semer, moisfonner, effarter. Rupert croit néanmoins qu'il est conforme à la regle de faint Benoît, que les Moines qui n'ont pas les qualités nécessaires aux fonctions sacrées, exercent des métiers dans l'interieur du Monastere. Il convient qu'encore que saint Benoît n'ait rien ordonné touchant le facré ministere, il a approuvé que l'Abbé qui voudra avoir un Prêtre ou un Diacre dans sa Communauté, choifisse celui qui sera digne des fonctions de ces Ordres. Mais pourquoi, direz-vous, tant de Prêtres aujourd'hui dans les Monasteres? C'est, répond Rupert, que les choses ne font plus dans le même état : Les Rois & les Princes ont enrichi les Monasteres; & les Fideles en leur faifant des donations, se font recommandés aux prieres des Prêtres; enforte que pat rapport aux obligations contractées envers les bienfaiteurs, il n'y a pas trop de Prêtres dans les Monasteres. Venant ensuite aux habits, Rupert veut conformément à l'esprit de la regle, que les Moines foient vêtus proprement, mais de façon qu'il n'y ait rien dans leurs vêtemens qui marque de la vanité, ni qui puille scandaliser le public. Il croit que dans l'Ordre de saint Benoît on a toujours porté l'habit noir , soit dans les Monasteres d'hommes, foit dans ceux de filles.

XXX. Dans le quatriéme Livre il se plaint des jalousses & des disputes qui s'étoient élevées depuis quelque tems entre ceux qui suivoient la regle de faint Augustin, & ceux qui faisoient profession de celle de saint Benoît. Les premiers se vantoient d'avoir pour Instituteur un Evêque, & disoient aux autres : faint Benoît n'étoit que Moine : l'Evêque étant fans doute plus grand qu'un Moine, notre Ordre est plus élevé que le vôtre. La conféquence qu'ils tiroient de ce principe étoit qu'un Clerc ne pouvoit se faire Moine, & que c'é;oit le dégré de perfection à un Moine de devenir Clerc. Ceux néanmoins qui témoignoient tant de mépris pour les Moines, ne laissoient pas de se donner le nom d'Abbé & de porter la crosse ou bâton pastoral; ce qui n'appartenoit, après les Evéques, qu'aux Superieuts des Moines. Rupert rapporte la Lettre que Frederic, Archevêque de Cologne, écrivit sur cet abus à l'Evêque de Liege. Il y dit que les Clercs, qui ayant reçu les Ordres de la main de l'Evêque, font destinis au ministere de l'Autel, ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS.

demeurent fous la verge ou la crosse de l'Evêque; & que ceux qui par la profession monassique ont embrassé la vie pénitente, font fous la crosse de l'Abbé; que s'il arrive qu'un Clerc devienne Moine, ou qu'un Moine soit admis dans le Clergé, il dépend alors de l'Evêque & de l'Abbé, & ne peut être jugé par l'un des deux feul. Frederic ajoute: Suivant ces principes nous ne pouvons ni admettre ni approuver la coutume qui s'introduit parmi les Prélats, ou Prevois des Clercs Réguliers, de se faire donner l'investiture par la tradition de la crosse, afin de s'en servir comme les Ablés des Moines; on ne lit point que faint Augustin dont ils professent la regle, ait porté le titre d'Abbé, dans le tems qu'il embrassa la vie réguliere; il n'étoit alors ni Abbé, ni Evêque, mais simple Pretre, & converti depuis peu à la Foi Catholique. L'Archevêque établit ensuite l'usage où étoient les Superieurs des Monasteres de porter & la crosse & le nom d'Abbés, qui leur est donné par la regle même de saint Benoit. Puis s'adressant aux Clercs qui méprisoient les Moines, & qui fe glorifioient dans la peau dont ils fe couvroient alors tout le corps, comme d'une marque distinctive de leur état aux yeux des ignorans, il leur dit que ces deux états ne font point tellement opposés, qu'ils ne puissent se rencontrer en une même personne; & que la profession monastique est d'autant plus refpectable, que celui qui l'a embrassée peut être chargé du soin . des ames.

XXXI. C'est ce que Rupert entreprend lui-même de prouver dans un traité fait exprès. Il est en forme de Dialogue ; pouvoir Les interlocuteurs sont un Clerc & un Moine. Sa meilleure Moines de preuve est que le faint Siege dès le tems de saint Grégoire le procher. Grand, a confic à des Moines le ministere Apostolique, & qu'on Everhand, a continué depuis jusqu'à nos jours à le leur confier. Le Clerc pag. 970. lui objectoit l'autorité de faint Jerôme & du Pape Pie, qui femblent l'un & l'autre interdire aux Moines même lettrés l'office de la prédication. Everhard, Abbé de Brun wilers, lui fit la même objection dans une Lettre qu'il lui écrivit sur ce fujet. L'Abbé Rupert lui répondit, comme il avoit fait dans le Dialogue dont on vient de parler, que tandis qu'un Moine n'est point élevé à la Prêtrife, il doit se contenir dans les bornes de fon état, qui presorit la retraite, la pénitence, le silence; mais que lorsqu'on l'employe au ministere des Autels, il peut également être chargé comme Prêtre, du ministere de la parole. Il le prouve par l'exemple de faint Jerome, qui Moine & Prêtre

Traité de la la virginité, pag. 973.

n'a cessé toute sa vie d'enseigner de vive voix & par écrit. X X X I I. Un Moine de l'Abbaye de Stavelo confulta l'Abbé corruption de Rupert fur ce qui fait perdre la virginité dans l'un & l'autre fexe, & fi l'on peut confacrer celle qui l'a perdue. La réponfe de l'Abbé fut, que celui ou celle qui tombe feul dans le péché d'impureté, perd le mérite de la virginité, mais non la virginité niême; & que puisque, selon les Canons, on peut admettre au facré ministère celui qui n'est tombé qu'en secret dans la sornication, on peut aussi consacrer celle dont le péché est sécret, Ce qu'il dit de la cérémonie de donner l'anneau aux filles qui se

Dislorue pag. 524.

confacroient à Dieu, se pratique encore aujourd'hui. XXXIII. Dom Gerberon en faifant imprimet l'apologie de d'un Chreisen l'Abbé Rupert en 1669, avertissoit dans le catalogue des & d'un Juif, ouvrages de ce Pere, que l'on n'avoit plus fon traité intitulé: felmi in app. Anneau, ou Dialogue d'un Chrétien & d'un Juif, divifé en trois Livres. Il le recouvra depuis, & le mit à la fuite des œuvres de faint Anfelme dans l'édition qu'il en publia à Paris en 1675. réimprimée en la même Ville l'an 1721. Le nom de l'Abbé auquel il est dédié n'est pas marqué. Mais il dit lui-même dans fon prologue fur les Livres de la glorification de la fainte Trinité. qu'il l'avoit adressé à Cunon, Ablé de Sibourg, son ami, son protecteur, & pour ainsi dire, le folliciteur (a) de ses ouvrages, ne le laissant presque jamais en repos. Il fallut des instances souvent réiterées pour déterminer Rupert à celui-ci. Il le fit attendre longtems. C'est, suivant son expression, une monomachie contre un Juif, qui par le Dialogue devient un duel, dans lequel le Chrétien d'un côté invite le Juis à la religion Chrétienne; & de l'autre, le Juif réfute tous les argumens du Chrétien, par l'autorité de la Loi de Moyfe, qu'il explique tantôt à la lettre, & quelquesois comme il croit le mieux. Sur la fin du premier Livre. Rupert faifant allufion à la parabole de l'Enfant prodigue, presse le Juis d'entrer dans la chambre du festin, & lui offre la robe blanche qu'il avoit reçue lui-même dans le Baptême avoc l'anneau de la foi. C'est à raison de cet anneau, qu'il en a donné le titre à ce Dialogue, qui est divisé en trois Livres. Il les composa vers l'an 1127. Pour convaincre le Juis par lui-même, il lui demande d'où il sçait que Dieu a parlé à Moyse & aux Prophetes. Le Juif ayant répondu qu'il le sçavoit de l'Ecriture, & par des

<sup>(</sup> a ) Voyez l'article d'Origene, tom. 1, pag. 591.

## ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS. Y27

témoignages que Dieu avoit confirmés par plusieurs miracles : Il en est de même de mes Peres les Apôtres, répliqua Rupert : l'Ecriture m'apprend que Dieu leur a parlé, & qu'il a confirmé fon discours par des prodiges. Il avoit oublié de presser le Juif fur l'accomplissement de la prédiction de la ruine de Jérusalem. Cet argument étant de grande importance, il le propose dans Lib. 3, pag. toute sa force, quoiqu'en peu de mots. Lors, dit-il, que votre 144, Ville, la Ville de Jérusalem étoit dans toute sa gloire, les Apôtres après l'avoir oui de la bouche de Jesus-Christ leur Maître, ont dit & écrit qu'elle seroit bientôt détruite. Ils l'ont dit avant que la chose arrivât. Elle est arrivée comme ils l'ont dit & écrit. Vous ne pouvez du moins cacher une partie de la vérité de cetre prédiction qui regarde votre banissement. N'avezvous pas été menés captifs, non en un lieu, mais par toute la terre, & dans toutes les Nations, par les armes des Romains?

XXXIV. Rupert étoit encore jeune, & Moine de faint Laurent à Liege , lorsqu'il écrivit l'histoire des Evêques de Monastere de cette Ville, & des premiers Abbés de son Monastere. Elle étoit à Liege, tom. en cinq Livres, dont il ne nous reste que le quatriéme & le cin- 4, amplissim. quieme, transcrits par Dom Martenne sur un manuscrit de collettionis, l'Abbaye même de faint Laurent, & imprimés ensuite dans le pag. 1014. quatriéme tome de sa grande collection. On trouve dans ces deux Livres un précis de ce qui s'est passé de plus intéressant dans l'Eglise de Liege sous l'Episcopat d'Heraclius, jusqu'à celui d'Orbert, c'est-à-dire, depuis l'an oco jusqu'à 1116, avec l'histoire de la fondation du Monastere de saint Laurent, par l'Evêque Herachus. L'ouvrage de Rupert fut continué par Reinerus, aussi Moine de faint Laurent, qui prit soin de faire connoître à la posterité les mérites de Rupert, son application à l'Etude, & quelques-uns de ses écrits, en particulier l'histoire

dont nous venons de parler. X X X V. On a vû dans le quatriéme Livre des Observations de Rupert fur la regle de faint Benoit, avec quelle hauteur les vie Apolioli-Clercs ou Chanoines Réguliers traitoient les Moines de l'Ordre que , rom. 9 , amplij coll ét. defaint Benoit, & comment Frederic, Archevêque de Cologne, Mirren. Pag. avoit essayé de faire cesser ces jalouties d'Ordres, si messéantes 969. dans des personnes consacrées à Dieu , & qui ne doivent se glorifier que dans la Croix de Notre-Seigneur Jefus-Chrift, Rupert ne dit alors que peu de chofes pour la défense de son Ordre. Mais voyant que ces Clercs continuoient à répandre partout, que les Moines étoient incapables de précher la parole

de Dieu, d'administrer les Sacremens, de gouverner des Paroiffes; qu'ils devoient se renfermer dans leurs cellules & dans leurs Cloîtres; excité par ses Confreres, il prit leur parti, mais en déclarant qu'il ne mettroit point son nom à la tête de l'ouvrage, content de n'en recevoir aucune louange, pourvû qu'il tournât à l'honneur de Dieu & de l'Eglise.

Ce traité l'Abbé Rupert. Ibid.

XXXVI. Il est en forme de Dialogue, & distribué en cinq aroit être de Livres. Ce qui prouve que Rupert en est l'Auteur, c'est que de deux manuscrits que l'on connoît de cet ouvrage, l'un est de l'Abbaye de Tuy que Rupert a gouvernée longtems, & l'autre, de celle de Graffehaten, dans le Diocèfe de Cologne, où est aussi le Monastere de Tuy; & qu'il est fait mention d'un traité de l'Abbé Rupert sur cette matiere, dans la Lettre d'Anselme d'Havelberg à l'Abbé d'Husberg. Les raisons de Rupert pour laisser aux Moines le pouvoir qu'ils avoient depuis plusieurs siécles, de prêcher l'Evangile & d'administrer les Sacremens, sont les grands fruits qu'ils ont faits par leurs prédications dans toutes les parties du monde, dont ils ont converti presque la moitié, comme les histoires en font foi; le pouvoir qu'on leur donne, lorsqu'ils sont admis à l'Ordre sacré de la Prêtrise, de baptiser, de prêcher, & de faire les autres fonctions du Sacerdoce. A l'égard de la préference de l'Ordre monastique, pour ceux qui veulent vivre dans une plus grande perfection, il en donne pour Juges de grands Evêques, qui ont abdiqué l'Epifcopat pour vivre dans les Monasteres. Il cite nommément Guillaume de Champeaux , Evêque de Châlons , qu'il avoit connu particulierement, qui de Chanoine Régulier étoit devenu Evêque; & qui après plusieurs années d'Episcopat, se retira à Clairvaux où il mourut. C'est encore une raison d'attribuer ces Dialogues à Rupert. X X X V I I. Il ne dit rien dans les trois catalogues qu'il a

est fait mention dans la Lettre qu'on lui écrivit de Stavelo.

Ouoique l'Auteur de cette Lettre eût lû ces Livres étant à

Liege, où il étoit allé exprès pour voir Rupert & ses écrits, il fouhaitoit de les lire encore, ne se souvenant pas bien de la

Des ouvrages de l'Abbé laissés de ses ouvrages, de ses Livres apologetiques; mais il en Rupert qui all sit mention dans la Leure qu'on lui écritite de Sequelo font perdus.

Tom. 1 , pag.

réponse qu'il avoit faite à ceux qui trouvoient à redire à son Matt. 6, 10. explication de ces paroles de J. C. Que votre volonté foit faite Vovez le en la Terre comme au Ciel. Ces Livres sont perdus avec plusieurs catalogue de autres du même Auteur, & la perte en doit être d'autant plus fes ouvrages fensible, qu'il s'y justifioit de quantité de reproches que ses rapporté ci-dellus.

Adversaires

#### ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS.

Adversaires lui faisoient sur sa doctrine. Les principaux étoient Guillaume de faint Thierri, Guillaume de Champeaux, & Anselme de Laon.

X X X V I I I. On lui reprochoit d'avoir dit (a), que le Corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie n'a d'autre vie que la spiri- aux tuelle; & que cette vie est dans le corps du facrifice, comme le foleil dans le corps de la lune, où il est fans chaleur; que la substance du pain & du vin (b) n'est point changée dans l'Éuchariftie, non plus que la fubstance du Verbe dans l'Incarnation. On peut répondre à la premiere objection, que l'Abbé Rupert pensoit comme la plûpart des Théologiens modernes, que Jesus-Christ dans l'Eucharistie ne fait aucune fonction de ses sens exterieurs, & que son sacré Corps est dans le Sacrement comme mort, quoique vivant; ou bien que distinguant avec quelques anciens Ecrivains Ecclesiastiques, le Corps de J.C. dans l'Eucharissie de son Corps naturel , il disoit comme eux , que c'étoit le même quant à la nature & à l'essence; mais que ce n'étoit pas le même quant à la maniere d'exister. Il donne lui-même la folution à la feconde objection dans l'endroit d'où elle est tirée, en difant, que la substance du pain & du vin n'est pas changée, felon l'espece exterieure & sensible, ensorte que la couleur & la saveur restent. Mais pour mettre en évidence la foi de l'Abbé Rupert sur la présence réelle du Corps & du Sang de Jefus-Christ dans l'Eucharistie, & sur la transubstantiation du pain & du vin au Corps & au Sang du Seigneur, il ne faut que rapporter ses propres paroles. Croyons, dit-il, (c) sur la parole du Sauveur ce que nous ne voyons pas, c'est-à-dire, que le pain & le vin ont passé en la vraie substance de son Corps & de son Sang, afin que le mangeant & le buvant, nous vivions éternellement. Dans la Lettre à Cunon, Evêque de Ratisbonne, d'où ce passage est tiré, il combat expressément l'erreur de Berenger & de ceux qui vouloient que l'Eucharistie ne sût que

le figne d'une chose sacrée; & dit (d) pour marquer ce qu'il en

Réponfes

<sup>(</sup>a) Lib. 2 , de Officiis divinis , cap. 9. (b) Lib. 2, in Exodum, cap. 10.

<sup>(</sup>c) Credamus fideli Salvatori Deo in eo quod non videmus, scilicet panem & vinum in veram corporis & fanguinis tran-

ad Cunonem, præsixa Commentar. in Joannem, in editione Coloniensi. (d) Ego autem verum Corpus ( + ifti

quod pro nobis traditum est, & verum este de certo fanguinem, qui pro nobis effufus hille substantiam; & comedentes arque bibentes vivamus in xternum, Rupertus epift. 1

pensoit : Je crois que c'est le vrai Corps de Jesus-Christ qui & été livré pour nous, & je soutiens que c'est son vrai Sang qui a été répandu pour nous, comme le croit l'Eglife Catholique. Rupert ajoute dans la même Lettre, que l'héresie de Berenger n'avoit plus alors que très-peu de Sectateurs, du moins qui ofassent la défendre publiquement (a), parce que l'Eglise Catholique enseignoit partout, que l'Eucharistie est le vrai Corps & le vrai Sang de Jesus-Christ. Cet Abbé ne se déclare pas moins ouvertement contre l'erreur de l'impanation, dans ses Commentaires fur faint Jean (b), où il dit plus d'une fois, que le pain & le vin font changés & convertis au Corps & au Sang de Jesus-Christ, ensorte qu'il ne reste de ces deux substances, que ce qui en paroit à l'exterieur. Il dit aussi sur l'Exode : les deux especes du pain & du vin (c) se prennent de la terre; mais lorsque Dieu., Créateur des especes & des substances, agit sur elles, il les change réellement, & non en apparence, en fa. Chair & en fon Sang, quoique l'espece exterieure du pain & du vin demeure:

Autres ofponfer.

X X X I X. Quelques Théologiens (d) ont accusé Rupert jections fur d'avoir dir, qu'il n'y avoit que ceux qui en étoient dignes qui l'Eucharoffie, avec les ré-recuffent le vrai Corps de Jesus-Christ. Mais cet Abbé rejette clairement cette erreur, en disant dans son sixième Livre sur faint Jean: Il y en a (e) qui peuvent manger indignement le Corps de J. C. mais il n'y en a point qui le doivent manger ainsi. Car le pain une fois confacré ne perd plus la vertu de fanctification, & ne celle pas d'être la chair de J. C. mais aussi il ne fert de rien à celui qui le reçoit indignement, & dont la foi est morte, parce qu'elle est sans les bonnes œuvres. On ne peut nier toutefois qu'il n'y ait dans les écrits de l'Abbé Rupert quelqu'expression susceptible d'un sens contraire à la doctrine de l'Églife sur l'Eucharistie. Mais il est de l'équité d'expliquer les

<sup>(</sup>a) Hoc jam terè nemo palam profiteri aut desendere audet , universa sciente Ecclefia Catholica , quia verum Corpus & verus fanguis Christs est. Ibid.

<sup>(</sup>b) Lib. 6 , in Joan, per totum maxime , eap. 6.

<sup>(</sup>c) Species utræque panis & vini de terra famuntur : Sed accedens fubftantiarum ac speciarum creator Deus, non superficie temes inducit, sed efficaciter hare is carnem & fanguinem ejus convertit,

permanente licet specie exteriori. Rupert ... cap. 7 , lib. 1 , in Exod. (d) Bellarmin , de Scripter Eccl. ad

Rupertum; & Vafquez , in 3, D. 80, cap. 1. (e) Non nemo indigne manducare potest, sed nemo indigne manducare debet , panis namque femel confecratus , numquam poftes virtutem fanctificationis amittit, aut Christi caro esse desinit : Sed non prodeft quidquam indigno cuius fides fine operibus mortua ch. Rupertus, lib.6,in Joan. pag. 311.

# ABBE DE TUY, où DE DUITS.

paroles dures & obscures, par des plus claires & des plus expresfives, furtout quand l'Auteur déclare qu'il condamne les erreurs opposées, & qu'il s'en tient aux vérités enseignées par l'Eglise, comme fait cet Abbé, dont la doctrine & la pieté ont mérité l'approbation de Frederic (a), Archevêque de Cologne; de Cunon, Evêque de Ratisbonne, même du Pape Honorius II. C'est sur ce principe qu'on doit expliquer favorablement ce qu'il dit dans le second Livre des Offices, que l'unité du Verbe fait l'unité du facrifice; & fur faint Jean (b): que l'unité du Verbe fait qu'il n'y a qu'un corps ; ensorte que celui qui a été attaché à la Croix , & celui que la foi de l'Eglise consacre par les paroles facrées, font une même chair & un même fang. Car il ne fuit pas de-là qu'il ait cru que le pain & le vin dans l'Eucharistie soient unis hypostatiquement au Verbe; mais seulement que le corps qui a été attaché à la Croix, & celui qui est consacré fur l'Aurel, est le même corps par la médiation du Verbe. C'est ainsi que saint Jean Damascene, Remi d'Auxerre, & plusieurs autres Peres, se sont expliqués.

X L. Un autre reproche fait à Rupert, fut qu'il avoit dit dans le troisième Livre (c) des Offices sur le quatrième Dimanche de jections conl'Avent, que le Saint-Esprit s'étoit incarné dans le sein de la Rupert. Vierge Marie. Ce reproche lui fut fait par un homme de fainte vie qui lui avoit emprunté ce Livre pour le lire, & qui en fut si choqué, qu'il le jugea digne d'être jetté au feu, comme contenant l'héresie. Rupert reconnut dans cette accusation saint Norbert, à qui il avoit en effet prêté les Livres des Offices divins. Elle lui fit horreur (d); mais il lui fut aifé de s'en justifier . parce qu'il avoit emprunté de faint Gregoire le Grand les paroles dont on lui faisoit un crime ; & que par le Saint-Esprit. le Pape & Rupert après lui avoient entendu, non la troisiéme personne de la sainte Trinité, mais la seconde ou le Verbe, qui en effet est appelle très-souvent l'Esprit de Dieu dans les Livres de l'ancien Testament. Ceux dont il avoit combattu en France le sentiment sur la volonté de Dieu, examinerent avidement ses écrits pour y trouver quelqu'endroit digne de censure, & l'accuferent d'héresie pour avoir avancé (e) que les Anges ont été

<sup>(</sup>a) Mabillonius , lib. 76 , Annal. nurs. (d) Rup. lib. 1 , in regul. S. Benedieli , (b) Lib. 6 a pag. 322. (e) Rup. ibid. (c) Lib. 3 , ce Offic, cap, 11.

créés des ténebres. Rupert répondit, que pour être héretique il faut , ou affirmer ce qui est nié par l'Écriture sainte , ou nier ce qu'elle assirme, Citez-moi, leur dit-il, un passage de l'Ecriture opposé à ma proposition. Comme ils n'en alleguoient point, il leur dit, qu'il y avoit de bonnes & de mauvaises ténebres; de bonnes telles que celles dont l'Aporre dit, que Dieu a fait luire la lumiere, c'est-à-dire, les Anges, suivant le sentiment de faint Augustin. D'autres Adversaires de Rupert lui tirent un procès d'avoir dit, que Jesus Christ ne donna pas son Corps à Judas dans la derniere Céne, comme aux autres Apôtres; ils s'autorifoient du témoignage de faint Augustin, qui affure le contraire. Rupert ne croyant pas devoir ceder à cette autorité, répondit, que les Livres de faint Augustin n'étoient pas dans le Canon des divines Ecritures. Sur ceia ils firent paffer cet Abbépour un Hérétique. Mais il se délivra de leurs poursuites, en faisant voir que saint Hilaire avoit pensé comme lui sur le refus de la Communion du Corps du Seigneur à Judas. Voyez l'apologie de l'Abbé Rupert par Dom Gerberon.

XLL. C'en est assez pour montrer que cet Abbé ne fut jamais. les écrits de infecté de l'erreur des Berengariens , ni des Impanateurs, & qu'il eut fur le mystere de l'Eucharistie la même foi que l'Eglise Catholique. Si fon fçavoir le rendit célebre, sa pieté ne le rendit pas moins recommandable. Ses envieux ne lui reprocherent, ou que des fentimens qu'il n'avoit pas, ou qu'une conduite qu'ils auroient dû imiter, je veux dire, l'application aux Etudes utiles & sérieuses. Le plus grand nombre de ses écrits consiste, comme on vient de le voir , en Commentaires fur l'Ecriture. Ils font, suivant le gout qui commencoit à s'introduire, mêlés de diverses questions de Théologie, traitées selon les principes de la dialectique : ce qui rend ces Commentaires trop diffus & trop chargés de matieres étrangeres. Il est rare que Rupert approfondisse le sens littéral de l'Ecriture. Le mystique & le moral étoient plus de son goût.

Elitions ment.

X L I I. Jean Cochlée, Doyen de l'Eglise de Notre-Dame à qu'on en a Francfort, fit imprimer une grande partie des ouvrages de cet Abbé à Cologne en 1526, 1527, 1528, 1529. L'édition des Commentaires fur les ouvrages de la Sainte Trinité & fur les Prophetes & les Evangelistes, est de l'an 1528, aux frais de François & Arnold Birckmann, de même que celle de Louvain en 1551 in-fol. chez Servais Sassen, qui mit aussi sous presse la même année, mais féparément, les Commentaires fur les douze

# ABBÉ DE TUY, ou DE DUITS.

petits Prophetes. Il s'en fit aussi une édition particuliere à Nuremberg en 1524. Le traité de la gloire du Fils de l'homme, ou Commentaire sur saint Matthieu, sut imprimé à Cologne en 1533, avec celui de la glorification de la Sainte-Trinité & de la procession du Saint-Esprit; & en 1540, de même que le Commentaire sur le Cantique des Cantiques. En 1545 il se sit à Paris une édition particuliere de l'ouvrage intitulé, de la glorification de la Trinité. Il y a cu trois éditions des Commentaires sur faint Jean; deux à Cologne en 1526, avec la Lettre à Cunon, & en 1541; l'autre à Paris en 1545; une du Commentaire fur l'Apocalvofe à Cologne en 1540; & une à Nuremberg en 1526. Les treize Livres de la victoire du Verbe de Dieu parurent en la même Ville en 1523; à Ausbourg en 1489 par Antoine Sorg, Bourgeois de cette Ville; & à Louvain en 1551. Nous avons plusieurs éditions des Livres des Offices divins. Une à Cologne en 1543 in-fol. Une à Anvers en 1593; & une à Paris en 1610 dans la collection des Livres liturgiques. Les deux Livres de la méditation de la mort, furent publiés avec la relation de l'incendie de l'Abbaye de Tuy, à Cologne en 1572. On a dans Surius au 16 de Mars & 16 d'Octobre les vies de faint Heribert & de faint Clophe. Bollandus a donné celle de faint Heribert au 16 de Mars. On a mis dans une même édition à Nuremberg en 1524 les Livres de la volonté & de la toute-puissance de Dieu.

- XLIII. Tous ces ouvrages & quelques autres que l'on n'avoit pas imprimés féparément, furent recueillis en trois volumes générales. in-fol, à Cologne en 1533, 1566, 1577, aux dépens de François & d'Arnold Birckmann, puis de leurs héritiers. Arnold Mylius voyant ces éditions épuifées, en fit une nouvelle en deux volumesin fol. en 1598 & 1602, qui parurent l'un & l'autre à Cologne. Elles furent suivies de l'édition de Mayence en 1631, dont Hermann Mylius fit la dépenfe; & de celle de Parisen 1638 chez. Charles Castellain. On ne trouve dans aucune l'ouvrage de Rupert, intitulé : du glorieux David, divifé en quinze Livres, & dédié à Frederic, Archevêque de Cologne, aux infrances de qui il l'avoit entrepris. On le croit perdu; peut-être se trouverat'il dans l'édition qu'on dit avoir été faite à Venise en quatre

tomes in-fol. l'an 1752.

#### CHAPITRE VIII.

Le Bienheureux Guiges ou Guigues, cinquiéme Prieur de la Chartreuse.

Le Bienheageux Guignes. I. L'étoit du Diocèfe de Valence (a), né de parens nobles, très-instruit des Lettres divines & humaines, d'un esprie

artès-inftruit des Lettres divines & humaines, d'un esprit pénetrant, d'une mémoire heureuse, d'une éloquence admirable. A tous ces talens il joignoit une vertu très-épurée. Son autorité fur grande dans l'Ordre des Chartereus, dont il avoit enbassé l'Institut, & sa réputation ne sur point au-dessous de celle des

premiers Prieurs de la Chartreufe.

Il en fat Prieur de la 11. Guiges en étoir le cinquiéme l'an 1114, lorsque Godefroi ;
Chartreule.

L'éque d'Amiens , faitgué de l'indocilité de son Peuple & des violences que les Nobles exerçoient dans son Diocéle , se recita à la Chartreus(e(b)), pour s'y appliquer en liberté aux exercices de la vie spirituelle. Il y fur reçu avec le respect que méritoir la dignité & la vertu. Guiges lui donna une cellule. Mais le Concile

de Soiffons de l'an 1115 l'obligea de retourner à Amiens.

Son effine

111. En 1137 Pons de Laraze, connu fous le regne de Louis
de Cuesux.

le Gros par fon efprit, la valeur & fes richteffes, se repentant
d'avoir abusé de set salens (c), prit le parti de la retraite &
s'adressa à Guiges pour le décider sur le choix d'un état religieux.
Guiges lui confeilla d'embrasser la réforme de Circaux, ce qu'il
fit. Il offrit même sa maison de Salvanez pour en saire un Monaftere. Fondé en 1136, il existe encore dans le Diocèse de Vabres.
Guiges donna le même confeil à Edienne, Prieur d'Obazine.

tere. Fondé en 1136, il existe encore dans le Diocèté de Vabres. Guiges donna le même confeii à Estienne, Prieur d'Obaziu, qui étoit veun également le confulter fur l'Institut qu'il devoit établir dans son Monastere. Les Cisterciens (d), lui dir-il, ciennent la voye royale: leurs Statuts peuvent conduire à toute paperfection.

flonde plus feurs (Darfeurs Chartreufes.

IV. Il y avoit dix-huit ans qu'il gouvernoit la Chartreuse en treufes.

qualité de Prieur, car il n'y avoit point d'Abbé à la Chartreuse,

<sup>(</sup>a) Labbe, Bibliot. tom. 1, pag. 639. (c) Histoire de Languedoc, 10m. 2, (b) Vua Godof, lib. 2, cap. 6 5 11. (d) Mabillon, lib. 76, Annal, num. 71.

#### CINOUIEME PRIEUR DE LA CHARTREUSE. 135

l'Evêque de Grenoble en tenoit la place, lorsqu'il prit la résolution de mettre par écrit les usages qui y avoient été en vigueur depuis sa fondation, c'est-à-dire, depuis environ quarante-cinq ans. Il adressa le recueil qu'il en fit aux Prieurs de trois Maisons de son Ordre, Bernard des Portes, Humbert de saint Sulpice, & Milon de Majoreve. La Chartreuse des Portes lui devoit son établissement, & il contribua à la fondation de plusieurs autres, ou à leur accroissement tant à l'égard du nombre des Religieux,

que des bâtimens nécessaires.

V. Les bonnes études qu'il avoit faites , lui donnerent de ll s'applique l'amour pour les Livres. Il fit chercher les meilleurs, & les crire des Liexemplaires les plus autentiques , les transcrivit , & corrigea ce eres. Labbe , qu'il trouva de défectueux dans ceux qui étoient moins corrects, lib. 1, Biblior. La vingtroisième année de son gouvernement, il se détacha des pag. 639. sochers des Alpes une si prodigieuse quantité de neiges, que toutes les cellules des Chartreux, excepté une, en furent renverfées ; fix Moines & un Novice furent enveloppés dans les ruines de ces bâtimens, & y perirent. Mais au bout de douze iours il en fortit un , nommé Arduin , Lorrain de Nation , qui se trouva fans bleffures, l'esprit sain, & avec toute sa mémoire. Il dit peu de choses à ses Confreres, se confessa, recut l'Extrême-Onction & l'Eucharissie après avoir donné à tous le baiset de paix, puis il s'endormit au Seigneur avec une grande tranquilité.

VI. Guiges mourut le vingt-sept de Juillet 1137, âgé d'environ cinquante-quatre ans, dont il en avoit passé trente dans Guiges en l'Ordre des Chartreux, & vingt-sept en qualité de Prieur. On le nommoit Guiges de faint Romain. Ceux qui ont écrit sa vie ne doutoient pas qu'elle n'eût été suivie de la récompense promise

aux Justes dans le Ciel. VII. Le recueil qu'il fit des ulages & des Statuts de fon Ordre Ses Ecrites fut imprimé à Basse en 1510 in-fol. & à Parisen 1582, avec les Chartieux. privileges accordés aux Chartreux. On les réimprima en 1703, dans le premier tome de leurs Annales. Voici ce qu'on peut y remarquer. Pendant toute la semaine les Chartreux gardent le Statut 7filence, & le samedi au soir ils confessent leurs péchés au Prieur, ou à celui qui en a la commission. Le Dimanche après Primes ils vont au Chapitre; quelque tems après, ou après Tierce, ils affiftent à la Messe; & lorsqu'on a dit None, ils s'assemblent au Cloître pour y conferer de choses utiles. Ensuite on leur donne des plumes, des parchemins, des Livres pour lire, ou pour les

### 136 LEBIENHEUREUX GUIGES,

transcrire. Le Sacristain est chargé de cette distribution; & le Cuisinier, de leur donner des légumes, du sel, & les autres besoins de cette nature.

Cap. 9. VIII. On ne rafe les Freres que fix fois l'an, & en filence.
Les Etrangers n'entrent point dans le cheur, s'ils ne font Reli-

Cap. 10. gieux. Lorsqu'un Frere malade se trouve proche de sa sin, route la Communauté s'assemble pour lui rendre visire; le malade consesse se péchés, & après que sques prieres, le Prêtre lui fair

Cp. 1. l'onclion des infirmes. Enfuire on effuye la bouche du moribond, à qui rous donnent le baifer de pais, comme devant partir. Il reçoit la Communion, & quelques momens avant de spirer, on le couche fur de la cendre bénire; pendanc re tems on récire les Litanies. Le jour de la fépulture les Freres font diffentiés de garder la chambre; & pour, leur donner quelque confolation, on leur permet de manager deux fois, & en communauté.

Bid. IX. Chaque femaine on chante une Meffe pour les bienaireurs, les Habitans du lieu , & généralement pour tous les défuns. Cette Meffe fe dit en Etéavant Primes: en Hyver, après Primes. Nous difons ici racement la Meffe, dit Guiges, parce que la fin Cap. 17, principale de notre Inflitut el le filence & la reraite. Nous ne

Cep. 18. afin qu'ils foient en état de combattre l'ennemi du falut. Nous prenons grand foin des Livres, comme étant la nourriture de notre ame; é nous nous occupons à en transcrire, afin de précher des mains la parole de Dieu, ne le pouvant faire de la procession de la procesion de la procession de la procession de la procession de la procession de la proces

Gg. 35. bouche. En aucun tems I'on ne se recouche après Matties.

Depuis Tierce jusqu'à Seste en Hyver; se depuis Primes jusqu'à
Tièrce en Est on soccupe du travail des mains; se depuis Primes jusqu'à
Tièrce en Est on soccupe du travail des mains; se depuis None
jusqu'à Vépres: mais on intertompt quelquessois ce travail par de
courtes prieres. Les Matines & les Vépres se distent à l'Egiste;
Cg. 31. Complies dans la cellule. Si les Freres ont besoin de dire quelque

chofe, ils le feront en peu de mots, fans recourir à des fignes,

C.g., 3. X. Le lundi, le mercredi, & le vendredi, on fe contrentera fion le veut, de pain, d'eau, & defel; le mardi, le jeudi, & le famedi, on fera cuire des légumes, ou quelque chofe de femblable. En ces jours-là on donnera du vin, & le jeudi du fromage. Depuis la mi-Seprembre jufqu' Paques on ne mangera qu'une fois le jour: le refte de l'année on fera deux repas, fçavoir le mardi, le jeudi & le famedi. En Avent on ne fervira ni œuß.
Cep. 31, 10 fromage. Les Frees; ne bojtont point le vin pur, & ne man-

Cap. 34. In fromage. Les Freres ne boiront point le vin pur, & ne mangeront CINQUIEME PRIEUR DE LA CHARTREUSE. 137 geront point de pain blanc, für-il de froment. Il n'est permis à Cq. 152 aucun de faire des abstinences particulieres, de se donner la discipline, de veiller, hors ce qui est present, fans la permission du Prieur, tout devant être danstiss fan Abbéliance.

XI. Sì à l'heure du repas il artive un Evêque, un Abbé, un Cp. 5c. Religieux, le Prieur l'admertra à la table & compra le jeûne en fa faveur, fi ce n'eft un jeûne principal, c'est-à-dire, commandé par l'Eglife. Dans less affaires de conféquence le Prieur convoquera la Communauté pour prendre son avis, & après les cp. 17c. avoir odit rous, il fera ce qui lui parotira de mileux. On usoir aremenn de médecine à la Chartreuse; mais on permettoit aux Freres de se faire faigner cinq sois par an. A chaque sois on leur 4c. cordoit pendant trois jours de faire deux repas, quelque chose de meilleur qu'à l'ordinaire, & de conserer après le repas. On avoir courume d'achetre du possison par les malades.

XII. Les Chartreux n'avoient ni or, ni argent dans leur Cq. 40. Eglife, sinon un Calice & un chalumeau pour prendre le précieux Sang. Ils ne recevoient aucuns préfens des usuriers, ni des excomuniés; ne possedient rien hors les bomes de leur désert; ny enterroient que leurs Constreres, ou quelque Religieux qui y Cq. 41. stit mort; & ne se chargeoient d'anniversaire pour personne,

dans la crainte de rendre les prieres venales.

XIII. Il y avoit à la Chartreuse des Laïcs, ou Freres Cap. 45, 65. Convers; la plûpart ne sçachant pas même lire, ils ne chantoient pas à l'Office; mais ils affiftoient à celui que leur disoit le Religieux du Chœur, chargé de leur conduite. En son absence ils récitoient un Pater pour chaque Pfeaume. Occupés du travail des mains, leur abstinence étoit moindre que celle de la Communauté. En Avent & en Carême ils fe donnoient la discipline quand ils résidoient à la Maison. S'ils alloient dehors, ils réci- Cap. 77. toient sept sois le Pater pour une discipline. Un Frere sorti ou chassé de la Chartreuse, y étoit reçu une seconde sois, s'il promettoit de se corriger; mais on le mettoit à la derniere place, finon on lui permettoit de passer à un autre Monastere, où il pût fauver son ame. Le nombre des Moines de la Chartreuse étoit Cap. 78. fixé à treize ; celui des Freres Convers à seize. Il sut reglé ainsi, parce qu'alors la Maison n'étoit pas en état de supporter une plus grande dépense. Guiges conseille à ses successeurs, & généralement à tous ceux de son Ordre de régler le nombre de leurs Religieux sur les facultés des Maisons, pour n'être pas réduits à l'odieuse nécessité de mandier.

Tome XXII.

## LE BIENHEUREUX GUIGES.

fur des Sta-

XIV. On ne voit en aucun endroit de son Recueil (a), que l'usage de la viande ait été désendu aux malades. Mais dans les Statuts recueillis par Rufferius en 1259, on lit au chapitre quarante-quatriéme : l'usage de la chair auguel notre Ordre a renoncé ne s'accorde à aucun de nous, fut-il lépreux. Dans une troisiéme collection des Statuts par François Dupui, il est défendu de mettre le moribond fur la cendre, de peur d'accélerer sa mort.

méditations.

X V. Guiges s'appliqua aussi dans sa retraite à méditer sur les vérités pratiques de la Religion, & mit par écrit ses réflexions. qui ne pouvoient être que très-utiles à ses Religieux comme à toutes autres personnes. L'ouvrage sut mis sous la presse à Anvers en 1550 & 1589, avec les méditations de Guillaume, Abbé de faint Thierri; & réimprimé dans le premier tome du fupplément de la Biblioteque des Peres à Paris; dans le douzième de celle de Cologne, & dans le vingt-deuxième de celle de Lyon. Il est divisé en vingt chapitres.

Ce qu'il contient, tom. 11 , Bibliot. Patrum, pag.

XVI. On y voit que l'on ne peut avoir une véritable paix qu'en se la procurant pour la vérité, qui est la vie & le salut éternel; que le premier pas à la verité, est de se déplaire dans l'erreur; que la porte du falut ne pouvoit être ouverte au Publicain, qu'en confessant humblement les péchés que le Pharissen Cp. 3. orgueilleux lui reprochoit; que plus les choses passageres causent

de plaisir, plus elles sont mortelles; que l'attache que l'on y a

cause nécessairement du trouble, de la douleur, & de vaines Cap. 4. craintes; que l'ame humaine ne cesse de souffrir en elle-même. tant qu'elle aime autre chose que Dieu, que demander une Cap. 5, 6, longue vie, c'est souhaiter d'être tenté longtems; parce que tout est pour nous un piege en cette vie, le boire, le manger, les vêtemens, le fommeil, le désir de la gloire, des louanges, des faveurs. Guiges envifage les adversirés du siècle comme us moyen dont Dieu se sert pour nous obliger à retourner vers lui,

14. Il ne veut pas que l'on abandonne le pécheur, mais qu'on l'aime & qu'on le supporte, dans l'esperance qu'il se corrigera. Vous 16, ne devez point, dit-il, vous réjouir, s'il se trouve que vous soyez

meilleur que les autres, mais plutôt vous affliger de ce qui leur 17. manque en fair de vertu. Il dit que l'amour du prochain doit être gratuit, parce que si l'on ne rendoit amour que pour amour, ce seroit un change qui ne mériteroit aucune récompense; que

<sup>(</sup>a) Mabillon, lib. 71 , Anal. num. 105. ..

CINQUIEME PRIEUR DE LA CHARTREUSE. 139

ce que les Anges ont reçu de plus grand & de plus précieux de la part de Dieu , c'est la charité , qui en effet est Dieu même. Il Cap. 18. met la perfection de l'homme à estimet les choses autant qu'elles valent ; ce qu'il trouve renfermé dans les deux préceptes de Cap. 19 6 20. l'amour de Dieu & du prochain : perfection , dit-il , dont le

Verbe incarné nous a tracé lui-même le modele.

XVII. Le Pape Innocent II. ayant de l'avis des Evêques & des Cardinaux canonisé au Concile de Pise en 1134, faint Hugues, Evé-Hugues, Evêque de Grenoble, écrivit à Guiges qui avoit une noble. connoissance particuliere de ce saint Evêque, d'en écrire la vie, land. com. 1, druis; pag-de les miracles operés par son intercession. La Lettre est dattée 3,1, ed dem. 1 de Pife le 22 Avril de cette année. D'autres personnes trèsrespectables avoient pressé Guiges sur le même sujet, & il s'en étoit excufé sur diverses raisons, notamment sur ses infirmités continuelles. Mais il ne put résister à l'autorité de saint Pierre que le Pape avoit employée. C'est ce qu'il dit dans sa réponse à la Lettre du Pape. On les a mises l'une & l'autre à la tête de la vie de faint Hugues composée par Guiges, & rapportée par

Surius & Bollandus au premier jour d'Avril.

XVIII. On n'est plus en doute que la Lettre ou Traité aux Traité aux Freres du Mont-Dieu, attribué longtems à faint Bernard, & Freres quelquefois à Guillaume, Abbé de faint Thierri près de Reims, Mont-Dieu. ne soit de Guiges, cinquiéme Prieur de la Chartreuse. Son nom se lit tout entier à la tête de ce Traité dans un manuscrit trèsbien écrit de l'Abbaye de Pontigni, dont la date, qui est de la même main que le manuscrit, est de 1156, dix-neuf ans après la mort de Guiges. On le lit encore après la Préface, au commencement du Traité, & à la fin. Le Copiste a même pris la précaution de désigner l'Auteur par ses qualités, afin qu'à l'avenir on ne le confondit pas avec d'autres de même nom. Il l'appelle Prieur de la Chartreuse : ce qui ne convient ni à faint Bernard, pag. 196, édini à l'Abbé Guillaume. Ce traité dans le manuscrit de Charlieu gion 1719. est aussi intitulé, du nom de Guiges, Prieur de la Chartreuse. Il est vrai que quelqu'un qui avoit envie de le faire passer sous le nom de faint Bernard, a tâché d'effacer celui de Guiges; mais il n'a pas réussi : on le voit encore, & on connoît la fraude par la. main de l'imposteur, beaucoup plus récente que celle du manuscrit qui est de plus de cinq cens ans , & conséquemment peu éloigné de l'âge du manuscrit de Pontigni. Ajoutons que l'Auteur se déclare en plus d'un endroit, du même Ordre que les Freres du Mont-Dieu, qui étoient Chartreux ; qu'il avoit

# 140 LE BIENHEUREUX GUIGES;

passé quelque tems avec eux, & qu'il travailloit pour l'instructions de ceux qui embrassoient cet état.

Analyse de ce Traité . ] pag. 203 , tib.

XIX. Guiges écrivit ce Traité dans le rems que l'on bàtiffoit la Chartreufe de Mont-Dieu, c'elt-à-dire, vest l'an 113, II est divisé en trois Livres. Gerson en cite le second dans son sermon sur la Cche du Seigneur, où il avertit qu'on doit lire avec précaution ce qui y est dit de l'union des Justes avec Dieu. Cela n'empêche pas que l'ouvrage ne soit regardé comme un modele, achevé de la vie Monastique, par ceux qui connoissent en quoi consisse in en que consiste la persedion de cet état. L'Auteur adresse la parole à

Co, , Haimond, Prieur, & aux Freres du Mom-Dieu; qu'il congratule d'avoir renouvellé la ferveur des anciens folitaires d'Egypre; & d'avoir mériré par leur fimplicité, que Dieu leur fit connoîtreles vérités inconnues au monde. Pour les engager à la conferver, il dit que le plus grand des miracles de Jefus-Chrift est d'avoir, fubjugué le monde entier, & toute la fageffe mondaine par un petit nombre de personnes simples, c'est-à-dire, par les Apôtres.

Cop. 11 paffe de-là à la fublimité de leur profession. C'est aux autres, di-ti-l, de fervir Dieu ; ex à vous de lui être uni. Ils doivent croire en lui , sçavoir qu'il est, l'aimer, l'adorer. Vous devez le, connoitre de en jouir. La vertu doit vous stree chere, non-feuslement pour vous-mêmes, de pour en donner l'exémple à ceux qui vivent maintenant , mais encore pour fevir de modele à ceux qui Cop-1; viendront après vous. Il entre dans le détail des vantages de la levie de la contraire de la viendre de la ceux qui viendre de la viendre de la

vie folitaire; mais il diffingue le folitaire d'avec celui qui eff feul.

Co. 4. Celui-là eff feul avec qui Dieu n'eft pas. Sa cellule n'eft plus pour lui une cellule, c'eft une prifon. Le folitaire avec qui Dieu eff, jouit librement de la joie que lui donne fa bonne confcience; 6x vivant fuivant les regles de fon étar, il eff plutôt dans le Ciel.

que dans sa cellule.

Cap 5, XX. Il diffingue aussi dans la vie religieuse stois états: l'animal, le raisonnable, le spirituel; le premier , est des commençans; le second, de ceux qui avancent dans la vertu; le troisséme, des parsaits. La premiere chose que l'on doit enseigner au Novice, est de mortifier son corps , & d'en saire une hossie au vivarge, sinne a secolade à l'imp. Esseigne la seconda de la commentation de la commentat

Cap. 7. vivante, sainte, agréable à Dieu. Ensuite il faut le prémunir contre les tentations & lui apprendre les moyens de les surmonter. Il sait envisager l'oisiveté comme la sentine de toutes mauvaises

Cop. 8, 9, 10, tentations. C'est pourquoi il veut que l'on soit toujours occupé.
dans sa cellule; tantôt à la priere; tantôt à la lecture; tantôt à
Fexamen de sa conscience; tantôt au travail des mains. Il s'étend

CINQUIEME PRIEUR DE LA CHARTREUSE 1411

fur toutes ces differentes occupations. Dès son tems les Chartreux. avoient introduit la somptuosité dans leurs bâtimens & fait même : à ce sujet des emprunts. Guiges en témoigne de la douleur. Il Cq. 13. invite ses Freres à imiter les exemples des premiers Moines, qui aspirant à une Cité permanente, ne se procuroient d'autres Co. 13. logemens en cette vie , qu'autant qu'il en falloit pour se mettre à convert des injures de l'air. Enfin il veut qu'on enseigne aux Co. 14. Commençans à s'approcher de Dieu par l'amour & par la priere:

XXI. Les instructions du second Livre sont pour les raison- Lib. 2 cap. 1. nables, ou ceux qui ont déja fait du progrès dans la vertu. Guiges ne trouve rien de plus digne de l'ame raisonnable, unien Con. 1. au corps pour le gouverner, que de s'attacher à Dieu qui est son ! fouverain bien; de l'aimer, de lui obéir. Quant au troisiéme état de la vie Religieuse, qui renferme les spirituels ou parfaits, l'Auteur fait confister cet état dans la ressemblance avec Dieu . | Cap. 3. telle qu'on peut l'avoir en ce monde, par la pratique de la vertu; & non dans la ressemblance que les Saints ont avec Dieu dans le

Ciel , par la perfection de leur charité.

XXII. Il explique dans le troisième Livre ce que c'est que Lib. 1. con. 1. la Béatitude, & il en diftingue de deux fortes : celle qu'Adam possedoit dans le Paradis terrestre . & qu'il a perdue par son! péghé; & celle dont les Saints jouissent dans le Ciel. La premiere; ne fut que pour un tems; la seconde est éternelle. Elle est filCay, a grande, si admirable, que l'homme ne peut la concevoir, moins ! encore l'exprimer. Il donne une idée des qualités que les corps des Saints auront dans le Ciel, de leur beauté, de leur légereté, de leur force ; & compare cette légereté à celle d'un rayon de foleil; il met parmi les qualités de l'ame des bienheureux, la connoissance du passé, du présent, du futur; l'amitié ou la Cap. 2. charité parfaite; la concorde avec tous les Habitans de cette céleste patrie; le contentement de son sort, ou dégré de béatitude; le pouvoir qui s'étendra aussi loin que sa volonté; la sécurité entiere de son état glorieux ; une joie inexprimable ; l'abondance de tous biens. Il finit son Traité par la description | C17, 4, des miseres des damnés.

XXIII. De toutes ses Lettres il n'en reste que quatre. Dans : Lettres de la premiere, qui est à Heimeric, Cardinal & Chancelier de Gaiges, tom. l'Eglise Romaine, il l'avenit que nous avons deux principaux 1, optr. Berennemis à combattre, l'orgueil & la volupté; que si nous venons 1066. à bout de les vaincre, nous n'aurons plus rien à craindre. Les armes dont nous devons nous fervir contr'eux font l'humilité &

#### 142 LE BIENHEUREUX GUIGES.&c.

la mortification de la chair. Il ne croit pas que l'on puiffe recourir aux armes materielles pour foutenir ou aggrandir l'Eglise; & se plaint que le luxe étoit passé des Palais des Rois dans les Cours Eccléfiastiques. La seconde, au Prieur de la sainte Milice, ou des Chevaliers du Temple, traite aussi de la guerre spirituelle contre les ennemis du falut. C'est à cette guerre que Guiges l'exhorte, & non à combattre les ennemis de l'Eglise. Par la troisiéme adressée au Pape Innocent II. il le rassure contre les efforts des Schismatiques, par les victoires que l'Eglise a rempartées en tout tems contr'eux & contre les hérétiques. Il ajoute, que presque tout le monde entier doit être consideré comme son Diocèfe; & que comme il n'y a qu'un Dieu, de même le Vicaire de faint Pierre, c'est-à-dire, le Pape doit être un. Guiges s'étoit appliqué à recueillir les ouvrages des faints Peres, & à corriger les manuscrits qui les renfermoient. Il recueillit entr'autres les Lettres de faint Jerôme, dans lesquelles il corrigea quantité de fautes; mais il ne fit pas entrer dans son Recueil celles que la difference du stile & des fentimens rendoit indignes d'un si scavant homme; comme la Lettre à Démetriade que saint Augustin assure être de Pelage. Il envoya une copie de son Recueil aux Moines de la Chartreuse de Durbon, en les avertissant de mettre sa Lettre à la tête de toutes celles de faint Jerôme, afin qu'elle servit à faire distinguer les Lettres de ce Pere d'avec celles qu'on lui a supposées. Cette quatriéme Lettre de Guiges a d'abord été donnée au Public par Dom Mabillon dans ses Analectes. Guiges corrigea encore celles (a) qui sone véritablement de faint Jerôme.

Ouvrages attribués à Guiges. XXIV. André Duchefine dans ses Nores (b) sur la Biblioreque de Cluni, cite sous le nom de Guiges un traité de la contemplation; un autre des quatre dégrés spirituels ; un troisseme de la vérité de la paix, & un quatrième à la louange de la vie solitaire. Mais peurère soncils de Guiges II. Frieur général de la Charrettée, qui fe démit de sa charge en 1176, & mourut en 1188. Le traité de la contemplation ou de la vie contemplative, se trouve dans le siriéme tome (c') des œuvres de saint Augustin, & parmi celles de saint Bernard (d), sous le nom de Guiges, avec le tirus d'échelle du Paradis, ou des Cloitres. Cer Auteur écrivoir avec

<sup>(</sup>a) Trithem. de Scriptor, Ecclefiaft. (c) In appendice, tom. 6, pag. 643. (d) Pag. 315, (d) Pag. 315, edit. 1719.

GUILLAUME DE MALMESBURI, &c. 141 noblesse; & dans un tems où la critique étoit peu cultivée, il en avoit un gout très sain & très-exact.



### CHAPITRE IX.

GUILLAUME DE MALMESBURI, ou de SOMERSET. & quelques autres Historiens Anglois.

I. T L fut nommé de Somerset, du lieu de sa naissance, & I surnommé de Malmesburi , du Monastere où il sit profession de Somerset. de la Regle de faint Benoît, situé dans le Comté de Wilt en Angleterre. Il en fut Bibliotequaire & Pré-Chantre, Sa pieté le fit respecter (a); & par fon sçavoir il mérita d'être consulté. même par les plus grandes lumieres du Royaume, je veux dire par faint Anselme, successeur de Lanfranc dans le Siege de Cantorberi. On contestoit à ce faint Archevêque les droits de fon Eglise. Guillaume qui avoit fait une étude sérieuse des anciennes coutumes de toutes les Eglises d'Angleterre, étoit en état de décider de celle de Cantorberi. Il vivoit encore en 1143, & se trouvoit alors assez de forces pour donner de nouvelles productions de son esprit. On n'en connoît toutesois aucune qui soit posterieure à cette année.

II. Son histoire des Rois d'Angleterre contient ce qui s'est passé de plus considerable en ce Royaume pendant environ sept Histoire des cens ans; en commençant à l'arrivée des Saxons vers l'an 449; perre. Edit. jusqu'à la dix-huitième année du regne de Henri I. ou l'an 1127. Francosure. Elle est divisée en cinq Livres & dédiée à Robert, Comte de an. 1601. Glocestre, fils naturel de ce Prince. Le vénérable Bede avoit travaillé sur le même sujet & conduit l'histoire des Anglois jusqu'à son tems, c'est-à-dire, jusqu'à l'an 731. Personne n'entreprir la fuite de cette hilloire. Eadmet se contenta de donner un précis des principaux évenemens depuis le Roi Edgar jusqu'à la premiere année de Guillaume le Conquerant. Enforte qu'il lailla un vuide de plus de 223ans. Ce fut pour le remplir & mettre dans un plus grand jour les évenemens des Regnes mentionnés

<sup>(</sup>a) Mabilion, lib. 69 , Annal, num , 4.

# 144 GUILLAUME DE MALMESBURI,

par Eadmer, que Guillaume de Malmesburi reprit la fuite des tems depuis l'entrée des Saxons en Angleterre. Sans copier Bede,

il en tira ce qui lui parut de meilleur.

Ceque contient cette histoire. Premier & fecond Li-

III. Dans le premier Livre il donne l'histoire de ce qui se passa en Angleterre, depuis qu'elle sut occupée par les Saxons, jusqu'au Roi Egbert, qui ayant défait en divers combats les vres, pag. 7, petits Rois du Pays, devint le seul Monarque de presque toute l'Isle de la Grande Bretagne en 827, c'est-à-dire, des quatre anciens Royaumes de Westfex , Sussex , Essex & de Kent, Pour les autres il les laissa à des Rois particuliers, à charge de lui en faire hommage & de payer un tribut. Le second Livre continue l'histoire des Anglois depuis Ethelwolph qui reçut la couronne après la mort de son pere Egbert en 837, jusqu'à Guillaume I. dit le Bâtard & le Conquerant, qui se rendit maître du Royaume d'Angleterre après la défaite & la mort d'Harold dernier Roi Saxon en 1066. Dans le Prologue l'Auteur remarque, que ses parens lui avoient inspiré de bonne heure le goût des Livres ; que l'étude faisoit son principal plaisir ; qu'il étudia la logique pour apprendre à raisonner; la physique pour sa santé; la morale pour former ses mœurs relativement à Dieu; qu'ensuite il s'appliqua à l'histoire, furtout à celle de sa Nation; qu'à cet effet il acheta même les Livres historiques des Nations étrangeres, dans l'efperance d'y trouver quelque chose pour celle d'Angleterre; & que peu content de ce que les anciens Anglois avoient écrit , il travailla à donner une histoire plus exacte & plus suivie.

I V. Le troisième Livre est occupé entierement à l'histoire de Livre , 128. Guillaume le Conquerant. Les Normans en avoient fait dans leurs écrits des éloges outrés. Les Anglois, au contraire, le regardant comme un usurpateur, l'avoient chargé de reproches. Notre Historien qui tiroit son origine de parens, dont l'un étoit Normand, l'autre Anglois, prend le parti de ne louer ni blâmer qu'avec beaucoup de réserve; de ne s'attacher qu'au vrai & à rendre son histoire utile & agréable au Lecteur. C'est ce qu'il observe dans l'histoire de Guillaume & de ses deux fils, Guillaume II. dit le Roux, & Henri I.

Livre , pag. 112.

V. Le premier monta fur le thrône au mois de Septembre de l'an 1088; le second au mois d'Août de l'an 1100. Quelques-uns trouverent mauvais qu'on écrivît leur histoire de leur vivant; difant que dans ces fortes d'écrits la vérité fait fouvent naufrage, & que le mensonge prend sa place ; la plume de l'Historien étant guidée, ou par la crainte, ou par la flaterie. D'autres ne croyoient

pas

pas que Guillaume de Malmesburi fût affez habile pour écrire avec dignité l'Histoire de ces deux Princes. Les conseils de ses amis l'emporterent. Il se rendit à leurs sollicirations ; & comptant fur le secours du Ciel, il renferma dans le quatriéme Livre les évenemens du regne de Guillaume le Roux, le premier des enfans de Guillaume le Conquerant. On trouve aussi dans le quatriéme Livre la relation de la Croifade, que Guillaume commence au Concile de Clermont où le Pape Urbain II. la proposa en 1095. Après avoir rapporté le couronnement du Roi Beaudouin à Bethleem le jour de Noël de l'an 1100, par le Patriarche Daïmbert, il dit, que la veille de Pâques de l'année fuivante 1101, où le feu facré avoit coutume d'éclairer de bonne heure cette veille, tarda plus qu'à l'ordinaire; qu'on lut à l'alternative les leçons de l'Office tant en grec qu'en latin; qu'on chanta trois fois Kyrie eleison, & plusieurs choses en mulique, toujours dans l'esperance de voir paroître ce seu; & que l'on fut obligé de fortir de l'Eglise sans cette consolation; que le lendemain les Latins allerent en procession au Temple appellé de Salomon, pour y implorer la mifericorde de Dieu; que les Syriens firent la même chofe au faint Sépulchre; & que Dieu fensible aux instances des uns & des autres, envoya le feu facré qui s'étant attaché à une des lampes du faint Sépulchre, l'alluma; ce qui rendit la joie à toute l'assemblée. Guillaume ajoute, que le Patriarche averri par un Syrien accourut, ouvrit la porte de la Chapelle du faint Sépulchre, alluma un cierge à la lampe, & fit enfuite voir le miracle à tous ceux qui y accoururent. On croyoit donc dans le douziéme siécle qu'il y avoit ordinairement du miraculeux dans le nouveau feu de la veille de

Pag. 147.

Pâques à Jérufalem. VI. Le cinquiéme Livre est confacré à l'histoire de Henri I. fecond fils de Guillaume le Conquerant, L'Auteur convient qu'il Livre , pag. n'a rapporté qu'une partie des actions de ce Prince, & fur la relation d'autrui; sa condition de Moine ne lui ayant pas permis de pénetrer dans les mysteres de la Cour. Il convient encore qu'il n'en a pas dit tout ce qu'il en sçavoit. Pour indemniser en quelque façon son Lecteur, il l'instruit de quantité d'évenemens qui se sont passés dans les Pays étrangers à l'Angleterre. Ces cinq Livres font intéressans par quantité de monumens qui regardent l'Histoire Ecclésiastique; par les Lettres des Papes contemporains des Rois d'Angleterre dont il y est parlé; & par celles de ces Princes ou d'autres personnes considerables. Il en a

Tome XXII.

#### 146 GUILLAUME DE MALMESBURI,

été dit quelque chose dans le cours de cette histoire, à mesure que l'occasion s'en est presentée. Henri I. mourut au commencement de Décembre l'an 1135 dans la foixante-huitiéme année de son âge, après un regne de trente-cinq ans & quatre mois. Mais l'histoire que Guillaume de Malmesburi en a faite, ne va que jusqu'en 1127, la vingt-huitième année du regne de ce Prince. Il en reprit apparemment la fuite dans un autre ouvrage qu'il intitula : Chroniques, divisé en trois Livres, qui n'ont pas encore été rendus publics.

nouveiles , Pag. 175.

VII. Il en parle dans le Prologue des deux Livres qui ont pour titre : Histoires nouvelles, qu'il dédia encore à Robert, Comte de Glocestre. C'est un supplément à l'histoire de Henri I. & en même-tems la fuire des évenemens mémorables de l'Angleterre. Le premier Livre commence à la vingt-fixième année du regne de Henri I. qui étoit l'an 1126 de l'Êre vulgaire, & finit à l'an 1 138, le quatriéme du regne d'Estienne, sils d'Estienne, Comte de Blois; & d'Adele, fille de Guillaume le Conquerant. Le fecond continue l'histoire de ce Prince jusqu'en 1143. Guillaume ne va pas plus loin, quoiqu'Estienne ait regné jusqu'au mois d'Octobre 1154. Ces deux Livres contiennent, comme les cinq précedens, divers traits intéressans pour l'Histoire de l'Eglife, comme la tenue des Conciles en Angleterre par, les Légats du faint Siege.

Les geftes d'Angle erre, P22. 195.

VIII. Il manquoit à l'Angleterre une histoire suivie de ses des Evêques , & l'on ignoroit même le nom de plusieurs. Guillaume de Malmesburi crut qu'il y avoit de l'ignominie à laisser dans l'oubli ceux de qui l'on a reçu les premiers élemens de la foi & les regles de la vie chrétienne; dans cette pensée il entreprit d'en faire l'histoire. Elle lui couta beaucoup plus que celle des Rois d'Angleterre, parce qu'il trouva moins de secours. Les Chroniques qu'il avoit pardevers lui le guiderent dans le premierouvrage. Il n'avoit pour le second que des histoires fort embrouillées. La tradition vint à son secours, & apparemment l'archive de chaque Eglife. Il en a renfermé l'histoire en quaire Livres, inti-

tulés : les gestes des Evéques d'Angleterre.

IX. Le premier Livre traite des Archevêques de Cantorberi, Ce que conne rent ces depuis faint Augustin, Disciple de faint Grégoire le Grand, geffes livre jusqu'à Raoul, mort au mois de Novembre de l'an 1122. premier, pag. Guillaume de Malmesburi s'étend beaucoup sur l'Episcopat de Lanfranc & de faint Anselme. Il donne ensuite quelque chose de la vie des Evêques de Rochester, dont le Siege étoit voisin de celui de Cantorberi.

#### OU DE SOMERSET, &c. 14

bbés des divers Monasteres situés dans ces Diocèles.

XI. La notice des Archevêques d'Yorc & des Evêchés Livre troi-

dépendans de cette Métropole, occupe le troisiéme Livre. 158. Paulin en fut le premier Archevêque sous le Pape Honorius, de qui il reçut le Pallium ; & faint Wilfrid , le troisiéme. Guillaume fait mention des Evêques de Haugustad & de Case-Blanche, mais en avertissant qu'ils ne subsistoient plus; que de tous les Evêchés du Northumberland foumis à la Métropole d'Yorc, on ne connoissoit alors que celui de Lyndisfarne. Il cite un fragment d'une Lettre d'Alcuin à Higebald, ou Hingebald, Evêque, & à toute la Congrégation de l'Eglise de Lyndisfarne, dans laquelle il témoigne sa douleur des ravages que les Payens y avoient causés, en souillant les Sanctuaires de Dieu, en répandant le fang des Saints autour de l'Autel, & en foulant aux pieds les faintes reliques. Alcuin leur promet fur la fin de la même Lettre de s'employer auprès de Charlemagne pour le rachat des enfans que ces Payens avoient emmenés captifs. Guillaume parle ensuite de la fondation de l'Evêché de Dunelme ou Durham, & de ses Evêques.

Pag. 275.

X 11. Il n'y avoit de fon tems d'autres Evêchés dans la Li Province des Merciens que Worcelter, Herfords, Lichfelds, price Cefter, Legcelter, Lincolne, & Cly. On voyoit dans ces Evêchés des Monasteres d'hommes & de filles. Il donne le dénombrement des Evêques & des Abhés. Il ajoute un précis de la vie de faint Wiftan, Evêque de Worcester, qui après avoit rempli les devoirs de la vie Monastique, & ta charge de Prieur, stut élevé à l'Epifopat. Mais on l'a toute entirer (a) dans le fecond tome de l'Angleterre facrée, & au fixiéme tome de Mai (b) avec les nores d'Henschenius.

Livre quetriéme, pag. 178.

Pag. 179.

### 148 GUILLAUME DE MALMESBURI:

Vie de fa'nt

XIII. Cette vie est divissée en trois Livres, & dédisée à Guann; Prieur , & aux Moines de Worchester, qui l'avoient engagé à l'écrire. Personne avant lui ne l'avoit écrite; mais on conservoir les mémoires que le Moine Colemann mott en 113 avoit laissée en Anglois. Les actions du Saint & ses mirant els étoient d'ailleurs connus & attessée par rant de gens de probité qu'il y auroit et de la témerité à les révoquer en doute. Colemann avoit été Disciple de faint Wistan, & son Chapelain pendant quinze ans. C'en étoit asse pour connoitre ses mœurs & le détail de se verus. Guillaume eut donc ordre de travailler sur les mémoires de Colemann, d'en suivre l'ordre, & de ne rien ajouter du sine aux fairs rapportés par cet Ectivain.

Remarque. XIV. Nous remarquerons fur cette vie que Wiftan dès le fur cette vie. lendemain de fon Ordination dédia une Eglife fous le nom du Lib., cap. 4. bienheureux Bede, voulant confacter les prémices de ses

fonctions Epifcopales en l'honneur de celui qui avoit été le Lis, 1, 2, 2, 1. Prince de la literature chez les Anglois; qu'il recevoit avec bonté les Pénitens qui venoient lui consession present avec eux sur leurs fautes, sans les rebuter; les exhortant à ne plus retomber d'à prendre confiance en la misseriorde de Dieu; ce qui lui attriori des Pénitens de toute l'Angleterre, qui n'osoient consession péchés à d'autres; qu'austrior qu'un apprenoit la mort de quelqu'un, il récitoit l'Oraison Domini-

cale & trois pleaumes, scavoir les 116, 129, 150; & qu'excepté
Bit. esp. 11. les Dimanches & les Fètes folemnelles, il faisoit chanter chaque
Bit. esp. 14. jour une Melle pour les morts; qu'il changea en Aurels de pierre
dans son Diocèle tous ceux qui n'étoient que de bois suivant
l'ancien usace du Rovaume.

Tancien ulage du Royaume

VI. Le fint.

X. V. En parlant des Evéques de Schirbum ou Salisburi dans Adeine, Fve. I Gectond Livre des Evéques d'Angleterre, Guillaume de Malware de Salismesburi ne crut point devoir entrer dans le détail de la vie de faint Adelme, remetant a le faire, quand il auroit recouvré les mémoires nécessaires. Il se donna à ce sujet tous les mouvemens qui dépendirent de lui; parconart rous les Evéchés d'Angleterre, Se trouva en divers endroits de quoi exécuter son dessein fans recourir au Recueil de l'Abbé l'awicius, qui lui passission fans autorité. Guillaume compost non-feulement la vie de faint Adelme, il recueillit encore ses miracles, & fit une description du Monastere de Malmesburi, dont ce Saint étoit Fondateur.

C'este qui forme le cinquiéme Livre des gestes des Evéques d'Angleterre. Il ne paru que longtenss après les quater premiers.

De-là vient, que les exemplaires manuscrits en sont très-rares;

au lieu qu'il y en a beaucoup des quatre autres.

X V 1. Dom Mabillon a publié la vie de faint Adelme dans la cenevie. premiere partie du quatriéme siécle Bénédictin; mais très-imparfaite, & telle qu'il l'avoit trouvée dans un manuscrit de la Bi- prafat. in blioteque Cottonienne d'environ cinq cens ans. Henri Warton facra Londini s'étant apperçu qu'elle ne contenoit gueres que la huitiéme pattie en. 1691. de l'histoire du Saint. l'a donnée toute entiere à la tête du second tome de l'Angleterre facrée sur un manuscrit de Jean Fox. On l'imprima en même-tems à Oxfort dans le second tome des Historiens d'Angleterre de Galeus. Warton ayant trouvé cette édition plus correcte que la sienne, en quelques endtoits, mit ces corrections fur une feuille séparée; où il corrigea aussi grand nombre de fautes de l'édition d'Oxfort.

XVII. Guillaume a divisé la vie de saint Adelme en quatre parties. Il fait voir dans la premiere qu'il étoit d'une naissance marquables de taint Adelillustre ; & que s'étant appliqué à l'étude des Arts liberaux & des me, tom. 2. Belles-Lettres, il sut le premier de l'Angleterre qui s'appliqua de d. fac. à faire des vers en Anglois; qu'il écrivit grand nombre de Lettres Voyez tom. & composa plusieurs discours. Dans la seconde il fait le dénom- 17, por 753. brement des Monasteres fondés par faint Adelme, des privileges & des biens dont il les enrichit. Guillaume rapporte une épigramme, ou, comme il l'appelle, l'épithalame que le Saint fit en vers hexametres latins, pour la Dédicace de l'Eglise des Apôtres faint Pierre & faint Paul. Il raconte dans la troisiéme les actions merveilleuses qu'il sit étant jeune , & confirme ce qu'il en dit par divers fragmens de ses Lettres ou de ses écrits. Enfin la quatriéme partie est employée à montrer les progrès du Monastere de Malmesburi, & les évenemens considerables sous les Abbés qui l'ont gouverné fuccessivement jusqu'en 1125, quatre cens seize ans depuis la mort de saint Adelme.

X VIII. Galeus a publié deux autres écrits de Guillaume de Autres écrits Malmesburi, l'un intitulé, de l'antiquité de l'Eglise de Glasson, de Guillaume à Oxfort en 1691, dans la collection de quinze Historiens buri. Anglois; l'autre est une Lettre de Guillaume à Pierre, Moine de Malmesburi. Elle se trouve à la tête des cinq Livres de Scot Erigene, qui ont pour titre : de la division des natutes, imprimés

en la même Ville en 1681, in-fol.

X I X. Ce n'est là qu'une partie des ouvrages de Guillaume Guillaume de Malmesburi; il s'en trouve beaucoup d'autres dans les Bi- qui n'ont pas blioteques d'Angleterre, que l'on n'a pas encote rendu publics. imprimés.

### 150 GUILLAUME DE MALMESBURI, Leland, can, Voici ce qui en est dit par Lelande, Baleus & Pitseus : quinze

166. Baleus, Livres en vers de différentes especes sur les Evangiles; quatre centur. 11, Livres de Commentaires fur les lamentations de Jérennie; quatre 73. Pitfeus, Livres des miracles de la fainte Vierge; un Recueil des miracles Larus, ad an. de faint André & des Saints du Pays ; l'abregé de l'histoire 1310 pag. d'Aymon, Moine de Fleuri, depuis Justinien jusqu'à Charle-Galeus, pra- magne ; la généalogie de Henri II. Roi d'Angleterre ; l'itinefat. ad 15, raire de Jean, Abbé de Malmesburi, ou son voyage à Rome avec Pierre, Moine de son Monastere; les antiquités du Monastere de Glessobourg; vie d'Indract, Roi d'Irlande; vies de faint Patrice, de faint Benigne & de faint Dunstan; histoire des Wgdenes, ou Wugdenes; plusieurs Lettres & plusieurs Sermons ; trois Livres de Chroniques ; l'abregé des Livres des Offices Ecclesiastiques d'Amalaire dédié à un de ses amis nommé Robert. Pierre Allix en a fait imprimer la Préface à la fin de celle qu'il a adressée à Jean de Paris sur la maniere dont le Corps de Jesus-Chist est dans l'Eucharistie, à Londres en 1686. Guillaume y parle ainsi: Si vous voulez sçavoir ce que signifie les differentes parties de la Messe, lifez ce qu'en a écrit en vers Hildebert, Evêque du Mans, & enfuite Archevêque de Tours. Si vous êtes curieux de connoître les diverses fignifications des ornemens facrés, vous les apprendrez dans les discours d'Yves de Chartres. Ces deux Evêques étoient très-versés dans l'intelligence de ces fortes de matieres, & les ont très-bien expliquées. A l'égard des Offices Divins, nous n'avons rien de plus profond que ce qu'en a écrit Amalaire.

Guillaume de Malmefburi.

XX. Guillaume est de tous les Historiens Anglois celui qu'on des écrits de estime le plus, soit pour sa candeur & son exactitude dans le récit des évenemens; foit parce qu'il n'en est point parmi les anciens de sa Nation qui nous aix donné une plus longue suite d'histoire. Il est presque le seul (a) qui ait rempli les devois d'un Historien. C'est ce que dit Saville dans l'Epître dédicatoire, à la tête de l'édition des œuvres de cet Ecrivain, imprimées à Londres en 1596, & à Francfort en 1601 in fol. chez Claude Marnius. Henri Warton ne laisse pas de suspecter quantité de chartes du Monastere de Malmesburi, inserées par Guillaume dans fon histoire des Evêques d'Angleterre, furtout celles qui exemptent ce Monastere de la Jurisdiction des Evêques, Maisce

<sup>(</sup>a) E nostris prope folus Historicis | ad Elifabetham Reginam, munus explesse videtur. Savil. in epift.

OU DE SOMERSET, &c. qu'il dit sur ce sujet n'attaque point la bonne soi de Guillaume, & prouveroit tout au plus que cet Auteur a employé

quelquefois des monumens qu'une critique épurée lui auroit fait rejetter, s'ils sont supposés, comme le dit Warton (a).

X X I. Suit dans la collection des Historiens Anglois, par Henri Saville, l'histoire des Anglois par Henri, Archidiacre Hungtington. de Hungtington, auparavant Chanoine de Lincolne. Il l'écrivit des Anglois, à la priere d'Alexandre, Eveque de cette Ville, & la divisa en edit. Savil. and huit Livres, qui commencent à l'entrée des Saxons & des 1594, 6-1601, Anglois dans la Bretagne en 449, & finissent à la mort du Roi Estienne en 1153. Pour donner une introduction à son histoire, Henri employe le premier Livre à celle des Empereurs Romains depuis Jules Cesar, le premier qui déclara la guerre à la Grande Bretagne, jusqu'à Theodose le jeune qui perdit le pouvoir que ses prédécesseurs avoient eu sur ce Royaume. A ces huit Livres l'Archidiacre de Hungtington en ajouta quatre (b) qui n'ont pas encore vû le jour. Le neuvième traite des Saints d'Angleterre & de leurs miracles. Le dixiéme a pour titre : de la sublimité des choses. L'onzième contient des satyres & des épigrammes. Le douzième, des Hymnes facrées & autres pieces de poësse. Dans la Préface qu'il écrivit en 1135, il traite de la fin du monde. Cette Préface est suivie d'une Lettre au Roi Henri . contenant la fuite des Rois & des Empereurs, des Juifs, des Affyriens, des Perfes, des Macedoniens & des Romains jusqu'à fon tems; puis d'une autre Lettre à Warin le Breton touchant l'origine des Rois Bretons depuis Brutus jusqu'à Cadwalladrus, dont il n'avoit rien dit dans son histoire, parce qu'il n'avoit alors aucun Mémoire sur ce sujet. Il en trouva depuis au Bec dans le Livre de Galfrede Arthur; & c'est ce qui lui donna occasion

d'écrire cette Lettre. X X I I. Il y en a une troisième adressée à Vautier, Evêque de Winchester, & intitulée: du mépris du monde. Dom Luc Henri de Hungtington, d'Acheri & Henri Warton l'ont rendue publique. Henri pour rom, 8, Szis'imprimer à lui-même & à fon ami le mépris des biens, des ciles, pag. honneurs, des plaifirs du monde, propose plusieurs exemples 1, Ag. Jús. d'Evêques, de Princes, de Ministres d'Etat, de Dignitaires pag. 694. Ecclesiastiques, de grands Seigneurs, qui après avoir vêcu dans le luxe & fatisfait leurs passions , leur avarice , leur cruauté ,

<sup>(</sup>a) Warton prafat in a tom. Angl. fac. (b) Warton ubi fup. pag. 29. 120.2,05 10

#### 152 GUILLAUME DE MALMESBURI, leur cupidité, leur gourmandife, font morts miferablement, condamnés quelquefois à des fupplices infames. Il paffe de ceux

qui en punition de leur vie licencieuse ont soussert une fin rragique, aux Evêques qui ont vêcu avec honneur & gouverné fagement leurs Eglifes; & dit, que leur bonne vie ne les a pas dispensés de la mort ; qu'il en sera de même de ceux qui vivoient de son tems. Ce qu'il conclut de tout cela, c'est que la mort étant pour nous une Loi inévitable, nous ne devons point nous artacher à la vie présente, mais nous appliquer à nous rendre heureuse la vie future, qui ne finira pas. Avant de finir sa Lettre, Henri apprit la mort de Wauthier à qui il l'écri-Bid. pag, voit; au lieu donc de la lui envoyer, il envoya une épitaphe pour mettre sur son rombeau. Elle est en seize vers élegiaques. Il y fait mention des épigranimes & de quelques pieces de poësie qu'il lui avoit adressées autresois, & qui se trouvoient dans son onziéme Livre de l'histoire des Anglois. Les vers en l'honneur d'Elflede (a), Reine des Merciens, & d'Alfrede, Roi d'Anglererre, font partie du cinquiéme Livre. Henri rapporte dans le rroitiéme Livre les Lettres de faint Gregoire & de ses fuccesseurs touchant la mission de faint Augustin en Angleterre. Il estaussi parlé dans le quatriéme de la conversion des Anglois.Le feptième donne un précis de la Croifade fous Urbain II. de fone qu'on peut regarder l'ouvrage de Henri de Hungtingron comme une Histoire Civile & Ecclesiastique de l'Angleterre. On lui attribue encore un opuscule sur la Province de Bretagne, dont le manuscrit se trouve dans la Biblioteque de Cantbrige; & un autre opuscule intitulé: de l'image du monde, & quelquesois du défir du monde, ou des Evêques & des hommes illustres de fon tems; mais ce n'est autre chose que la Lettre à Wautier dont

Simeon de Durham ou Dunelme,

on vient de donner le précis.

XXII I. Il a déja éré parlé plus haut de Simeon de Durham,

Moine Bénédiétin & premier Chantre de ce Monastere. Jean
Lelande qui en a écrit la vie, le met au rang des plus savans
de son siécle. Plein d'ardeur pour transfinestre à la positerité l'hiétoire de son Pays, il en sit une étude particuliere, ne doutant
pas que ravagé par les guerres continuelles des Danois, il ne
manquât d'Historiens, s'il ne prenoit le soin de mettre par écrit
les grands évenemens de son rems, & de préserver de l'oublic
qui s'étoit passé dans les sisécles précéclens. Il fit str cela des

(a) Edit. Savill. p.1g. 354, 352.

recherches

n weby Congic

recherches exactes, qu'il ne discontinua point jusqu'à ce qu'il cut trouvé une suite de Mémoires qui le mit en état de continuer l'histoire des Rois d'Angleterre & de Dannemarc depuis l'an 731, où le vénerable Bede avoit fini, jusques vers l'an 1130, cinq ans avant qu'Estienne s'emparât du Royaume d'Angleterre après la mort de Henri L.

XXIV. Nous avons d'autres ouvrages sous le nom de l'Estisse de Simeon dans la collection de dix Ecrivains Anglois, imprimée l'Estisse de Durham de Durham de l'Estisse de Durham de l'Estisse de l'Estis à Londres en 1652 par les foins de Jean Selden, chez Jacques 1, Scriptor. Flesher. Le premier, est l'histoire de l'Eglise de saint Cuthbert, Ang. Londini, Evêque de Durham. Quoique Simeon dans fon apologie, que an, 1652, peg. l'on a mise à la tête de cette histoire, dise qu'il l'a entreprise par ordre de ses Superieurs & de ses anciens; qu'il l'a composée fut des Mémoires épars ça & là, après les avoir mis en ordre; que la Préface de l'ouvrage porte son nom, & qu'il lui soit attribué dans les manuscrits, il est néanmoins vrai que les quatre premiers Livres fonc mot à mot les mêmes que ceux de Turgot, Moine, & ensuite Prieur de Durham, comme cela se prouve par un manuscrit de l'âge même de Turgot, & par plusieurs circonstances marquées dans le troisiéme, qui ne conviennent qu'à Turgot; mais que Simeon de Durham a supprimées, ou changées pour s'approprier l'ouvrage. On peut lire là-dessus la préface du premier tome de la collection de Selden. Il faut donc attribuer à Turgot l'histoire de l'Eglise de Durham depuis l'an 635 jusqu'en 1097, & donner à Simeon la suite de cette histoire, depuis le sacre de l'Evêque Ranulphe en 1099, jusqu'à l'Ordination de Hugues en 1154. L'histoire de saint Cuthbert, Patron de l'Eglise de Durham, & des donations faires à fon Eglife, appartient encore au Moine Simeon, de même que la Lettre à Hugues, Doyen d'Yorc, où il donne la fuite des Archevêques de cette Métropole, depuis Paulin en 627, jusqu'à Roger qui gouvernoit cette Eglise en 1154. Suit l'histoire du Siege de Durham en 969 sous Ethelred, Roi des Anglois, &

XXV. L'histoire des Rois d'Angleterre & de Dannemarc par Simeon de Durham s'étend , comme on vient de le dire , Rois d'Angledepuis l'an 731 jusques vers l'an 1130; ce qui fait une suite Dannemare, d'évenemens d'environ quatre cens ans. Ce que dit Simeon du pag. 86. martyre d'Ethelbert & d'Ethelred vers l'an 616, est tiré du vénérable Bede, de même qu'une partie de ce qu'il dit des Rois de Northumberland & de Kent. Il fait entrer dans l'histoire Tome XXII.

Kined, Roi des Ecossois.

PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

des Rois d'Angleterre, celle de plusieurs Evêques du Royaume: & des disputes occasionnées entre l'Empire & le Sacerdoce, au fujer des investitures, des élections & autres droits respectifs de l'une & l'autre puissance.

Jean d'Ha-PCZ- 157.

XXVI. Jean', Prieur d'Hagustad, Monastere de Bénédictins. gustad. His mais qui en 1113 fut cedé aux Chanoines Réguliers, continua toire des Rois l'histoire de Simeon, depuis 1130 jusqu'en 1154. Contemporain des évenemens qu'il rapporte, on le regarde comme un Historien digne de foi-



#### CHAPITRE X.

PIERRE ABAILLARD, Abbé; & HELOISSE Abbesse du Paraclet.

Pierre Abail. I. T L eft peu d'histoire plus connue que celle d'Abaillard & d'Heloisse, ni qui soit plus intéressante par la varieté & la lard écrit luimême sa vie. singularité des évenemens. Elle a encore cet avantage qu'elle a été écrite par Abaillard même (a), qui en rapporte ordinairement les circonstances avec affez de candeur, racontant fes mauvaises comme ses bonnes actions; ce qu'il y avoir en lui de blâmable, ou de digne d'éloge. Il y a toutefois des endroits où il paroît trop

de passion, & qu'on doit lire avec précaution.

Sa naiffance, mour pour les Lettres.

II. Pierre Abaillard naquit en 1079 au Bourg de Palais à trois éduca- lieues de Nantes en Bretagne. Son pere se nommoit Berenger, nion, fon a- & sa mere Lucie. Ils se réunirent à faire prendre à leur fils une teinture des Lettres avant de l'engager dans le parti des armes. Pietre préferant l'étude à la gloire militaire, s'appliqua particulierement à la Dialectique, & dans le dessein de s'y rendre habile, il parcourut diverses Provinces, où il sçavoit que l'étude de cet Art étoit en réputation. Un de ses premiers Maîtres, selon-Otton de Frisingue, fut Roscelin de Compiegne; Abaillard n'en ditrien ; puis il se mit sous la discipline de Guillaume de Champeaux (b).

III. Pendant qu'il étudioit à Paris sous Guillaume (c), il s'en Il enseigne 2 Melun.

<sup>(</sup>a) Ab ælard, epift. 1. (b) Abalard, epift. t.

<sup>(</sup>c) Ibid.

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 155

fit aimer d'abord par les faillies de son esprit; mais ayant ensuite entrepris de réfuter quelques-unes de ses opinions, & affecté de le pousser dans la dispute, jusqu'à paroître l'emporter sur lui, il devint odieux au Maître & aux Ecoliers. Alors plein de confiance en lui-même, il alla, quoique jeune, ouvrir une Ecole à Melun, qu'il transfera quesque tems après à Corbeil, pour être plus près de Paris. Il eut un grand nombre de Disciples. Son ardeur à le rendre capable de les bien instruire, lui occasionna une maladie qui l'obligea d'aller reprendre son air natal. Après quoi il revint à Paris se rendre une seconde sois Disciple de Guillaume de Champeaux, qui tenoit alors ses Ecoles à saint Victor, où il avoit pris l'habit de Chanoine Régulier. Ils eurent ensemble de fréquentes disputes sur les universaux. Guillaume enseignoit, que la même chose est essentiellement toute entiere dans chaque individu. Abaillard foutenoit le contraire; & fur ses raisons, Guillaume changea de sentiment (a). Cela sit augmenter la réputation d'Abaillard, qui ouvrit de nouveau une Ecole à Melun, d'où il revint peu de tems après à Paris s'établir sur le Mont de sainte Génevieve.

IV. C'étoit vers l'an 1113 & dans la trente-quatriéme année Houvre une d'Abaillard. La réputation d'Anselme qui enseignoit la théologie Ecole à Parisà Laon, l'y attira. Il en sortit peu satisfait; & de retour à Paris, il reprit ses lecons de Dialectique. Etant à Laon il avoit commencé à expliquer la prophetie d'Ezechiel (b), sans avoir auparavant étudié l'Ecriture fainte. Ses lecons fur cette matiere

plurent à ses Ecoliers : Ils le crurent aussi habile dans l'intelligence des Livres faints que de la philosophie.

V. En voyant augmenter sa réputation, il se laissa aller à la vanité, & lâcha la bride à ses autres passions. Chargé par un Chanoine de Paris nommé Fulbert, d'instruire Heloisse sa niéce. fille d'une beauté médiocre, mais de beaucoup d'esprit, & déja scavante, qui outre la langue latine possedoit la grecque & l'hébraïque, ils prirent l'un pour l'autre de l'amour, dont les suites furent la naissance d'un fils qui fut nommé Pierre, & surnommé Astrolabe, ou Astre brillant. Il fallut pour appaiser la colere de l'oncle, épouser Heloisse. Elle s'y opposa, & fit sur cela à Abaillard un discours des plus éloquens (c), où elle lui faisoit voir. qu'en l'époufant il facrifioit fa fortune, foit dans l'Eglise qui

Il fe marie

(a) Abalard epift. 1. ( b) Ibid.

(t) Bid.

# 166 PIERRE ABAILLARD, ABBE:

pourroit récompenser son sçavoir par quelque Bénéfice considérable, car il n'étoit encore que Clerc, mais Chanoine ; soit dans le monde par la réputation que lui donneroient ses talens. Elle concluoit à ce qu'elle fût toujours son amie & jamais son épouse. Toutes ces considerations furent inutiles. Abaillard ne craignit pas même les mauvais traitemens de l'oncle, que la niéce lui faisoit envisager comme certains. Renonçant donc à son Canonicat, il épousa Heloisse dans une Eglise de Paris à l'issue de Matines, en présence de l'oncle & de quelques témoins affidés; & aussitôt après la bénédiction nupriale, ils se séparerent. Heloisse resta chez son oncle; & Abaillard reprit ses leçons publiques.

Denys.

VI. Cependant ayant sçu que Fulbert maltraitoit sa niéce; il l'envoya à Argenteuil, où il lui fit prendre l'habit de Religieuse, à l'exception du voile. L'oncle se croyant trompé par Abaillard, s'en vangea (a), en le faifant mutiler, comme il dormoit, pat des gens qui trouverent le moyen d'entrer la nuit dans fon logis. Abaillard reconnut les justes jugemens de Dieu. qui le punissoit par où il avoit péché; & ne pouvant plus supporter la honte qui lui en revenoit, il se sit Moine dans l'Abbaye de faint Denys, & Heloisse prit le voile à Argenteuil. Ce fut l'Evêque de Paris , qui le bénit , & le mit fur l'Autel. Heloisse fortant du Chœur pour l'aller prendre & le mettre elle-même sur sa tête, sut arrêtée par plusieurs personnes qualisiées, qui essayerent de la détourner de son dessein. Mais elle ne se laissa point ébranler ; & malgré les larmes qui couloient de ses yeux & les foupirs que son cœur pouffoit, elle accompagna son facrifice du récit des vers de la pharfale de Lucain (b), où ce Poëte represente Cornelie déplorant la mort du grand Pompée son époux, s'accufant de l'avoir rendu malheureux, & déclarant qu'elle va s'en punir.

Abaillard en-Prieuré déendant de S. Denys.

VII. Abaillard ne fut pas longtems caché à faint Denys. feigne dans un Plusieurs Clercs & autres Etudians vinrent l'y trouver, lui representant qu'étant dans le repos de la solitude, il pourroit plus facilement leur donner des leçons, & faire alors pour Dieu ce qu'il n'avoit fait étant dans le monde, que pour gagner de l'argent, ou s'attirer de la gloire. Ils mirent dans leurs interêts l'Abbé & les Moines de saint Denys, qui commençant à se lasser d'un Censeur importun de leur vie, furent bien aises de s'en désaire;

<sup>(</sup>a) Abalard, ibid.

#### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 157

ils l'envoyerent à Deüil, Prieuré dépendant de l'Abbaye. Aussitôt que l'on fut averti qu'Abaillard y avoit ouvert une Ecole, il lui vint un si grand nombre d'Ecoliers (a), qu'il ne se trouvoit pas dans le lieu affez de maifons pour les loger, ni de quoi les faire subsister. Quoique ses leçons roulassent principalement sur l'intelligence de l'Ecriture & la théologie, il ne laissoit pas pour contenter ses Disciples, de leur expliquer les arts liberaux. C'étoit comme un appas dont il se servoit pour les conduire à la connoissance des grandes vérités de la Religion. Telle étoit,

dit-il, la méthode du grand Origene.

VIII. Les Ecoles de la plupart des Villes , nommément de fin est con-Reims, se trouvant désertes, Albetic & Lotulphe qui en avoient Concile de foin , s'éleverent contre Abaillard ; & engagerent dans leur Soiffons en parti, des Archevêques, des Evêques, & des Abbés. Leurs 1121. raifons étoient, qu'il ne convenoit pas à un Moine d'enseigner les Beiles-Lettres; & qu'à l'égard de la théologie & de l'Écriture fainte, Abaillard étoit incapable d'en donner des leçons. n'ayant jamais eu de Maître dans cette forte de science. Il fournir lui-même un autre fujet de plainte par un Traité de l'unité de Dieu & de la trinité des personnes, dans lequel, aux instances de ses Ecoliers, il expliquoit & prouvoit ces mysteres, plus par des raifons de philosophie, que par les autorités de l'Ecriture & des Peres, dont ils étoient déja instruits. Abaillard & son Livre furent défetés au Legat Conon (b), Evêque de Palestrine, & à Raoul le Verd, Archevêque de Reims, qui en conféquence le citerent au Concile qu'on devoit tenir à Soissons en 1121, avec ordre d'y apporter son Livre. Il obéit; & aussitot son arrivée à Soissons, il alla trouver le Légat, lui donnant son Livre à examiner, offrant de corriger tout ce qu'il y auroit de contraire à la foi Catholique. Le Légat lui ordonna de le porter à l'Atchevêque de Reims, à Alberic & à Lotulphe, qui étoient ses Accusateurs. Le jugement du Livre fut renvoyé à la fin du Concile; & après plusieurs déliberations entre les Evêques, on obligea Abaillard de jetter lui-même fon Livre au feu, sans qu'on l'eût auparavant examiné.

IX. Quoique cité au Concile comme accusé d'erreur, on ne Condaine laissa pas de lui permettre de monter en chaire (c) chaque jour dans le Conavant que les Peres s'affemblaffent , & d'expliquer quelques ele.

<sup>(</sup>a) Abalard, epift. 1, (b) Ibid.

# PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

points de notre croyance. Le Clergé & le Peuple en furent édifiés, & n'y remarquant rien que d'orthodoxe, les Auditeurs se disoient l'un à l'autre: Voilà cet homme qui parle publiquement, & personne n'ose lui rien dire : Ne seroit-ce pas que nos Evêques ont enfin reconnu qu'ils font eux-mêmes dans l'erreur , & qu'il a raison? Un certain jour (a) Alberic l'attaqua au sortir de la prédication, & croyant avoir trouvé des propolitions erronées dans fon Livre, lui cita entr'autres celle où Abaillard disoit, que Dieu ne s'est pas engendré lui-même. Il demanda à Alberic le tems d'expliquer cette proposition ; & celui-ci ayant répondu, qu'il vouloit non des raisons, mais des autorités, Abaillard lui montra deux lignes après la proposition, un passage de saint Augustin, qui disoit la même chose. Alberic s'en retourna

On lui donne pour prifon voye à faint Denya.

confus. X. Après la condamnation du Livre d'Abaillard, on lui fit faire sa profession de Foi , ce qui se réduisit à lui faire lire tout faint Médard; haut, le symbole de faint Athanase; puis on le mit lui-même entre les mains de Geoffroi, Abbé de faint Médard, pour le tenir enfermé dans son Cloître. Cet Abbé & ses Moines le recurent avec joie & le traiterent avec honneur, dans l'esperance qu'ils le garderoient quelque tems. Mais il n'y demeura que quelques jours , & le Légat le renvoya à faint Denys. Abaillard y retrouva les Moines (b) qu'il s'étoit rendus odieux en cenfurant leurs mœurs. Mais il ne fut pas longtems avec eux , fans les irriter encore davantage, au sujet de l'histoire de saint Denys l'Arcopagite écrite par l'Abbé Hilduin. Comme il avoit lu dans Bede que faint Denys l'Arcopagire avoit été plutôt Evêque de Corinthe que d'Athenes, il foutint cette opinion, d'où il suivoit, que celle d'Hilduin, qui le faifoit Evêque d'Athenes . étoit fausse; & que cet Abbé n'avoit pas mieux rencontré en faisant faint Denys l'Aréopagite Apôtre de la France. L'Abbé Adam informé de cette dispute, menaça Abaillard de l'envoyer au Roi pour en être puni. Il s'offrit de subir la pénitence réguliere, au cas qu'il fût coupable; mais sa soumission n'ayant pas appaisé les esprits, il se sauva de nuit & se retira à Provins sous la protection de Thibaud, Comte de Champagne.

XI. Abaillard effaya envain d'obtenir de l'Abbé Adam de ne Il fonde le Paraclet, plus retourner à faint Denys; mais l'Abbé Suger(c) son suc-

<sup>(</sup>a) Epift. 1.

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 150

cesseur, lui accorda de se retirer en quelle solitude il voudroit. pourvû qu'il ne se soumit à aucune Abbaye. Il choisit un endroit proche de Nogent-sur-Seine, dans le Diocèse de Troyes, y éleva une Chapelle avec des joncs & des branches d'arbres, la dédia à la fainte Trinité; & s'y étant bâti pour lui-même une cabane, il y fixa sa demeure accompagné d'un seul Clerc. Ses Ecoliers l'ayant appris, accoururent auprès de lui, se logerent comme ils purent sur le bord du ruisseau qui arrosoit cette solitude ; & tirerent une partie de leur nourriture des herbes que la Campagne peut fournir. L'Oratoire étoit trop petit. Ils en bâtirene un plus grand, avec de la pierre & du bois, qu'Abaillard nomma Paraclet, à cause des consolations divines qu'il avoit recues en ce lieu. Halton, Evêque de Troyes, lui permit d'y demeurer; on dit même qu'il lui donna le terrein. Ce nouvel établissement. & le grand nombre de Disciples qui lui venoient de tous côtés. déplurent à Alberic & à Lotulfe ses Accusateurs dans le Concile de Soissons. Ils prévinrent contre Abaillard, faint Norbert & faint Bernard, qui avoient l'un & l'autre une grande autorité dans le monde, & lui susciterent tant d'ennemis, qu'il prit le parti de se retirer ailleurs.

XII. Il étoit dans cette pensée lorsqu'on lui apporta la nouvelle qu'il venoit d'être choisi Abbé de saint Gildas de Ruis Abbé deRuit. en Bretagne, au Diocèfe de Vannes. L'Abbé de faint Denys Paracles. confentit à l'élection; & Abaillard laissant au Paraclet deux de ses amis, alla prendre possession de son Abbaye (a). Elle étoit en mauvais ordre, tant pour les revenus que pour la discipline réguliere. Abaillard n'entendoit pas la langue du Pays ; ses Moines étoient indociles; il ne pouvoit les remettre dans le devoir que par son exemple : ils ne vouloient pas le suivre. Tour cela lui faifoit regretter fon Paraclet. Mais ayant appris que les Religieuses d'Argenteuil , dont Heloisse étoit Prieure , avoient été obligées de quitter & de céder ce Monastere à l'Abbé & aux Moines de faint Denys, il offrit à Heloisse le Paracler, où elle fe retira en effet en 1129 , suivie de huit ou dix Religieuses d'Argenteuil. Abaillard vint sur les lieux pour les recevoir, & les mettre en possession des biens qu'il leur donnoit. Telle fue l'origine de l'Abbaye du Paraclet à qui l'on donna dans la fuite de grands biens. Le consentement de l'Evêque de Troyes intervint, & il y eut des Bulles de confirmation de la part du Paper

<sup>(</sup>a) Abalard, epifl.t ..

160 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ; Innocent II. & de plusieurs de ses successeurs. On y suivie d'abord la Regle de saint Benoît; mais à la priere d'Heloisse.

Abaillard leur en donna une particuliere.

Abaillard 4918,

XIII. Il leur rendoit de fréquentes visites ; ce qui ayant condamné au donné lieu à de mauvais bruits, il retourna en Bretagne, où il Concile de s'occupa à composer divers ouvrages. Il étoit repassé en France Tom. 10, avant l'an 1140, puisqu'il fut present au Concile qui se tint à Sens Concil. pag. le deux de Juin de cette année. Quelque tems auparavant, Guillaume, Abbé de faint Thierri, avoit remarqué plusieurs erreurs dans un de ses Livres; dont les unes regardoient la fainte Trinité; les autres, le libre arbitre, le péché originel, le Sacrement de l'Autel, & divers articles de la Foi. Il en donna avisà saint Bernard, qui avertit Abaillard avec tant de douceur. gu'il promit de se corriger. Mais scachant que l'on devoit tenir dans peu un Concile à Sens, il se plaignit à l'Archevêque des invectives de faint Bernard contre fes Livres, & demanda qu'ils . fussent tous les deux appellés au Concile. L'Abbé de Clairvaux produifitle Livre de la théologie d'Abaillard, & les propositions qu'il en avoit extraites. Abaillard ne voulant point les désavouer, & ne pouvant les justifier, sut condamné, Mais il appella de la Sentence, au Pape Innocent II. (a) qui confirma ce qui avoit été jugé par le Concile de Sens. Abaillard étrangement surpris qu'on l'eut condamné à Rome sans avoir été entendu, ne laissa pas de se désister de son appel (b). Il quitta aussi le dessein d'aller à Rome; & fur les offres de l'Abbé de Cluni, il confentit à passet le reste de ses jours en ce Monastere. L'Abbé se chargea d'en demander l'agrément au Pape, qui l'accorda volontiers, & leva les censures dont il avoit frappé Abaillard, en condamnant sa

Mort d'Abaillard en 2142.

doctrine. X I V. Son féjour à Cluni fut de deux ans, pendant lesquels il édifia la Communauté par fes exemples & par fes difcours. Il y écrivit fon apologie, où il defavoue tout ce qu'il peut y avoir de mauvais dans ses écrits; & une confession de foi sur tous les articles que l'on avoit condamnés dans ses ouvrages. Quant aux circonstances de sa mort, Pierre, Abbé de Cluni, témoin oculaire, les a rapportées dans une Lettre (c) qu'il écrivit sur ce sujet à Heloisse. Cette Lettre contient en substance, que rien n'étoit semblable à l'humilité d'Abaillard, tant dans ses habits que dans

<sup>(</sup>c) Petrus ibid. epift, 21.

#### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 161

fon maintien; qu'il observoit une égale simplicité dans tous les besoins du corps ; qu'il partageoit son tems entre la lecture & la priere, ne s'occupant que de méditer ou d'enseigner les vérités de la Religion; que se voyant réduit à l'extrêmité, il sit d'abord fa confession de soi, puis celle de ses péchés, & reçut ensuite le Viatique. L'Abbé de Cluni fit porter secretement le corps d'Abaillard au Paraclet, & le remit lui-même à cette Communauté. Nous avons encore l'épitaphe (a) qu'il fit pour mettre sur son tombeau, & l'abfolution qu'il lui donna après sa mort, comme il étoit d'usage en ce tems-là. Dans l'épitaphe il l'appelle le Socrate de la France ; le Platon d'Italie ; le Maître & le modele de l'éloquence. Mais il releve furtout en lui la fagesse qu'il sit paroître, en mettant dans ses dernieres années toute sa gloire à vivre en Disciple de la Croix. Il mourut le 21 d'Avril 1142.

X V. L'édition de ses écrits faite à Paris en 1616 chez Nicolas Buon in-4°. par les foins de François d'Amboife, Confeiller baillard. Ses d'Etat, commence par une Préface apologetique, où ce sçavant Magistrat s'est efforcé de rétablir la mémoire d'Abaillard, sléttie par ses ennemis; & de montrer combien il s'est rendu utile à l'Eglife, foit par fes lecons publiques, foit par fes écrits. Il ne diffimule ni ses sautes ni celles d'Heloisse; mais il n'oublie pas aussi de faire remarquer qu'ils les ont l'un & l'autre effacées par une sévere pénitence ; que si elle parut plus tardive dans Heloisse, ce ne sut pas une raison d'en suspecter la sincerité.

XVI. Après cette Préface viennent les Lettres d'Abaillard Lettre d'A-& d'Heloisse. Il étoit encore dans l'Abbaye de faint Gildas en baillard à un Bretagne, lorsqu'un de ses amis lui écrivit pour chercher auprès Epist. 1, raz. de lui quelque consolation dans divers accidens facheux, dont 3, edit. Paris il étoit accablé. Abaillard perfuadé qu'en cette occasion les exemples sont plus efficaces que les discours, répondit à cet ami par un récit fort détaillé des fouffrances & des perfécutions qu'il avoit eu lui-même à supporter depuis sa jeunesse. C'est pourquoi on a intitulé cette Lettre : l'histoire des calamités d'Abaillard. Elle comprend l'histoire de sa vie, depuis sa naissance jusqu'aux mauvais traitemens qu'il recevoit de la part des Moines de faint Gildas, lorfqu'il l'écrivoit.

XVII. Cette Lettre étant tombée entre les mains d'Heloisse, Lettre d'Heelle en reconnut aisément le caractere, quoiqu'elle n'en eut point lard, reçu de lui depuis un grand nombre d'années, c'est-à-dire, depuis Epist. ».

<sup>(</sup>a) Op. Abalardi , pag. 242 & 345. Tome XXII.

## 162 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

qu'il avoit fait profession de la Regle de S. Benoît en l'Abbaye de S. Denys. Elle se plaignit à lui-même d'un st long silence, & qu'il refusat à son épouse les consolations qu'il accordoit à un ami. Heloisse ne lui dissimule pas qu'elle ne s'étoit faite Religieuse que pour lui plaire. Mais penfant depuis plus chrétiennement, elle lui témoigne qu'il devroit du moins ne lui pas refuser des Lettres pour la porter à Dieu & à la pratique des regles de son état; ou que s'il ne la jugeoit pas digne d'en recevoir de sa part, il ne pouvoit gueres se dispenser d'en écrire aux Religieuses du Paraclet, qui étoient ses filles, & qui lui devoient le Monastere qu'elles possedoient. Faites-vous réflexion, lui dit-elle, à ce que vous me devez ? Vous devez quelque chose à toutes les femmes qui vivent dans la pieté, & qui ont befoin de votre fecours; mais vos obligations font infiniment plus grandes envers votre chere & unique. Votre profonde érudition ne vous permet pas d'ignorer les soins empressés que les saints Peres ont eus pour les personnes de notre sexe; combien de sçavans Traités ils ont composés pour les instruire & les former dans la vertu ; combien de sermons & d'exhortations ils ont prononcés pour les animer, les encourager; combien de Lettres ils leur ont écrites pour les confoler dans leurs afflictions. Enfin les Vierges & les Veuves ont toujours fait l'objet principal de leur vigilance & la matiere de leurs travaux. C'est ce qui fait que je m'étonne, que ni l'exemple de ces grands Saints, ni le désir de plaire à Dieu, ni l'amour que vous me devez, n'avent pû jusqu'à présent vous engager à me procurer la moindre confolation, ou par votre préfence, ou par vos Lettres, quoique vous ne puissiez ignorer le besoin extrême que j'en ai eu, non-seulement dès les premieres années de ma conversion où j'étois encore flotante entre le Ciel & la Terre, entre Dieu & le monde, mais même depuis qu'étant toute à Dieu , j'ai été accablée de douleurs & de chagrins , fans que yous avez paru y prendre aucune part.

Lettre d'Abastlard - Helosse.

X VIII. Abaillatd répondit que son silence n'étoit l'effet ai de son oubli, ni de sa négligence, mais de la persuasion, où il étoit, qu'elle pouvoit par sa vertu & ses talens, faire pour ellemème & pour ses Sœurs tout ce qui étoit nécessaire dans la conduite de la vie. Mais, a jouta-eil, si vous croyez avoir befoin de mes instructions, ditres-moi sur quelle matiere vous voulez que je vous parle, & je tâcherai de vous dite ce que le Seigneur m'inspirera pour voure sandification & celle de vos silles. Il lui

## ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 163

domande, & à ses Religieuses, le secours de leurs prieres; & fait voir par divers exemples, combien celles des Vierges sont puissantes auprès de Jesus-Christ; & celles des semmes pour leurs époux. Il y avoit déja quelques années que la Communauté du Paraclet faifoit pour Abaillard à la fin de chaque Heure Canoniale, une priere à Dieu tirée entierement des Pfeaumes. Il lui en envoye une autre pour être récitée aussi à la fin de chaque Heure, afin qu'il fut délivré des dangers évidens où il étoit tous les jours, de perdre la vie. Incertain du moment ni du lieu de sa mort, il prie Heloisse de faire enlever son corps, & de le faire porter dans le Cimetiere du Paraclet, afin que les Sœurs ayant toujours devant les yeux fon tombeau, offrissent leurs prieres pour le repos de son ame.

XIX. Au lieu des consolations qu'Heloisse attendoit d'A- Lettre d'Hebaillard, elle fut accablée de dou!eur par la nouvelle du danger losse à Abaild'une mort prochaine. Elle s'explique là-dessus d'une maniere Epist. 4. très-touchante; & ne ménageant plus les termes, elle s'en prend à Dieu, de tous ses malheurs. Mais revenant aussitôt à des sentimens plus chrétiens, elle demande à Dieu la grace de faire une véritable pénitence de ses sautes. Elle entre dans le détail de ses peines; & après s'être écriée avec l'Apôtre : Malheureux Rem. 7. que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort; elle prie le Ciel, qu'elle puisse voir en elle l'accomplissement de ce qui suit : Ce sera la grace de Dieu, par Jesus-Christ Notre-Seigneur. Mais elle s'en croyoit bien éloignée, & regardant son cœur comme attaché encore à la terre, elle avoue avec humilité, qu'elle n'avoit que les dehors de la Religion. C'est pourquoi elle prie Abaillard de ne lui plus donner de louanges. Si vous croyez, lui dit-elle, qu'il y a en moi quelqu'ombre de vertu, craignez qu'elle ne se dissipe par un air aussi dangereux que sont les louanges. Voulez-vous être la cause de ma perte ? Non je ne puis croire que vous ayez assez peu d'amitié pour moi, pour exposer mon falut en m'expofant à perdre l'humilité. Demeurez donc toujours dans une fainte appréhension sur mon sujet : craignez pour moi & pour mon peu de vertu, afin que cette crainte vous oblige à me secourir par de ferventes prieres.

XX. On a blâmé Heloisse d'avoir découvert dans cette Lettre d'A-Lettre toutes ses soiblesses; mais c'étoit à son mari qu'elle les loisses découvroit, & elle ne le faisoit que pour s'humilier du peu Epig. 5de progrès qu'elle avoit fait dans la vertu. Gémissant sous la dure fervitude du corps, elle demandoit d'en être délivrée par le

# 164 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

secours de ses prieres. Abaillard dans sa réponse employa tout son scavoir pour faire cesser le trouble que sa premiere Lettre avoit occasionné à Heloisse. Elle s'étoit plainte qu'en lui écrivant, il l'avoit nommée la premiere dans l'infcription de fa Lettre, au lieu qu'il devoit se nommer le premier comme étant au-dessus d'elle. Il se justifie là-dessus en lui faisant remarquer, qu'étant devenue par ses vœux l'Epouse de Jesus-Christ, elle étoit, suivant que le dit faint Jerôme dans sa Lettre à Eustoquie. fa Dame & fa Maîtresse. Prenant de-là occasion d'instruire Heloïsse sur les devoirs d'une Epouse de Jesus-Christ, il donne une explication de ce qui est dit de l'Epouse dans le Cantique des Cantiques, & en fait l'application aux personnes du sexe confacrées à Dieu. Il fait des reproches à Heloïsse sur la trop grande fenfibilité aux nouvelles qu'il lui avoit données des dangers où il étoit de mourir; & dit qu'il ne l'en auroit pas informée, fr elle-même ne l'avoit conjuré de ne lui rien cacher de l'état de ses affaires. A l'égard des louanges dont elle se plaignoit : Fasse le Ciel, lui dit-il, que votre esprit & votre cœur s'accordent avec les expressions de votre langue! Si cela est ainsi, votte humilité est fincere. Mais prenez garde que vous ne cherchiez les louanges par les mêmes voyes que vous femblez prendre pour les éviter, & que vous ne rejettiez du bout des lévres ce que votre cœur souhaite avec plus de passion. Helorsse ne cessoit de plaindre le fort d'Abaillard'; & lui au contraire, lui fait voir que Dieu l'a traité dans sa misericorde, plutôt que selon la rigueur de sa justice ; que Dieu en a agi de même envers elle; qu'ainsi ils devoient l'un & l'autre le remercier de les avoir délivrés des dangers de périr éternellement. Il représente à Heloisse qu'en restant dans le monde elle n'auroit pu donner qu'un petit nombre d'enfans & avec beaucoup de peine ; au lieu qu'étant dans la Religion, elle élevoit pour le Ciel une nombreule famille. Il l'exhorte à résister de tous ses efforts aux tentations de la vie présente, dont elle s'étoit plainte dans sa Lettre; & lui donne tout au long la priere qu'il avoit composée pour elle & pour lui, en lui conseillant de la réciter chaque jour avec attention.

Lettre d'Helostle à Abail-

XXI. Heloüfe pour obêre à Abaillard ne lui écrivir plus rien, ni fur fes peines particulieres, ni fur leurs infortunescommunes; mais portant fes vûes à quelque chofe de plus utile, elle le pria de lui apprendre & fes Securs I origine de leur éat; quelle autorité & quel rang il avoit dans l'Eglife; fur quels for-

He total Google

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 165 demens il avoit été établi, en quel tems il avoit commencé. Il est honteux, disoit-elle, à des Religieuses d'ignorer toutes ces choses & d'embrasser une profession sans la connoître. Une personne bien née dans le monde sçair la génealogie de sa famille & d'où elle fort. Faut-il que nous en scachions moins en Religion? Et notre état est-il si obscur qu'on ne puisse en connoître les commencemens? Elle lui demanda encore une regle pour fa Communauté. On y observoit celle de saint Benoît comme dans tous les autres Monasteres de Filles; mais Heloisse ne la trouvoit pas praticable en plusieurs points, pour les personnes de son fexe, à l'égard des habits, des chemifes de ferge, de la lecture publique de l'Evangile à Matines, de l'hospitalité, des travaux de la Campagne, de l'épreuve d'un an dans les Novices avant la profession, & de l'austerité des jeunes & de l'abstinence de la chair. Ce seroir affez pour nous, dit-elle, eu égard à notre foiblesse, si en matiere d'austerité & d'abstinence nous faisions autant que les Evêques & les autres Eccléfiastiques, qui composent le Clergé; si, comme eux, nous consentions de garder la chasteté & les jeunes que l'Eglise ordonne. Elle cite encore pour exemple à imiter les Chanoines Réguliers, qui n'étant pas, à ce qu'ils difent, inférieurs en matiere de perfection aux Moines, portent néanmoins du linge, mangent de la viande, & n'ont point d'autres austerités, que celles du commun des Chrétiens. Elle détaille les dangers du vin, mais elle ne laisse pas de vouloir en conserver l'usage à ses Religieuses en une quantité qui ne puisse nuire. Enfin elle prie Abaillard de régler encore l'Office divin de façon qu'on ne soit pas obligé de répeter plusieurs sois les mêmes pfeaumes en une femaine, & de marquer comment on devoit se comporter touchant la lecture de l'Evangile à Matines, fans qu'on foit obligé de faire entrer un Prêtre ou un Diacre pour le chanter.

XXII. La réponse d'Abaillard aux deux demandes d'He- Lenre d'Aloisse forme deux Lettres. Dans la premiere il fait voir, que baillard à Hel'Ordre Monastique, soit d'hommes, soit de filles, a reçu de Epist. 7. Jefus-Christ son établissement, sa persection, & toutes les graces qui l'accompagnent ; que le Sauveur a jetté les fondemens de l'étar religieux, en affemblant sous sa conduite un certain nombre de personnes de l'un & l'autre sexe, à qui il a donné les regles d'une vie fainte, & les instructions nécessaires pour rendre à Dieu ce culte intérieur & parfait qui forme les vrais adorateurs & l'état religieux. Abaillard releve tout ce qui est

X iii

#### 166 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

dit dans l'Evangile à l'avantage des faintes Femmes qui fervoient Jefus-Chrift; & ce que faint Luc dans les Actes, & faint Paul dans ses Epîtres, disent des Vierges & des Veuves, qui faisoient profession de servir Dieu par les services qu'elles rendoient à ses Ministres , qu'elles entretenoient de leurs biens. Enfuite il montre par le témoignage des anciens Historiens Ecclesiastiques, que le nombre de ces Vierges s'étant multiplié, on en vit dans presque toutes les Villes se réunir en une même maison pour y vivre dans les exercices de pieté; que les Empereurs les prirent fous leur protection; que les Evêques & les Docteurs de l'Eglife se chargerent volontiers de composer des Traités de dévotion pour les instruire, & que leur état passoit dans l'artife pour si respectable, que l'on choisissoit pour donner le voile à une Vierge, les Fêtes les plus folemnelles; ce qui ne se faisoit pas même pour la confécration des Evêques; & que si une fille engagée dans le mariage, vient à changer de résolution avant que le mariage foit confommé, on lui permet d'entrer en Religion, & de répudier fon mari.

Lenre d'Abaillard à Heloufe,

XNII. La feconde Lettre est la Regle même qu'Abaillard compost pour la Communauté du Paraclet. Il dit dans la Préface que les coutumes non écrites étant sigiettes à de grands changemens, capables de défigurer entierement une Maison Religieuse, il lui a paru nécessaire de mettre par écrit les regles qu'on devoit suivre conslamment en ce Monastere; qu'il les a tirées des Communautés les mieux reglées; des instructions des Peres de l'Eglife; des maximes de l'Evangile, & de ce que le bon sens present de plus juste & de plus rationnable. Il met l'essentie, l'obésifance, le silence, la pauveré, l'obésifance, le silence, la retraite; & après avoir dit beaucoup de choses sur ces verue; il remarque qu'à l'égard de la distribution des Officines du Monastere, il faut s'en tenir à ce qui en est ordonné dans le soixante-sixiéme chapitre de la Regle de faint Benoit.

Regle du Paraclet. Officieres du Monastere. XXIV. Venant au détail de la Regle du Paraclet, il donne la Superieure le titre d'Abbesse avec l'autorité sur toures les Officieres subalternes, la Portiere, la Celleriere, la Robbiere, l'Instinuère, la Chantre, la Sacrissaine. Outre les Religieuses du Choure, il y aura des Sours convertés, dévouées au service de la Communauté, mais qui n'en porteront point l'habit. On choissira pour Abbesse, celle qui strupassera outres les autres en pieté, en sigessie, en doctrine, en experience, & d'un sige qui

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 167 foit comme un garant de la probité de ses mœurs. Il est besoin qu'elle ait appris à commander par une longue obéissance; qu'elle sçache bien la Regle, non pour l'avoir entendu lire, mais pour l'avoir pratiquée. On ne choifira pas pour Abbesse une fille de qualité, parce qu'ordinairement ces fortes de perfonnes commandent avec trop d'empire; ni dont la famille fasse sa résidence dans le Pays, à cause des fréquentes visites qu'elle occasionneroit, & qu'elle accorderoit en faveur de ses parens des choses qu'elle devroit refuser. Mais on passera pardessus cette défense, s'il y en a des raisons particulieres & une nécessité indispensable.

X X V. Chargée de la conduite des ames, l'Abbesse pensera fouvent qu'elle en rendra compte à Dieu. Elle n'aura aucune l'Abbelle. distinction du reste de ses Sœurs quant à l'habillement & à la nourriture ; mangera en un même Réfectoire avec elles , & couchera en un même Dortoir, afin qu'elle se trouve toujours à la tête de sa Communauté ; qu'elle connoisse mieux les besoins de ses Sœurs, & qu'elle y pourvoye. Elle sera son principal soin du spirituel de la Maison. Les affaires temporelles & exterieures du Monastere seront confiées à des Religieux qui auront avec eux quelques Freres convers. Les Moines Prêtres diront la Messe à la Communauté & lui annonceront la parole de Dieu. Lorsqu'elle tiendra son Conseil, il sera permis à chacune de dire fon fentiment : mais on s'en tiendra toujours à la réfolution qu'elle prendra, ne fut-elle pas bonne ; parce que tout ce qui se fait par obéissance est bien sait.

XXVI. Il devoit donc y avoir au Paraclet un Monastere double, l'un de filles, l'autre d'hommes, mais dans des enceintes ferre du Moféparées pour ne pas contrevenir à la défense du septiéme Concile nastere. général. Le Superieur du Monastere d'hommes avoit aussi le nom d'Abbé. Un de ses Religieux faisoit pour le Monastere de filles les fonctions de Procureur, avec l'intendance de tous leurs biens, foit à la Ville, foit à la Campagne, & pourvoyoit à toutes leurs nécessités temporelles. Il étoit défendu aux Religieux d'avoir aucune familiarité avec les Religieuses, & d'entrer dans l'interieur de leur Monastere. L'Abbé même ne devoit leur tenir aucune conference spirituelle qu'en présence de l'Abbeffe. La Regle ordonne, que le Religieux chargé par fon Abbé du soin des affaires temporelles des Religieuses, ait aupa-

ravant l'approbation de l'Evêque; que tant l'Abbé que les Religieux foient de même Ordre que les Religieuses; que l'Abbé foir Superieur des unes & des autres ; qu'auffitôt après son élec-

# 168 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

tion, il fasse serment de sidelité en présence de l'Evéque & de la Communauté, avec promesses de s'acquiter de la charge avec toure l'équiré possible; que les Religieux en faisant leurs vœux, s'obligent autil avec serment envers les Religieuses, de ne jamais foussire qu'elles soient moiestées; qu'en outre ils promettront obésisance à l'Abbesse, de seront comme les Religieuses profession entre ses mains, On avoir établi la même chose dans l'Ordre de Fontevrault, & soumis les Religieux à la Jurissistion de l'Abbesse.

Devoirs des Officieres

XXVII. La Regle fait un dérail de rous les devoirs des Officieres fubalternes , que nous avois nommées plus haut. La Chantre avoit foin de la Biblioreque, d'où elle tiroit les Livres dont les Sœurs avoient befoin, & les remettor à leur place quand elles les lui rapportoient. L'Infirmerie étoit difpolée de façon, que les Religieux pouvoient y entrer & en fortir pour donnet es Sacremens, fans voir la Communauté, & Gans en étre vis. La lépulture de l'Abbeffe n'avoir rien de particulier, if ce n'eff qu'on la revétoit d'un clite. Toutes les Officines du Monaftere étoient à la charge de la Celleriere; & les aumônes commifée aux foins & à la prudence de la Portiere. Elle ne pouvoit introduire aucune perfonne du fexe dans la clôture, fant la permittion exprefic de l'Abbeffe.

Ornemens de l'Eglife,

XXVIII. Il faut, dit la Regle, chercher dans les omenmens de l'Eglife, plutô la propreté que la magnificance; qu'il ny air donc ni or ni argent; fi ce n'est un ou deux caldese qui feront feulement d'argent. Il n'y autra aucune image ni en bosse, ni en peinture. Une Croix de bois toute simple sera élevée sur l'Autel; elle en sera rout l'ornement; si l'on veut toutesois y artacher une image du Sauveur, on le pourra. On se contentera de deux cloches, & à la porte du Chieur on mettra un benitier, afin que les Sœurss en entrant le matin à l'Eglife, & en sortant le soit après Complies , puisse pendre de l'eau-bénite pour se purifier.

Office Divis.

XXIX. On diftribuera de telle forte les leçons de Matites, que dans le cours de l'année on life route l'Ecriture fainte. Quant aux Commentaires des Peres ou à leurs fermons, on les lira au Chapitre, ou au Réfectoire. Les Vigiles ou Matines se commenceront à minuit; se les Laudes au point du jour. Pendant l'intervale entre ces deux Offices, les Sœurs prendront leur sommeil. Les lectures se feront dans le Choitre. À l'isse de Primes on l'au Chapitre lire le Matryrologe; a près quoi celle qu'i préside au Chapitre lire le Matryrologe; a près quoi celle qu'i préside

1414

### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 166

fera une exhortation à la Communauté, ou la lecture de quelque Livre édifiant. L'affemblée se terminera par la correction des fautes. Personne ne cachera les siennes, ni celles de ses Sœurs, quand elles ne s'en accuferont pas.

XXX. Il fera permis aux Religieuses de manger de la viande, Nourriture.

mais seulement une fois le jour . & trois jours de la semaine . le Dimanche, le mardi & le jeudi. On ne leur fervira qu'une portion, & que d'une sorte de viande; quelque Fête il arrive dans le cours de la semaine, on ne changera rien à cet ordre. Au défaut de viande, on donnera aux Sœurs deux portions, ou d'œufs, ou de légumes, ou de poisson. A souper elles n'auront que des fruits. La nourriture pour tous les vendredis sera la même qu'en Carême. Il n'v aura pas d'autres jeunes que ceux que l'Eglise prescrit à tous les Fideles; mais depuis les ides de Septembre on ne fera qu'un repas par jour jusqu'à Pâques, où toutefois l'on fervira de la viande, à l'exception du Carême. On permet l'usage du vin en petite quantité, & avec un tiers

XXXI. Les Religieuses seront vêtues de noir pour les

Habits des

habits exterieurs. Deffous elles porteront quelques peaux d'a- Religieues. gneaux. Leurs voiles seront d'une toile, ou d'une petite étamine noire : ce qui s'entend des Professes seulement; & non des Novices, qui apparemment le portoient blanc. Pour diftinguer entre les Religieuses celles qui avoient embrassé cet état étant Vierges, d'avec celles qui étoient venues au Monastere depuis leur veuvage, on mettra fur le voile des premieres une Croix blanche faite avec du fil, afin que tout le monde connoisse qu'elles appartiennent plus particulierement à Jesus-Christ. Toutes porteront sur leur chair une chemise de grosse toile, & coucheront fur un matelas, avec des draps de toile. En hyver elles porteront un manteau, dont elles pourront se servir la nuit pour se couvrir. Leur coëffure sera simple, & consistera en un bonnet de peau, un bandeau de toile blanche qui descendra sur le front, & un voile qui couvrira toute la tête. Jamais elles n'iront nuds pieds, sous quelque prétexte que ce soit, même de morrification.

XXXII. L'heure de la Messe sera celle de Tierce. Si le nombre des Religieux le permet, le Semainier se fera assister Communion, d'un Diacre & d'un Sous-Diacre. S'il est besoin de dire plusieurs Messes, on fera ensorte qu'elles n'empêchent pas que l'Office Divin se fasse dans le Monastere des Religieux. On prendra un Tome XXII.

& Réfectoire.

# 170 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

des plus anciens pour communier les Sœurs après la Messe lorfque le Diacre & le Sous-Diacre se seront retirés. Or les Sœurs communieront au moins trois fois l'année, à Pâques, à la Pentecore, & à Noel. Avant chaque communion, elles passeront trois jours en prieres & en pratiques d'humilité, & euneront au pain & à l'eau. Le premier jour elles confesseront leurs péchés: les deux autres jours seront employés à la satisfaction de leurs fautes. Etant ainsi disposées, elles s'approcheront du Pain de vie. Après la Messe, elles travailleront jusqu'à Sexte. Alors elles iront dîner, à moins que ce ne soit un jour de jeune : car en ce cas il faudroir attendte après Nones, ou après Vêpres, si c'étoit en Carême. En tour tems on fera la lecture pendant le repas, jusqu'à ce que l'Abbesse dise tout haut : c'est assez. Aux jours de jeunes, le foir on ne prendra qu'un verre d'eau; enfuite on lira les collations de Cassien; mais avant cette lecture, si c'est le samedi, l'Abbesse lavera les pieds & les mains des Sœurs , assistée de celles qui auront fervi à la cuisine durant cette semaine.

Erude de PEcriture. fainte.

X X X I I I. Le dernier article de la Regle est conçu en ces termes: puifque vous vous privez volontiers de toutes les vaines conversations qui ne font que dessecher le cœur , vous employerez ce tems à l'étude de l'Ecriture, furtout celles à qui Dieu a donné plus de talent, plus d'ouverture d'esprit, plus de grace pour s'énoncer, afin qu'elles s'instruisent à fond de ce qui regarde la pieté & la vie spirituelle.

Statuts attriloiffe.

X X X I V. Ce font là les articles principaux de la Regle bués à He- dreffée par Abaillard, felon les manuferits de Nantes & de faint Victor. Mais celui du Paraclet en contient quelques autres qu'on croit être d'Heloisse. Il en sera parlé dans la suite.

Autres Lettres d'Abaillard , pag. ¥17.

X X X V. Viennent ensuite plusieurs Lettres tant d'Abaillard que d'autres personnes de sa connoissance. La premiere est une Lettre de confolation de la part de Foulques, Prieur de Detiil , fur l'infulte que Fulbert , oncle d'Heloiffe , avoit faite

Epift. 1, à Abaillard. Il lui confeille de quitter le dessein qu'il avoit d'aller à Rome, pour se plaindre de ce Chanoine. Abaillard étant un jour avec quelques Moines de faint Denys, ils tomberent sur un passage du vénérable Bede, qui dit, que faint Denys l'Aréopagite étoit Evêque de Corinthe : Voilà , leur dit-il, un passage qui n'est pas favorable à l'opinion où vous êtes, que le faint Denys Aréopagite, dont vous avez le corps, étoit Evêque d'Athenes. Cette réflexion & quelques discours

qu'il tint fur le même sujet, mirent ses Confretes de mauvaise

ET HELOISSE ; ABBESSE DU PARACLET. 171

humeur contre lui il prit donc le parti pour les ramener, d'écrite Enfl. si une Lettre contre ceux qui en s'autorifant du témoignage de Bede, jouvenoient que faint Denys l'Aréopagite avoit été Evêque de Corinthe. Il adrefla cette Lettre à l'Abbé Adam & aux Moines de faint Denys. Elle contient en fubliance, ou que Bede s'est trompé, ou qu'il a rapporté l'opinion des autres & non la fienne; ou enfin que faint Denys l'Aréopagite après avoir été Evêque de Corinthe, Je fut aussi d'Athenes, d'où faint Clement l'envoya dans les Gaules pour y annoncer l'Estragile.

X X V I. Dan la troilième Lettre Abaillard complet un E41, 34
certain Chanoine Régulier, qui élevoit beaucoup fes Conferes
au-deflus des Moines. Abaillard fait voir que ceux-ci ne font
point inférieurs à ceux-là, puifqu'on voit fouvent des Cleres
embraffer la vie Monafitque; qu'après l'avoir embraffée, il ne
leur est plus permis de recourner à l'Ordre Clerical; que les
Moines, choits pour les fonctions Clericales, ne changent point
d'habits, au lieu que les Clercs en changent quand ils se font
Moines; cay putieurs fois l'on a pris des Moines pur les faire
Evéques, & jamais de Clercs pour gouverner des Monasleres;
que faint Jerôme préferoit l'état des Moines comme plus
parâit que celui des Clercs. Il en donne encore d'autres raisons.

XXVII. La quartiéme Lettre est contre un ignorant qui Epst. a blâmoit l'Ungage de la Dialectique. Abaillard le compare au renard de la fable, qui ne pouvant parvenir à avoir des cerises qu'il voyoit sur un arbre, dit que le goût n'en valoit rien. Il montre que les Peres de l'Eglise ont cru cet art nécessiare pour l'intelligence de l'Ecriture; èt que sans le sécouts de la Dialectique, il ne feorit pas aiss' de résuret so spohifmes des héré-

tiques.

EXXVIII. Saint Bernard s'étant trouvé au Paraclet dans £90.5, le tems que l'on chantoit Vépres, remarqua que la Superieure en récitant l'Oraifon Dominicale haute voix, comme il fe pracique dans l'Ordre de faint Benoit, dit: Domner, nous aujourd hui notre pain [purperibb]lantiel, 8. to non pas, notre pain [puridien. Il fit là-deflus des remontrances à Heloiffe, d'ifant que c'étoit une nouveauté dangereufe. Elle prouva par le texte grec & hebraique de faint Matthieu, qu'il falloit dire: Notre pain [paperfub]lantiel. Mais le faint Abbé infilta coujours fur ce que l'on devoit s'en tenir à l'ufage de l'Eglife. Heloiffe donna avis de cette entretwè à baillard, qui prenant fa défenté écrité une Lettre à faint Bernard, où il dit, qu'on ne pouvoit le traiter de

Americ Chogic

# 172 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

Man, 6, 11. Novateur pour un terme qui est de l'Ecriture; & qu'étant dans faint Matthieu, qui a rapporté l'Oraifon Dominicale toute entiere, on doit plutôt suivre cet Evangeliste, que saint Luc, qui n'en met qu'une partie, & qui n'étoit pas présent lorsque Jesus-Christ dicta cette priere, au lieu que saint Matthieu l'avoit entendue de la bouche même du Sauveur. Abaillard ajoute, que l'Eglise grecque qui ce semble devroit suivre la leçon de faint Luc qui a écrit en grec, s'en tient néanmoins à faint Matthieu. Venant aux reproches de nouveauté, il censure vivement les coutumes de Cîteaux, differentes de celles de l'Eglise universelle. On v disoit alleluia même après la Septuagesime : & à Matines les jours de Noël, de Pâques & de Pentecôte, on récitoit l'Hymne, Eterne rerum Conditor, au lieu de celles qui font propres à ces folemnités. Ils s'éloignoient encore à Cîteaux des Rits communs de l'Eglise, en disant un Invitatoire & une Hymne aux Ténebres pendant la semaine sainte, & Gloria Patri à chaque pseaume. Si vous me répondez, dit-il à saint Bernard, que ces usages sont conformes à la Regle de saint Benoît, je vous dirai aussi que l'Oraison Dominicale en la maniere qu'on la récite au Paraclet, dans l'Eglise grecque & ailleurs, est conforme à l'Evangile, dont l'autorité est superieure à celle de saint Benoît. Il ajoute, que les nouveautés défendues dans l'Eglife, ne font pas celles des expressions, mais des sentimens contraires à la foi; ce qu'il prouve par l'invention des termes de confubstantiel, de personne, de Trinité, pour expliquer nos mysteres: termes que l'on chercheroit envain dans les divines Ecritures. Il dit encore qu'il y a une infinité de differences dans les courumes des Eglises, même entre les Clercs; qu'à Rome l'Eglise de Latran est la seule qui conserve l'ancien Office : qu'il en est de même de l'Eglife de Milan & de celle de Lyon, pendant que les Eglises soumises à ces trois Métropoles en font de differens. De tout cela Abaillard conclut qu'il est libre à un chacun de réciter l'Oraifon Dominicale en la maniere qu'il jugera à propos.

Fig. 6. XXIX. Sa fixiéme Lettre eft une exhortation aux Religieufes du Paraclet, de s'appliquer à l'étade de l'Ecriture fainte,
à l'exemple de Lazta, de Blefille, & de plufieurs Dames Romaines, qui l'étudioient fous la conduite de faint Jerôme. Il
rapporte une partie des préceptes & des confeiis que ce Pere
leur donnoit fur ce fujet, & leur dit qu'elles ne peuvent s'excufer
de ce travail, puifqu'elles avoient dans Heloiffe leur Abbeffe une
Maîtreffe, de qui elles pouvoient apprendre le latin, le gree

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 177

& l'hebreu, langues nécessaires pour l'intelligence des Livres facrés, mais qu'on négligeoit alors. C'est pourquoi il souhaite, que pour donner de l'émulation aux hommes & condamner leur négligence à cet égard, elles s'appliquent avec fuccès à cette science, qu'ils ont comme abandonnée. La septième Lettre est Epift. 7. le panégyrique de faint Effienne, premier Martyr. Abaillard

l'adressa aux mêmes Religieuses du Paraclet.

X L. Suivent plusieurs Lettres de faint Bernard & du Pape Innocent II. contre Abaillard & sa doctrine. Un jeune homme usque ad 16. nommé Berenger, qui avoit été Disciple d'Abaillard, essaya de le justifier des reproches qu'on lui faisoit sur sa foi. Mais son écrit n'est qu'un tissu d'injures contre saint Bernard & les Evêques du Concile de Sens, qui avoient condamné Abaillard. Guillaume II. Evêque de Nimes, fit là-dessus une réprimende sévere à Berenger. Il reconnut sa faute, écrivit à cet Evêque pour lui en demander pardon; reconnut la fainteté de la vie de faint Bernard, la pureté de sa doctrine, & témoigna qu'il ne vouloit plus prendre la défense des articles objectés à Abaillard, parce qu'encore qu'ils puffent être pris en un bon fens, ils fonnoient mal; qu'il auroit même supprimé l'apologie qu'il en avoit faite, s'il n'y en eût eu un grand nombre d'exemplaires répandus par toute la France & en Italie; qu'il la condamnoit, & se désissoit du dessein qu'il avoit eu d'en écrire une seconde. Le même Berenger voyant que les Chartreux s'élevoient aussi contre Abaillard, les traita durement. Il en usa de même envers un Moine de Marfeille, que l'on ne connoît pas d'ailleurs. L'Evêque de Nîmes l'en reprit encore. Berenger prétexta qu'il n'avoit écrit contre les Chartreux, que pour fermer la bouche à des gens qui faisoient profession de garder le silence. On a joint à la Lettre qu'il leur écrivit un petit Traité en forme de Dialogue. On le croit d'Abaillard. Il roule sur l'origine du nom de Chrétien.

X L I. Quelque tems après la condamnation des erreurs d'Abaillard dans le Concile de Sens, on répandit un écrit qui contenoit dix-sept articles de ces erreurs, comme extraites de baillard, pagfes écrits, & condamnées dans cette assemblée. Ce fut pour se 330justifier sur tous ces articles, qu'il composa sa premiere apologie adressée à tous les Fideles. Il eut soin d'en tirer plusieurs copies, & de les répandre dans le monde. Il y déclare, 1°. Qu'il déteste la proposition qu'on lui a attribué malicieusement, que le Pere est la pleine puissance, le Fils une certaine puissance, & que le Saint-Esprit n'est aucune puissance; qu'il croit au contraire que

Epif. 2 .

Epift. 19.

Pag. 316.

Enif. 10. apologie d'A-

# 174 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ:

le Fils & le Saint-Esprit sont de la même substance que le Pete; qu'ils ont une même puissance, une même volonté. 2º. Qu'il reconnoît que le Fils de Dieu seul, s'est fait homme pour nous racheter. 3°. Que Jesus-Christ comme Fils unique de Dieu, est né de la substance de son Pere avant tous les siécles; & que le Saint-Esprit, qui est la troisième Personne de la sainte Trinité. procede du Pere & du Fils. 4°. Que la grace de Dieu est tellement nécessaire à tous les hommes, que ni la nature, ni la liberté, ne peuvent suffire pour le salut ; parce qu'en esset c'est la grace qui nous prévient, afin que nous voulions; qui nous fuit, alin que nous puillions; qui nous accompagne, afin que nous perséverions. 5°. Que Dieu ne peut faire que ce qu'il est convenable qu'il fasse, & qu'il y a beaucoup de choses qu'il ne fera jamais. 60. Qu'il y a des péchés d ignorance, furtout quand ils sont occasionnés par la négligence à nous instruire de nos devoirs. 7°. Que Dieu empêche fouvent le mal, foit en prévenant l'effet de la mauvaife volonté, foit en la changeant en bien. 8°. Que nous avons contracté la coulpe & la peine du péché d'Adam; & que ce péché a été la fource & la cause de tous les notres. 9°. Abaillard confesse encore, que ceux qui ont attaché Jesus-Christ à la Croix, se sont rendu coupables d'un grand péché. 10°. Que la perfection de la charité, qui n'exclut point une crainte chaste, telle que les Anges & les Bienheureux l'ont dans le Ciel, a été en l'ame de Jefus-Christ. 11º. Que la puissance des cless se trouve dans tous les Evêques, que l'Eglise reconnoît pour tels. 120. Que tous ceux qui sont égaux en amour de Dieu & du prochain, le sont en persection & en mérite. 13°. Qu'il n'y a aucune difference entre les trois Personnes divines, quant à la plénitude du bien & la dignité de la gloire. 14°. Il proteste qu'il n'a jamais pensé ni dit que le demier avenement du Fils pouvoit être attribué au Pere. 15°. Qu'il croit que l'ame de Jesus-Christ est réellement & substantiellement descendue aux Ensers, 16°. Il déclare encore qu'il n'à jamais dit ni écrit, que l'action, la volonté, la cupidité, le plaisir, ne font pas des péchés, & que nous ne devons pas fouhaiter l'extinction de cette cupidité. 17°. Après avoir défavoué le Livre des Sentences que l'on faifoit passer sous son nom, quoiqu'il ne fut pas de lui, il prie les Fideles de ne pas noircir fon innocence, en lui imputant des erreurs qu'il n'enseignoit pas ; & de donner un bon sens à ce qui leur paroitroit douteux dans ses écrits. Il y avoit, ce semble, plus de légereté que de malice dans

### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 176

les etreurs qu'on reptochoit à Abaillard. Du moins prend-il Dieu à témoin, que dans tout ce qui faisoit la matiere des reproches de ses Accusateurs, il n'avoit rien avancé ni par malice ni par orgueil. Mais on ne voit pas bien comment il a pu nier dans cette apologie, qu'il eût jamais dit que le Pere est la pleine puissance, le Fils une certaine puissance, & que le Saint-Esprit n'est aucune puissance; puisqu'il l'assure assez clairement dans fon introduction à la théologie (a). D'où vient que l'Anonime, qui après avoir été fon Disciple devint son Adversaire, l'accuse de mensonge en cet endroit (b).

X L II. Abaillard eut aussi grand soin de rassuret les Reli- Secondor apologie d'Agieuses du Paraclet contre les bruits fâcheux qui se répandoient baillant.

sur sa doctrine. Il leur envoya à cet esset une profession de Foi, opposée à toutes les erreurs qu'on lui imputoit. On jugera de Pag. 308. ces erreurs par le défaveu qu'il en fait. Je déteste, dit-il, l'héresie de Sabellius , qui soutenoit que le Pere , le Fils , & le Saint-Esprit ne sont qu'une même personne, & conséquemment que le Pere a été crucifié : d'où est venu à ses Sectateurs le nom de Patripassiens. Je crois que le Fils de Dieu s'est fait homme, en unissant la nature divine & la nature humaine en une même personne; & qu'après avoit consommé par sa mort l'œuvre de notre Rédemption, il est ressuscité & monté au Ciel, d'où il viendra juget les vivans & les morts. Je confesse que tous les péchés sont remis par le Baptême; que nous avons besoin de la grace, foit pour commencer, foit pout achever le bien; &c qu'après être tombés, nous pouvons nous relever par la pénitence. Qu'est-il besoin de parler de la résurrection de la chair. puisque si je ne la crovois pas, je me flatterois envain d'être Chrétien. Il condamne encore l'hérefie d'Arius, se déclare pour la consubstantialité du Fils & du Saint-Esprit avec le Pere. reconnoissant que le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit, ne sont au'un feul Dieu , une même nature , une même puissance.

X LIII. Abaillard se voyant vivement attaqué par un Cha- Epil. 11. noine de l'Eglife de faint Martin , qu'il ne nomme pas , le fit connoître à Girbert , Evêque de Paris , pour un homme qui avoit ofé diffamer par écrit faint Robert d'Arbriffelles, & attaquer faint Anselme avec tant d'impudence, que chassé d'Angleterre par ordre du Roi, il eut peine à en sortir la vie sauve. Il

<sup>(</sup>a) Pag. 991 & 1085.

<sup>(</sup>b) Tom. 4 , Bibliet. Ciffercienfis , P.17. 230 -

# PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

ajoute, qu'il fut encore chassé de France pour son arrogance; enfin que comme il n'étoit pas vrai Dialecticien, il ne pouvoit non plus passer pour vrai Chrétien, puisqu'il corrompoit même le sens des divines Ecritures par ses fausses interprétations.

XLIV. Pendant que plusieurs personnes slétrissoient la réputation d'Abaillard, & que pour arrêter les fuites de la Sentence du Concile de Sens, il alloit à Rome poursuivre son appel, Pierre le vénerable, Abbé de Cluni, le détourna de ce voyage; travailla avec l'Abbé de Cîteaux à faire sa paix avec saint Bernard, & l'engagea fous le bon plaisir du Pape à passer le reste de sa vie à Cluni. Cest le sujet de la Lettre de l'Abbé

Evill. 33. Pierre au Pape Innocent II. Abaillard étant mort quelque tems après. Pierre écrivit cette facheuse nouvelle à Heloisse, mais en lui donnant des motifs de consolation par le récit de la maniere édifiante qu'il avoit menée à Cluni jusqu'au dernier soupir. Il joignit à cette Lettre l'épitaphe d'Abaillard. Il en a été parlé plus haut. Nous n'avons pas la réponse d'Heloisse à cette Lettre. Mais dans une autre qu'elle écrivit à Pierre le vénérable, elle le prie

Epift. 24. de lui envoyer l'absolution qu'il avoit accordée à Abaillard, asin d'en suspendre la scedule à son tombeau. Pierre l'envoya signée

Epif. 25. de lui & scellée de son sceau. Il marquoit par la même Lettre à Heloïsse, qu'aussitôt qu'il en auroit l'occasion, il travailleroit à procurer à Astrolabe une Prébende dans un Chapitre de Nobles. L'absolution étoit conçue en ces termes : Moi Pierre, Abbé de Cluni, qui ai reçu Pierre Abaillard au nombre de mes Religieux, & qui après avoir levé de terre son corps secrettement, en ai fait présent à Heloisse, Abbesse du Paraclet, & à ses Religieuses, je déclare que par l'autorité de Dieu tout-puissant & de tous les Saints, je l'absous de tous ses péchés en vertu du droit que me donne ma charge.

lard for I'Onicale, les franboles des

XLV. On a mis après les Lettres qui nous restent d'Abailtaires d'Abail- lard & d'Heloisse, les Bulles des Papes en faveur-de l'Abbaye raifon Domi- du Paraclet, & le Diplôme de Hugues, Archevêque de Sens, pour la fondation de l'Abbaye de Pommeraye, dépendante du Paraclet. Suivent les Commentaires d'Abaillard fur l'Oraifon S. Athanase. Dominicale, le Symbole des Apôtres, & sur celui qui porte le nom de faint Athanase. Il suit dans le premier le texte de cette priere telle qu'on la récite communément dans l'Eglise, sans de faint Matthieu , qui porte : Donnez notre pain supersub-

Pag. 359. infiftet comme il fait dans fa Lettre à faint Bernard fur la leçon stantiel, ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 177

stantiel , au lieu de quotidien , comme lisoit faint Luc. Il remarque sur le symbole des Apôtres que personne ne tenoit un enfant sur les Fonts de Baptême, qu'auparavant il n'eût récité à haute voix l'Oraifon Dominicale & ce Symbole en préfence du Prêtre; & il prouve cet usage par plusieurs Canons des Conciles. Abaillard expliqua ce Symbole huit jours avant Pâques, c'est-à-dire, le Dimanche des Rameaux; mais on ne scait en quelle année. Tout ce qu'il dit dans cette explication est conforme à la Foi de l'Eglise, & peut servir à le justifier des erreurs qu'on lui a attribuées sur le mystere de la Trinité. Il n'explique

qu'en partie le Symbole de S. Athanase; mais il en prend l'essentiel. X L V I. La Lettre qu'Abaillard avoit écrite à Heloisse, & aux Religieuses du Paraclet , pour les exhorter à l'étude de d'Heloisse à l'Ecriture faince, produifit son effet. Elles s'y appliquerent for- avec les solutement. Mais arrêtées de tems en tems par des difficultés, qu'il tions , page n'étoit pas aisé de résoudre, elles en firent un recueil. Héloisse 384. les mit par ordre, & les proposa à Abaillard : d'où vient qu'elles portent le nom de cette Abbesse. On les a intitulées : problêmes. Ils font au nombre de quarante-deux; quelques-uns fur les Livres des Rois; d'autres sur les pseaumes; le plus grand nombre sur le nouveau Testament. Abaillard y répondit avec autant de

justesse que de netteté, mais en peu de paroles, à moins que la chose ne demandat plus d'étendue. Ses solutions sont tirées

ordinairement ou de l'Ecriture même, ou des Peres de l'Eglise,

fortout de faint Augustin. XLVII. Quelques-uns ont douté que le Livre contre les Livre contre héresies sût d'Abaillard, parce qu'il ne paroît pas si éloquent que les héresies, fes autres ouvrages. Mais ils devoient remarquer, que n'étant P28-452qu'un tissu de passages de l'Ecriture, il n'étoit pas possible à l'Auteur d'y suivre son style ordinaire. Il faut donc s'en tenir à l'autorité des manuscrits, qui donnent ce Livre à Abaillard. Les premiers Hérétiques qu'il combat sont les Manichéens, qui admettoient deux principes , un bon & un mauvais. Ils disoient celui-ci Créateur du Ciel que nous voyons, de la Terre & de tout ce qu'ils contiennent. Abaillard les refute par des passages de l'ancien & du nouveau Testament ; c'est la méthode qu'il suit dans tout son Livre; il rapporte d'abord les erreurs de chaque fecte, puis il leur oppose les témoignages de l'Ecriture. Il ne dit rien là-dessus que d'autres n'avent dit avant lui. Nous nous arrête ons toutefois un moment fur ce qu'il enseigne touchant le Sacrement de l'Eucharistie. Ceux qui de son tems contestoient

Tome XXII.

Pag. 368 1

Pag. 381:

# 478 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

la présence réelle, disoient que le pronom démonstratif hoc, ne se rapportoit pas au pain que Jesus-Christ prit entre ses mains, mais à son propre Corps. Abaillard fait voir que l'Evangile ne dit nulle part, que Jesus-Christ ait pris son propre Corps, qu'il l'ait béni, & donné à ses Disciples; mais que les Evangelisses assurent, que le Sauveur prit du pain, le rompit en le bénissant, & le donna en disant : Ceci est mon Corps. D'où il suit évidemment que le terme hoc a rapport au pain, qu'il changea en son propre Corps par la vertu de sa toute-puissance, & l'efficacité de ses paroles; comme il fit fortir du néant le Ciel & la Terre, lorsqu'il prononça ces paroles: que le Ciel & la Terre soient faits. Il montre que par l'institution de ce Sacrement, Jesus-Christ a accompli la promesse faite à ses Apôtres de leur donner son Corps à manger & son Sang à boire; mais qu'il a enveloppés fous les especes du pain & du vin, pour ne leur causer aucun dégoût, & ménager leur foiblesse. Il se moque de ceux qui prétendoient que par ces paroles , ceci est mon Corps , il falloit entendre la Doctrine Evangelique, sans laquelle il n'y a point de salut; en esset, Jesus-Christ n'a pas dit : ma chair est véritablement d'entendre la parole de Dieu; mais par l'operation spirituelle de la grace, ma chair est vraiment viande, & mon Sang vraiment breuvage. XLVIII. Abaillard passant ensuite aux autres Sacremens.

Pag. 474, & feg.

> avec l'eau qui lave le corps, & à qui Jesus-Christ donne la vertu de laver l'ame ; que Jesus-Christ en ordonnant le Baptême, a compris dans ce précepte, les grands & les petits; les adultes & les enfans; les hommes & les femmes; & que l'efficacité de ce Sacrement ne dépend point de la probité du Ministre, parceque Pag. 478. c'est Jesus-Christ qui baptise. Il dit sur la Pénitence, qu'elle est composée de trois parties, de la contrition du cœur, de la confession des péchés, & de la pénitence imposée par le Prêtre à qui on s'est confessé. Certains Hérétiques ne faisoient de ce Sacrement & de ceux de la Confirmation & de l'Extrême-Onction, qu'une cérémonie qu'ils appelloient confolation. Selon eux, les femmes comme les hommes pouvoient l'administrer. Abaillard prouve facilement, que le sexe n'a jamais été admisau Sacerdoce, & qu'on ne lui a confié l'administration d'aucun Sacrement, si ce n'est le Baptême dans le cas d'une nécessité absolue. Il résute aussi ceux qui nioient la résurrection des morts,

prouve que dans le Baptême, ce n'est pas l'imposition des mains du Ministre qui sanctifie, mais l'invocation de la sainte Trinité

& Jeg.

# ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 176

l'utilité de la priere pour les morts, & l'intercession des Saints

dans le Ciel pour les vivans.

XLIX. Son Commentaire fur l'Epître aux Romains est divisé en cinq Livres, & chaque Livre contient l'explication de pitre aux Rotrois chapitres. Abaillard s'y applique principalement à déve- mains , paglopper le fens de la lettre; & pour en donner le fens avec plus 491. de suite, il se sert de paraphrases. Dans la présace qu'il a mise en tête, il traite en peu de mots des diverses parties de l'Ecriture, tant de l'ancien que du nouveau Testament. Mais il donne plus d'étendue à ce qui regarde l'Epître aux Romains. Haymon d'Halberstat dans son prologue sur cette Lettre, dit que ce ne sut pas faint Pierre qui annonça le premier l'Evangile aux Romains. mais quelqu'un des Juifs convertis, qui étoit venu de Jérufalem à Rome. Cet Interprête paroît en cela contraire à Eusebe, à faint Jerôme, & aux autres anciens qui disent nettement que les Romains ont reçu la Foi de saint Pierre. Abaillard tâche de concilier ces Auteurs, en difant, que suivant Eusebe, saint Pierre est le premier des Apôtres qui ait annoncé à Rome la doctrine de l'Évangile, ce qui n'empêche pas que d'autres qui n'étoient pas du nombre des Apôtres, ne l'ayent annoncée avant lui ; & que lorsque saint Jerôme dit que les Romains ont reçu la Foi par la prédication de saint Pierre, cela a pu se faire d'abord par des Disciples de cet Apôtre, envoyés de sa part à Rome. Dans le corps du Commentaire, Abaillard traite les grandes questions du péché originel, du libre arbitre, de la grace, de la

prédestination . & de la réprobation. L. Dans le recueil des propositions extraites des écrits d'Abaillard, qui furent lues au Concile de Sens & envoyées au fur ce Com-Pape, celle-ci faifoit la huitième : Quand on dit que les enfans contractent le péché originel, cela se doit entendre de la peine temporelle & éternelle qui est dûe, à cause du péché du premier homme; enforte que suivant ce Théologien (a), nous ne tirons point d'Adam la coulpe du péché originel, mais seulement la peine. Cette proposition n'étant point exacte. Abaillard la rétracta dans le huitième article de sa premiere apologie (b), où il reconnoît que nous contractons en naissant la coulpe & la peine du péché d'Adam. Il rétracta aussi dans la même apologie (c), ce qu'il avoit dit dans ce Commentaire, que Dieu n'a pas donné plus de graces à celui qui est sauvé, qu'à celui qui ne l'est pas,

<sup>(</sup>a) Pag. 592. (b) Apologia Abalard. pag. 332.

# 180 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

avant que le premier eût cooperé à la grace; que Dieu offre fagrace à tout le monde; & qu'il dépend de la liberté des hommes de s'en servir, ou de la rejetter. Je crois, dit-il (a), que la grace est tellement nécessaire à tous, que ni la nature, ni la liberté ne peuvent futfire pour le faiut; qu'auffi c'est la grace qui nous prévient afin que nous voutions ; qui fuit afin que nous puissions ; qui nous accompagne afin que nous perfeverions.

d'Abaillard. Pag. 719.

L I. Abaillard après avoir composé à la priere d'Heloisse un petit Livre d Hymnes & de Sequences pour la célebration des Offices & des mysteres, fit à ses instances & de sa Communauté grand nombre de Sermons, où fans affecter les ornemens des piéces d'éloquence, il explique avec netteté les paffages de l'Ecriture qui ont rapport au mystere qui fait le sujet du discours, & en tire des moralités très-folides. Ces discours sont disposés felon l'ordre des Fêtes, en commençant toutefois par la Fête de l'Annonciation, qui est en effet la premiere par rapportà l'économie du mystere de norre Rédemption. Le suivant est fur la Fête de la Naissance de Jesus-Christ selon la chair. Il ven a deux pour cette folemnité; un pour la Circoncision; un pour l'Epiphanie; un pour la Purification de la fainte Vierge; trentedeux en tout. Il les adreffe ordinairement aux Vierges du Paraclet. Dans le discours sur la Fête de saint Pierre, il remarque que l'Eglise Romaine a la prééminence sur toutes les autres, même fur celle de Jérufalem, à cause de la prérogative d'honneur que Jesus-Christ a accordée à cet Apôtre au-dessus des autres Pag. 894. Apôtres. Il cite dans le Sermon sur faint Paul les Lettres de Pag, 904. Seneque à cet Apôtre comme autentiques. Ce qu'il dit de la rencontre de tous les Apôtres au moment du trépas de la fainte

Pag, 91. Vierge, est tiré de faint Grégoire de Tours; & c'est aussi d'après ce Pere qu'il dit qu'elle a été enlevée au Ciel, & qu'elle y est en corps & en ame. Dans le Sermon fur Suzanne, il adresse la parole, tant aux Religieuses du Paraclet, qu'aux Prêtres qui leur disoient la Messe, ou les administroient dans leurs maladies, Pag. 935. & les reprend séverement de quelques familiarités. Le discours

fur faint Jean-Baptiste est en partie une invective très-aigre contre quelques Chanoines Réguliers & contre quelques Moines; en particulier contre ceux qui gardant leur habit Monastique dans l'Episcopat , vivoient d'une maniere contraire à leur profession.

<sup>(</sup>a) Apolog. Abailard. pag. 331.

### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 181

LII. Le plaisir que les Disciples d'Abaillard trouvoient Introducdans la lecture de fes écrits philosophiques , comme dans les logie , pag. traités qu'il avoit composés sur les Belles-Lettres, les engagea à 973. lui demander un abregé de Théologie, qui les mît en état, nonfeulement de parvenir à l'intelligence des divines Ecritures, mais auffi de défendre les vérités de la Religion par la force des raifonnemens humains, contre ceux qui l'attaquoient par la même voye. Il fut quelque tems à balancer; mais enfin il fit ce qu'ils fouhaitoient, & composa le traité qui a pour titre, Introduction à la Théologie. On voit par le prologue qu'il ne penfoit à rien moins qu'à innover dans la Foi; qu'il n'avoit pas même dessein d'en établir les vérités, mais uniquement de proposer ses opinions fur la maniere dont on pouvoit les défendre. C'est pourquoi il déclare être prêt de corriger les erreurs dans lesquelles il pourroit tember, pourvu qu'en les lui démontrât ou par l'auto-

rité de l'Ecriture, ou par la force de la raifon.

LIII. L'ouvrage est divisé en trois Livres. Dans le premier Analyse de il traite fommairement de la Foi, de la Charité & des Sacremens, livre premier, qu'il croit nécessaires au falut, comprenant l'Esperance dans la pag. 977. Foi , comme l'espece dans son genre. Il définit la Foi , la croyance des choses qu'on ne voit pas, c'est-à-dire, qui ne sont pas à la portée des fens corporels. La Foi regarde le bien & le mal, le présent & le sutur. L'Esperance au contraire n'a pour objet que les biens futurs, on la définit l'attente de quelque bien. Et la Charité, un amour honnête dirigé à la fin que l'on se doit propofer; en quoi elle est opposée à la cupidité, qui est un amour honteux & deshonnête. Quant au Sacrement, Abaillard le définit un signe visible de la grace invisible de Dieu: Ainsi, lorsque l'homme est baptisé, l'ablution extérieure que nous voyons est le figne de l'ablution intérieure de l'ame. Ces principes pofés, il vient à l'objet de la Foi, qui est un Dieu en trois personnes: Il prouve l'unité de Dieu, son immutabilité, la simplicité de sa nature, & la trinité des perfonnes, non-feulement par des paffages de l'Ecriture & des Peres , mais encore par les témoignages d'Aristote, de Platon, & des autres Philosophes payens.

LIV. Ne doutant point que cette façon de prouver les mysteres Livre second. de notre Religion ne déplût à quelques uns, il employa une pag. 1041. partie du fecond Livre à justifier sa méthode. Premierement , par l'exemple de faint Jerôme, & des autres Peres. Secondement, en montrant que la dialectique ne peut être qu'utile, même à la Religion, quand on en fait bon usage. Troisiémement, en faifant.

voir qu'il est avantageux, fur-tout quand on a affaire aux Juifs, aux Payens, aux Hérétiques, de leur prouver par des exemples & des compariations, que ce que la Foi nous enfeigne n'est pas contraire à la raison. Il répond à ceux qui vouloient qu'on ne se fervit que d'autorités pour prouver les mystress de la Foi, qu'un Théologien, & même un timple Chrétien, est obligé de rendre compte de sa foi, & de montrer à ceux qui les contellent, qu'ils par de la foi, & de montrer à ceux qui les contellent, qu'ils par l'arison de contraire au bon sens & à la raison. Ces occasions

P.g. 1066. n'ont rien de contraire au bon fens & à la raifon. Ces occasions pouvoient en être fréquentes, par les diverfes erreurs que répandoient alors un Laic nommé Tanquelme, en Flandres; Pierre de Bruys, en Provence; & d'autres en Bourgogne, & en différentes Provinces de France. Abaillard reprenant après cette digreflion, la fuite de fon fujet, traite de la Nature divine, de la diffinction des trois Personnes en Dieu, de leur co-étemité, de la génération du Fils, & de la procession du Saint-Esprit. Il prouve contre les fress, que le Saint-Esprit coccede du Pere & du Pag. 1087. Fills, & que le terme Fisioque a pu être inseré dans le Symbole,

pour donner une idée de l'unité de substance en trois Personnes. Il compare la Sainte Trinité à un cachet de cuivre, & dit, que comme la matiere & la figure qui est sur ce cachet, ne sont qu'une même substance, quoique la matiere ne soit pas la figure, ni la figure la matiere : de même, quoique le Pere, le Fils & le Saint-Esprit dans la Trinité ne soient qu'une même substance, le Fils néanmoins n'est pas le Pere, & le Pere n'est pas le Fils, & ni l'une ni l'autre de ces Personnes n'est le Saint-Esprit. On reprocha cette comparaifon à Abaillard dans le Concile de Sens; & en effet , elle n'est pas juste ; mais y en a-t-il sur cette matiere qui foit parfaite? L'exemple qu'il donne pour faire entendre la co-éternité des Petsonnes, a quelque chose de mieux, il est tiré de la lumiere & de la splendeur de cet Astre, qui existent dans le même instant que le Soleil même. Mais la maniere dont il distingue la procession du Saint-Esprit, de la génération du Fils, lui a attiré de grands reproches, comme s'il eût nié que le

Pag. 1085,

Fils, Jul a attité de grands réproches, commes si eut na éque le Saint-Elprit fûc ela fublitance du Pere & du Fils. Il die en effer, que le Fils, parce qu'il eft engendé, eft de la fubliance même du Pere, étant la Sagelfe même; mais que fi l'on veut parler proprement & avec précision, on ne doit pas dire que le Saint-Elprit eft de la fubliance du Pere, quoiqu'il lui soit consubstantel, parce qu'il ne procéede pas de lui par la voye de génération, comme le Fils, mais par voye d'amour. Quoique cette

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 182

façon de parler ne soit pas exacte, & qu'elle semble favoriser l'Arianisme, on ne peut toutesois accuser Abaillard de cette erreur, puisqu'il la condamne en disant le Saint-Esprit consubflantiel au Pere, & qu'il procede du Pere comme du Fils. Il avoit dit plus haut, qu'encore que l'attribut de Puissance se donne 989. spécialement au Pere, celui de Sagesse au Fils, & la Charité ou l'amour au S. Esprit, ces attributs sont néanmoins communs au Pere, au Fils & au S. Esprit, à cause de leur nature (qui est une, ) & que par cette raison nous disons du Fils & du Saint-Esprit, comme du Pere, qu'ils sont Tout-puissans. L'erreur d'Abaillard en cet endroit est donc plus dans les termes, que dans le sens de fa propolition; & il n'y est tombé que pour avoir voulu substituer la subtilité de l'Ecole aux facons de parler des Peres de l'Eglise. Pag. 1036.

qu'il reconnoît s'être exprimés autrement que lui.

LV. Dans le commencement du troisiéme Livre il fait voir qu'il est bien plus avantageux à l'Univers d'être gouverné par un seul, sième, pag. que par plusieurs; & qu'en effet c'est un seul Dieu qui l'a créé . & 1102. qui le gouverne, il cite sur cela le témoignage de Ciceron. Traitant ensuite de la puissance de Dieu, il dit : Qu'on ne doit pas-s'imaginer que Dieu soit impuissant parce qu'il ne peut pécher, puisque dans nous-mêmes, pouvoir pécher n'est pas puissance, mais foiblesse. Quand on dit donc que Dieu peut tout, ce n'est pas qu'il puisse tout faire; mais qu'en tout ce qu'il veut. rien ne peut réfisser à sa volonté : Il ne peut saire des choses injustes, parce qu'il est la souveraine Justice, & la bonté même : Il est Tout-puissant, non qu'il puisse tout faire, mais parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut, & il est nécessaire qu'il veuille ce qui est convenable; d'où il fuit, que ce qu'il ne fait pas, n'est pas convenable. Abaillard avoue que cette opinion lui est particuliere. Paz. 1118. Saint Bernard s'éleva contre ces propositions, & Abaillard en rétracta la doctrine dans son apologie, où il déclare (a), qu'il croit que Dieu ne peut faire que ce qu'il lui convient de faire; mais qu'il peut faire beaucoup de choses qu'il ne sera jamais. Il traite après cela de l'immensité de Dieu, de sa sagesse, de sa bonté, de sa science & de sa préscience des choses sur Pag. 1131. quoi il dit : Qu'encore que Dieu ait tout prévu & préordonné, sa préscience toutesois n'impose aucune nécessité à notre libre arbitre, qu'il définit la déliberation de l'ame par laquelle elle se propose de faire une chose, ou de ne la pas faire. Il enseigne que

(a) Pag. 331.

# 184 PIERRE ABAILLARD, ABBÉ;

cette forte de liberté ne convient pas à Dieu, mais à ceux-là seulement qui peuvent changer de volonté, & prendre un parti contraire. Ce qu'il dit sur l'Incarnation du Verbe, est entierement conforme à la foi Catholique. Ce troisième Livre est imparfait.

Profe d'Abaillard , pag. 1136.

LVI. Il a été remarqué en parlant du Prologue d'Abaillard fur son recueil de Sermons, qu'il en avoit fait un autre d'Hymnes & de Sequences, ou de Profes pour les Otlices divins. On a dans le Breviaire (a) du Paraclet plusieurs de ses Hymnes; mais nous ne connoissous de lui d'autre Prose que celle qui est imprimée à la fin de ses Œuvres, & qui est en l'honneur de la Sainte Vierge, L'Editeur l'a tirée de l'Elucidatorium de Joile Clithou.& juge par la facilité, l'élegance & la grace de cette Prose, qu'elle peut être d'Abaillard.

Theologic d'Abaillard . tom. 5 , anecpag. 1148.

L V I I. Il composa plusieurs autres ouvrages qui n'ont vû le jour que depuis quelques années. Le plus confidérable est celui dot. Martenn. qu'il a intitulé, Théologie chrétienne, divilé en cinq Livres. Dom Martenne & Dom Durand qui l'ont inferé dans le cinquiéme tome de leurs Anecdotes, sur un manuscrit de l'Abbaye de Marmoutier, ne doutent pas que ce ne soit le même qu'Abaillard fut obligé d'apporter au Concile de Soiffons en 1120, & de jetter au seu de sa propre main : ou l'un des deux qui tomberent entre les mains de Guillaume de Saint Thierri, & qui en tira plusieurs propositions qu'il envoya à Hid. Geoffroi, Eveque de Chartres, & à faint Bernard, On trouve en effet dans ce traité plusieurs de ces propositions, & d'autres

dans l'Introduction à la Théologie, dont nous venons de parler, & qui est sans doute le second des deux que Guillaume de Saint Thierri avoit eu en mains. Il est à remarquer que le premier & le cinquiéme Livre de la Théologie chrétienne, se trouvent presque mot pour mot dans l'Introduction à la Théologie.

Analyse du premier Livre pag. 1156.

fient les noms de Pere, de Fils & de Saint-Esprit. Il rapportesur ces différens articles les passages de l'Ecriture & des Peres, aufquels il joint les témoignages des Philosophes, qui, selon lui, Pse, 1171, font parvenus à la connoissance de Dieu par les lumieres de la raison, & l'ont encore méritée en quelque sorte, par la sobriété de leur vie. Il préfere à tous les Philosophes, Platon & ses Disciples, parce que selon le témoignage des saints Peres, ils ont eu

LVIII. Dans le premier Livre Abaillard examine ce que

c'est que la distinction des Personnes en Dieu, & ce que signi-

<sup>(</sup>a) Nite ad Hiftor. Calamit. Abalardi, pag. 1161.

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 186

plus de connoissance de la Religion Chrétienne, & exprimé dans leurs écrits le mystere de la sainte Trinité, reconnoissant un Verbe né de Dieu, & co-éternel à Dieu, & une troisième Personne, qu'ils nommoient l'Ame du monde. Il dit beaucoup d'autres choses à l'avantage des Platoniciens, dans le dessein de montrer que leur doctrine approchoit de la nôtre. Il n'oublie pas ce que Valere-Maxime dit de Platon, qu'étant enfant, des Abeilles vinrent se poser sur sa bouche, & y dégorgerent du miel; d'où les Interpretes des prodiges infererent qu'il seroit un jour très-éloquent. Abaillard va plus loin, & regarde cet évenement comme un présage des mysteres dont il devoit faire part aux autres. Aux témoignages des Philosophes il ajoute ceux de la Sybille, & de la quatriéme lettre de Seneque à faint

Paul. LIX. On trouva mauvais qu'Abaillard prouvât les dogmes de la Religion par l'autorité des Payens qui ne la connoissoient Livre pas. Il se justifie là-dessus par l'exemple de saint Jerôme, qui blâmé de ce que dans ses écrits il alleguoit les témoignages & des Payens & des Hérétiques, se justifia lui-même, en disant, que faint Paul avoit cité dans ses Epîtres Ephymenide & Menandre; & que faint Hilaire s'étoit servi des Versions & des Homélies d'Origene. Saint Jerôme sçavoit, dit Abaillard, que l'on trouve quelquefois des grains de bled dans les pailles, & des perles fur les fumiers, plus précieuses que sur les couronnes des Rois. Il avance même, mais sans l'assurer positivement, que tous les 1204. Philosophes ont eu le don de la foi, & que les mysteres de la Trinité & de l'Incarnation ont été révelés à quelques-uns d'entr'eux : d'où il conclut, que rien ne nous oblige à desesperer du falut de ceux, qui avant la venue du Rédempteur faisoient naturellement ce que prescrit la Loi, sans en avoir été instruits. Il décrit la vie humble, fobre & laborieuse des Philosophes, & les vertus de quelques Empereurs payens; entr'autres, de Trajan, dont il dit que l'équité & la justice surent si agréables à Dieu, & à faint Gregorre le Grand, que ce Pape obtint par ses prieres, que l'ame de ce Prince, quoique mort sans Baptême, sortiroit des Enfers ; c'est ce qu'Abaillard avoit lû dans la vie de saint Gregoire par Jean Diacre. Il est surprenant qu'ajoutant foi si légerement à une histoire fabuleuse, il ose combattre le sentiment de saint 17, pag. 414. Ambroise, qui connoissant les bonnes œuvres que l'Empereur 415. Valentinien avoit faites avant d'être reçu Cathecumene, affuroit, qu'encore qu'il fut mort sans Baptême, parce qu'il n'avoit pas eu Tome XXII.

Pag. 1205 . 1109 , 1119 , 1214, & feg.

> Pag. 12342 Vovez tom.

Pag. 1134:

### 186 PIERRE ABAILLARD : ABBE':

le tems de le recevoir , il ne laissoit pas d'être dans le séjour des Pag, 1235. Elus. On ne doit pas être moins surpris qu'il ait cru, sur la foi de: Suetone, que Vespasien, avant d'être Empereur, avoit fait des-Par, 1207, miracles. Enfin Abaillard semble préferer la maniere dont Platon

a parié de la création, à ce qu'en a dit Moyfe.

L X. Dans le 3º. Livre il invective contre les Dialecticiens Troiféme Livre, puz qui soutenoient que l'on pouvoit comprendre la nature de Dieu \$141. par des raifons humaines, & que l'on ne devoit pas croire ce qui

Geq.

ne se pouvoit prouver, ni désendre par la force de la raison. Il propose la soi de l'Eglise sur l'unité de stature, & la trinité des Pag. 1158 Personnes en Dieu, & il s'explique la-dessus de saçon à essacer tous les soupçons qu'il avoit fait naître sur sa doctrine touchant le Saint-Esprit, dans son Introduction à la Théologie. Il dit, que les trois Personnes sont égales en tout, & co-éternelles; que le Pere n'est pas autre chose que le Fils & le Saint Esprit, c'est-àdire, autre en nature, parce que chacune (a) des trois Personnes est absolument la même substance divine, quoique chacune perfonnellement soit distinguée de l'autre; que la substance divineest simple, exemte d'accidens & de forme, n'y ayant rien en Dieu, qui ne soit Dieu. Ensuite il résout les objections des Dialecticiens contre le mystere de la Sainte Trinité, & prendses folutions, pour la plûpart, dans les écrits de faint Augustin & defaint Jerôme.

Quatriéme L X I. Il continue la même matiere dans le quatriéme Livre; Livre , pag. & après avoir montré que les trois Personnes de la Trinité ne sont 1180. pas de simples noms, comme le disoient les Sabelliens, maisdes réalités, ainsi qu'il est dit dans l'Epître de saint Jean: 1 Joan. 5 . Il y en a Trois qui rendent témoignage dans le Ciel , & ces Trois sont une même chose; il répond aux difficultés que l'on formoit contrela génération du Verbe. C'est dans ce Livre qu'il répéte ce qu'il dit dans l'Introduction à la Théologie, que le Pere est la pleine

puissance; le Fils, une certaine puissance; & que le Saint-Esprie n'est aucune puissance; expressions toutefois, qu'il assure dans fon apologie n'être jamais forties de sa plume, & qu'il rejette avec In Apolos, horreur, comme hérétiques & diaboliques. Il établit la procession pag. 361. du Saint-Esprit du Pere & du Fils , & prouve contre les Grecs .

qu'on a eu raison d'ajouter au Symbole la particule Filioque. Il Pag. 1330, Er feg. rapporte fur la procession du Saint-Esprit, les passages des Peres ... tant Grecs que Latins.

<sup>(4</sup> Non cft , in uam , slied in natura , eadem penitus divina substantia , p2g-cum una quaque trium personarum fit | 1161.

ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET, 187

LXII. Son but dans le cinquiéme Livre est d'établir la foi en Livre , pag. un seul Dieu, la persection & l'immutabilité du souverain bien. Ce Livre contient, ainsi qu'on l'a déja remarqué, à peu près les mêmes choses que l'Introduction à la Théologie. Il enseigne que comme Dieu veut nécessairement, il agit aussi nécessairement; qu'ainsi il a voulu & fait nécessairement le monde; qu'il ne suit Pag. 1354. pas toutefois de-là qu'il ait été oisif avant de le créer, parce qu'il ne devoit pas le faire avant qu'il l'a fait. L'Anonyme qui écrivit contre Abaillard, s'est élevé fortement contre ces sacons de parler dans fon troisiéme Livre. Il lui en est échapé beaucoup d'autres qu'on ne pourroit lui pardonner, s'il n'avoit foumis fes écrits au jugement des Gens habiles, & conséquemment au Jugement même de l'Eglise.

LXIII. Dom Martenne a donné à la suite de la Théologie d'Abaillard, fon Commentaire sur l'ouvrage des six Jours. tire sur l'ou-Heloisse le lui avoit demandé avec beaucoup d'instances, parce jours, tom. 5, qu'elle avoit peine à comprendre certains endroits du commen- anecdot. Marcement de la Genèse. Comme il ne sçavoit lui rien refuser, il tenn. pog. rendit ce Commentaire le plus parfait qu'il pût, en y donnant le sens littéral, ou historique, le moral & l'allégorique. On croit qu'il s'étoit dès-lors retiré à Cluni, ainsi ce sut un de ses derniers écrits; du moins est-il certain que dans le tems qu'il le composa. il ne confondoit plus l'ame du monde, des étoiles & des planettes avec le Saint-Esprit, comme il avoit fait en écrivant sa Pag. 1384. Théologie chrétienne. Il cherche l'intelligence du texte, nonfeulement dans S. Augustin, & dans quelques-autres anciens Commentateurs, mais aussi dans l'Hébreu. Il remarque sur ces paroles Dieu créa, que les trois Personnes de la Triniré concoururent à la Pag. 1371. création de l'Univers, & que les œuvres de la Trinité sont indivisibles. Il n'est pas de l'opinion de ceux qui croyent que le monde a été créé au Printems; sa raison est, qu'il n'y avoit pas encore de Pag. 1;81. Soleil, dont l'approche fait ce que nous appellons le Printems; mais il panche beaucoup pour le fentiment des Interpretes qui pensent que nos premiers parens demeurerent quelques années dans le Paradis terrestre, avant de tomber dans le péché; & Paz. 1414il en juge ainsi par le tems qu'il fallut pour inventer une langue, & donner le nom à tous les animaux. Sur les volatiles, il dit, qu'étant créés des eaux, comme les poissons, ils sont moins nour-

riffans que la chair des animaux à quatre pieds; que c'est pour cela Pag. 1388.

# 188 PIERRE ABAILLARD, ABBE';

d'un manuscrit du Mont-Saint-Michel. Il trouva dans un autre manuscrit de Notre-Dame-des-Fontaines, dans le Diocèse de Tours, fous le nom d'Abœlard, l'Elucidarium imprimé parmi les Opuscules attribués faussement à saint Anselme ; mais ilremarque que dans un manuscrit de Clairvaux, ce traité porte le nom d'Angeld de Mont-Leon.

Morale d'A-, anecdot. Pez. part 1, P42.636.

Pag. 1361.

LXIV. Il s'en trouve un de la Morale d'Abaillard dans baillard, tom. l'Abbaye de faint Emmeram à Ratisbonne, & c'est de-là que Dom Bernard Pez l'a fait passer dans le troisiéme tome de ses-Anecdotes; il porte aussi ce titre : Connoissez-vous vous-même ; ce qui revient affez à l'idée que fournit le titre de Morale. Abaillard y donne différens préceptes pour la formation des mœurs, qu'il réduit à la pratique de la vertu, & à la fuite du vice. Il examine en quoi confifte le péché, & se fait là-dessus plusieurs questions, dont la solution est, qu'il n'y a point de péché fans le confentement de la volonté. A l'égard de la réconciliation du pécheur avec Dieu, elle consiste en trois choses, la Pénitence, la Confession, la Satisfaction. La pénitence qui naît de l'amour de Dieu, est utile. Abaillard ne fait point de cas de celle qui n'a d'autre principe que la crainte des peines de l'Enfer. parce que ce n'est pas le péché qui déplait, mais la peine dont il doit être puni; mais il ne doute pas que Dieu ne pardonne à celui , qui véritablement contrit de ses fautes, ne trouve pas

Pag. 673.

entend l'impénitence finale. Il dit que les Prêtres font les Ministres de la Pénitence, en ce qu'ils l'imposent à ceux qui se sont confessés à eux ; qu'encore que les Evêques donnent aux autres le pouvoir d'absoudre, ils ne sont pas dispensés de confesser leurs péchés, ni d'en faire pénitence; & qu'ils peuvent choisir entre Pag. 676. leurs inférieurs quelqu'un pour entendre leur confession, & leur imposer une satisfaction. Il parle du secret de la Confession, comme inviolable, & ne desapprouve pas les Pénitens, qui ayant sujet de douter de la prudence de leur Prélat, s'adressent avec leur per-

l'occasion de les confesser, & n'a pas le loisir de les expier par la pénitence. Par le péché irrémissible en ce monde & en l'autre, il

mission à d'autres, pour se confesser. LXV. Sur la fin du Traité Abaillard demande : S'il appar-Pag. 681. tient généralement à tous les Evêques de pouvoir lier, ou délier? Sa réponfe est, que le pouvoir des Cless à été accordé aux Apôtres perfonnellement, & non généralement à tous les Evêques. Il croit toutefois que ceux qui par leurs vertus font les imitateurs des Apôtres, ont le même pouvoir qu'eux, à l'égard des Clefs;

## ET HELCISSE, ABBESSE DU PARACLET. 189

enforte qu'ils ne l'ont pas précifément en vertu de la dignité Episcopale: ce qui est une erreur dans Abaillard. Elle ne lui fut pas objectée par Guillaume, Abbé de faint Thierri; mais il faut bien qu'on lui en ait fait un crime , puisqu'il s'en justifie dans son Apolog. pag. apologie, où il déclare que le pouvoir de lier & de délier a été 332. donné non-feulement aux Apôtres, mais encore à leurs Successeurs; & que les Evêques, soit dignes, soit indignes, jouissent de ce pouvoir, tant que l'Eglife les reçoit. Dans le treiziéme chapitre de son Traité contre les Hérésies, il attribue le même pouvoir à tous les Prêtres, sans aucune distinction de mérites; ce qui donne lieu de croire qu'Abaillard écrivit sa Morale avant fon Apologie, & avant le Traité contre les Hérésies.

LXVI. Ses autres écrits, mais qui n'ont pas encore été mis Autres écrits fous la Presse, font un Livre intitulé le Oui & le Non, où l'Au-d'Abaillard teur rapporte fur chacun de ces deux articles les passages de més, Mabill'Ecriture, & des Peres. Un livre des Sentences, que Dom lon. lib. 77. Mabillon dit avoir vû manuscrit dans la Bibliotheque de saint 140. Emmeram à Ratisbonne, & composé de trente-sept chapitres. Abaillard dit dans fon Apologie que ce livre n'est pas de lui , & Anolog. Pag. M. Duchesne soutient que saint Bernard s'est trompé en le lui 313. attribuant; mais M. Duchesne met au nombre des Opuscules 1160. d'Abaillard , une Logique , ou Dialectique , il avoir même promis de la rendre publique. On donne encore à Abaillard un Commentaire sur la Genèse, qui est apparemment le même que fur l'Ouvrage des six Jours; un sur les Pseaumes; des Gloses sur Ezechiel; des Elegies sur les mœurs & la bonne conduite de la vie, adressées à soufils Astrolabe; & des Rithmes, ou Proses sur la fainte Trinité, imprimées dans le neuviénie (a) tome de la grande Collection de Dom Martenne, & auparavant (b) dans le Supplément des Peres, par le Pere Homey, sous le nom d'Hildebert, Evêque du Mans, puis Archevêque de Tours.

LXVII. Après la mort d'Abaillard, Heloisse voyant que Regle d'Hea l'Institut du Paraclet se répandoit, & qu'on lui demandoit de loisse , pag. ses Religieuses pour fonder de nouveaux Monasteres, mit par écrit tout ce qui se pratiquoit dans le sien, & en fit un petit recueil, afin que les Filles ne fussent pas differentes de leur Mere, & que l'on gardat par-tout l'uniformité dans les usages & dans les exercices de la Religion. Quelques-uns ont contesté ces conflitutions à Héloille, mais leurs raisons ne roulent que sur

Pag. 686.

Pag. 479.

<sup>(</sup>a) Pag. 1091, 1097.

### ERRE ABAILLARD, ABBE':

quelque différence de style, qui en effet n'est pas si élegant dans ces Statuts, que dans les lettres de cette Abbelle. Mais quel Législateur s'est avisé de chercher l'élegance dans des regles de vie, qui doivent être à la portée des moins intelligens? La tradition du Paraclet est que ces Statuts sont d'Heloisse, & ils portent fon nom dans un manuscrit du Paraclet, où ils sont joints à ses lettres & à celles d'Abaillard.

Ce qu'el'e contient de remarquable. Ibid.

LXVIII. L'habit des Religieuses doit être simple & groffier , leurs robes feront de laine , leur linge , les peaux d'agneaux qu'on leur permet en hyver, tout cela sera acheté au plus vil prix; elles coucheront fur une paillasse, ayant un oreitler de plumes & des draps; elles mangeront du pain de bled, s'il s'en trouve dans la Maison, sinon elles se serviront d'autres grains. Les racines, les légumes, & les herbes du jardin de la Maison fourniront la nourrirure ordinaire. On donnera quelquesois du lait, des œufs & du fromage, mais rarement. A l'égard de la viande, on n'en servira jamais au réfectoire. Si l'on fait présent au Monastere de quelque poisson, on les donnera à la Communauté, mais on n'en achetera point. On voit ici qu'Heloisse avoit renoncé aux mitigations porrées dans la Regle d'Abaillard, & qu'elle se rapprochoit de celle de faint Benoist, qu'elle avoit suivie d'abord. Ces Religieuses ne pouvant par elles - mêmes cultiver leurs terres, Heloisse reçut au Paraclet des Freres convers qui logeoient au deliors, & des Sœurs converfes au dedans, pour les ouvrages groffiers. Celles du Chœur ne fortoient pas du Monastere, si ce n'est qu'il sût nécessaire d'en envoyer que qu'une dans les fermes; alors elle se saisoit accompagner d'une Scour converse. Si un Frere convers faifoit quelque faute considérable, on l'obligeoit à venir au Chapitre, où en présence de la Communauré, la Supérieure lui faifoit une févere réprimende, afin que la honte l'engageat à se corriger. An commencement de toutes les Heures de l'Office divin, après le Deus in adjutorium, la Semainiere commençoit Veni Sancte Spiritus, on y ajoutoit le verset & la collecte. On introduisit cet usage au Paraclet, à cause que cette Maifon étoit dédiée au Saint-Efprit.

Canons des le gouvernement desReli-

LXIX. Dans le manuscrit du Paraclet, les Constitu-Conciles pour tions d'Heloisse sont suivies de plusieurs Canons des Conciles, des Décrets des Papes, & des passages des Peres pour le giaules, pag. gouvernement des Religieuses; apparemment pour faire voir qu'elle n'avoit rien ordonné qui ne fût conforme à l'esprit de

l'Eglife,

### ET HELOISSE, ABBESSE DU PARACLET. 191

L X X. Heloïsse survêcut vingt-deux ans à Abaillard, étant morte vers l'an 1164, le 17 de May, auquel jour sa mort est loisse. marquée dans le Necrologe du Paraclet, comme en ayant été la premiere Abbesse. Il y est aussi fait mention de sa mere Hersende; d'Agnès, niéce d'Abaillard, & Prieure du Monastere; de Denyse, sœur d'Abaillard, & d'Astrolabe son fils. Heloisse étoit de la famille des Montmorenci, moins confidérable alors que Prafat, in fous le Roi Henri II. qui érigea la Terre de Montmorenci en di. Duché. Le corps d'Heloisse fut mis dans un caveau (a) assez vaste, où l'on avoit déposé long-tems auparavant celui d'Abail-

lard : Cette circonstance fait tomber la tradition fabuleuse de la Chronique de Tours, où il est dit, qu'Heloisse étant malade demanda d'être inhumée dans le tombeau d'Abaillard; & que lorsqu'on l'eût ouvert pour y descendre le corps d'Heloisse, son mari étendit ses bras pour la recevoir. L X X I. Ils étoient l'un & l'autre de ces génies heureux, à

qui il coute peu pour se rendre habiles dans toutes sortes de detécnud'A-feiences. On est surpris en lisant les lettres d'Heloisse, d'y d'Heloisse. trouver une si grande étendue de connoissances. Elle cite avec aisance les Ecrivains sacrés, les Peres de l'Eglise, les Auteurs prophanes, surtout les Poëtes, ce qui fait voir que la lecture lui en étoit familiere. Rien n'égale la vivacité de son pinceau, quand elle peint ses malheurs & ses peines. Quelle force d'expressions & de raisonnemens dans le discours qu'elle fait à Abaillard pour le détourner du mariage! Son style est toujours élegant ; mais il est des endroits dans ses lettres où elle s'est surpassée. Les pensées en font fines & délicates, les idées nobles, la latinité pure, le tour naturel. Il y a moins de feu & moins de légereté dans le ftyle des lettres d'Abaillard, mais elles font écrites folidement & avec élegance, remplies, comme tous ses autres ouvrages, d'érudition facrée & prophane. Un Anonyme Florentin, presque contemporain d'Abaillard (b), écrivit en France pour avoir le recueil de ses lettres, disant, qu'il n'en avoit jamais sû de plus agréables. Ses autres écrits n'ont pas eu un fort si heureux. Plus Philofophe que Théologien, il voulut, dans les premieres années qu'il se montra au Public, enseigner des matieres qu'il n'avoir pasapprofondies, & pénétrer par les lumieres de la raison, dans des mysteres au-dessus du raisonnement humain. De-là les reproches-

<sup>(</sup>a) Mabillon, lib. 77, Annal, num. (b) Martenne, tom. 2, ampliff, collec-119.

## 102 PIERRE ABAILLARD, ABBE' &c.

qu'il eut à essuyer de la part des plus sçavans Hommes de sou siècle, soit dans les Conciles, soit à Rome; & la nécessité de rétracter par des monumens publics, des sentimens que la pureté

de la foi Catholique n'admet point.

LXXII. Nous ne connoissons qu'une seule édition com-Editions de es Oeuvres. plette de ses Euvres faite à Paris en 1616, in 4º. par les soins de François Amboèse; mais en 1718 ses Lettres furent réimprimées à Londres, in 4°, avec les corrections de Richard Bawlinfon. François Amboefe a mis en tête de son édition une Présice apologétique de la personne & des sentimens d'Abaillard & d'Heloiffe, & à la fin, des notes de M. Duchesne sur la Lettre à un ami, qui contient l'histoire de ses calamités. Après la Préface apologétique, fuit la censure faite par les Docteurs de Paris, des propositions qui leur avoient paru répréhensibles dans les écrits d'Abaillard & d'Heloisse. En 1695 il parut à Cologne une traduction Françoise de leurs Lettres, mais aussi infidelle, qu'injurieuse à l'un & à l'autre. Il s'en fit deux éditions à Paris, l'une en 1714, l'autre en 1721; celle de Cologne est attribuée à Bussy. Rabutin; les deux autres au P. F. Godard de Beauchamp. Dom Gervaise, ancien Abbé de la Trappe, voulant venger l'honneur d'Abaillard & d'Heloeffe, & celui de la vie Monastique arraqué dans cette traduction, en donna une nouvelle à Paris en 17234 chez Jean Musier, où il a táché de rendre exactement, non-seulement les pensées d'Abaillard & d'Heloisse, mais encore leurs termes, autant que la Langue Françoise a pu le permettre; & afin que l'on fût en état de juger de son exactitude, il a mis le texte Latin dans une colonne séparée vis-à-vis sa traduction. Ce Traducteur avoit fait imprimer chez le même Jean Musier en 1720, la vie d'Abaillard & d'Heloisse, dans laquelle il a discuté exactement tous les reproches faits à Abaillard , tant fur fa con-

esactement tous les reproches faits à Abaillard ; tant fur fa concontrol, tal duite, que fur fa doctine. Cette vie est exteniné par une differtation où Dom Gervaife fait voir que cet Ecrivain, en difant dans
fon Livre contre les Héréfies, que si dans la primitive Eglise les
Disciples des Apoires se faisioient baptifer pour les morts;
croyant par-là contribuer au faltu de ceux qui étoient morts sans
Bapteme, à plus forte raison devons-nous croire, que la foi des
Parens suffir pour procurer aux ensans la grace de la régéneration; il n'a point prétendu autoriste le Bapteme pour les morts ,
mais seulement résuer certains Hérétiques de son tens, , qui
vouloient qu'on attendit que les ensans sussens de fon tens, , qu
avant de leur administre le Bapteme et état de croire,
avant de leur administre le Bapteme.

CHAPITRE

# GILBERT DE LA PORRÉE, &c. 101.

### 

#### CHAPITRE X I.

GILBERT DE LA PORRÉE, Evêque de Poitiers; ABANDUS; FRANCON, Abbé d'Afflighen.

I. NATIF de cette Ville, il y fit ses premietes études; a Gilbett de la Philosophie; & pour s'y rendre la Makillan. habile, il l'étudia dans les plus fameuses Ecoles de France. A prafat, in Ber-Laon il eut pour Maîtres Anselme, Doyen de cette Eglise, & nard. num.5 s. Raoul son frere; à Poitiers, Hilaire; Betnard à Chartres. Il Annal, num. enseigna lui-même la Philosophie en diverses Provinces du 113-Royaume avec succès. Admis dans le Clergé de Poitiers, il en devint Chanoine.

II. L'Eyêque Guillaume Adelelme étant mort au mois d'Octobre de l'an 1140, on élut à sa place l'Abbé Grimoard, qui Eveque de ne fut facré qu'au mois de Février de l'année suivante 1141. Le 1141. Roi Louis lui défendit de se mettre en possession de son Siège avant la Pentecôte. Grimoard ne l'occupa que peu de tems, puif-

que Gilbert lui succeda la même année.

III. Ses mœurs étoient graves & pures ; mais d'un génie vif Il donne dans & subtil, il se plaisoit trop dans les raisonnemens de la Dialecti- des sentimens que, d'où vint qu'il donna dans des sentimens singuliers, même singuliers.

en mariere de Religion.

I V. Deux de ses Archidiacres, Arnaud & Calon, en porterent leurs plaintes au Pape Eugene III. en 1146. Il étoit alors à Sienne, fa doctrine & dans le dessein de passer en France; c'est pourquoi il renvoya lib. 78, num. l'examen de cette affaire au Concile qu'il devoit y tenit. Gilbert \$3, & 120, continuant à foutenir les propositions qu'il avoit avancées, Arnaud & Calon vinrent une seconde fois s'en plaindre au Pape, dans le tems qu'il étoit à Auxerre. Eugene leur ordonna de se rendre à Paris pour la Fête de Pâques.

V. On y affembla un Concile, auquel le Pape présida assisté de plusieurs Cardinaux , d'Evêques , d'Abbés , & de Gens de Lettres. Gilbert de la Porrée qu'on y avoit appellé, fut cité 1147. au Consistoire, pour répondre aux reproches qu'on lui faisoit fur sa doctrine. On l'accusoit d'enseigner que l'Essence divine n'est pas Dieu; que les proprietés des Personnes divines ne sont

Tome XXII.

Concile de Paris contre

Plaintes fur

Mabillon. ibid. r.um,121.

# GILBERT DE LA PORRÉE,

pas les Personnes mêmes ; que la Nature divine ne s'est pas incarnée; & quelques autres, erreurs de moindre conféquence. L'on produisit contre lui pour témoins deux Maîtres en Théologie. Adam de Petit-Pont , Chanoine de l'Eglife de Paris , & Hugues de Champ-Fleuri, Chancelier du Roi, & l'Evêque de Soissons. Tous trois affurerent par serment qu'ils avoient oui de sa bouche quelques-unes de ces propositions. Lui-même n'en disconvenoit pas entierement, mais il les expliquoit favorablement, foutenant qu'il n'avoit jamais dit ni écrit que la Divinité ne fût pas Dieu; il citoit pour témoins de la pureté de sa doctrine Raoul, Evêque d'Evreux, & un Docteur nommé Yves de Chartres, qui avoient l'un & l'autre étudié fous lui, Saint Bernard, que les deux Archidiacres avoient engagé dans cette affaire, fut le principal adverfaire de Gilbert en ce Concile; mais il se déclara encore plus hautement contre lui dans le Concile de Reims, où le Pape avoir renvoyé la décision de la cause.

Concile de Reims en 1143.

VI. Il fut affemblé à la mi-Carême de l'ant 148, le 22 de Marso Parmi le grand nombre d'Evêques & d'Abbés qui y affifterent, Mebilion, on nomme Geoffroi de Lorroux, Archevêque de Bordeaux . ibid. lib. 79 . Milon , Evêgue de Terrouane , & Josselin de Soissons , recom-Annal. num. 1. mandables par leur scavoir , l'Abbé Suger & saint Bernard. Eugene III. préfida au Concile. Avant qu'il fe tînt , Gilbert lui envoya son Commentaire sur Boece, le Pape le donna à examiner à Gotescalque, alors Abbé du Mont-Saint-Eloy, près d'Arras , enfuite Evêque de cette Ville. Il en tira quelques propolitions qui lui parurent erronées, & leur oppola plusieurs passages des Peres. Alberic, Evêque d'Ostie, Legat en France; avoit fait aussi des recherches sur la vie & la doctrine de Gilbert; mais ce Legat mourut avant la tenue du Concile.

VII. A la premiere fession Gilbert sit apporter par ses Clercs

plusieurs gros volumes; pour se mettre en état de montrer que

La doctrine de Gilbert y

ses Adversaires avoient tronqué les passages allegués contre lui. 15id. & tom. bu qu'ils les avoient pris à contre-fens. Qu'est-il besoin, lui dit 15 , Concil. faint Bernard , de tant de livres & de paroles? Le fcandale que

pm. 1109, lant Bernard, de tant de livres de le paroles. Le teandate que que vous croyez & que vous enseignez que l'essence , ou la nature de Dieu, sa divinité, sa sagesse, sa bonté, sa grandeur, n'est pas Dieu , mais la forme par laquelle il est Dieu : déclarez si vous pensez ainsi , ou non. Gilbert eut la hardiesse de répondre que cette forme n'est pas Dieu. Nous tenoris, dit faint Bernard, ce que nous cherchions; qu'on écrive cette consession. Henri de

Pife, Cardinal, l'écrivit. Alors Gilbert s'adreffant à faint Bernard, lui dit : Écrivez aussi que la Divinité est Dieu, Oui , répondit le Saint, qu'on l'écrive avec un stilet de fer, & sur un diamans Après qu'on eut beaucoup disputé de part & d'autre sur cette proposition, & sur quelques-autres avancées par Gilbert, on chargea faint Bemard de dreffer une confession de foi pour oppofer aux erreurs de Gilbert. Il la fit en quatre articles, que l'on rapportera dans l'histoire des Conciles. La profession de foi fut approuvée du Pape & de tout le Concile; tous condamnerent aussi les erreurs de Gilbert; il acquiesça lui-même au Jugement du Concile, se reconcilia avec les deux Archidiacres ses accufateurs, & retourna à Poitiers reprendre ses fonctions, & jouir en paix des honneurs de sa dignité.

VIII. Il compofa divers écrits. Un Commentaire fur les Pseaumes, un sur l'Evangile de faint Jean, un sur les Epîtres de Gilbert, faint Paul, un sur le Traité de la Trinité par Boece, & un sur le Livre des deux Natures unies en une Personne dans Jesus-Christ, par le même Auteur. De tous ces ouvrages, il n'y a que le Commentaire sur les Livres de la Trinité de Boece, qui ait été rendu public. On le trouve dans l'édition générale des Œuvres de Boece, à Basse en 1570. Le Livre de Gilbert, intitulé des fix Principes, a été imprimé fouvent dans les anciennes éditions Larines d'Aristote, par les soins d'Hermolans Barbarus. Nous avons huit Traités d'Albert le Grand dans le premier tome de ses

ouvrages, fur cet opuscule de Gilbert.

IX. Le Moine Geoffroi dans sa lettre à l'Evêque d'Albane. remarque, que Gilbert après avoir rapporté dans sa glose sur le sur ses écrits, Pseautier, ces paroles de saint Augustin: Jesus-Christa pris chair tom. 10, Conde la chair de Marie, nous adorons cette chair fans impieté, parce que personne ne mange spirituellement la chair de Jesus-Christ, qu'il ne l'air auparavant adorée; ajoure: Non de cette adoration qui est appellée Latrie, qu'on doit au Créateur seul; mais de celle qui est plus digne que l'adoration de Dulie, que l'on rend même à la créature. Geoffroi avoit encore lû dans les nis . Gloses de Gilbert sur les Epîtres de saint Paul, que le nom de Dieu & de Fils de Dieu, n'est pas donné à l'Homme en Jesus-Christ, sinon par adoption. Il ne releva point ces deux endroits au Concile de Reims, où il étoit avec faint Bernard, parce qu'il n'avoit pas lu alors ces deux écrits de Gilbert. D'autres disent que cet Evêque enseignoit dans ces mêmes Commentaires, qu'il n'y a que Jefus-Christ qui mérite, & que les Elus qui soient véritablement baptifés.

Forits de

# GILBERT DE LA PORRÉE,

l'Eucharistie.

X. Sa lettre à Matthieu, Abbé de faint Florent, est interessante. Dom Luc d'Acheri l'a publiée dans ses (a) Notes sur Guibert de Nogent; Dom Martenne (b), dans le premier tome de ses Anecdotes; & Dom Mabillon (c) au fixiéme tome de ses Annales. Matthieu avoit confulté Gilbert sur la pénitence que l'on devoit imposer à un Prêtre, qui après la consécration du pain, avoit prononcé sur le Calice vuide les paroles sacrées, & qui s'en étant apperçu à la fraction du pain, lorsqu'il falloit en mettre une parcelle dans le Calice, avoit fait une nouvelle confécration du pain comme du vin. Gilbert témoigne par sa réponse, que semblable cas étoit déja arrivé; & se souvenant de ce que des gens fages & prudens avoient ordonné pour des fautes de cette nature, il dit, que ce Prêtre doit s'abstenir pendant quelque tems de célebrer la Messe; qu'il convient aussi de lui imposer des jeunes & des macerations corporelles, & d'obliger même la Communauté à expier cette faute par des prieres. Au reste, il ne croit pas que la pénitence du Prêtre doive être de longue durée, parce qu'elle ne venoit que d'inadvertance. Gilbert ajoute qu'il avoit eu tort de réitérer la confécration du pain, qu'il pouvoits'abstenit de la confécration du vin & de l'eau, & ne communier que fous la seule espece du pain, parce que le Corps de Jesus-Christ est tout entier fous chaque espece; qu'ainsi le Corps & le Sang étoient sous l'espece du pain, quoiqu'il n'y eût point de vin confacré. Il cite (d) l'usage de l'Eglise, de ne communier les enfans baptifés que fous l'espece du vin, & les malades sous la seule espece du pain, dans la persuasion où l'on étoir, que les uns & les autres recevoient autant sous une seule espece, que ceux qui communicient fous les deux. Saint Bernard écrivit en des termes à peu près femblables (e), à Gui, Abbé de Trois-Fontaines. Hugues de faint Victor, Auteur contemporain, dit (f) que pour administrer l'Eucharistie aux enfans sous l'espece du vin , le Prêtre trempoit son doigt dans le Calice, & le donnoit à succer à ces enfans.

<sup>(</sup>a) In append. pag. \$64. (b) Pag. 427.

<sup>(</sup>c Lib. 17, num. 113, d) Quoniam & pueri baptifati in

folius Calicis, & intirmi in tolius panis Sacramento fxpe communicant, & nihilominus quantum ad rem ip um & ad incor- | cay. 10. ruptionis futura Sacramentum accipiunt

quantum illi à quibus in utroque panis scilicet & Calicis Sacramento in Ecclesia de ipia menta Dominica Christus assumitus. Giluert, epist. ad Mart. S. Florentii.
(e) Bernard, epist. 69.
(f) Hugo Victorin, lib. 1, de Sacram.

X I. Après la condamnation de l'hérésie de Berenger, & la confession de foi qu'on lui proposa à signer dans le Concile de Abbé. Rome, il s'éleva plusieurs questions, même entre les Catholiques, fur le fens de certains termes dont cette confession est composée. L'une étoit touchant la fraction du Corps de Jesus-Christ; quelques-uns étoient de sentiment que cette fraction ne se faifoir que dans les especes du pain; d'autres vouloient qu'elle se fit dans le Corps même de Jesus-Christ. Ils se fondoient sur l'anathême que l'on dit dans cette confession de foi à quiconque nie que le Corps de Jesus-Christ soit manié par les mains du Prêtre. ou rompu, ou déchiré par les dents. Les Auteurs du premier fentiment foutenoient, qu'après le changement du pain & du vin en la substance du Corps & du Sang de Jesus-Christ, les especes du pain & du vin demeuroient, & qu'en elles se faisoit la fraction; ceux qui prenoient le parti de la seconde opinion prétendoient que les especes, comme la substance du pain & du vin, changeoient au Corps & au Sang du Sauveur, ne pouvant concevoir que la blancheur & la rondeur pussent être séparées du Corps qui est blanc & rond. L'Abbé Abandus étoit de ce sentiment, & quoiqu'il combatte l'opinion opposée. il se réunit avec ses Adversaires touchant le dogme (a) de la Transubstantiation. Son petit Traité sur la fraction du Corps de Jesus-Christ se trouve (b) parmi les Analectes de Dom Mabillon. On met sa mort vers le même tems que celle d'Abaillard.

XII. On peut rapporter au même tems, ce que nous avons à dire de Francon, élu Abbé d'Afflighen dans le Brabant en 1122, & mort en cette Abbaye au mois de Septembre de l'an 1135. Son sçavoir, joint à une grande pureté de mœurs, lui attira l'amour & le respect des Princes de la Terre, des Evêques, & de

toutes les personnes de piété.

XIII. N'étant encore que Moine d'Afflighen, Fulgence son Abbé & fon Prédécesseur, lui ordonna d'écrire sur la grace de Livres de la Dieu, ou sur ses bienfaits & ses miséricordes. Il obéit, mais blior, Belgica, il n'acheva l'ouvrage qu'apres la mort de Fulgence, étant Abbé p.2.318. lui-même. Il est divisé en douze Livres, & dédié à l'Abbé Ful-

<sup>(</sup>a) Credo itaque quod panem quem accepit, benedicendo, Corpus fuum fecit. Ideoque Corpus suum fregit, & de codem Corpore suo jam benedicto & fracto, Discipulis dixit : Hoc eft Corpus meum. Aband, in Analetiis Mabilionis , pag. 52.

Quivis facile videat albedinem seu rotunditatem ab ipto Corpore quod album vell rorundum eit separari non posse. Ibid. pag. (b) Mabillon analec. fel. pag. 52, 55.

#### GILBERT DE LA PORRÉE, 198

gence; la premiere édition s'en fit à Anvers en 1565, chez Bellerus, & à Fribourg en 1620, in 12. On le trouve au vingtuniéme tome de la Biblioteque des Peres, à Lyon en 1677.

Ce qu'ils

XIV. L'Abbé Fulgence prescrivit lui-même le sujet de contiennent, l'ouvrage, & l'ordre que Francon y devoit suivre. Vous le com-E. Pat. Pat. pag. mencerez, lui dit-il dans sa lettre, à la création de l'Univers. & vous le conduirez jufqu'au dernier jour auquel le Fils de Dieu viendra dire à ses Elûs : Venez les Benits de mon Pere, recevez le Royaume qui vous est préparé dès le commencement des siécles. C'est conformément à ce dessein que Francon descend dans le détail des principaux bienfaits accordés aux hommes depuis la création, jusqu'au moment de la béatitude éternelle; ce qui lui donne lieu de parler de la création & de la chute des Anges; de la création de l'homme, de sa chute, & de sa rédemption; des graces faites aux Patriarches, au Peuple de Dieu, par le ministere de Moyse & des Prophetes; des mysteres de la Loi nouvelle, de la prédication de l'Evangile, de la conversion des Gentils, de la réunion de toutes les Nations en une même Eglife. Il s'applique particulierement à montrer la grandeur de la charité de Jesus-Christ envers les hommes, lorsqu'il veut bien les nourrir de sa Chair & de son Sang dans l'Eucharissie. Francon enseigne que par la même puissance que le Verbe s'est fait chair dans le fein de sa Mere, il change (a) en son Corps le pain qu'il bénit. L'Auteur finit fon ouvrage par une Elégie fur la félicité Poesse que Henri de Gand appelle l'ouvrage en vers de la gloire

Cep. 39. des Saints en l'autre vie ; c'est apparemment cette petite piéce de de l'autre vie, dans le catalogue des écrits de Francon.

Lettre de Francon, 1-m. 21 , Bibliot. Par. P4g. 317.

X V. Il y a de lui une lettre à Lantbert, où il prouve que, fuivant la Regle de faint Benoist, un Moine qui en a quitté l'habit ne peut être fauvé , l'eût-il quitté pour prendre l'habit Clérical. Lantbert pensoit le contraire, & s'appuyoit sur ce que la bénédiction folemnelle de l'habit Monastique ne faisoit rien au falut, & fur divers exemples, entr'autres, du Solitaire Abraham, qui prit un habit de Soldat pour aller retirer sa niéce du désordre où elle vivoit. Francon répond qu'on ne peut sans impiété, regarder comme inutile, la confécration des habits, des ofnemens, des vases destinés au faint Ministere, telle qu'elle se fait

<sup>(</sup>a) Fadem Verbi potentia affamit e Corpus faum, faloris nostra Sacramentum. panem in manite s, & divine bone ictionis | Franco , lib. 10 , de gratia , pag. 315. ne Verbi quod ipfe cit effectu vertit in

### EVESQUE DE POITIERS, &c.

dans l'Eglife ; qu'encore que la bénédiction de l'habit ne ferve de rien à un mauvais Moine pour le falut, c'est toujours quand il le quitte un témoignage de damnation. A l'exemple du Solitaire Abraham il dit, qu'il ne prouve rien, parce qu'il ne quitta fon habit que pour un tems, & dans le dessein de sauver sa niéce.

X VI. Nous avons une seconde lettre de Francon à des Religieuses, qu'il exhorte à vivre dans une grande vigilance sur tre de Franelles-mêmes, asin de n'être pas surprises par l'ennemi; & à recourir à Dieu par d'inflantes prieres, pour en obtenir les fecours nécessaires dans les tentations. Tritheme attribue à Francon plusieurs Sermons en l'honneur de la sainte Vierge, & quelques octifies. Ec-Lettres. L'Auteur de la Biblioteque Belgique pense qu'on doit 367. donner à Francon, dont nous parlons, le traité du Cours de la Vie spirituelle, divisé en douze tomes, qui se trouve à Tongres, fous le nom du Moine Francon. Ce pourroit être la niême chose que les douze Livres de la grace de Dieu. Son nom se lit encore à la tête de deux Traités manuscrits, l'un intitulé du jeune Oudin, tom,

Autre Let-

Truhem, de

XVII. Vers l'an 1140 Achard, Moine de Clairvaux, en dirigcoit les Novices, sous les ordres de faint Bernard. Il écrivit Moine de la vie de faint Gotcelin , Hermite, imprimée à Douai en 1626 Claireaux. in-12, par les foins d'Arnold Raisius. On a de lui de courts lib. 1. de mi-Sermons à ses Novices, mais qu'on n'a pas encore mis au jour. racul. cap. 5. Il est parlé d'Achard dans le premier Livre des miracles des Bernardi, pag. Moines de Cîteaux par Herbert.

des Ouatre-Tems; l'autre, des louanges de la fainte Vierge 1, pag. 959.

Achardus.

1140 , edit. Alulfe Adal.

Tom. 17 .

X V HI. Il faut ajouter à ce qu'on a dit du Moine Alulfe, que fon troisième Livre des Extraits de faint Gregoire sur le nouveau best, Testament, sut imprimé à Paris en 1516 in-4°. A Strasbourg la même année chez Jean Knoblauchius, & fous le nom de P-19-357. Paterius, dans l'édition des Oeuvres de ce faint Pape, à Rome en 1553. Alulfe dit (a) dans le prologue de tout l'ouvrage, qu'il écrivoit après l'an 1092; qu'il l'entreprit par ordre d'Odon son Abbé, depuis Evêque de Cambrai. On trouve ce prologue dans les Analectes de Dom Mabillon. Le Lévite Adalbert, que Pitseus dit avoir été Moine Bénédictin de la Congrégation de Cluni dans le Monastere de Spaldingen en Angleterre, vers l'an 1160, fit aussi des Extraits du Commentaire de saint Gregoire fur Job, qu'il dédia au Prêtre Herimann. L'Epître dédicatoire,

Marie.

<sup>(</sup>a) Apud Marbillonium in Analestis.

ou Prologue (a), se lit dans le premier tome des Anecdotes de Dom Martenne. Pirseus fait mention de quelques Homelies du Diacre Adalbert & d'un deses Ouvrages intitulé: Miroir de l'état de l'homme.

### enegreemeerdene Enegreemeerdene

### CHAPITRE XII.

HUGUES, Chanoine Régulier de Saint Victor.

Hugues,

I. C On nom fut célebre dans le douziéme fiécle, & fes Ouvrages ont continué sa réputation dans les siécles suivans. Il s'est formé une dispute entre les Sçavans sur le lieu de sa naissance. L'Auteur de sa vie le fait naître en Saxe, d'une famille illustre; & Henri Meibomius le jeune, a fait une dissertation exprès pour appuyer cette opinion ; elle est imprimée à la fin du troisiéme tome (b) des Ecrivains d'Allemagne. Les témoignages qu'il allegue sont d'Engelhusius, de Gobelin Persona, de Tritheme, & de plutieurs autres aufquels on peut ajouter celui d'Alberic de Trois-Fontaines, dont la chronique a été rendue publique à Hanovre en 1698 par Guillaume Leibniz. La plûpart de ces Ecrivains disent encore, que Hugues prit l'habit de Chanoine Régulier en Allemagne, dans le Monastere de saint Pancrace à Hamerleve. Dom Mabillon (c) a embrassé un sentiment contraire. Il foutient fur l'autorité d'un ancien manuscrit de l'Abbaye d'Anchin, où le lieu de la naissance de Hugues est marqué, avec l'année de sa mort, qu'il naquit à Ypres en Flandres, & qu'il en sortit dès sa plus tendre jeunesse. Robert Abbé du Mont faint Michel, qui écrivoit dans le douziéme siécle, fait Hugues originaire de Lorraine; ce qui revient au témoignage du manuscrit d'Anchin, parce que la Flandre faisoit partie du Royaume de Lothaire. Robert ayant été contemporain de Hugues, est à l'égard de sa naissance, plus croyable, que ceux qui n'ont écrit que plusieurs siécles après, comme Engel-

hulius,

<sup>(</sup>a) Marten. tom. 1, anecdot. pag. 84. | Iprensi territorio ortus, a puero exulavia.
(b) Ediz. Helmflad. an. 1688. | Et hac & plura alia sui ingenii monu-

<sup>(</sup>c) Anno ab Incarnatione Domini menta reliquit. Apud Mabillon, in analestis, 1743, obiit Dominus Hugo Canonicus trm. 1, pag. 163, Gr. edit. fol. pag. 135. S. Vistoris, III. idus Februarii. Qui ex Vide Mabillon. lib. 77, annai. num. 141.

### CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

husius, Gobelin Persona, Tritheme, & autres, qui n'ont écrit

que dans le quinziéme fiécle.

II. D'un goût décidé pour l'étude, Hugues ne négligea aucune des connoissances (a) qui forment les Scavans. Il s'informoit exactement du nom de toutes les choses qui se présentoient à ses yeux, disant qu'il n'éroit pas possible de connoître la nature des choses dont on ne connoissoit pas le nom. Ce sut apparemment ce défir d'apprendre, qui l'engagea à quitter de bonne heure sa patrie, pour aller s'instruire sous les meilleurs Maîtres. Dans un voyage à Marseille (b), il visita le tombeau de faint Victor, y fit ses prieres, & obtint de celui qui étoit chargé de la garde de ses reliques, une dent & quelques autres

parcelles. III. Il en sit présent à Gilduin, Abbé de saint Victor, proche de Paris. Cette Abbaye qui ne faifoit que de naître, étoit en Chanoine Réréputation de grande régularité. Hugues demanda d'y être admis, V. etor ; y en-& après ses épreuves il prononça ses vœux entre les mains de seigne. Gilduin. C'étoit en 1115, la dix-huitiéme année de son âge; donc il étoit né en 1097. Après s'être perfectionné dans les études de philosophie & de théologie à faint Victor, il y enseigna luimême ces deux sciences avec applaudissement. Il eut parmi ses Disciples grand nombre de personnes distinguées, dont plusieurs furent dans la suite élevées au Cardinalat, à l'Episcopat & aux autres principales dignités de l'Eglife. L'éminence de sa doctrine le faifoit regarder comme un des plus grands Théologiens de son siécle. On l'appelloit un second Augustin (c), ou la langue de ce saint Docteur, parce qu'il s'étoit appliqué plus particulierement à la lecture des écrits de ce Pere.

IV. Entierement occupé des exercices de la vie réguliere & de l'étude, il ne fut élevé à aucun grade de superiorité à faint 1142. Victor. Tritheme & quelques autres disent néanmoins qu'il en fut Prieur. Il y en a même qui ont avancé, qu'après la mort de Gilon, Cardinal & Evêque de Tufculum, qui tenoit le parti d'Anaclet , Hugues lui avoit succedé. Mais on ne produit là-dessus aucun témoignage des Ecrivains contemporains. La veille de sa mort, Osbert son Infirmier lui ayant administré l Extrême-Onction en présence de toute la Communauté, lui demanda s'il ne vouloit pas encore recevoir le Corps du Seigneur,

See étudesa

Sa mort ca

<sup>(</sup>a) Hugo, lib. 3, Didafcal cap. 3. (b) Husonis vita , tom. 1 , oper. Tome XXII.

qu'il avoit déja recu deux jours auparavant. Hugues d'un air & d'un ton qui marquoit sa surprise & une espece d'indignation : Bon Dieu, lui dit-il, vous me demandez si je veux recevoir mons Dieu! Allez vîte à l'Eglise (a), & apportez-moi le sacré Corps de mon Seigneur. Osbert y courut autsitôt, l'apporta, & tenant entre ses mains ce Pain de vie, il dit à Hugues : voici celui que vous avez déliré; reconnoissez & adorez le Corps de notre Seigneur. Alors se levant à son séant & étendant les deux brasvers le faint Sacrement : oui je l'adore, dit-il, en présence de toute cette compagnie, & je le reçois comme la fource & le principe de mon falut. Ayant demandé ensuite la Croix, il la baifa; invoqua la fainte Mere de Dieu, & expira en présence de ses Freres, un mardi onziéme de Février l'an 1142. Ses vertus le firent respecter devant & après sa mort. On alloit sur son tombeau (b) où l'on affure qu'il se faisoit des miracles. Son corps fut depuis transferé du Cloître derriere le grand Autel de l'Eglife de faint Victor, où l'on conferve les reliques de ce Saint que Hugues avoit apportées de Marfeille.

Ses écrits imprimés à & à Rouen en 1648.

V. Ayant passé toute sa vie à l'étude des Belles-Lettres, des diffribués en beaux Arts, de l'Ecriture sainte, de la Philosophie, de la Théologie, de l'Histoire facrée & prophane , Hugues se trouva en Paris enigae, état d'écrire sur toutes ces matieres, car il avoit l'esprit trèspénetrant & une grande facilité d'écrire comme de parler. Ses-Ouvrages ont été imprimés en trois volumes in fol à Paris en 1526; à Veniseen 1588; à Cologne en 1617; à Rouen en 1648. L'édition de Venise est de Thomas Garzon , Chanoine Régulier de faint Jean de Latran; celle de Rouen, des Chanoines Réguliers de faint Victor de Paris, chez Jean Berthelin.

Ecrits conpremier tome

VI. François Bordier, Abbé de faint Victor, qui prit soin tenus dans le de la premiere édition des Oeuvres de Hugues, c'est-à-dire, de edit, an. 1648, celle de l'an 1526, la dédia à Michel Bouder, Evêque de Rotemagi pag. Langres. L'Epître dédicatoire a été réimprimée dans les éditions posterieures. L'Editeur commence le premier tome par les Prologomenes de Hugues sur l'ancien & le nouveau Testament.

citò Corpus Domini mei. Quod cum | adoro, inquit, coram omnibus nobis, Doprout justerat fecissem: Veni ante lectum ejus , & tenens panem fanctum vitz aterna manibus meis: Adora, inquio, & cognoce Corpus Domini nostri. Ille verò se erigens quantum valebat , & extol-

<sup>(</sup>a) Curre cisò in Ecclesiam & affer I lens utrasque manus fras ad sancia illa : minum meum & accipio ut falutem means &c. Ofberrus epift, ad Joan. tom. 1, Op. Hugon. in vita ejus.

<sup>(</sup>b) Wid.

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

où il examine ce que l'on entend fous le nom d'Ecriture divine; les divers fens dont elle est susceptible ; l'ordre , le nombre , l'autorité des Livres dont elle est composée ; qui en sont les Auteurs ; les differentes versions qui en ont été faites ; quels font les Livres que l'on nomme apocryphes; comment on peut concilier les contrarietés apparentes des Livres historiques de l'Ecriture ; & plusieurs autres questions intéressantes.

VII. Hugues donne ensuite des notes courtes sur les cinq Notes fur le Livres de Moyse que l'on nomme Pentateuque. Il suit dans ces Pentateuque. notes le sens littéral & historique. Celles qu'il fait sur le prologue pag. 10 & fuire de saint Jerôme au Prêtre Didier, sont dans le même goût; de même que celles qu'il fait fur les Livres des Juges, des Rois. On verra dans la fuite, que les notes fur les pfeaumes ne font

pas de lui.

VIII. Dans l'explication de l'Ecclesiaste, Hugues se fait un principe d'entrer dans les vues que Salomon a euce en écrivant lur lectece Livre, scavoir de porter l'homme au mépris des choses mondaines en leur en faisant voir l'instabilité. Il s'attache donc uniquement au fens moral, qu'il développe en dix-neuf homelies. On voit par la Préface, qu'avant de réduire ses explications en forme de discours, & de les mettre par écrit, il les avoit données de vive voix & avec plus d'étendue.

IX. Ses notes fur les lamentations de Jéremie, & les propheties de Johel, d'Abdias, renferment l'explication du texte les Prophetes, en plufieurs manieres, felon le fens litteral, l'allegorique & Pog. 146, 600

le moral.

X. Les allegories fur l'ancien Testament ne paroissent pas Explications être de Hugues de faint Victor, ni celles qui sont sur les quatre allegoriques Evangiles. On verra dans la fuite qu'elles font de l'Auteur des de l'ancien & vingt-quatre Livres d'Extraits, & que cet Ecrivain étoit poste- Terlament, rieur de plusieurs années à Hugues ; que ces allegories faisoient Fag. 2310 la seconde & troisième parties de ces Extraits; & que la premiere qui est imprimée dans le second tome a un objet tout different, ne traitant que des Arts & de l'Histoire. Ce qui suit. tant fur l'Evangile de faint Jean , que fur les Epîtres de faint Paul, n'est pas non plus de Hugues de saint Victor: ce n'est ni fa méthode, ni son stile. C'est l'ouvrage de quelque Scholastique du treizième siècle, où l'usage commun étoit de n'éclaircir les difficultés que par demandes & par réponfes. Celles qui regardent l'Evangile de faint Jean , paroissent même être d'un autre interprete que les questions & ses réponses sur les Epîtres de saint Paul. C'est un stile different. Cc ii

Notes ful



taire furla hierarchie célefte pag. 469.

X I. Hugues dans fon Commentaire fur la hierarchie céleste de faint Denys, fuit la version latine de Scot Erigene. Il ne de S. Denys, témoigne aucun doute sur la supposition de ce Livre, qu'il croyoit de bonne-foi être de l'Aréopagite. Ce Commentaire fut imprimé féparément en 1502. On le trouve fous le nom de Hugues de faint Victor parmi les manufcrits d'Alexandre Petaw dans la Biblioteque du Vatican.

Ouvrages le Décalogue, pag. 1,

XII. Le premier opuscule du second tome est un Commencontenus dans taire fur le Décalogue, où l'on reconnoît aisément le stile & le lune, Com- genie de Hugues de faint Victor. Mais le quatriéme chapitre menuire sur intitulé : de la substance de l'amour, & de l'ordre de la chariré, n'appartient point à ce Commentaire. C'est un discours particulier que le Copiste ou l'Editeur y a joint à cause de la ressemblance de la matiere, & peut-être pour allonger le Commentaire. Quoiqu'il en foit, ce discours est imprimé sans nom d'Auteur dans l'appendice du sixième tome (a) des Ouvrages de saint Augustin. Is il porte celui de Hugues de saint Victor dans un manuscrit du Vatican (b), de la Biblioteque d'Alexandre Petaw. Tritheme le lui attribue, & on trouve dans ce discours certaines expressions particulieres (c), qui se lisent dans quelques autres écrits de Hugues (d), scavoir que Dieu a operé la réparation du genre humain, partie par les hommes, partie par les Anges, partie par lui-même. Cette période a été supprimée par l'Editeur des Oeuvres de Hugues, avec une partie du discours. qui est plus entier dans l'appendice de saint Augustin.

Explication de la regle de S. Augustin . pag. 5.

XIII. Le Commentaire de Hugues sur la regle de ce Pere. contient des réflexions très-solides & très-sages sur routes les observances qui y sont prescrites. Il a été imprimé plusieurs fois séparément, à Venise en 1561, à Côme en 1605, à Rome en 1625, & ailleurs.

Inflitations des Novices . ppg. 16.

XIV. Henride Gand & Thritheme (e) reconnoissent Hugues pour Auteur de l'inftitution des Novices. On y trouve quelques endroits qui ont rapport à ses observations sur la regle de saint Augustin. Quelques-uns ont néanmoins attribué ce Traité à Guillaume Perault, Dominicain, mort vers le milieu du trei-

<sup>(</sup>a) Pag. 71. (d) Hugo. lib. 4, de arca morali, caps (b) Montfaucon. tom. t, Bibliot. mff. 3, 5, & 9; & lib. 1, de vanteste mundi. pag. 66. (5) Ibid. pag. 74. .

<sup>(</sup>e) Henricus Gandav. de Scriptor. Ecclef. cap. 7 , in appendice; & Trithemius cap. 363.

## CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

ziéme siécle. Mais l'écrit qu'il a composé sur cette matiere a pour titre: Institution des Religieux, & non des Novices.

X V. Les quatre Livres du cloître de l'ame ne sont point de Hugues de saint Victor, mais de Hugues Foliet, ainsi sur- de l'ame, pagnomme du lien de sa naissance, à quelque dissance de Corbie en Hieres de Picardie. Il fe retira (a) au Monastere de faint Laurent d'Hel-Foliet. liac, où l'on observoit la regle de saint Augustin. Hugues y menoit une vie très-pauvre & très-austere, quand il sur choisi Abbé de faint Denys à Reims en 1149, au mois de Mars. Il s'excufa d'accepter cette dignité par une Lettre, où il dit, qu'il ne croyoit pas pouvoir sans scandale quitter sa retraite & sa vie laborieuse, pour aller vivre dans une Abbaye opulente, & située près de la Cour de l'Archevêque. Dom Mabillon qui rapporte cette Lettre, digne d'être lue pour la modestie & la folidité des sentimens, dit avoit vu (b) un grand nombre de manuscrits, ou le Traité du cloître de l'ame porte le nom de Hugues Foliet, à qui Tritheme l'attribue aussi (c). Cet Ouvrage qui sera toujours d'une grande utilité aux personnes confacrées à Dieu, est distribué en quatre Livres, dont le premier explique les tentations de ceux qui vivent dans les Monasteres, & lesavantages de la Religion. Hugues dit dans le second, où il traite de l'arrangement du cloître materiel, que le nombre des Religieux doit être proportionné aux facultés de la Maison; ensorte que la pauvreté ne foit pas un prétexte de vivre irrégulierement ; & que l'on ne prenne pas occasion du grand nombre, de leur procurer des choses défendues par la regle , pour pourvoir à leurs besoins. Il n'approuve pas les Celles où il n'y avoit que deux. trois, quatre, ou même cinq Religieux, & loue les Cisterciens, qu'il désigne sous le nom d'héritiers de faint Benoît, de l'usage où ils étoient d'envoyer ordinairement douze Moines dans les Monasteres fondés nouvellement. Il permet le beurre, le lait, l'huile; mais défend d'affaissonner les mets des Freres avec de la graisse, & de leur servir de la viande, sinon en cas de maladie-Dans le détail des habits, il fait voir qu'il parloit à des Chanoines Réguliers; il donne même ce nom à ceux pour qui il. écrivoit. Il dit dans le prologue du troisiéme Livre, où il est parlé de l'ordre du cloître de l'ame, que le régime de vie prescrit.

<sup>(</sup>a) Mabillon. lib. 79 , Annal. num. 57 , 1 (c) Trithem. de Script. Ecclef. cap. . 18 , & feg. ( b) Ibid.

dans le second Livre avoit été approuvé de tous, excepté de quelques Freres Laïcs ou Convers, qui ne supportoient le joug qu'en murmurant, quoiqu'ils fussent plus à l'aise dans le Monastere qu'ils n'étoient dans le monde. Le quatriéme Livre a pour objet le cloître qui n'est pas fait de la main des hommes, c'est à dire, le Ciel. Hugues y explique ce que c'est que la Jérusalem terrestre & la Jérusalem céleste; les chemins qui y conduisent ; la beauté de cette demeure ; la félicité de ses Habitans; les mouvemens qu'on doit se donner pour être du nombre. Il cite de tems en tems la Regle de faint Benoît, dont il emprunte diverses pratiques; ce qui fait conjecturer que Hugues avant de se retirer dans le Monastere de saint Laurent , avoit été élevé à Corbie.

Autres Oubues à Hugues Foliet.

X V I. Outre les quatre Livres du cloître de l'ame (a), on vrages attri- trouve sous le nom de Hugues Foliet dans quelques manuscrits, un Traité fur les Nôces charnelles & les spirituelles, adressé à un ami qui vouloit se marier. Hugues l'en détourne, & lui fait voir que l'union de l'ame avec Dieu est plus avantageuse, que l'union des corps; un Traité intitulé, de la médecine de l'ame; un des Pasteurs & des brebis ; quatre Livres de la vanité du siécle; deux Livres des oiseaux & des bêtes seroces; & quatre Livres de l'Arche mystique & morale. Mais quelques-uns de ces écrits se trouvent aussi dans divers manuscrits, ayant en tête le nom de Hugues de saint Victor, de même que dans le catalogue de ses Ouvrages (b) par Henri de Gand & Tritheme.

Livres de P16.133.

X V I I. Des quatre Livres de l'ame & de ses affections, le l'ame & fe premier est de Guillaume de saint Thierri, imprimé parmi les Oeuvres de faint Bernard, fous le titre de méditations & de maison intérieure. Le troisiéme est aussi tiré de ces méditations. Le second, que l'on a quelquefois attribué à faint Augustin. a été restitué à Isaac, Abbé de l'Etoile, dans l'appendice du fixieme volume des Oeuvres de ce Pere (c). Les onze premiers chapitres du quatriéme Livre font tirés du Manuel imprimé dans le même appendice (d). Le douzième chapitre est un Extrait d'un Traité anonyme de la charité; les cinq chapitres suivans font des fragmens mal cousus de divers ouvrages. On voit par le quatorzième chapitre que le Compilateur étoit Moine.

<sup>(</sup>a: Mabillon. lib. 79 , Annal. num. 58 , (c) In append. tom. 6, Augustin. page (b) Henric. Gandar. cap. 25; & Tri-

Arm. 12.1363.

#### CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

X V I I I. On vient de dire que dans quelques manuscrits, le Livre qui a pour titre, de la médecine de l'ame, portoir le nom médecine de l'ame, pag. de Hugues de faint Laurent, ou Foliet. Dans celui de l'Abbaye 111, d'Alne en Flandre, le prologue (a) commence par ces mots: Cogis me , frater chariffime. Dans nos éditions on lit : Rogas me , frater. Cette difference n'est pas considerable, & je ne sçai si elle fusfit avec l'autorité de Tritheme (b) pour laisser Hugues de saint Victor en possession de cet Ouvrage. Le stile n'est pas de Hugues de faint Victor.

X I X. Je ne vois point qu'on lui dispute le soliloque de l'ame. ou de l'arrhe de l'ame, adressé aux serviteurs de Dieu qui pag. 223. demeuroient à Hamerleve. C'est un Dialogue où les Interlocuteurs font l'homme & l'ame. Le sujet de l'entretien est l'amour & fon ebiet. L'homme prouve à l'ame, que Dieu seul est aimable pour lui-même; qu'après tant de bienfaits de sa part. c'est manquer de gratitude de ne pas l'aimer; qu'elle n'a point d'autre époux à choisir que le Fils de Dieu, qui l'a rachetée de l'esclavage où elle étoit tombée par ses péchés; que la Chambre nuptiale est l'Eglise; que c'est-là où elle recoit de lui tous ses ornemens; le Baptême, la Confirmation, l'Eucharistie; les graces nécessaires pour la pratique des vertus ; les sainces Ecritures qui servent comme d'un miroir, où elle peut voir quels ornemens lui conviennent; enfin les moyens d'effacer les fautes commifes depuis le Baptême. Ce foliloque finit par une confession où l'homme & l'ame se répandent en sentimens de

X X, L'éloge de la charité & la maniere de prier portent le nom de Hugues de saint Victor, tant dans les manuscrits que la charité, dans les imprimes, & dans Tritheme (c). Hugues composa le maniere de premier pour se renouveller dans le souvenir d'un de ses amis prier, pag. nommé Pierre . & ranimer son amirié envers lui. Il fair voir 137. que c'est la charité qui a sait d'Abel un Martyr; engagé Abraham à fortir de fon Pays; Jesus-Christ à souffrir pour racheter les hommes; que Dieu est la charité même; que posseder cette vertu , c'est posseder Dieu ; que l'on ne peut entrer dans le chemin de la justice que par la charité; mais aussi qu'elle est inféparable de la pratique des Commandemens de Dieu. Dans

reconnoissance, d'amour envers Dieu, & de regrets de leurs

péchés passés.



<sup>(</sup>a) Mabillon. ubi fupra,

<sup>(</sup>c) Montfaucon , Bibliot. mff. tom. s , (b) Cap. 363. pag. 66.

le Traité de la priere, il montre que nous devons nous y exciter & par la confideration de nos miferes, & par la vue de la mifericorde de Dieu. Quelques-uns disoient : A quoi bon réciter dans nos prieres des pfeaumes, ou quelques aurres endroits de l'Ecriture, qui n'ont point de rapport à ce que nous demandons pour nous, ou pour les autres? Hugues répond qu'il y a cette difference entre les prieres que nous adressons à Dieu, & celles que nous adressons aux hommes: Ceux-ci ne peuvent connoître nos befoins, si nous ne les leur exposons. Au-contraire, Dieu les connoît par lui-même. Nous pouvons donc fans les lui exposer toujours , mêler dans nos prieres des pseaumes, qui n'y avent point d'autre rapport, que de nous faire souvenir de nos miseres, en louant la bonté de Dieu, & ses misericordes. En nous souvenant de nos miseres, nous en devenons plus humbles; en nous rappellant ses misericordes, nous nous sentons plus portés à l'aimer : dispofitions utiles à la priere.

Discours fur Tamour de l'esprit, ptg. vices.

X X I. Il faut joindre aux écrits qu'on ne doute pas être de Tamour de Hugues de faint Victor, le petit discours sur l'amour de l'Epoux l'Epouse, pag. & de l'Epouse; de Jesus-Christ & de l'ame tidelle; mais on ne voit rien de lui dans le Livre intitulé: des fruits de la chair & chair & de de l'esprit. Ce n'est qu'une suite de définitions des vertus & des

cle , pag. 156 £:65.

XXII. Les deux Livres des Nôces charnelles & spirituelles Noces & de la dont il a été parlé plus haut, paroiffent être de Hugues Foliet. wanisé du fit- Tritheme n'en die rien dans le catalogue des écrits de Hugues de faint Vietor. Il y fait mention de l'ouvrage, qui a pour titre: de la vanité du sécle; mais il paroît n'en avoir connu que le premier Livre, dont il rapporte le commencement. Il y en a quatre Livres dans les imprimés, qui sont en sorme de Dialogue. Quelques-uns les donnent encore à Hugues Folict. Je doute qu'ayant presque toujours vêcu dans la retraite, il ait assez connu le monde pour en faire la peinture, telle qu'on la trouve dans ces Livres.

Livres de la & de l'Arche 284 & 286.

X X I I J. Hugues enseigne dans son Opuscule de la maniere de méditer, à s'instruire dans les divines Ecritures de ce que l'on doit faire & éviter; puis à examiner tous les mouvemens du cœur, leur origine, leur but; enfuite à régler tellement ses mœurs, que le prochain en foit édifié, & que la conscience n'ait rien à reprocher. Après avoir donné une description mystique Pog. :50. de l'Arche de Noc, il en donne une morale en quatre Livres . la saisant envisager comme la figure de l'Eglise. Dans l'énu-

meration

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR. 209 meration des Papes il finit à Honorius II. fous le Pontificat duquel il écrivoit. Ainfi il fit la defeription myssique de l'Arche au plus tard en 1130, qui sut celui de la mort de ce Pape.

XXIV. On a atribué les dix Livres d'Extraits, tantôt à Livres des Hugues de faint Victor, tantôt à Richard de faint Victor fon Extrain, pag-Difciple. Mais fi l'on fait attention qu'il est parlé dans le dernier 1314.

Disciple. Mais si l'on fait attention qu'il est parlé dans le dernier 332. chapitre du regne de Philippe Auguste, fils de Louis VII. qui sacré à Reims le premier Novembre 1177, ne commença à régner qu'au mois de Septembre de l'année 1180, après la mort de son pere; on verra que l'histoire des Rois de France depuis Pharamond jusqu'à Philippe-Auguste, rapportée dans le dixième Livre de ces Extraits, ne peut être de Hugues de saint Victor mort en 1142, ni de Richard de faint Victor, dont on met la mort vers l'an 1173. On pourroit répondre, que les noms de Louis II. & de Philippe son fils one été ajoutés après la mort de Hugues; ce qui s'est fait souvent dans ces sortes d'ouvrages. Cequi appuye cette réponse, est que dans un manuscrit de la Reine de Suede (a), aujourd'hui du Vatican, la fuite des Rois de France dans ce dixiéme Livre, ne va que jusqu'en 1135, c'està-dire, jusqu'au regne de Louis VI. dit le Gros, mort en 1137. Mais il reste toujours une difficulté considerable; scavoir que. Hugues après s'être occupé pendant sa vie d'ouvrages importans. enfantés par son propre travail, aura employé ses dernieres années à piller de tous côtes pour donner quelque chose sur l'origine & la division des Arts, soit liberaux, soit méchaniques; sur les Ecritures divines & prophanes; sur l'ouvrage de la création; fur l'Histoire sacrée depuis Adam jusqu'à Herode, fils d'Antipatre ; fur l'histoire des Scythes , des Assyriens , des Medes , des Perses, des Romains, des Empereurs, des Rois de France, & autres Potentats de l'Univers ; car c'est ce que contiennent en abregé ces dix Livres d'Extraits. On conjecture (b) qu'ils sont de Richard de Cluni qui écrivoit vers l'an 1180 ou 1190; & que l'identité de nom , les a fait attribuer quelquefois à Richard de faint Victor. L'Auteur dans le Prologue divise ses Extraits en trois parties, les deux premieres de dix Livres chacune; la groisième de quatre. Nous venons de donner le sommaire des dix premiers Livres; les dix fuivans qui composent la seconde partie, font les allegories fur l'ancien tellament, avec les Sermons fur,

<sup>(</sup>a) Montfouton. Biblist. mff. tom. 1 , (b) Oudin, tom, 1, de Scriptor. Eccle-

divers sujets, dont on va parler. La troisiéme partie qui n'est que de quatre Livres, comprend l'explication des quatre Evangiles, qui se trouve à la suite des allegories de l'ancien Testament imprimées dans le premier tome.

Livres des trois Colombes & des animnux , pag. 994.

X X V. Parmi les manuscrits d'Alexandre Petaw, qui sont à present au Vatican, il y en a un sous le nom de Hugues de saint Victor (a), intitulé: de la nature des animaux mentionnés dans la fainte Ecriture. Il est dans le catalogue de ses Ouvrages par Tritheme (b), qui en donne le commencement en ces termes : Lectorem divinarum Scripturarum. On ne lit rien de semblable dans les Livres des trois Colombes, & autres animaux. imprimés dans le Recueil des Ouvrages de Hugues de faint Victor. Les deux premiers sont attribués dans quelques manuscrits à Hugues Foliet; les deux derniers à Guillaume Perault. Dominicain dans le treizième siècle. Le quatrième Livre contient les définitions des termes selon l'ordre de l'alphabet.

Sermons de Victor , pag.

XXVI. On a mis ensuire sous le nom de Hugues de saine Hugues de S. Victor, cent Sermons, fans y observer aucun ordre, ni de matiere, ni de tems. On vient de voir, que ce Recueil doit faire le dixième Livre de la feconde partie des extraits, qui n'étant qu'une compilation, ne mérite pas de porter le nom de Hugues, qui avoit affez de capacité pour en publier de sonpropre fond. C'est par la même raison qu'on doit lui ôrer le discours sur l'Assomption de la fainte Vierge, qui fait le cent uniéme. L'Auteur qui paroît être le même que des Extraits. se reconnoît pour un Compilateur, qui ne se réserve que le droit de changer quelquefois l'ordre des mots de fon original.

pag. I.

X X V I I. Les Ouvrages de Hugues de faint Victor, contenus contenus dans le troisséme tome, sont dogmatiques. Le premier intitulé: le troiseme Eruditions didascaliques, ou instructives, est distribué en sept Eruditions Livres. Dans le premier qui a pour titre : de l'application à la didascaliques, lecture, il remarque qu'il y a trois choses dans la lecture : 1º. Defcavoir ce qu'on doit lire. 2º. En quel ordre on doit lire. 4°. Comment on doit lire. Les préceptes qu'il donne sur ces trois articles, regardent également la lecture des Livres qui concernent les Arts, comme ceux qui conduisent à l'intelligence des Livres faints. Le dernier chapitre ; c'est-à-dire , le treiziéme manquon à ce Livre. Dom Mabillon l'a donné parmi fes

<sup>(</sup>a) Montfaucon , Bibliot, mff. tom. 1 , f (b) Cap. 363. pag. 66.

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR. 215 Analectes (a), fur un manuscrit du Monastere de faint Taurin au Diocèse d'Evreux. Il traite dans le second Livre, des Arts liberaux & méchaniques, dont il donne des notions générales. Dans le troisième il fait connoître les Inventeurs des Arts : ceux aufquels les Anciens s'appliquoient le plus, pour parvenir plus facilement à la pleine connoissance des vérités philosophiques. C'étoient les sept Arts liberaux. Il traite dans le quatriente de l'Ecriture sainte, de l'ordre & du nombre des Livres, de leurs Auteurs; du rétablissement des Ecritures par Esdras; du Canon des Evangiles inventé par Ammonius; des Canops des Conciles généraux, nommément des quatre premiers; des écrits des Peres; des Livres apocryphes de l'ancien & du nouveau Testament; & de ceux des Ecrivains Ecclesiastiques que l'Eglise Catholique & Romaine a condamnés. Il explique dans le cinquiéme les divers sens de l'Ecriture sainte, & donne dans le fixiéme des regles pour la lire avec fruit. Cela ne peut se faire qu'en méditant sérieusement sur ce qu'on a lû. C'est pourquoi il parle dans le septiéme Livre de la méditation par laquelle on parvient de la connoissance des choses visibles à la

connoissance des invisibles, c'est-à-dire, de Dieu & de la Trinité des personnes. Cet ouvrage sut imprimé séparément à Paris en 1506 in-4°. On trouve quelque chose (b) du septiéme Livre dans la vie de fainte Lidwige au 14 d'Avril (c) dans Bollandus. Ce qui est dit des Arts dans les autres Livres, est imprimé dans

le vecabulaire de Wenceslas Brack en 1483. XXVIII. Quelques-uns agitoient la question , laquelle des Traité de la deux est la plus grande, ou de la puissance de Dieu, ou de sa pissance & volonté ; Hugues après avoir rapporté les difficultés qu'ils for- de la volonté moient là-dessus, décide en disant, que comme la puissance ss. de Dieu n'est point restrainte en ce qu'il ne fait rien fans sa volonté: de même sa volonté n'est point resserrée, pour ne pas s'étendre à tout ce qui est en sa puissance. Il prouve que la puissance & la volonté étant en Dieu une même chose, parce que l'une ne scauroit être séparée de l'autre; tout ce que Dieu fait il le fait également par sa volonté & par sa puissance. Ce Traité n'est qu'un tissu de raisonnemens scholastiques ; on y trouve même divers termes inusités dans les autres Ouvrages de Hugues.

<sup>(</sup>a) Pag. 13 t. (b) Ex cap. 16, lib. 7.

<sup>(</sup>c) Pag. 181.

Des quatre volontés en Jefus - Chrift , Mag. 56.

X X I X. Il étoit encore question du nombre des volontés en Jesus-Christ. Hugues établit d'abord le dogme des deux volontés, l'une divine, l'autre humaine; parce que Jesus-Christ est Dieu & homme tout ensemble. Puis il divise la volonté humaine, fuivant fes differens égards; en volonté de raison, volonté de pieté, volonté de la chair. Suivant cette division, il admet quatre volontés en Jefus-Christ. Par sa volonté divine . il dictoit les Décrets de Justice ; par sa volonté de raison , il y obéissoit; par sa volonté de pieté, il avoit compassion de nos miseres; la volonté de la chair lui faisoit trouver de la peine dans les souffrances; mais en cela même, il n'étoit pas contraire à la volonté divine, parce qu'il étoit dans l'ordre de Dieu, que la nature humaine s'oppolat à fa propre destruction. Cet Opuscule est intitulé dans Tritheme (a), de la triple volonté en Jefus-Chrift.

Traité de la me de Jefus-

X X X. Le Traité de la fagesse de Jesus-Christ est dédié à fagelle de l'a- Gauthier de Mauritanie, Prédicateur célebre du tems de Hugues Christ , par. de faint Victor. Il y examine fi la fagesse de Jesus-Christ a été égale à la fagesse divine ; la difficulté étoit , qu'en la suppofant égale, il suivoit de là une égalité de la créature avec le Créateur. Hugues répond , qu'il y a une grande difference entre avoir la fagelle, & être la fagelle; qu'avoir la fagelle, c'est l'avoir reçu par grace : être la fagelle, c'est l'être par nature ; que Jesus-Christa recu la sagesse par grace, c'est-à-dire, par l'union de sa nature humaine avec la divine en une seule personne; qu'ainsi l'ame de Jesus-Christ a tout par grace, ce que Dieu est par nature; qu'il ne s'ensuit pas néanmoins que l'ouvrage du Créateur lui soit égal, parce qu'encore que la créature auroit recu l'immenfité de grace, elle n'auroit pas pour cela perdu la qualité de sa nature. La nature humaine par son union avec le Verbe, a reçu ce qu'elle n'avoit pas ; mais elle n'a pas cessé d'être ce qu'elle étoit. Elle a reçu la plénitude de la fagesse , dans laquelle & par laquelle elle est pleinement & parfaitement fage; mais elle n'a pas reçu d'être la sagesse même. D'où il suit que la sagesse de l'ame de Jesus-Christ ne peut passer pour égale à la fagesse de Dieu, ni même lui être comparée. Oudin en faisant imprimer le prologue de ce Traité (b), donne à entendre

<sup>(</sup>a) Cap. 363.

<sup>( )</sup> Tom, 2 , Scriptor, Ecclef. pag. 1145

# CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

qu'il manque dans l'édition de Rouen, où il est néanmoins tout entier.

XXXI. Les deux fragmens, dont l'un a pour titre : de l'union du corps & de l'esprit; & l'autre, de l'unité du Verbe de du corps & de Dieu, sont tirés du premier Livre des mélanges, dont il sera l'unité du parlé ci-après. Quant à l'apologie du Verbe incarné, il ne faut Verbe incarque le lire pour se convaincre qu'il n'est pas de Hugues de saint 600, Victor : mais qu'il a été écrit dans un tems où la méthode scho- gie du Verbe lastique avoit déja fait de grands progrés; & conséquemment incarné, paglongtems après la mort de Hugues. On l'attribue à Jean de Cornouaille. Les trois disputes suivantes, qui ont aussi rapport à l'incarnation du Verbe, paroissent de même stile que les mélanges

Traité de la virginité perpetuelle de la fainte Vierge, au nombre ginié perpédes écrits de Hugues de faint Victor; & il fe nomme lui-même ne, pag. 81. dans le Prologue ou Epître dédicatoire à un Evêque, dont le nom n'est désigné que par un G. Ce Prélat lui avoit donné avis de la facon indécente & peu respectueuse dont une personne avoit parlé de la fainte Vierge, trouvant mauvais qu'on la qualifiat Vierge des Vierges. Hugues écrivit sur cela une Lettre à cet Evêque. où il se propose de prouver quatre articles; le premier, que la fainte Vierge en consentant au mariage, ne changea pas le dessein de garder la virginité; le fecond, qu'elle conçut, non d'un homme, mais du Saint-Esprit; le troisséme, qu'elle enfanta sans douleur & fans blesser sa virginité; le quatrième, que la confommation du mariage n'est pas essentielle au mariage. Il prouve la quatrieme proposition en montrant, que l'essence du mariage confifte dans le confentement mutuel du mari & de la femme de former ensemble une Societé légitime & constante . dont le nœud est l'amitié & la charité; & que le commerce charnel n'en eft au'un office & non pas le lien ; enforte que fans lui , le mariage Par. 87. peut subsister. L'Adversaire objectoit ces paroles d'Adam, en voyant la femme que Dieu lui avoit donnée pour aide: C'est-là Pos de mes os , & la chair de ma chair : c'est pourquoi l'homme Genes 2,23

quittera son pere & sa mere, & s'attachera à sa femme, & ils leront deux en une chair ; aufquelles il joignoit celles que Dieu. prononça en bénissant le premier homme & la premiere femme qu'il venoit d'unir : Croiffez & multipliez-vous. Ce qui prouvoit .

XXXII. Henri de Gand & Tritheme (a) mettent le De la vir-

& du même Auteur.

<sup>(</sup>a) Henric, Gandav. cap. 15 , & Trith. cap. 361-

difoit-il, que la premiere & principale cause du mariage ast la propagation. Hugues répond que ces paroles, il s'attachera à sa famme, doivent s'entendre de l'affection du cœur, & du lien de l'amitié qui unit le mari & la femme, en quoi conssiste le pacte martimonial; & que les suivantes: ils front deux en une chair, désignent le mariage, qui a pour but la propagation; mais qu'elles n'en constituent pas l'essene. Il ajoute, que depun même que Jesus-Christ a clevé le mariage à la dignité de Sacrement, la vertu du Sacrement conjugal n'est pas dans la chair, mais dans l'éspit & le cœur des Conjoins.

Pag. \$45-feq. XX XIII. Hugues trouve la preuve de sa première proposition dans la réponse de la sainte Vierge à l'Ange: Comment cela

Luc. 133. fe ferat-il, car je ne connois point d'homme? En effet, fi elle eft connu ou voulu connoitre son mari, elle n'auroit point trouvé de difficulté dans le discours de l'Ange. Sa crainte de son embartas étoient donc une preuve de la ferme résolution où elle étoit de demeuter Vierge. Il étoit facile à Hugues de faint Viètor de prouver la seconde proposition en rapportant la suite des paroles de l'Ange, qui expliquent clairement comment Marie concevroit: Le Saint Esprit, Jud dit-il, surviendra en vous, se la this. 35. vertu du Très Haut vous courira de son mobre. Le Saint-Esprit.

Bill. 35: vertu du Très Haut vous couvrira de fon ombre. Le Saint-Éfprit forma en elle & de fa chair, la chair de Jefus Chrift. La vérité de la troiliéme proposition suit de la seconde. Si Marie a conqu du Saint-Éfprit, elle a du enfanter fans douleur; parce que les douleurs de l'enfantement dans les feames, sont la suite du péché.

XXXIV. Les réponfes de Hugues de saint Victor n'ayant Pag. \$5. pas eu tout l'effet qu'il en attendoit, il fit une nouvelle tentative pour mettre fin aux discours indécens des ennemis de l'integrité de la fainte Vierge. C'est la matiere du quatriéme chapitre de fa Lettre, & de sa quatriéme proposition, comprise dans la premiere. Il prouve donc une seconde fois, que la sainteté du Sacrement conjugal, fon essence ne consiste point dans le commerce charnel, mais dans le lien d'une focieté légitime. où, excepté ce commerce, les deux conjoints s'engagent mutuellement & d'un commun consentement à demeurer inséparablement unis. S'il en est ainsi, disoit-on, le mariage peut se contracter entre deux personnes d'un même sexe. Non, répond Hugues, & il n'en faut pas d'autre preuve que l'institution du Créateur, qui a établi le mariage entre deux personnes de different fexe. On peut encore en donner une autre, qui est qu'il y a CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR. 215

deux choses dans le mariage, le Sacrement du Mariage, & le Sacrement de l'office conjugal. Le mariage confifte dans une alliance d'amitié qui unit les cœurs ; & l'office du mariage . dans la génération des enfans. L'amour conjugal est le Sacrement de l'amour spirituel qui est entre Dieu & l'ame ; le commerce charnel dans les époux , est le Sacrement de l'union qui est entre Jefus-Christ & son Eglise sur terre. Or à cet égard, il est nécessaire que le Sacrement de Mariage soit entre deux personnes de diffe-

rent fexe.

X X X V. Les Editeurs des Ouvrages de Hugues de faint Livres des Victor conviennent qu'ils avoient eu en mains deux cahiers mélanges d'émanuscrits des mélanges d'érudition , dont le premier étoit logique, pag, divifé en deux Livres; le fecond en quatre. Le premier Livre ... du premier cahier commence à la page 9 s du troisième tome, & va jufqu'à la page 163. Il contient deux cens titres ou articles fur diverses matieres, tant de théologie, que de physique, d'histoire & de morale. Le second Livre est imprimé dans le premier tome, depuis la page 50 jusqu'à la 75°. Il comprend quatre-vingt deux titres, qui annoncent des remarques, ou réflexions morales fur un grand nombre d'endroits des pfeaumes. Les quatre Livres du fecond cahier font dans le même stile & dans le même goûr que les précedens. On les a placés dans le troisiéme tome à la page 163, d'où ils s'étendent jusqu'à la 329°. Le quatrième Livre ne traite que des Rits & des Offices Ecclesassiques. Les trois autres sont un mélange informe & sans aucun ordre d'un grand nombre de réflexions allégoriques & morales fur divers endroits de l'Ecriture, tant de l'ancien que du nonveau Testament. Quoiqu'on foit partagé sur l'Auteur de ces mélanges . on s'accorde à dire qu'ils ne sont point de Hugues de saint Victor. ni de son stile; qu'ils ont été trouvés dans des manuscrits où il n'v avoit aucun de les ouvrages ; enfin que le Compilateur a tiré des écrits même de Hugues, quantité de choses : raison qui suffic feule pour ne pas l'en croire Auteur, étant sans apparence qu'il est composé un si long ouvrage des Extraits des siens & des autres. Ce qui le prouve encore, c'est que parmi ces Extraits il y en a plusieurs pris des écrits de saint Bernard, mort plus de dix ans après Hugues. Au reste, de qui soient ces mélanges .. foit de Richard de Cluni, ou de quelqu'autre, ils ne laissent pas

XXXVI. Il n'est riem die du Traité du vœu fair par Jephte. Traité de la dans les anciens catalogues des Oeuvres de Hugues de fains is, peg, 335.

de renfermer un grand nombre de chofes très-utiles.

Miroir des mysteres de l'Eglife.

Victor ; aussi n'est-il pas digne de lui. On n'y lit point non plus le Livre intitulé : Miroir des mysteres de l'Église, dont le Prologue seul fait voir qu'il est d'un Ecrivain plus accourumé à traiter les matieres de logique ou féculieres , que de théologie ; ce qui ne se peut dire de Hugues. D'ailleurs le stile en est bas, barbare & négligé; il y a des puerilités dans ses explications mystiques; ses applications de l'Ecriture ne sont pas heureuses; & ce qui fait voir qu'il n'étoit ni Chanoine Régulier, ni Bénédictin, c'est qu'en parlant de l'heure de Prime, il dit: à cette heure nous chantons chaque jour ging pfeaumes, aufquels nous joignons l'exposition de la Foi Catholique, c'est-à-dire, le fymbole Quicumque; ce qui ne se fait dans ces deux Ordres que le Dimanche; l'heure de Prime aux autres jours de la semaine, n'ayant que trois pseaumes, & point d'exposition de foi.

Livres des Offices & Rits Ecclefiaftiques , pag. de Robert Paululus, Préere d'Amiens.

XXXVII. Les trois Livres des cérémonies, des Sacremens, cérémonies, des Offices, & des Rits Écclesiastiques, après avoir été imprimés sans nom d'Auteur, ont été publiés sous celui de silugues de faint Victor dans la Biblioteque des Peres à Paris en 1644 . puis dans le troisiéme tome de ses Oeuvres de l'édition de Rouen en 1648. Mais dans un manuscrit de l'Abbaye de Corbie, ils portent le nom de Robert Paululus, Prêtre de l'Eglise d'Amiens. Il dit dans le Prologue qu'il y a peu du sien dans cet Ouvrage; qu'il l'a composé de divers Livres qui traitoient ces matieres; qu'il n'a fait que les abreger, en prenant toutefois ce qui lui paroiffoit de meilleur, comme feroit un homme qui pour avoir le grain plus pur, en éloigneroit les pailles; que s'il s'y trouve quelques autres remarques qui ne foient pas dans les Livres où il a puisé, il les doit aux Maîtres qui les lui ont faites de vive voix. Le Cartulaire de l'Abbaye de Corbie (a) contient plusieurs actes aufquels Robert Paululus fouscrivit en 1174, 1179, & 1184, en ces termes; Maître Robert Paululus, Ministre de l'Evêque d'Amiens.

Robert Faude S. Victor. PCE - 357 -

XXXVIII. Le premier Livre de cet Auteur traite de la firleTraité de Dédicace de l'Eglife, & des cérémonies usitées dans cette consécration, dont il donne une explication allégorique & morale. Op. Hugon. Il traite aussi des Sacremens. On faisoit encore alors le scrutin de ceux qu'on destinoit au Baptême à la Fête de Pâques, c'està-dire qu'on les instruisoit de la soi qu'ils devoient professer. Cela

<sup>(</sup>a) Mabillon. in Prafer. ad com. 3 , Actor. Ordin, S. Benediffi. pag. 35 , edit. Venera,

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR. 217 fe faifoit le mercredi de la quatriéme semaine de Carême. Ils recevoient le Baptême la veille de Paques, par la triple immer- 17 6 19. fion. Les autres cérémonies qui accompagnoient l'administration de ce Sacrement, étoient les mêmes qu'aujourd'hui, si ce n'est qu'enfuite du Sacrement de Baptême, on donnoit aux nouveaux baptifés le Corps & le Sang de Jesus-Christ; ce que nous ne faisons plus. Si le baptisé étoit nouvellement né, le Prêtre ayant Cap. 10. trempé fon doigt dans le précieux Sang, le donnoit à fuccer à cet enfant, si cela pouvoit se faire sans danger; autrement on ne l'admettoit point à la participation de l'Eucharistie. Robert se plaint de l'ignorance de certains Prêtres, qui au lieu de donner aux baptifés le précieux Sang fous l'espece du vin, ne leur administroient que du vin non confacré. Il reconnoît que le Sacrement Cap. 12. de Confirmation n'est pas nécessaire au salut, si toutesois ce n'est pas par mépris qu'on se soit abstenu de le recevoir. Il dit qu'il

appartient à l'Evêque feul de le conferer, & que conferé par un autre, on doit le regarder comme de nul effet.

XXXIX. Il enseigne que la pénitence consiste à pleurer ses Cap. 23péchés, & dans la volonté de n'en plus commettre; que pour qu'elle foit utile, trois choses sont nécessaires, la componction de cœur, la confession de bouche, & la satisfaction; que les péchés ne laissent pas d'être remis par la contrition de cœur, même avant la confession ; qu'il est néanmoins très-utile de confesser de bouche ses péchés, parce qu'encore que la coulpe & la peine de la damnation éternelle dûe pour les crimes, foit pardonnée, il y a encore la peine temporelle à fubir; qu'à l'égard Cap. 14. de la pénitence publique, on ne la rettere pas, quoiqu'on retombe dans les crimes qui l'ont méritée, afin d'en donner plus d'horreur. Robert donne à l'Extrême-Onction le titte de Sacre- Cap. 27. ment ; enseigne qu'elle a été instituée par les Apôtres , qu'elle remet les péchés; qu'on peut la résterer; que, sauf le mépris, on peut ne pas la tecevoir sans courir risque d'être damné. Il met l'effence du Sacrement de Mariage dans le confentement des personnes exprimé par les paroles du tems present ; enforte qu'après que les conjoints se sont donné mutuellement la foi, ils ne peuvent plus se séparer, soit en contractant un autre mariage, soit en entrant dans un Cloître, soit en saifant vœu de continence, finon du confentement de l'autre partie, & à la charge qu'elle s'obligera aussi à la continence. Robert s'objecte quelques histoires, où il est dit, que des Saints, prêts à consommer le mariage, ont quitté leur épouse & le lit nuptial, pour vivre dans

Tome XXII. Ee

Ε¢

le célibat ; à quoi il répond , que cela ne leur est arrivé qu'après les fiançailles, où la promesse n'est que pour le futur, & non après les nôces où le confentement mutuel est donné par des ره. 30 كروز . paroles du tems present. Il marque les empêchemens du mariage , a-peu-près tels qu'ils sont encore, si ce n'est celui de parenté qu'il

met jusqu'au septiéme degré.

X L. En parlant du Sacrement de l'Ordre & des differens dégrés du ministere Ecclesiastique, il dit que le Pape est ainsi nommé, parce qu'il est le Pere des Peres; qu'on l'appelle universel, parce qu'il préside à l'Eglise universelle : Apostolique , à cause qu'il tient la place du Prince des Apôtres : & souverain Pontife, parce qu'il est le chef de tous les Evêques; que c'est à lui que font données les clefs, comme elles furent données par Jesus-Christ à faint Pierre ; que son Office est d'ordonner les Messes, & les Offices divins; de publier ou de changer les Canons suivant d'utilité de l'Eglise; de consacrer l'Empereur; d'envoyer le Pallium aux Archevêques; d'accorder des privileges aux Eglises, & de gouverner l'Eglise entiere comme Vicaire de

Jesus-Christ, dont il tient la place.

X L I. Les deux autres Livres de Robert Paululus regardent le détail des Offices Ecclesiastiques, & les Rits de la Messe. fuivant la varieté des tems & des circonftances. Dans le trentedeuxième chapitre du second Livre, il marque en termes fort clairs, le changement du pain & du vin au Corps & au Sang de Jesus-Christ par la vertu des paroles sacramentelles, ou de la vertu divine, qui opere le changement dans le moment que le Lib. 2. Prêtre prononce les paroles. Il met le commencement du Cap. 32. Carême au mercredi de la Quinquagenme, & dit que dès ce jour on disoit pendant tout le Carême la Messe à l'heure de None,

Lil. 2, c'est-à-dire, à trois heures, excepté les Dimanches où on la

Cap. 14. célebroit à l'heure de Tierce, ou à neuf heures.

Canon de la

XLII. Le petit Livre intitulé, de la Cêne mystique, ou des Cine myfii- fept ordres de la Messe, a été imprimé à Rome en 1 cot dans le que, ou des Recueil des Auteurs liturgiques, & dans le dixième tome de la La Aleste, pay. Biblioteque des Peres à Paris. C'est une explication des signes de Croix & des prieres du Canon de la Messe. L'Auteur, que les manuscrits d'Angleterre prouvent être Jean de Comouaille, y reconnoît clairement en deux ou trois endroits (a) le changement-réel

<sup>(</sup>a) Cap. 1 , 4 , 5 , 10.

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

du pain & du vin au Corps & au Sang de Jesus-Christ. Jean de Cornouaille écrivoit vers l'an 1170. Il est aussi Auteur de l'apologie de l'Incarnation, imprimée au troisiéme tome des Oeuvres de Hugues de saint Victor; & d'un Traité qui a pour titre: Eulogium, adressé au Pape Alexandre III. dont voici l'occasion. A peine eut-on introduit dans les Ecoles du douzième siècle la methode scholastique, que les Maîtres s'appliquerent à proposet tom. 5. ancedes questions, où il entroit plus de subtilité & de curiosité, que dot. Observat, in trasfat. Esd'amour de la vérité, dont la plûpart alloient à renverser les log. peg. 1655. fondemens de la Religion chrétienne. Quelques-uns oferent avancer que Jesus-Christ en tant qu'homme n'est rien; & que le Verbe divin s'est uni au corps & à l'ame humaine, comme si c'elle été un vêtement ; renversant ainsi la soi de l'Eglise touchant l'union personnelle du Verbe avec la nature humaine. Cette erreut trouva tant de fauteurs, que l'on fut obligé d'affembler un Concile à Tours en 1163, où les Evêques, tant de France que d'Angleterre, la condamnerent. Le Pape Alexandre III. qui l'avoir convoqué, la condamna encore dans ses Lettres à Guillaume, Archevêque de Sens, & lui ordonna d'affembler par l'autorité du faint Siege, les Maîtres de Paris, en présence de ses Suffragans, pour leur défendre de rien enseigner de semblable à l'avenir. Jean de Cornouaille fut pendant plusieurs années infecté de cette pernicieuse doctrine; mais avant enfin reconnu la vérité, il abjura & condamna l'erreur; & pour marquet au public la fincerité de son tepentir, il la résuta dans un écrit fait exprès, qu'il intitula, Eulogium. Ce ne fut qu'après l'an 1175, puisqu'il y parle de Guillaume de Sens comme déja

transferé à Reims; ce qui arriva en cette année-là. X L I I I. Jean de Cornouaille represente au Pape dans cet Ouvrage de Ouvrage, que l'on abusoit de la clémence dont il avoit usé dans Jean de Corle Concile de Tours & dans sa Lettre à cet Archevêque, en Martenne défendant de frappet d'anathème les Sectateurs de cette erreur . ib.d. dans le doute s'il n'y avoit pas plus d'ignorance dans leur fait, que d'opiniatreté; qu'une infinité d'Ecoliers bûvoient dans ce Calice empoisonné, & qu'après s'y être enyvrés, ils soutenoient avec fureur, que ce dogme pervers étoit catholique; qu'il n'y avoit pas d'autre moyen de couper chemin à l'erreur, qu'en retranchant du corps de l'Eglife ces chairs & ces membres pourris. Il confesse hautement que Jesus-Christ est homme, & quelque chose de réel selon l'humaniré, c'est-à-dire, une substance corporelle, comme il en est une spirituelle selon sa divinité; que le

même qui felon la divinité ell incréé , a été créé & fait felon Ibunanité. Il prouve toutes ces propolitions par l'autorité de l'Ecriture & des Peres, & répond à routes les difficultés en diffinguant en Jefus-Chrift les deux natures unies en une perfonne. Il ne diffimule pas que Gilbert de la Portée & Pierre Abaillard n'ayent favorité les fentimens qu'il combat; mais il déclare avoir oui-dire de Pierre Lombard, en préfence de fes Auditeurs, un peu avant qu'il fit Evéque de Paris, que ce qu'il avoir dit l'a-deffus, éroir moins fon opinion que celle de fon Mairre, c'eft-à-dire, de Pierre Abaillard. Dom Martenne a donné place à ce Traité de Jean de Connouaille dans le cinquiéme tome de fes anecdotes. Lelande (a), Balcus & Piefus attribuen à Jean des Commentaires fur l'Ecriture, des Lettres

De la ma niere d'ap prantre & de méditer, Mar tenne, tom, e anecdat, paz, 287.

& quelques Opuscules, qui ne sont point imprimés. XLIV. Dom Martenne a fait entrer dans le même tome de ses anecdotes un Traité de Hugues de faint Victor, fous le titre: de la maniere d'apprendre & de méditer. On lit, de dire & de méditer; mais ce titre ne répond point à l'Ouvrage. Dans le manuscrit du Monastere de saint Quen de Rouen, d'où ce Fraité a été tiré, Hugues est appellé Parisien; ce qui vient apparemment de ce qu'il s'est fait Chanoine Régulier à faint Victor de Paris, qu'il y a vécu, & qu'il y est mort. Il demande à celui qui veut apprendre, qu'il foir humble; qu'il ne méprife aucune science, ni aucune écriture ; qu'il apprenne volontiers de tous; & que lorsqu'il aura appris, il ne méprise personne. Les trois choses qu'il croit nécessaires à tous les Etudians, sont la nature, ou les dispositions naturelles, qui sont de concevoir aisément, & de retenir ce qu'on a conçu; l'exercice nécessaire pour cultiver les talens naturels par un travail affidu; la discipline, asin d'allier la pureté des mœurs avec la science. Quant à la marriere de méditer, il veut qu'on commence par la lecture; qu'ensuite l'esprit resléchisse souvent sur l'objet qu'il veut s'imprimer; qu'il en examine l'origine, l'utilité & toutes les autres circonstances. Dom Martenne a mis à la tête de cet Opuscule la Lettre d'Obert touchant la maladie & la mort de Hugues de faint Victor, déja imprimée dans le premier tome de ses Oeuvres.

XLV. Le troisséme contient un Dialogue entre le Maitre & le Disciple, où l'on résout quantité de que ions sur la Loi naturelle & la Loi écrite. Thrithème & h. ... de Gand n'en disent

1117 (deb) 1-1-401

Des Sacremens de la loi nar le 8 de la Loi écrite, icia. 2, Op. Hug-pag.406.

<sup>(</sup>a) Leland. cay. 200. Balaus Cent. 111 , 6. Pinjeus , pag. 236.

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR.

rien. Mais on trouve dans ce Dialogue plusieurs explications semblables à celles que Hugues donne dans ses Notes sur la Genese, & dans le quatriéme chapitre de l'onziéme partie des Sacremens, notamment fur la formation de la femme d'une côte d'Adam. Je ne vois rien d'ailleurs dans cet écrit qui ne soit

digne de Hugues de saint Victor.

XLVI. Le premier de ses Ouvrages dans le Catalogue de Somme des Trithême est une fomme de Sentences divisée en sept Traités . Sentences . qui concernent les matieres les plus intéressantes de la religion; peg. 417. les vertus théologales ; les Sacremens ; les mysteres de la Trinité & de l'Incarnation ; la création des Estres visibles & invifibles. Hugues paroît faire allusion à cet écrit dans sa Présace surles Sacremens, où il dit qu'il avoit déja traité cette matiere, mais avec peu de suite & peu d'exactitude, croyant que celafuffisoit alors; & qu'ayant revû ce qu'il avoit écrit, il y avoit change, foit en y ajoutant, foit en retranchant plusieurs endroits qu'il étoit néceffaire; ou de changer, ou de retrancher. Il parle encore plus expressément de cette somme de Sentences dans le Prologue du premier Livre fur les Sacremens; enforte qu'on ne peut douter qu'il ne foit Auteur de cette fomme. Henri de Gand (a) le reconnoît comme l'Abbé Tritheme.

X L V I I. Ils mettent aussi l'un & l'autre au nombre de ses Livres des ouvrages, celui des Sacremens de la Foi chrétienne. C'est même la Foi chréle plus confiderable & le plus intéressant de tous. Il est divisé en tienne, pag. deux Livres, dont le premier commence à la création du monde . 482. & va jusqu'à l'Incarnation du Verbe ; le second, depuis l'Incarnation julgu'à la fin & la confommation de toutes choses. Il y a douze parties dans le premier Livre, & dix-huit dans le

fecond. Voici ce qu'ils contiennent de plus remarquable. XLVIII. Après avoir fait le dénombrement des Livres qui font dans le Canon des divines Ecritures , Hugues de faint contiennent Victor dit, qu'on n'y mettoit pas les Livres de Tobie, de Judith

& des Maccabées, quoiqu'on les lût dans l'Eglife. Il est de Pag. 487. fentiment que tous les Estres visibles & invisibles, c'est-à-dire, les Anges futent créés dans le même moment, & qu'il ne se Pag. 489. fit rien depuis, dont la matiere n'eût été créée dans ce premier instant. En Dieu la sagesse, la bonté, la puissance, sont éter-

nelles. Il a voulu austi éternellement, ce qu'il n'a fait que dans le tems. D'où il fuit qu'encore que la volonté de créer le monde Pas, 100-

Ce cu'ile

<sup>(</sup>a) Henric, Gandav. esp. 15. & Trithemreap. 261.

foir en lui de toute éternité, le monde n'en est pas pour cela étemel. Dans la Trinité est le Pere, le Fils, & le Saint-Esprit.

Pag. 109. Le Pere eft de lui-même, le Fils du Pere feul, le Saint-Eiprir du-Pere & du Fils ; une Trinité en une nature & une fubilance: on n'y diftingue que les personnes, & ce qui leur est propre. Pag. 511. Quoiqu'iln'y ait en Dieu qu'une volonté qui est immuable, on

Par, 511. Quoqu'in y att en Dieu qu'une volonte qui elt immuable, on Par, 514. ne laife pas d'en diffinguet deux, mais qu'on n'appelle volonté que parce que ce font des fignes de fa volonté; l'une qui opere; l'autre qui permet. Dieu veut le bien; il permet ou tolere le mal. La volonté éternelle en Dieu de faire une chofe, eft ce que

Paz. 515. Hugues appelle volonté de bon phrifir , voluntas beneplaciti ; ce qu'il fait dans le tems , il le nomme volonté de figne , voluntas figni , parce que l'effet de la volonté de Dieu est un signe qu'il

a voulu cette chose éternellement.

Pag. 531. XLIX. La créature raisonnable érant la seule qui ait été faite à la ressemblance de Dieue, on doit dire qu'elle a été faite la premiere, à raison de sa dignité, ét non du tems, puisque tout a été créé en un même moment, c'est-à-dire, la matière de tout, comme du corps de l'homme. A l'égard de son ame,

Pre. 130. Dieu l'a créée dans l'instant que son corps a été sormé. Hugues se propose et résout grand nombre de questions sur l'état d'Adam avant ét a près son péché: sur le péché origine de sur se suites sur l'institution du genre huntain par l'Incamation du Verbe; ét sur l'institution des bacremens, tant dans la Loi naturelle, que dans la Loi écrite ét la Loi de l'Evansile.

dans la Loi écrité & la Loi de l'Evangile.

L. Hugues de faint Victor met cette différence entre les Sacre-

mens de la Loi de nature, & ceux des deux Loix écrites ; que les premiers étoient de volonté; les autres de précepte. Il penfer courefois que Dieu avoit enfeigné intélieurement aux Parinteches de lui offiri des vous x des facrifices; d'où vient, en effer, noffroient-ils pour la dixme de leurs fruits, que la neuvième partie, s'ils n'avoient eu là-deflus aucune influuction l'Après avoit établi aufil les differences entre les Sacremens de l'ancient Teffament & du nouveau, il traite de la Foi, de l'Incarnation , & de la Eug. 1948. Saines l'internation que que quelques-uns croyoient que la divinité s'étoit féparée en ce moment de l'humanté. Mais regardant ce feminent commei infoutenable; il dit que la nature divine ayant été unie perfonnellement avec la nature humaine en Jefus-Chril, il compse en demeurant mort dans le tombeau, & l'ame en descendant aux Eufers, n'ont piè rompe cette union qu'on doit dire que Jefus-

CHANOINE REGULIER DE S. VICTOR. .223 Christ Dieu est mort, mais selon la nature humaine; qu'il a été mis dans le tombeau selon son corps; qu'il est descendu aux

Enfers felon fon ame.

L.I. Il enfeigne que l'Églife est le Corps de Jesus-Christ P.- 12, ess. vivisée par un même espeit; unie & fanctinée par une même Foi que chaque Fidele est membre de ce corps; que rous ne composent qu'un corps , à cause d'un même esprit & d'une même Foi. Sur les possessions temporelles de l'Églife, il tremarque que les Princes de la Terre lui en accordent quelquesois; tantés Peg. 483. feulement l'utile de certaines Terres; tantôt l'utile & le pouvoir d'y exercer la Justice , non par des Ecclessatiques, mais par des Juges Laïss situran la teneur des Lois & les usages des lieux; à charge aux Eglifes de regonnoire qu'elles tennent ce droit des Princes; & de leur prêter secours dans le besoin , pour la protection qu'elles nrecoivent.

LII. Il ne doute pas que la Circoncision n'air remis les Pag. 633. péchés, avant l'institution du Baptême; qu'il n'y ait eu un tems où la Circoncision & le Baptême avoient l'un & l'autre ce pouvoir ; & il croit que l'obligation générale de recevoir le Baptême n'a commencé que quand les Apôtres ont été envoyés prêcher l'Evangile par toute la Terre. Après avoir distingué dans l'Euchariftie l'espece visible; la vérité du Corps & du Sang de Jesus-Christ, & la vertu de la grace spirituelle produite par le Sacrement, il marque en ces termes sa croyance sur la présence réelle : Ce que nous voyons (a), est l'espece du pain & du vin : Ce que Par. 633. nous croyons être sous cette espece, est le vrai Corps de Jesus-Christ qui a été attaché à la Croix, & son vrai Sang qui a coulé de son côté. Hajoute: Par les paroles de fanctification (b) la vraie substance du pain & du vin est convertie au vrai Corps & au vrai Sang de Jefus-Christ; la seule espece du pain & du vin reste. la fubftance en étant changée en une autre fubflance.

LIII. Hugues fait mention de la cérémonie ufaée dans Pag. 637l'Eglic de bénir des cendres le mercredide la Quinquagetime; d'en mettre fur la rête des Fideles on difant les paroles de la Genete, que nous difons encore; de bénir des palmes le Di-

<sup>(4)</sup> Quod videmus, species st panis k vini: Quod autem sub specie illa credimus, verum Corpus Christi est: « verus Sanguis Jesus Christi quod pependit in Cruce, & qui stuxis de latere. Hugo, sib. 2, de Saran. part. 8, cap. 7.

<sup>(</sup>b) Per verba fanctificationis vera panis & vera vini fibrilantia in verban Corpus & Sanguiaem Chrifti converiture Sola specie panis & vini remanente: Subflantia in & substantiam transcunce, Bidcep. 5.

manche qui précede immédiatement celui de Pâques, & de plusieurs autres Rits de l'Eglise. Il se propose plusieurs cas sur le mariage qu'il réfout avec beaucoup de prudence. Ensuire il traite des vœux, des vices & des vertus; puis du pouvoir des cless & de la confetion des péchés ; de l'Extrême-Onction ; des peines du Purgatoire & de l'Enfer ; de l'utilité du faint Sacrifice & de la priere pour les morts; du tems auquel se sera le second avenement de Jesus-Christ, la résurrection générale & le jugement dernier ; enfin de l'état du siécle futur . & en quoi consistera la sélicité, des bienheureux ; ces deux Livres des Sacremens furent imprimés séparément à Strasbourg en 1465 in-fol.

més.

LIV. On cite fous le nom de Hugues de saint Victor beaucoup de Hugues de d'autres écrits , qui n'ont pas encore été rendus publics , non impri- entr'autres une Chronique des Papes & des Empereurs. Alberic de Trois-Fontaines en parle dans la sienne, sur l'an 1130, & dit que Hugues avoit conduit jusques-là cette Chronique. On n'a pas imprimé non plus son explication de l'Oraison Dominicale; du Cantique Magnificat ; son Traité sur la confession ; un autre des sept Dons du Saint-Esprit; un de la discipline, ni son Commentaire sur le septiéme verset du quatriéme chapitre du Cantique des Cantiques. Tritheme & Henri de Gand (a) font mention de tous ces Opuscules dans le Catalogue des Ouvrages de Hugues de faint Victor.

Jugemen des écrits de Hugues.

LV. Cet Auteur fera roujours estimable pour la facon dont il traite les matieres de la Religion. Il met les plus abstraites dans tout le jour dont elles sont susceptibles, résout les difficultés avec précision & avec clarré, toujours appuyé sur l'aurorité de l'Ecriture & des Peres; établit folidement les vérités de la Foi; & ne laisse presque rien à désirer sur les points importans de la discipline de l'Eglise. Son stile est grave, noble, précis, net, & débaraffé des termes & des raisonnemens que la scholastique commençoit à mettre en usage. Il prit pour modele les Anciens. nommément faint Augustin , dont il suit les principes & la doctrine. Ce fut un des plus profonds Théologiens de son siècle.

<sup>(</sup>a) Trithem. de Scriptor. Eccl. cap. 363, & Henric. Gandar. cap, 15 & 17.

# 

#### CHAPITRE XIII.

HUGUES METELLUS, Chanoine Régulier de Toul.

I. TÉ en cette Ville vers la fin de l'onziéme siécle, d'une Husues Mes famille honnête & opulente, il eut Tiecelin pour Maître tellus. dans les Lettres humaines, & s'y rendit habile. Instruit des études, fubrilités (a) de la Philosophie d'Aristote, il falloit être sur ses gardes lorsqu'il argumentoit : il s'appliqua aussi avec succès à la Grammaire, à la Rhétorique, à la Musique, à l'Arithmétique, à la Géométrie, à l'Astronomie & à la Poesse. Son talent pour les vers étoit tel qu'il pouvoit en composer mille étant debout sur un pied; & il avoit acquis une si grande facilité de s'exprimer. qu'il dictoit, quand il vouloit, à deux ou trois Scribes en mêmetems. Aux beaux Arts il joignit l'étude de la Langue Grecque. puis il alla étudier la Théologie, & l'Ecriture fainte, à Laon fous Anselme & Raoul son frere, qui y enseignoient avec répu-

II. Il apprit dans leurs Ecoles à réfoudre (b) les difficultés qui fe rencontrent dans l'ancien & le nouveau Testament. Appliqué Chanoine Réà des études aussi sérieuses, il prit du dégoût pour le monde, & dans le dessein de vaquer plus surement à son salut, il se sit Chanoine régulier dans l'Abbave de faint Leon à Toul, sous l'Abbé Siebaud. Il nous apprend (c) lui-même quelle étoit sa vie avant fa conversion, & quelle elle fut depuis. Dans le monde il se revêtoit de fourures précieuses, se nourrissoit de ce que la terre & l'eau produisent de plus délicat, & ne bûvoit que ses vins les plus exquis. Etant Chanoine régulier, il se couvrit de peaux de chevres & de brebis, vêcut de choux, de légumes sauvages, de féves, & ne but que de l'eau, ou une liqueur composée d'avoine; car on vivoit ainsi dans le Monastere de ces Nazaréens blancs. comme il les appelle, parce qu'ils (d) étoient alors vêtus de blanc, comme les Chanoines réguliers de sainte Genevieve, de faint Victor à Paris, & de Murbach en Alface. Nous avons de

<sup>(</sup>a) Hugo , epift, 51.

#### 926 HUGUES METELLUS,

Hugues deux (a) Lettres à Simon, Abbé de faint Clement à Metz, mort en 1148; peut-être survêcut-il à cet Abbé, mais on n'en a point de preuves.

Ses Lettres.

" II I. Il reste de Hugues Metellus cinquante-cinq Lettres, dont on ne connoît que deux manufcirs, Ji un du College de Clemont, l'autre de l'Abbaye de fainte Genevieve. Dom Mabillon s'est servi du premier dans ce qu'il a publié de ces Lettres parmi ses Analectes. L'Abbé Hugo, après les avoir revûes sur tous les activit manuforiques, de gonatiques, diplomatiques, à faint Dié en 1731, in-fcl. chez Joseph Charlot.

Analyse de ces Lettres ,

I V. Elles font la plupart adressées à des personnes de la premiere distinction, ce qui fait voir que le nom de Hugues Metellus étoit célebre. La premiere est à saint Bernard, Abbé de Clairvaux ; c'est un éloge de ses vertus & de ses écrits , où Metellus prodigue les métaphores, les antithèfes & les autres figures de Réthorique; ce n'est qu'allégories & allusions continuelles à divers endroits, tantôt de l'Ecriture fainte, tantôt de l'Histoire Romaine, tantôt de la Fable, dont il fait l'application à la vie de faint Bernard, & à la sienne : car après avoir donné à ce saint Abbé les louanges que méritoient sa piété & son sçavoir, il parle de lui-même, & raconte les égaremens de sa jeunesse, son dégoût du monde, sa retraite dans le Monastere de saint Leon. Quoiqu'il se crût beaucoup au-dessous de saint Bernard, pour le mérite de la vie, il ne laisse pas de lui donner des avis touchant la pratique de l'humilité, fondé sur ce principe: Qu'il est rare que le scavoir & la fainteté des mœurs se rencontrent en quelqu'un dans un grand dégré, sans être agités par quelque vent d'orgueil, encore qu'on ne s'en apperçoive pas. Il finit sa Lettre par dix vers de mesure inégale, & de fort mauvais goût.

54. V. Soit qu'on eût critiqué cet élogé de l'Abbé de Clairvaux, foit qu'il appréhendit que ses envieux ne le censuraiten, il ses prévint par une Lettre adressée en général à ceux qui fréquentoient les Ecoles chrétiennes, èt leur fit voir qu'il n'avoit loué que ce qui méritoit de l'être, que le mensonge ni l'adulation n'étoient entrés pour rien dans le panégyrique de ce faint

homme.

Fig. 3- VI. A la priere de Tiecelin fon premier Maître, mais qui n'avoit point étudié en Théologie, il composa un petit traité sur

المالية المالية

<sup>(</sup>a) Epifi. 5+,55.

## CHANOINE REGULIER DE TOUL. 227

In Trinité, dans lequel il propose ce que l'Eglise croit de ce mystere; Hugues n'y ditrien, ou peu decholes de lui-même, ; il ne parle que d'après faint Augustin, faint Ambroise, faint Athanale, faint Jerôme & Boece. Il n'y a en Dieu qu'une nautre, qu'une substance, se trois Personnes. Touc ce qui ett effentiel à la Nature divine, la toute-puissance, j steenisé & tous les autres attributs, est commun au Pere, au Fils, au Saine-Esprit, & ce qui est relatif est propre à ces trois Personnes; regnendere est propre au Pere, être engendré, propreau l'Esi proceder, propre au Saint-Esprit qui procede du Pere & du Fils. Telle est la matiere de la Lettre à Ticcelin.

VII. Celle qu'il écrivit au Pape Innocent II. avoit pour but Eppl. 4 & 5. de l'engager à réprimer les erreurs que Pierre Abaillad répandoit dans les Egilfes de France, foit de vive voix, Joit par écrit. Il reconnoit la primauré de l'Egilfe Romaine fur toures les Egilfes, le droit qu'elle a de décider les quefions de la foi, de l'indéfectibilité de la foi; il écrivit aussi à Abaillard pour l'obliger à rétracler fes erreurs, & à rentrer dans son Cloitre pour y fuivre la Regle qu'il avoit professé.

Metellus, l'auroit rendu plus persuasif.

VIII. Dans fa Lettre à Alberon , Archevêque de Treves , il Epil. 6. fait une peinture affez vive des défordres qui regnoient alors dans le Diocèse de Toul; les incestes, les homicides, & beaucoup d'autres crimes se commettoient hautement sans qu'on les punit ; & ces choses étoient venues au point qu'on croyoit prochaine l'arrivée de l'Antechrist. Hugues fait là-dessus de grands reproches à Alberon, se plaignant qu'il n'apportoit aucun remede à ces maux, quoiqu'il fût Métropolitain & Légat du faint Siége : il le presse d'assembler un Concile, & d'user du pouvoir des deux glaives qu'il avoit en main, le glaive spirituel & le glaive royal, aufquels il lui étoit facile de recourir. Il convient que l'Archevêque avoit des lumieres, qu'il prenoit soin de son Diocèse; mais il fouhaitoir qu'il étendit fon zèle fur les Diocèfes voifins, en qualité de Métropolitain. Saint Bernard qui avoit pris auprès du Pape Innocent II. la défense d'Alberon , ne s'accorde pas tout-à-fait avec Metellus sur la situation des choses & les évenemens : il ne dissimule pas que les Diocèfes qui relevoient de l'Archevêque de Treves, ne fussent tellement dérangés, (a) qu'on n'y connoissoit plus ni ordre, ni justice, ni honneur, ni religion;

mais il foutient qu'Alberon n'étoit ni une ombre, ni un pharêtôme d'Archevêque; que s'il ne faifoir point de fruit ailleursque dans fon Diocèfe, c'est qu'on lui avoit donné pour Suffragans de jeunes Prélass de qualité, qui au lieu de l'aider, le traversoient & le contratioient; que si ces Suffragans manquoient de zèle pour le bon ordre, ils avoient des Archidiacres zèlés &

éclairés , nommément Henri, Archidiacre de Toul.

1 X. La Lettre à Adam, Confiere de Metellus, c'est-à-dire; Chanoine régulier comme lui, est une exhortation à la pratique exacte des vertus de son état. Ami de Guileneus, Evêque de Langres depuis l'an 112, y isqu'en 113, 1 il lui donna les avis nécessaires pour la conduite de son Diocète, en particulier de distribuer au peuple de Dieu le pain de la parole, & aux pauvres la nourriture corporelle, sans craindre d'en manquer lui-même. Il détrivit à Estienne, Evêque de Metz, pour le congratule s'ur son voyage de Rome; mais il l'avertit de restituer avant son

Epil. 10. déparraux pauvres Chanoines de faint Leon, ce qu'on leur avoit Epil. 10. enlevé, 5'il vouloit rendre son voyage heureux. On avoit fait à faint Bernard un faux rapport touchant ces Chanoines; l'Abbé Siebaud alla exprès à Clairvaux pour le déromper.

X. L'Editeur pense que Gemma à qui l'onzième Lettre est adressée , n'est autre que Guillaume , Abbé de faint Thierri , ami intime de saint Bernard, & célebre par sa vertu & son scavoir, cela peut être; mais il y a là-dessus une difficulté qu'il n'est pas facile de résoudre, c'est que dans cette supposition il faudroit dire, que Guillaume ent d'abord le nom de Gemma, qu'ensuite il le changea en celui de Guillaume, ce qui ne paroît par aucun autre endroit. Siebaud écrivant (a) à Guillaume de faint Thierri, ne le nomme pas autrement que Guillaume; comment dans le même tems , & dans une même Maison, cet Abbé étoit-il nommé Gemma, & Guillaume? Gemma par Metellus, Guillaume par Siebaud? Metellus dans sa Lettre lui donne de grandes louanges, tant pour s'être confacré à Dieu dès fa tendre jeunesse, que pour ses vertus & lumieres ; il se reproche au contraire de n'être venu travailler à la vigne du Seigneur que vers l'onziéme heure, & dans un âge avancé. C'est dans cette Lettre qu'il parle de la vie & des vêtemens des Chanoines réguliers de faint Leon, comme on l'a dit plus haut.

Epift. 11. X I. Hugues n'avoit pas encore embrassé la vie réguliere

<sup>(</sup>a) Epift. 19.

CHANOINE REGULIER DE TOUL. 229

idans ce Monastere, lorsqu'il écrivit sa seconde Lettre à Tiecelín fon premier Maitre, pusiqu'il s'y plaint à lui de ce qu'il avoir accorde'l hospitalité à un nommé Gamier de Bourges, qui après lui avoir volé son argent & ses Livres, en ouvrant son armoire avec une faust celes, avoir encore répandu fur son compre plusieurs calomnies parmi le peuple. Il n'épatgne pas à son tour ce voleur, mais à la sin de sa Lettre il apporte un clénits' à s'expressions de serve de la prote un clénits' à s'expressions de la constant de la constant de la constant par de la constant partie de la constant par la constant partier par la constant par la constant par la constant partier par la constant partier par la constant par la constant par la constant partier par la constant par la constan

X I I. Paí la Lettre à Henri de Lorraine, Evêque de Toul, Faji. 4: Il lui donne avis qu'il fet rouve dans fon Diocéle des hommes infelés d'erreurs, qui après les avoir répandues en fecret, commencent à les publier hautement. Ils détellent, lui ditil, le Mariage, ont en horreur le Baptême, tounent en dérifion les Sacremens de l'Eglife, abhorent le nom de Chrétien, & vivent comme des bêtes. C'étoient les Henriciens & les Pertobuliens, que faint Bernard combatit de vive voix, & contre lefquels il écrivit à Hildephonfe, Comme de faint Gilles, pour les empêcher de dogmatifer à Touloufe, comme ils avoient fait à Laufanne, au Mans, à Poitiers, à Bordeaux, & ailleurs, vers l'an 1146 & 1147. Hugues exhorte fon Evêque à alfembler fon Concile, & à faite tout ce qui convenoit pour diffiper cette compagnie de Satan.

XIV. La dix-huitiéme Lettre n'eft pas de Hugues, mais de Siebaud fon Abbé, qui l'écrivit à Guillaume de faint Thierri pour lui rendre compre de la façon un peu dure dont il avoit traité un de fes Religieux nommé Herbert, de qui il avoit reçu Ff iii

Epiffer 84

#### HUGUES METELLUS;

E/19.19 G14. des injures. La suivante est au Prêtre Rainald, que Hugues soue pour ses bonnes œuvres, en particulier pour ses liberalités envers les pauvres & les étrangers.

X V. Consulté si l'on pouvoit unir par un légitime mariage, ceux qui avoient vêcu auparavant dans des conjonctions illicites, & si ceux que l'on a séparés pour cause d'inceste, peuvent contractet un nouveau mariage, il répond affirmativement sur

Erif. 21. l'un & l'autre cas. Il étoit lié d'amitié avec Embricon , Evêque & Duc de Vitzbourg, car ce Prélat avoit ces deux titres; sçachant donc qu'Embricon se conduisoit avec prudence dans l'Episcopat, il l'en congratula, & lui apprit en même-tems qu'il avoit renoncé au monde, & aux occupations mondaines, pour vivre fous la Regle de faint Augustin : il parle encore dans cette Lettre de sa passion pour la Poètie, pour la Philosophie d'Aristote. & de ses travaux inutiles dans la recherche de la quadrature du

Cercle. Dans sa Lettre à un Abbé de son Ordre, qui passoit pour exceder dans les corrections, Hugues lui dit que nous ne fommes point fous la loi qui ne sçavoit que punir, mais fous la grace qui pardonne; qu'un Supérieur doit avoir égard dans ses corrections au caractere de ses Religieux, punir avec douceur ceux qui font doux & dociles, être ferme envers les rebelles & les orgueilleux, les châtier avec féverité au dehors, mais en conservant intérieurement des sentimens de compassion & de charité.

X V I. Dans sa Lettre à Scibett, il suit le sentiment de faint Enif. :4. Augustin fur l'origine de l'ame, & pense comme lui, qu'elles Egil. 10- font chaque jour créées de Dieu. Dom Mabillon conjecture que Gerard à qui la vingt-sixiéme Lettre est adressée , n'est pas diffé-Mab rent de Gerland à qui la trente-troisième est écrite, mais il paroît

par l'inscription même qu'on doit les distingue; Gerard y est appellé Moine d'un esprit éprouvé, & on voit par le corps de la Lettre qu'il faisoit son étude de la Théologie, & son occupation de la lecture des Peres. Gerland au contraire est qualifié dans le titre de la Lettre, d'homme vain, enflé de la connoissance qu'il avoit acquise dans les beaux Arts, la Grammaire, la Rétho-

rique, la Dialectique, l'Astrologie, la Géométrie, l'Arithmétique, la Musique. Gerard proposa à Metellus deux questions fur l'Eucharistie; la premiere, si l'on doit recevoir chaque jour le Corps de Jesus-Christ; la seconde, si c'est son vrai Corps que l'on conserve sur l'Autel, ou si ce n'est pas la figure du Corps regnant dans le Ciel. Hugues répond à la premiere par les paroles CHANOINE REGULIER DE TOUL. 231

de faint Ambroife & de faint Augustin, que l'on doit recevoir le Corps de Jesus-Christ toutes les sois qu'on en est digne; qu'il faut se rendre digne d'en approcher chaque jour , parce que péchant chaque jour, nous avons besoin chaque jour de remede; qu'en recevant le Corps de Jesus-Christ, notre vie devient meilleure, & nos péchés nous font remis; que celui qui est dans la volonté de pécher, ne doit pas approcher de la Table du Seigneur; que si au contraire il a quitté entierement la volonté de pécher, il peut approcher avec confiance de l'Autel, quoique jusques-là il ait été pécheur. Sur la seconde question, Hugues répond qu'il est vrai que saint Augustin trouvoit de la figure dans ces paroles du Sauveur: Si vous ne mangez la Chair du Fils de l'Homme, &c. parce que Jesus-Christ les avoit dites pour annoncer aux incrédules, sa Passion, sous une expression figurée. & faire entendre à ses amis l'union spirituelle qui devoit être entre le Chef & les Membres, par une charité opérante. Mais il cite d'autres endroits des écrits de ce Pere, où il dit nettement. que nous recevons dans le Pain Eucharistique celui-là même qui a été attaché à la Croix, & le Sang qui a coulé de son côté. Il proteste qu'il le croit ainsi, & rapporte ce qui est dit de la présence réelle dans le Concile d'Éphèse, dans saint Jerôme, dans saint Ambroife, & ce qu'en (a) croit l'Eglise Romaine, dont la foi. ajoute-t-il, n'a jamais été fouillée d'aucune erreur.

X V I I. Il conseilla à un jeune homme nommé Ulderic, qui s'appliquoit à vérifier ce qui est dit dans saint Matthieu, de la Généalogie de Jesus-Christ, de lire ce qu'en ont écrit faint Jerôme, faint Augustin, faint Ambroise, faint Gregoire le Grand. Supposant dans Ulderic beaucoup de lectute & de capacité, il le prie de lui expliquer la prophétie de Jacob & celle de Daniel & d'en montrer l'accomplissement en Jesus-Christ. L'explication d'Ulderic ne lui ayant pas plu, il en donna une lui-même de la prophétie de Jacob, montrant qu'elle avoit été accomplie à la venue de Jesus-Christ, où le Sceptre étant passé de Juda à Herode, qui étoit un étranger, celui-ci eut pour fuccesseur Archelaus, à qui les Romains substituerent un autre Herode, fous le regne duquel Jefus-Christ fut crucifié. Hugues réfout aussi une autre question qu'il avoit agitée avec Ulderic. Eri?, 27.

Epift. 18.

<sup>(</sup>a) Certum est quia eventus rei cer- autem Eccl da in prædicta file Corporis tificat filem Romanz Ecclefiz secundum Christis suit & sideliter persister, & per

promitium Dei numquam defeciffe, nec præcones suos cam long: kteque diffenu-aliqua hæren temeratum esse. Romana nut. Eugle. epss. 22.

HUGUES METELLUS:

c'étoit sur la prédestination ; il suit dans sa solution le sentiment de

faint Augustin.

X V I I I. Il v a deux fautes dans la Lettre de Hugues à Foulques, l'une de doctrine, l'autre de fait : la premiere, en ce qu'il avance, contre le sentiment de l'Eglise, que les prieres que l'on fait pour les Chrétiens condamnés pour leurs péchés aux supplices éternels, adoucissent ces supplices : la seconde, en difant que faint Gregoire le Grand a prié pour le falut de l'Em-Voyez rem, pereur Trajan, fait dont on a montré ailleurs la fausseté. Dans

17, pag. 414. une seconde Lettre à Alberon, Archevêque de Treves, Metellus se congratule de ce que sa mere avoit sourni aux besoins de ce Epil. 20. Prélat pendant son bas-âge; il lui demande en reconnoissance le fecours de ses prieres & pour sa mere. & pour lui-même après sa Evil. 31. mort, qu'il croyoit prochaine. Il dit dans une autre Lettre que

le répentir en Dieu, n'est pas changer de dessein, mais d'actions : qu'encore que l'ame soit toute entiere dans chaque membre du corps, elle n'y est pas entiere selon son essence, mais par rapport

Epift. 31. à la vie qu'elle communique à chacun, parce qu'étant incorporelle de sa nature, elle ne peut animer le corps par une diffusion locale.

XIX. Un nommé Gerland, homme d'esprit & de sçavoir. Enift. 32. mais infecté de l'hérésie de Berenger, la répandoit parmi le peuple : il s'appuyoit ordinairement de l'autorité de faint Augustin, & soutenoir que ce Pere avoit pris dans un sens figuré les paroles de Jesus-Christ à ses Disciples, touchant l'obligation de manger son Corps & de boire son Sang. Hugues Metellus lui écrivit pour le détromper, & le mettre au fait du vrai sentiment de saint Augustin ; il dit que ce Pere reconnoissoit en effet dans les paroles du Sauveur, un sens figuré, mais qui supposoit la réalité; qu'il entendoit les paroles de Jesus-Christ à fes Apôtres, de la Communion spirituelle de son Corps & de son Sang, qui n'est commune qu'aux bons, & non de la sacramentelle, qui est commune aux bons & aux méchans; & que telle étoit la pensée du Sauveur, comme on le voit par le texte Jan. 6,54, Evangelique, car après avoir dit : Si vous ne mangez la Chair du Fils de l'Homme, & ne bûvez fon Sang, vous n'aurez point la vie,

Jefus-Christ ajoute: Celui qui mange ma Chair & beit mon Sang demeure en moi, & moi en lui. Or, il y en a beaucoup qui mangent la Chair du Seigneur, qui ne demeurent pas en lui, ou qui ne font pas ses membres. Hugues convient encore que dans le sentiment de faint Augustin, la Communion, ou comme il dit, l'in-

corporation

#### CHANOINE REGULIER DE TOUL. 288

corporation facramentelle du Corps de Jesus-Christ, est une figure, ou un signe de l'union par laquelle nous sommes, & ferons unis avec Jesus-Christ, Mais pour montrer que ce saint Docteur, outre ces sens figurés de l'Eucharistie, croyoit nettement qu'elle est le vrai Corps & le vrai Sang de Jesus-Christ, il rapporte ses paroles dans l'explication d'un Pseaume : Le même Sang, dit-il (a), que les Juiss persécuteurs de Jesus-Christ ont répandu, a été bû ensuite par les Juiss qui ont cru en lui. Gerland nioit que le Corps de Jesus-Christ pût être en divers lieux dans le môme moment, mais il ne nioit pas qu'il fut né d'une Vierge, qu'il fût entré dans la chambre des Apôtres les portes fermées. Hugues dit qu'en croyant l'un, on ne doit pas nier l'autre, puisqu'ils sont également contre les regles de la Nature. Il ajoute, que si le Pain sanctifié n'est pas le Corps, mais la figure du Corps de Jesus-Christ, c'est sans raison que l'Apôtre dit, que ceux qui le mangent indignement, mangent leur propre condamnation ; qu'il n'en a pas eu plus, de préferer le Pain sanctifié sur l'Autel, au Pain bénit par le Prêtre à la table commune. Hugues donne des raisons de cette présérence, c'est que celui qui fanctifie fur l'Autel , & ce qui est fanctifié , est le même; c'est le même qui immole, & qui est immolé, le Prêtre & la victime, le même Dieu & Homme; c'est pourquoi le Pain ainsi fanctifié peut remettre les péchés, ce que ne fait pas le Pain bénit à la table commune. Ne discutons point les grandeurs de Dieu par les lumieres de la raifon, la foi doit nous les rendre vénérables. Il rapporte ce qu'on lit dans la vie de faint Gregoire le Grand, qu'à fa priere le Pain confacré sur l'Autel prit la figure de chair; & après avoir cité un passage de S. Augustin pour la présence réelle, il presse Gerland de se rendre au sentiment unanime des personnes de piété & de scavoir, qui croyent fermement que le Pain (b) fanctifié fur l'Autel n'est plus du pain, mais le Corps vivant de Jesus-Christ; & à la doctrine du faint Siège, qui, conformément à la foi de faint Pierre, a toujours crû (c) ce qu'il croit encore touchant le Corps & le Sang du Seigneur dans l'Eucharistie. On cite de Gerland un

<sup>(</sup>a) Ipsum sanguinem quem suderunt l sanctificatum non jam panem , sed vinum udzi persequentes , post modum biberunt | Corpus Christi este? Hug. epist. 53. Judzi pericquentes , poft modum biberunt ; Judzi credentes. Augustin, Sermon. 77, cap. 3, p.z. 413, tom. 5, Gr Serm. 81.

(b) Nonne vides religiotos viros & magni nominis Doctores in hac sententia | Apostolicorum vitorum manaste intemeflare, in hac fide perstare panem altaris I raturn. Ibid. Tome XXII.

c ) Verum est fidem Petri de Corpore & Sanguine Domini , ab eo derivatam , usque ad tempora nottra per successiones

## HUGUES METELLUS;

Comput Ecclesiastique non imprimé, que l'on trouve manuscrie dans quelques Biliotheques, avec le Livre de Hesperic (a).

X X. La Lettre à Hugues, Maître des Ecoles à Chartres, E247. 34, 35. est pour le prier d'examiner certains ouvrages que Metellus avoit composés dans sa vieillesse. Dans celle qui est adressée à un Chanoine régulier nommé Humbert, il répond aux questions qu'il lui avoit faites, qu'on n'est obligé de se séparer de la communion de quelqu'un , dans la table & dans la priere , qu'après qu'il aura été excommunie nommément pour crimes , par un Jugement Eccléfiastique; que l'on peut anathêmatiser après la mort, ceux que l'on croit avoir eu des fentimens contre la Foi pendant leur vie ; que lorsqu'il est possible de trouver aisément des Sujets pour la Prêtrise, il ne faut les ordonner qu'à trente ans, finon qu'on peut les ordonner à vingt-

Epit. 36. cinq ans. Il décide dans la Lettre à Garbode, que lorsqu'il y a nécessité, on peut élever aux Ordres sacrés les enfans des Prêtres ; & qu'aussi dans le cas de nécessité, une ordination faite sans le consentement de l'Evêque Diocèsain, doit subsister.

X X I. Les deux Lettres suivantes contiennent la solution de

deux questions sur les Anges. On avoit demandé à Hugues pourquoi les Anges font appellés Animaux dans l'Ecriture. & pourquoi Dieu a racheté les hommes, & non les Anges ? Il répond à la premiere question qu'ils sonrappellés Animaux, non à raison de leur nature, mais de leur innocence, comme les ames des Saints sont quelquefois figurées sous le nom des bœufs

#1. 38. & des brebis. Il dit sur la seconde que Dieu a racheté l'homme . parce que fait d'une matiere fragile, & entraîné au péché par l'amour qu'il avoit pour sa femme, il s'est répenti de sa faute; au lieu que l'Ange a péché par orgueil, par ingratitude, & n'a point témoigné de répentir. Il écrit à un de ses amis ; surpris de ce que faint Augustin dit dans sa Lettre à Macedonius, que celui qui péche une seconde fois après avoir été admis à la Pénitence. & au Sacrement de l'Autel, n'est plus reçu à faire pénitence,

Epif. 39. de peur qu'elle ne devienne méprifable; que cela doit s'entendre de la pénitence publique, qui en effet ne s'accordoit qu'une fois.

XXII. Sa Lettre à Humbert son co-disciple, contient le détail des études qu'ils avoient faites ensemble, ce qui lui donne occasion de parler des diverses sectes de Philosophes, Peripathé-

<sup>(</sup> a ) Oudin , tom, z., de Scriptor, Ecclef. pag. 1097.

#### CHANOINE REGULIER DE TOUL. 216

ticiens, Platoniciens, Stoïciens, Epicuriens, & d'expliquer en latin ce que rous ces noms signifient en grec. Mais lorsqu'il écrivit cette Lettre, ils avoient l'un & l'autre fait leur étude de la Théologie, n'ayant conservé que du mépris pour les chicanes

de la Dialectique.

X X I I I. L'établissement du nouvel Ordre des Norbertins . Epist. 414 ou Prémontrés, fit tant de déplaisir à Hugues, qu'il se plaignit aux Cardinaux de la grande variété qu'ils fouffroient dans les habits des différens Ordres Religieux : il leut dit qu'on n'obtient pas le Royaume des Cieux par la forme ou la couleur des habits, mais par la pureté des mœurs; que si elles se corrompent. ce ne seront pas les habits qui rendront l'Eglise heureuse; il préfere le furplis des Chanoines de faint Augustin, à la tunique des Norbertins, disant, que ceux-ci étoient tout récens, au lieu que les Chanoines réguliers existoient depuis plus de deux cens ans. Hugues parle apparemment de quelque Congrégation particuliere de Chanoines réguliers, puisque deux lignes plus bas, il fait Auteur de la tegle des Chanoines, faint Urbain, Pape & Mattyr en 223, & qu'il attribue à faint Augustin celle qu'il fuivoir dans son Monastere de Toul, situé dans le voisinage de celui de faint Manfui. Il furvint entre ces deux Abbaves quelque Epift. 421 difficulté qui y occasionna du réfroidissement, Hugues n'en explique pas bien la raison; mais en prêchant à Thierri, Moine de faint Manfui, les devoirs de la charité, il a grand foin de l'humilier en lui disant, que les Moines Cénobites sont étrangers au Sacerdoce; qu'ils mangent par usurpation les pains de proposition, qu'il n'est permis qu'aux seuls Prédicateurs de manger; qu'il n'en est pas des Moines, comme des Clercs; qu'il appartient à ceux-ci de paître les brebis, & aux Moines de pleurer, mais non d'enseigner. Il convient toutesois que saint Gregoire le Grand, Gregoire VII. & Urbain II. ont fous l'habit Monastique, présidé à l'Eglise Romaine, & enseigné. Mais pouvoit-il ignorer que depuis le Concile d'Aix-la-Chapelle en 817, il y avoit eu des Ecoles publiques dans un grand nombre de Monasteres de l'Ordre de saint Benoît, tant pour les Laïcs que pour les Moines; & qu'à Toul, Adson, Moine de l'Abbaye de Luxeu, invité pat faint Gauzelin, tint dans l'Abbaye de faint Evre des Ecoles, où cet Evêque envoyoit ses Cletcs?

XXIV. Un jeune homme nommé Foulques, demanda à Epif. 421 Metellus pourquoi Dieu avoit créé l'homme qu'il feavoit devoit tomber, & pourquoi il l'avoit fait capable de chute l'Sa réponse

Ggij

236 HUGUES METELLUS;

sut que l'Ange avoit été créé de même, avec pouvoir de petifiverret dans fon étar primitif, ou d'ent déchoir; & que l'hommeayant été fait pour templir la place des Anges apostas, Dieu lui a laissé, comme à eux, la liberté de persévere, ou de ne pas perséverer dans l'état d'innocence. Il s'explique dans cette Lettre sur la dissérence de la crainte filale , & de la crainte fervile, suivant les principes de saint Augustin, qu'il fuir ordi-

Epil. 44. fervile, fuivant les principes de faint Augustin, qu'il fuit ordinairement dans ses décisions ; c'est de lui aussi & de Boèce, qu'il emprunte l'explication qu'il donne du mystere de la Trinité Epil. 45, 46. dans sa Lettre à l'Abbé Odon, & la solution des difficultés qu'i

regardent les futus contingens marqués dans l'Ecriture. Il Epig. 47. condarme le duel, mais il n'approuve n' délaprouve les épreuves de l'eau chaude & du fer chaud, difant, qu'elles ne font autorifées par aucune Loi, & qu'elles ont été mifes en ufage par la

rifées par aucune Lot, & qu'elles ont été miles en ulage par la Eppl. 4, nécellisé des tems. Il n'elt pas d'avis qu'on moleîte les Juifs, à à caufe qu'ils font utiles à la Religion, par le témoigrage que lui rendent les Livres dont ils font dépolitaires; mais il penfe différemment des Payens, qui enlevent aux Chrétiens leurs biens & les perfécuent.

Epil. 1. 673. X X V. Dans les deux Lettres à Conflantin, Hugues refloute pendant le Carême, & les trois femaines précédentes. La plûpart de fes folutions ne font fondées que fur des explications myftiques, mais qui fuppofent toujours la réalité de ces rits & de ces ufages, qui nous apprennent qu'à l'Oflice de la nuit de l'Epiphanie, on fupprimois l'invitatoire; que l'Allelaia ne fe chantoir pas depuis la Septuagelime jusqu'à Pâques; que pendant le Carême on s'abifenoit de viandée, mais qu'on pouvoir manger du poisson, comme moins propre à nourir la concupificence; que durant ce faint tems l'on sufpendoit un voile devant l'Autel, & en quelques endroits, un autre à l'entrée du Chœur; que tous les Jeudis de Carême n'avoient point d'offices propres, & le

cédens l'on éceignoit tous les luminaires.

X V I Les deux demiress Lettres font à Simon, Abbé defaint Clement à Metz; dans l'une, Metellus fait l'éloge de fes
vertus, de fon amour pour les pauvres, de fa libéralité envers les
étrangers, de la douceur de fon gouvernement; dans l'autre, il
répond à la quession que Simon lui avoit proposée, sçavoir, si
l'absolution donnée par un Pétres, qui, par compassion pour la

Samedy faint point d'office de nuit, celui que l'on y célebroit appartenant à la Fête de Pâques; que pendant les trois jours pré-

CHANOINE REGULIER DE TOUL. 237

fragilité humaine, ou par ignorance, n'impose pas une pénitence proportionnée au crime, est valide. Hugues répond que cette absolution vaut, si le Pénitent accomplit, avec toute la ferveur dont il est capable, la pénitence qui sui est imposée. La raison qu'il en donne, c'est que Dieu même opere dans le Sacrement, c'est lui qui absout, ou qui baptise par le ministere du Prêtre, dont le mérite, ou démérite ne fait rien à l'effet du Sacrement ; parce que ce n'est pas par le mérite de sa vie qu'il remet les péchés,

c'est par son office, ou caractere de Prêtre-

XXVII. Par l'extrait que nous venons de donner des Lettres de Hugues Metellus, on voit qu'elles méritent d'être lûes, foit Hugues Meà cause des questions importantes qu'il y traire, soit pour l'exacte discussion qu'il en fair. Elles sont d'ailleurs écrites avec esprit : mais on ne trouve mi dans fon flyle, ni dans fa latinité, l'élegance, la douceur, ni la pureté des Ecrivains du siécle d'Auguste, dont il s'étoit routefois rendu la lecture familiere des fa jeunesse: Il employe fouvent des termes barbares, & il se plait presque partout dans des jeux de mots, & d'une même terminaison. Sa pocsie est au-dessous de sa prose. Coment des pensées & des fentimens vulgaires, il ne donne à ses vers ni l'air de noblesse. ni le ton de dignité, fouvent même il néglige les regles de l'Art; fes poësies sont une fable du Loup & du Berger, où l'Auteur n'a: gardé ni la décence, ni le respect dû à la Religion ; divers Problêmes felon les lettres de l'Alphabeth ; & quelques Epigrames. fur les mysteres & sur quelques sujets prophanes. On peut les voir à la fuite de ses Lettres de l'édition de M. l'Abbé Hugo ; la Bibliotheque Lorraine par Dom Calmet, en rapporte aussi quelques-unes.

# 

#### CHAPITRE XIV.

ORDERIC VITAL, Moine de Saint Evroul.

I. I L nous sera aile de rapporter les principales circonstances: Ordérie Vide sa vie, puisqu'il a eu soin lui-même de les mettre par tal. Sa naisécrit. Il naquit en Angleterre le 16 de Février l'an: 1075. Sonpere nommé (a) Odeliri étoit né à Orléans, de Constance,

<sup>(</sup>a) Orderic Vital, lib. 5, pag. 579, 580, 581.

Citoven de cette Ville; mais étant passé en Angleterre avec Roger de Montgomery, il s'établit dans un des Fauxbourgs de Scrobesburi. Il eut trois enfans, dont Vital fut le premier. L'année même de sa naissance il reçut le Baptême la veille de Pâques à Ettingesham dans l'Eglife de faint Catte, Confesseur, & fut nommé Orderic, du nom du Prêtre qui le baptisa. C'est pourquoi il l'appelloit depuis fon Parein (a).

Ses études. dans le Clei-

II. A l'âge de cinq ans, Odeliri son pere le mit entre les Il est admis mains du Prêtre Siwade, pour apprendre les premiers élémens des Lettres, c'est-à-dire, de la Langue Latine. Il y apprit aussi les Hymnes, les Pfeaumes, & les autres choses nécessaires pour remplir ses fonctions dans le Clergé de la Basilique des saints Apôtres, où on l'avoit admis. Cette Basilique n'étoit dans son origine (b) qu'une Chapelle bâtie de bois dans un Fauxbourg de Scrobesburi; Roger, Seigneur du Comté de ce nom, l'avoit donnée à Odeliri, qui, quoique marié, étoit Prêtre; & celui-ci avec le secours de son Bienfaiteur, l'avoit construite de pierres, & convertie en un Monastere. La charte (c) de la fondation par le Comte Roger est de l'an 1082.

Il embraffe Monastique.

III. Orderic ne servit dans cette Eglise que jusqu'à l'âge la profession de dix ans (d). Alors son pere le sit passer d'Angleterre en Normandie, sous la conduite d'un Moine nommé Rainald. Quoiqu'il n'eût point appris la langue du Pays , il l'entendoit , & en cela il se compare au Patriarche Joseph , à qui le langage Egyptien devint familier aussitôt qu'il entra en Egypte. Mainere . Abbé de faint Evroul, reçut Orderic avec bonté, lui donna l'habit monastique, & la tonsure clericale. Au lieu du nom d'Orderic, il voulut qu'on l'appellât Vital, du nom d'un des Compagnons defaint Maurice, Martyr, dont on faifoit la Fête le jour qu'il reçut la tonsure, c'est-à-dire, le 21 de Septembre de l'an 1086. Il se sit aimer & considérer de ses Confreres.

li eft promů aux Ordres Cacrés.

IV. N'étant âgé que de seize ans (e), Serlon son Abbé le sit ordonner Diacre par Gissebert, Evêque de Lizieux; il servit dans ce grade pendant quinze ans, au bout desquels il fut ordonné Prêtre aux Quatre-Tems de Décembre de l'an 1107, par Guillaume, Archevêque de Rouen, qui ordonna le même jour deux cens quarante-quatre Diacres & cent-vingt Prêtres. Orderic

<sup>(</sup>a) Orderic Vital , lib. 13, pag. 914. (c) Lib. s . pag. 579. ( b ) Id. lib. 5 , pag. 580, & lib. 13 , (d) Lib. 13 , pag. 924. (e) Ibid. pag. 914, 915. \$06.924.

étoit dans la trente-troisiéme année de son âge. Il en avoit foixante-sept lorsqu'il écrivoit toutes les particularités de sa vie, & avoit vêcu à faint Evroul, sous six Abbés, Mainere, Serlon,

Roger, Guarin, Richard & Rannulfe.

V. Ce fut par ordre de l'Abbé Roger (a) qu'il entreprit Son Histoire d'écrire l'Histoire de son tems, il la dédia à l'Abbé Guarin son Ecclesatifuccesseur. Il s'appliqua moins à rapporter les grands évenemens que, de l'Etat, que ce qui avoit trait aux affaires de l'Eglise'; c'est pour cela qu'il intitula fon ouvrage, Histoire Ecclésiastique. Il concevoit bien qu'il la rendroit plus intéressante en y faisant entrer ce qui s'étoit passé de remarquable dans les Eglises de Rome & d'Orient ; mais son vœu de stabilité dans le Monastere de saint Evroul, & les observances de son état, ne lui permettoient point des recherches si étendues. Il se borna donc à la Normandie, & aux Provinces voifines, pour les chofes qui se passerent de sontenis: il divifa son Histoire en trois tomes, & le tout en treize

Livres.

V I. Dans le premier il fait un précis des principaux évene- Premier Limens, depuis l'Incarnation du Sauveur, jusques vers l'an 1140: vre, pag. 313v il rapporte les différens sentimens des Anciens sur le nombre des années qui se sont écoulées depuis la création du monde jusqu'à la naissance & la patsion de Jesus-Christ, puis entrant dans le détail de sa vie, il la donne, en accordant les quatre Evangelisses dans les endroits où ils paroissent ne pas se rencontrer; ensuite il parle de tous les Empereurs, en commençant à Tibere; des Rois de France & d'Anglererre; des Ducs de Saxe, de Bourgogne & de Normandie ; des six premiers Conciles généraux , & de quelques Conciles particuliers. Il a recours dans ce Livre aux écrits d'Eusebe de Césarée, de saint Jerôme, du Sophiste Hiberius, d'Oscrius, de saint Isidore de Seville, & du vénérable

Bede.

VII. Il commence son second Livre par l'abrégé des Actes Second Lides Apôtres; des Livres des Recognitions qui portent fausse- vre, p.w. 3750 ment le nom de faint Clement; & de celui d'Arator, Soudiacre de l'Eglise Romaine, qui a mis en vers les Actes des Apôtres, les combats & les fouffrances de faint Paul. Ce qu'il dit de faint André, il l'avoit tiré d'un Livre dont il ne connoissoit pas l'Auteur; c'étoient les actes que nous avons sous le nom des Prêtres

ORDERIC VITAL:

& des Diacres d'Achaïe. Il cite pour l'histoire de saint Jean , le faux Meliton; & fur le martyre de faint Jacques, frere du Seigneur, les Commentaires d'Egesippe. Après avoir donné la vie des autres Apôtres, & de quelques-uns de leurs Disciples, il donne la suite des Papes, depuis saint Pierre jusqu'à Innocent II. qui fut élu en 1130, prenant dans les fausses Décretales ce qui

concerne les Papes des six premiers siécles.

457.

VIII. Le troisième Livre a une préface, dans laquelle sième , pag. Orderic avertit que ses Maîtres lui ont ordonné de rapporter les évenemens de la guerre des Normands dans la France, l'Angleterre, la Pouille, les fondations des Monasteres, la suite des Evêques & des Abbés dans presque toute la Neustrie, & les choses mémorables du regne de Guillaume II. surnommé le Bâtard & le Conquerant. Il entend par Neustrie, ce que nous appellons la Normandie, & on la nommoit ainsi de son tems. Il compte pour le premier Duc de Normandie, depuis l'invasion des Danois, Rollon qui fut baptifé par Francon, Archevêque de Rouën, en 912, & renonça avec toute son Armée au culte des Idoles; les Ducs ses successeurs furent Guillaume I. Richard I. Richard II. Robert, I. Orderic raconte dans fon troifiéme Livre ce qui se passa sous leur gouvernement. Il donne de grands éloges à Thierri, Abbé de faint Evroul sous le Duc Guillaume : Par. 470. il sçavoit se faire aimer des bons, & craindre des méchans. Assidu

à la priere, il aimoit aussi le travail des mains; il réussissoit à transcrire des Livres ; un art si utile ne pouvoit être trop mis en pratique, il l'enseigna aux jeunes Religieux de son Monastere, où l'on vit par ce moven se former une nombreuse Bibliotheque. Outre les Livres d'Églife, les missels, les lectionnaires, les antiphonnaires, les graduels, il copia lui-même, ou fit copier tous les Livres de l'Écriture fainte, les ouvrages de faint Gregoire, de faint Jerôme, de faint Augustin, de faint Ambroise, de faint Isidore, d'Eusebe, d'Orose, & de plusieurs autres Docteurs de l'Eglise. Cet Abbé avoit coutume de dire à ses Moines qu'il vouloit préserver des tentations du démon : Priez. lifez, pfalmodiez, écrivez, ou appliquez-vous à quelqu'autre ouvrage femblable.

I X. Guillaume II. succeda à Robert dans le Duché de Nortrieme Fit mandie en 1066, puis il conquit l'Angleterre, dont il se fit couronner Roi après la mort d'Harold. L'histoire de ce Conquerant, & des grands Hommes qui fleurirent fous fon regne. fait la matiere du quatriéme Livre. On y trouve la réponse

édifiante

## MOINE DE S. EVROUL.

édifiante que Guitmond, Moine de la Croix de faint Leufroi au Diocèfe d'Evreux, fit à ce Prince qui le pressoit d'accepter un Evêché en Angleterre. Sa modestie sut admirée de toute la Cour, & le Roi lui permit de retourner à son Monastere.

X. Orderic continue dans le cinquiéme Livre l'histoire du regne de Guillaume II. Il y rapporte le testament que Roger de Montgomeri, Comte de Scrobesburi, fit en faveur du Monastere de saint Evroul, & le discours qu'Odeliri son pere fit à ce Seigneur pour l'engager à fonder l'Abbaye de saint Pierre à Scrobefburi : Odeliri y donna lui-même la plus grande partie de son bien, y consacra à Dieu Benoît son second fils, & y embrassa la vie monastique. On trouve dans le même Livre plusieurs Chartes de donations faites à des Monasteres, surtout à

celui de faint Evroul. X I. Celle que lui fit Guillaume le Conquerant est rapportée Livre fixié-

dans le sixième Livre. Orderic y demande pardon à ses Lecteurs & 602. de les avoir entretenu si long-tems des bienfaits dont tant de personnes avoient enrichi cette Abbaye; & dit, qu'en cela il n'a eu d'autre intention que d'engager les Moines ses successeurs, à fe fouvenir de leurs Fondateurs & Bienfaireurs dans leurs prieres. Il donne ensuite la vie de saint Evroul sur les mémoires qu'en Pag. 408. avoient laissés ceux qui l'avoient connu, & celle des Abbés

qui avoient gouverné ce Monastere depuis la mort du Saint. XII. Le septiéme Livre présente d'abord une suite des Rois Livre sepde France, depuis Pepin jusqu'à Henri fils de Robert, & les tieme, page diverses révolutions arrivées dans le Royaume de la part des Wandales, des Normands & des Saxons, les guerres entre les Ducs de Bourgogne & les Rois. Viennent enfuite les différends de Henri IV. Roi d'Allemagne, avec le Pape Gregoire VII. Les tentatives de Robert Guiscard, Duc de Pouille, sur l'Empire d'Orient. Orderic met la mort de ce Prince, qu'il regardoit comme un des plus grands Héros de son siécle, en 1085, & dit, que Robert s'y disposa par la confession de ses péchés, & la communion falutaire de l'Eucharistie. Il rapporte aussi la mort de la Reine Mathilde, & celle du Roi Guillaume son époux; l'histoire de la translation des Reliques de faint Nicolas, de Myre à Bari; & de l'enlevement d'un bras du Saint, enchâssé dans un reliquaire d'or & d'argent, par Estienne, Chantre du

Monastere de saint Nicolas à Angers. XIII. Robert II. succeda à Guillaume son pere dans le Livre hui-Duché de Normandie, & Guillaume le Roux dans le Royaume tième, pag.

Tome XXII. Ηh d'Angleterre. Henri, qui étoit le troisiéme fils de Guillaume le Conquerant, n'eur que de l'argent en partage. Ils eurent foin d'orner superbement le tombeau de leur pere; mais ils n'imiterent ni sa piété, ni son attachement à l'Eglise. Orderie rapporte

leurs principales actions dans le huitième Livre.

Live ars. X I V. Il décrit dans le neuviéme l'hitloire de la premiere viéme, pse Croifade, fous le pontificar d'Urbain II. & de Pafchal II. Elle voir été écrite en quatre Livres par Baudrie, Evêque de Dol, qui la conduifoir depuis le départ des Croifés, jusqu'à la première guerre qui fuivit la prife de Jerufalem. D'autres, Grees & Latins, travaillerent fur le même fujet; mais Orderic croyant l'hitloire de l'Évêque de Dol plus finecre, s'y attach, en abrégeant ce

qui lui paroiffoit trop diiffus, & en ajoutant quelques circonflanper 2000. ces intéreflantes qui lui avoient échappé. Il remarque que l'emperflément pour la Croifade étoit il général, qu'il n'y avoit pas jusqu'aux femmes & aux enfans qui ne se présentafient; que les Seigneurs vendoient ou engageoient leurs Châteaux & leurs T'erres, même à vil prix; que chacun quitroit ce qu'il avoit de plus cher, semme, enfans, pere & mere; que les voleurs même & les scélérats conssiliont leurs péchés, espérant les expirer par la

guerre fainte.

X V. La Ville de Jerusalem sut prise par les Croisés quelne, 128. 761. ques jours avant la mort d'Urbain II. arrivée le vingt-neuvième de Juillet 1099. L'Antipape Clement étoit mort quelque tems auparavant. Henri IV, mourut le septiéme d'Août 1106 abandonné de tous ses amis, & excommunié. Son corps que l'on avoit d'abord inhumé dans une Eglise de Liege, sut déterré & mis en un lieu prophane. Henri V. fon fils & fon successeur. imita la tyrannie de son pere; il fit des vexations fur ses Peuples & fur le Clergé, affiéga Rome, v répandit beaucoup de fang, fe faisit du Pape, obtint de lui tout ce qu'il voulut, notamment une concession des investitures. Le Pape Paschal se trouvant en liberté assembla un Concile, où de l'avis des plus habiles Jurisconfultes, l'on cassa tout ce qu'il avoit accordé malgré lui à ce Prince. Après avoir raconté ce qui se sit en cette occasion . Orderic vient à ce qui se passa dans le même tems en Angleterre, dans la Norman lie & au Mans; puis il reprend l'histoire de la Croiface, & retourne ensuite à celle de Normandie & d'Angleterre: Is finit fon dixième Livre par la prife de Boemond, l'rince d'Antioche, & sa délivrance par le moyen de Melaz, faile du Prince d'Alimagn.

#### MOINE DE S. EVROUL.

X V I. L'onzième Livre continue l'histoire de la Croisade; Livre onzièmais il est employé particulierement à saire connoître l'état de la me, pag. 202. Normandie & de l'Anglererre, sous le regne des deux enfans de Guillaume le Conquerant, Robert & Henri. Il y est parlé aussi de la venue du Pape Paschal en France; de la mort du Roi Philippe, & de son fils Louis son successeur; de faint Anselme, Archevêque de Cantorberi ; de Hugues , Abbé de Cluni , & de p'ulieurs Evêques de réputation. Orderic remarque que le Roi Philippe se voyant près de sa fin , assembla les Seigneurs de sa Cour qu'il aimoit le plus , & leur dit : Je sçai que la sépulture des Rois est à saint Denis; mais en considérant le grand nombre de Pag. \$35mes péchés, je n'ofe me faire enterrer auprès du corps d'un Martyr si respectable, de peur qu'en punition de mes fautes, je ne sois livré au démon, & qu'il ne m'arrive ce qu'on dit être arrivé à Charles-Martel : J'aime saint Benoît , j'invoque humblement le pieux Pere des Moines, & je désire être inhumé dans l'Eglife bâtie fous fon nom fur la Loire. Il est bon & clément. & recoit avec bonté tous les pécheurs qui désirent de se corriger, & de se réconcilier avec Dieu en observant sa regle. Ce Prince fut donc enterré, selon ses désirs, au Monastere de Fleury-sur-Loire, entre le Chœur & l'Autel, la quarante-septième année

de son regne, de Jesus-Christ 1 108. X VII. On trouve dans le douzième Livre la suite de Livre doul'histoire d'Henri, Roi d'Angleterre; ses démélés avec Louis, zième, pag-Roi de France ; les actes du Concile de Reims en 1119, auquel le Pape Callixte II. présida; ceux du Concile de Mouzon, la Lettre de Roger, Abbé de saint Evroul, à Henri, Roi d'Angleterre, par laquelle il le prie, à raison de son grand âge & de ses infirmités, de le décharger du gouvernement de ce Monastere, & de le donner à un autre; la permission que ce Prince accorda à Par. 171. la Communauté de se choisir un Abbé; l'ordre du Roi à l'Evêque de Lisieux, aux Comtes & aux Barons de Normandie de reconnoître pour Abbé, Guerin qui avoit été élu par les Moines de faint Evroul, & de le laisser jouir paisiblement de tous ses droits; & plusieurs autres évenemens depuis l'an 1118 jusqu'en 1131, qui fut l'année de la mort du Pape Honorius, & de l'élection d'Innocent II.

XVIII. Orderic raconte dans le treizième Livre ce qui se L'ere treipassa dans la guerre qu'Hildephonse, Roi d'Arragon, eut.à zième. Courenir contre les Sarrasins; les suites s'cheuses du schisme occasionné par l'élection de deux Papes en même-tems, Inno-

Hhij



ORDERIC VITAL;

cent II. & Anaclet II. Les calamités dont on fut affligé en divers endroits l'an 1134 & 1136; la mort de Louis, Roi de France; & de Henri, Roi d'Angleterre. Il fait de ce dernier un grand éloge, & rapporte son épitaphe. Estienne de Boulogne. neveu de Henri, lui succeda dans le Royaume d'Angleterre. Son regne fut troublé par la révolte de quelques Seigneurs vers l'an 1141. Le jour qu'il devoit leur livrer bataille , il entendit la Messe; le Cierge béni qu'il tenoit en main se rompit & tomba trois fois. Ceux qui s'en apperçurent en tirerent un mauvais augure, que l'évenement vérifia. La victoire tourna du côté des rébelles, & le Roi fut fait prisonnier.

Jugement de l'Hilloire d'Orderic.

XIX. Telle est en substance l'Histoire Ecclesiastique d'Orderic Vital. Quoiqu'il y ait peu d'ordre & de méthode , & plusieurs fautes de chronologie (a), elle est néanmoins fort intéressante par le grand nombre de faits qu'elle contient & qu'on ne trouve point ailleurs, du moins, si bien détaillés. Elle est encore recommandable par fon air de naïveté & de fincerité. Il paroît que l'Auteur revit son ouvrage après l'avoir achevé. Car en finissant le premier Livre, il dit qu'alors Lothaire regnoit en Allemagne, Louis en France, Estienne en Angleterre, Jean, fils d'Alexis, à Constantinople. Cependant l'Empereur Lothaire ne mourut qu'en 1136; & Orderic ne finit son treizième Livre qu'en 1142, dans le tems qu'Estienne, Roi d'Angleterre, étoit détenu en prison; & au commencement de ce Livre, il fair mention de la mort de l'Abbé Guerin, à qui il avoit dédié son Ouvrage. Il compte dans le même Livre deux autres Abbés depuis Guerin, scavoir Richard & Rannulfe. Tout cela fait voir, qu'après avoir fini son histoire, il mit à la fin du premier un

Edition de

X X. François de la Croix avoit promis de la mettre au jour ; cetteHistoire. on ne sçait quelloraison l'a empêché de tenir sa promesse. André Duchesne y a suppléé, en lui donnant place dans son Recueil des Historiens de Normandie, imprimé à Paris en 1619 chez Sebastien Cramoify, in-fol. fur trois manuscrits, dont I'un étoit de M. Bigot. Il y a ajouté par forme d'appendice l'histoire anonyme du Roi Estienne, successeur de Henri dans le Royaume d'Angleterre, écrite par un Auteur contemporain; une Chronique aussi anonyme, depuis l'an 1139 jusqu'en 1259; une autre Chronique de faint Estienne de Caen, qui commence à l'an

précis des principaux évenemens qu'elle renfermoit.

<sup>(</sup>a) Pigt ad an. 1141 , num. 7 , Biebilion. tom. 4 , Anna'. pag. 343 , 519 , 535.

633, & finit en 1273; divers Catalogues des Seigneurs de Normandie, qui suivirent le Roi Guillaume en Angleterre, & recurent de lui des Fiefs dans ce Royaume ; les noms des Chevaliers qui portoient les Bannieres en Normandie & dans les autres Provinces de France ; plusieurs Chartes des Ducs de Normandie & des Rois de France, avec quelques autres pièces pour fervir à l'histoire de France & d'Angleterre. On ne dit point en quelle année Orderic Vital mourut, mais il nous apprend lui-même (a), qu'il n'avoit que foixante-fept ans lorfqu'il acheva fon histoire.

## 

## CHAPITRE X V.

Sugen, Abbe de Saint Denys , Ministre d'Etat', & Régent du Royaume de Trance.

I. TOUs ces titres que l'histoire donne à Suger, font bien voir qu'on peut parvenir aux premieres dignités, fans de Suger. Son être de naissance illustre ; & qu'il est des hommes de basse extraction, qui ont par la force & l'étendue de leur esprit mérité & rempli avec honneur les Charges les plus éclatantes de l'Etat. Né, comme on le croit (b), dans la Ville de faint Denys, il fut de bonne heure offert à Dieu par Elinaud fon pere . homme fans nom, dans le Monaftere fitué au même lieu. C'étoit en 1102. fous l'Abbé Adam. Suger y fut élevé avec Louis VI. qui l'honora dans la fuite de sa bienveillance.

II. Après avoir pris quelque teinture des Lettres dans Il va étudier l'Abbaye de faint Denys , l'Abbé Adam qui remarquoit en lui dans le Poide l'esprit & des dispositions pour les Sciences (c), l'envoya faire ses humanités dans une École fameuse aux environs de Tours & de Poitiers, mais affez près de Fontevrauld, dont l'établissement étoit tout récent. Il aima toujours depuis cette Maison, & pria le Pape Eugene de la prendre sous sa protection.

<sup>(</sup>a) Orderic, in fine lib. 13, & in limine

<sup>)</sup> Mabilion. lib. 70 , Annal, num. 21 & Suger. in tejia. ent.

De retour à saint Denys, il y acheva ses études de philosophie & de théologie.

Prevôt de Toury.

I I I. Ses études ordinaires ne l'empêchoient pas de feuilleter quelquéfois les Archives de l'Abbaye. Il s'appliquoit furtout à la discussion des Chartes (a) qui en contenoient les privileges & les immunités; ce qui le mit en état d'en prendre la défense en 1107 contre Gualon, Evêque de Paris, en présence du Pape Paschal II. Jeune encore, on lui donna la Prevôté de Toury, la plus confiderable de l'Abbaye de fainr Denys, fituée dans la Beausse. Il eut beaucoup à souffrir pour désendre ce lieu des vexations des Seigneurs de Puiset; & il ne rrouva pas de meilleur Mabillon. expedient, que de faire cause commune contr'eux avec les Seigneurs voifins, & de les exciter conrre ceux de Puifet.

lib. 72, num.

Suger affille aux Conciles deRcims & de Latran.

I V. En 1106 ilassista au Concile tenu à Poitiers par Brunon, Evêque de Segni & Cardinal. Il dit lui même qu'il étoit revenu tout récemment des études. Six ans après, c'est-à-dire, en 1112, il fut présent à celui que le Pape Paschal II. assembla à Rome, pour se purger des calomnies (b) que l'on répandoit sur sa conduite & fur sa doctrine au sujet des investitures qu'il avoit accordées par contrainte au Roi Henri. C'est de Suger que nous apprenons une partie de ce qui se passa à Châlons-sur-Marne entre le Pape Paschal II. & les Ambassadeurs de l'Empereur Henri en 1107, parce qu'il y étoit présent (c) avec Adam son Abbé. Ils suivirent l'un & l'autre le Pape au Concile de Troves.

Il oft oho fi Abbé de faint Denys, en 1111.

V. Gelafe II. successeur de Paschal II. étant arrivé en Provence l'an 1118, dans le dessein de passer plus avant dans le Royaume, le Roi Louis envoya au-devant de lui (d) Suger chargé de présens. Il fut encore envoyé en Italie par le même Prince en 1122 pour quelques affaires d'Etat. En chemin il apprit la mort de l'Abbé Adam, & qu'on l'avoit élû pour son fuccesseur. Le Roi Louis désaprouva d'abord cette élection, parce qu'elle avoir éré faite sans son agrémenr; mais ensuite il la confirma. Suger n'étoit alors que Diacre. Il reçut la Prêtrise le famedi de la quatriéme femaine de Carême, & le lendemain la Bénédiction Abbatiale de la main de l'Archevêque de Bourges . devant le Corps de faint Denys. Il étoit dans la guarantiéme année de fon âge.

(d) Ludwicivita, pag. 309, 310 6 311.

<sup>(</sup>a) Mabillon. lib 70, Annal. num. st, ( b ) Mabillon, lib. 71 , Annal, num, 12, & Suger. Lud. vita, som. 4. Duchefne, | & lib. 72. num. 21. (c) Sug. vita Ludov. pag. 189, 190. pag. 169.

## ABBÉ DE S. DENYS, &c.

VI. L'année suivante 1123, le Pape Callixte Il tint à Rome dans le Palais de Latran un Concile général de plus de trois cens Concilegent-Evêques, & de plus de fix cens Abbés. Suger, que ce Pontife en 1133. aimoit, y alla (a), & fit un féjour de fix femaines en cette Ville, careffé de toute la Cour, & logé dans le Palais du Pape. En 1124 il se mit encore en chemin pour Rome, invité par Callixte II. mais il apprit en Toscane la mort de ce Pape. L'année suivante il se trouva à l'assemblée de Mayence, où Lothaire, Duc de Saxe, fut choisi Empereur. Il y sit en présence de l'Archevêque de cette Ville (b) un accommodement avec le Comte Maynard. qui pour les maux faits à l'Abbaye de faint Denys, étoit excommunié, & leva ensuite l'excommunication. L'accommodement confiftoir dans la cession du Prieuré de Celle. Diocèse de Metz. à l'Abbé & aux Moines de faint Denys.

VII. L'Abbé Suger étoit Conseiller d'Etat en 1141 (c), avec l'Evêque de Soissons; mais en 1147, quelque tems avant le dénart du Roi Louis pour la Groifade, il fut choisi Régent du gent Royaume, de l'avis des Evêques & des grands Seigneurs. Il n'accepta la Régence qu'après un ordre exprès du Pape Eugene III. & l'on n'eut pas fujet de se repentir de la lui avoir confiée. Habile dans les affaires, fage & prévoyant dans le gouvernement, prudent dans ses entreprises, désintéressé dans le maniement des Finances, équitable, mais ferme dans l'administration de la justice, il étoit, selon l'expression de saint Bernard (d), l'ami du

Roi & du Royaume.

VIII. On yerra dans l'article du Pape Eugene III. combien Il met la l'Abbé Suger se donna de mouvemens pour mettre la réforme à finne Génefainte Génevieve. Il eut besoin pour en venir à bout , de l'auto- vieve & à S. rité du Pape, & de celle du Roi, dont il étoit dépositaire Denys. pendant l'absence de ce Prince. Il s'étoit réformé lui-même dès l'an 1130 (e), & obligé les Moines de faint Denvs à suivre son exemple. Saint Bernard qui lui avoit sans doute inspiré du mépris pour la vie fastueuse ot toute séculiere qu'il menoit auparavant, le félicita de son changement (f), & de celui qu'il avoit apponé à son Monastere, en y faisant revivre par ses discours & par fon exemple la discipline la plus exacte. Il sur ausli choisi en

(c) Bornard, pift. azz.

<sup>(</sup>a) Ludwic. sira, paz. 311, 311. (d) Bernard , epiff. 377. (b) Mabillan. lit. 14 , Annat, mm. ( e) Mintillon, iib. 74 , num. 90. f) Bernard , epift. 78.

11 to par le Pape Eugene III. & le Roi Louis, pour (a) mettre la réforme dans l'Eglife de faint Corneille de Compiegne ; ce qui ne se put faire qu'en faisant sortir les Chanoines, & en leur fubstituant des Moines de saint Denys.

Il tombe

IX. Sur la fin de la même année, Suger fut attaqué (b) d'une malade ; va fiévre, qui lui fit envifager fa fin comme prochaine. Alors il deau tombeau manda qu'on le conduifit au Chapitre, où après quelques mots d'édification, il se prosterna aux pieds de ses Religieux, & les pria de lui pardonner les fautes qu'il avoit commiles contr'eux; ce qu'ils lui accorderent les larmes aux yeux. Il avoit fait quelque rems auparavant le pélerinage de faint Martin de Tours; & voyant qu'il ne pouvoit faire celui de Jérusalem, quoiqu'il en eût la dévotion, il en chargea un des principaux Seigneurs François, à qui il fournit tous les frais du voyage. Pendant sa maladie, il disoit souvent la Messe; & ne pouvant quelquesois se soutenir lui-même, il se faisoit aider de ses Confreres.

X. Saint Bernard le sçachant en danger de mort (c), lui Suger easist. écrivit une Lettre pleine de tendresse & de pieté, pour l'encourager à cette dernière heure, & lui témoigner son désir de le voir encore & de recevoir sa bénédiction. Suger lui répondit en des termes qui marquoient le peu de cas qu'il faifoit d'un plus long séjour sur la terre ; son désir sincere d'aller au plutôt à Dieu ; la confiance dans la feule mifericorde de Dieu, & dans les prieres du faint Abbé de Clairvaux & de toute fa Congrégation. Il en écrivit une autre au Roi Louis pour lui recommander l'Eglise de saint Denys, assurant ce Prince, que de son côté il le recommandoir, & son Royaume à Dieu. Ces deux Lettres ne se trouvent que dans les Annalles de l'Ordre de faint Benoît. Quoique Suger vît avec joie approcher la mort, il fouhaitoit néanmoins qu'elle n'arrivât qu'après les Fêtes de Noël, pour ne pas en troubler la joie par des cérémonies funebres. Il ne mourur que le treize de Janvier 1151.

Eloge de Suger.

XI. Guillaume, Moine de faint Denys, qui avoit affifté PAbbé Suger à la mort, en donna avis partout par une Lettre circulaire (d), où fans entrer dans le détail des grandes actions de fa vie, il ne touche que ses qualités personnelles & les circonstances de sa maladie. Il releve en lui une grande pénétration d'esprit ; une facilité admirable d'expression , soit lorsqu'il parloit .

<sup>(</sup>a) Mabifian. !ib. 79 , num. 99. (c) Bernard. epiff. . 56. (b) Mabillon, lib. 79, Annai. .. um. 132. (d) Mabuton, lib. 79 , Annal num. 135. foit

## ABBÉ DE S. DENYS. &c.

foit lorsqu'il écrivoit; un esprit cultivé par les sciences; une mémoire heureuse; une sobrieté si grande dans le boire & dans le manger, qu'il étoit le même après le repas qu'avant de se mettre à table. Pendant les quinze derniers jours de sa vie , dit encore Guillaume, Suger se confessoit chaque jour, ou aux trois Evêgues de Soissons, de Noyon & de Senlis, ensemble ou séparément ; il faisoit devant eux sa consession de soi , & recevoit de leur main les Sacremens du Corps & du Sang de Jesus-Christ. Il exhortoit ses Freres à la paix, à l'union, au maintien de l'Observance, au culte de Dieu & des Saints. Six Evêques assisterent à ses funerailles, avec plusieurs Abbés. Le Roi Louis le jeune y assista aussi, fondant en larmes, de même que le Maitre

du facré Temple, avec plusieurs de ses Chevaliers. XII. Suger écrivit la vie de Louis VI. surnommé le Gros, Ser écrits.

& la dédia à Jossene, Evêque de Soissons, avec qui il avoit été VI. 1011. 4, Conseiller d'Etat sous le regne de ce Prince. Mais en donnant Op. Duchesae la vie du Roi Louis, Suger y a mis quantité de traits de la sienne Pag. 181. propre, que l'on ne trouveroit pas ailleurs. Nous en avons rapporté quelques-uns. Nous remarquerons sur Louis VI. que fe voyant à l'extrêmité, il se disposa à la réception du saint Viatique par la confession de ses péchés, & par de grandes aumônes, tant aux pauvres qu'aux Eglises; qu'il donna sa Chapelle qui étoit très-riche aux faints Martyrs, c'est-à-dire, à l'Abbaye de saint Denys; & que s'étant mis humblement à genoux devant le facré Corps & Sang de Jesus-Christ, il sit sa prosession de foi , déclarant qu'il croyoit chacun des articles du Symbole. Sur l'article de l'Eucharistie il dit : Nous croyons (a) sermement, & nous confessons de bouche & de cœur , que ce très-sacré Corps de Jesus-Christ, est le même qui a été pris de la Vierge, qu'il a donné à ses Disciples, afin qu'ils lui fussent associés, unis, & qu'ils demeurassent en lui ; & que ce très-sacré Sang est le même qui a coulé de son côté lorsqu'il pendoit à la Croix. Louis le Gros recut donc le Viatique sous les deux especes. Avant que M. Duchesne publiât la vie de Louis le Gros par l'Abbé Suger, elle avoit été imprimée à Francfort, chez les héritiers

credimus , & ore & corde confiremur, Vita Ludovici-Groffi , tom, 4 Duchefne , 742. 310.

<sup>(</sup>a) Hanc autem facratifiimi Corporis ; illum cumdem effe qui de la ere ejus in ejus Euchariftiam , illud idem credimus | Cruce pendentis deffunit , & firmiffime Corpus, quod affumptum eft de Virgine, quod Discipulis suis ad confederandum & uniendum & in fe commanendum tradidit. Hunc facratiffimum fanguinem

d'André Wechel en 1596, avec Glaber, Helgaud, & quelques autres Historiens François.

Histoire de baye de faint Denys. Ibid. #4g. 311.

XIII. Quelques-uns ont attribué à Guillaume, Auteur de la ce que fit Su- vie de Suger, le détail de ce qu'il fit dans l'Abbaye de saint Denys, pendant qu'il en fut Abbé; mais Suger à chaque page ment de l'Ab- s'en fait lui-même honneur. Il dit des le commencement, qu'étant au Chapitre général, la vingt-troisiéme année de son administration, les Freres le presserent de mettre par écrit tout ce qu'il avoit fait pour l'Abbaye de saint Denys, soit par de nouvelles acquisitions; soit en recouvrant des biens alienés; soit en bonifiant les biens dont l'Abbaye jouissoit; soit en bâtimens; soit en décorant l'Eglise par des meubles précieux de toute espece. Ils prétextoient pour l'y engager deux motifs; l'un, que la mémoire de ses bienfaits & de ses travaux, lui mériteroit les fuffrages & les prieres des Religieux à venir; l'autre, que son exemple donneroit de l'émulation aux Abbés ses successeurs pour faire fleurir le culte de Dieu. L'Abbé Suger se rendit à ces raisons. & laissa un mémoire exact de ce qu'il avoit fait , tant dans l'Abbaye de faint Denys, qu'à l'égard des Prieurés & Métairies en dépendans. Il s'étend principalement sur les dépenses qu'il avoit faites pour l'Eglife, qu'il renouvella en partie, & fur les ornemens dont il enrichit les Autels, nommément celui de faint Denys. Ce n'étoit qu'or, argent & pierres précieuses. Mais il a soin de marquer les Bienfaiteurs qui avoient foumi aux frais de toutes ces décorations, & ce qu'il y avoit contribué de lui-même. Il n'v a pas jusqu'aux peintures des vitraux dont il ne fasse le détail. marquant ce que chacune representoit. Toutes ces explications sont en vers de differentes mesures. Il parle sur la fin, de la maniere dont il fut offert étant enfant ; & demande qu'au jour annuel de fa mort, tous lui accordent leurs prieres, étant perfuadé que le peu de pénicence qu'il avoit faite avant que de mourir. n'étoit pas capable d'effacer tous les péchés de sa vie. Son anniversaire se fait solemnellement tous les ans le treizième de Janvier.

Livre de la confécration de l'Fglife de PE6. 350.

XIV. L'Abbé Suger a laissé par écrit l'histoire de la Dédicace de l'Eglise de saint Denys en 1140, & de la Translation des reliques de ce faint Martyr & de faint Rustique & faint Eleuthere a de la trans. ses Compagnons, qu'il qualifie Apôtres de la France. Il décrit larion des re- cette cérémonie avec étendue, marquant en quel ordre elle se harve, Ibid, fit & par quelles perfonnes. Aux reliques des Saints, dont on fit le transport, il joint les cloux & la couronne de Notre Seigneur. & un bras du vieillard Symeon. Il s'y trouva dix-sept Prélats. tant Archevêques qu'Evêques, avec les Principaux de leurs Eglises Cathédrales; le Roi Louis, la Reine sa mere, & tous les Grands de la Cour, avec un nombre infini de Peuples. Il manque quelque chose à la fin de ce Livre. Dom Mabillon y a fuppléé dans ses analectes (a).

X V. Il n'y avoit pas longtems que Suger étoit Abbé de faint Conflitutione Denys, loriqu'il fit une conflictation, portant, que chaque famedi de Suger, à perpétuité, & chaque jeudi on feroit mémoire solemnelle de cheine, pag. la fainte Vierge. Ce Statut fut approuvé dans un Chapitre général 546.

tenu à saint Denys & confirmé par les deux Légats du faint Siege , Pierre , Prêtre-Cardinal ; & Gregoire de Saint-Ange , Cardinal-Diacre. Comme ils aspirerent tous les deux à la Papauté après la mort d'Honorius II. en 1130, il faut rapporter à ce tems-là, la constitution de Suger, qui ne porte aucune date chronologique. Il y est dit encore, qu'après la mort du Roi Louis VI. on fera à perpétuité son anniversaire dans l'Abbaye de saint Denys. Par une autre constitution datée du mois de Mars 1125, l'Abbé Suger remit aux Habitans de saint Denys le droit de main .

morte que l'Abbaye avoit fur eux.

X VI. Son testament, qui est du mois de Juin 1137, sut lu en plein Chapitre & figné des Religieux de la Communauté, deSuger, ibid. des Archevêques de Tours & de Reims, de quelques Evêques, feg. Et Feli-& de Robert, Abbé de Corbie. Suger le commence par l'énu-bien, Histoire de Robert, Abbe de Corbie. Suger le commune par le faisant de S. Denys. meration des bienfaits dont Dieu l'avoit comblé, en le faisant de S. Denys. affeoir avec les Princes, quoiqu'il fût né pauvre & d'une famille 70. obscure; il avoue avec humilité, qu'il n'a pas reconnu comme il devoit tant de graces, & en demande pardon à Dieu. N'ofant l'esperer qu'avec le secours des prieres de ses Freres, il ordonne que des le dix-sept de Juin de la même année, le jour même qu'il avoit fait son testament, on célebreroit une Messe du Saint-Esprit; & qu'après sa mort, elle seroit changée en une Messe de Remiem au jour anniversaire de sa mort, pour le repos de son ame : que la Communauté chanteroit le même jour l'Office des Morts; que tous les Prêtres offriroient pour lui le facrifice de l'Autel; que les autres Religieux réciteroient cinquante pseaumes à son intention ; & que ceux qui ne sçavoient pas lire . feroient dans le même dessein quelqu'œuvre de pieté. Il ordonna aussi qu'en ce jour on feroit de grandes aumônes aux Pauvres;

& qu'en consideration des faigues de l'Office, les portions de Religieux feroient plus abondantes qu'à l'ordinaire. Le même testament porte encote, que dans les Prieurés dépendans de faint Denys, où il avoit également travaillé à réabilit les biens, on feroit pour lui des prieres de des aumônes. Toute la Communauté consentir à l'exécution des volontés de Suger, qui affiga les fonds nécessaires pour subvenir à toutes ces dépendants.

les fonds néceffaires pour fubvenir à toutes és dépenfe.

XVII. Son teflament dans l'édition de M. Ducheine, elt

5usw, 1927 fuivi de deux Lettres; l'une à Pierre, Archevêque de Bourge,

à qui îl tecommande l'Abbaye de faint Denys & toutes fe
dépendances; l'autre, par laquelle il affocie quatre Hemnies
l'Abbaye de faint Denys, en leur permetrant, ou de garderleur
habit, ou de prendre celui de la Communauté, à la charge
qu'il ne leur fera plus libre de recevoir d'autres Hermites fan
le confentement du Prieut de l'Eglife de la Chapelle, à qu'il
il s'étoient foumis en donnant tout ce qu'ils avoient à l'Abbaye de
faint Denys. M. Duchefne a recueilli d'autres Lettres de l'Abb

Suget; mais fon recueil qu'il et de 164, n'en prefente que fier
de l'Abbé Suger; les autres lui font adreffées de la part de divetfe
perfonnes. Nous remaquerons ce que celles de cer Abbé on

tiennent d'intéreffant pour l'histoire de l'Eglise.

Esgit. 10. XVIII. A la requée du Doyen & Chapitre de Charttes, qui
Pag. 1912.

avoient élû Jossen pour leur Evêque, si consenit à cette éléction de la part du Roi, & à donnet à Jossen parès la conssention & serment de sidelité au Roi & au Royaume, les régals,
c'esst-à-dire, la jouissance du temporel & des droits de son Égliée.

Epil. 10. 17. Ses deux Lettres au Pape Eugene regardent l'introducion de Chanoines Réguliers de faint Vidor en l'Abbaye de faint Génévieve pour y mettre la réforme, & les oppositions quelse anciens Chanoines y formerent. Par une autre Lettre il prale Pape d'obvier aux troubles de l'Eglife de Paris, on procunat l'Epil. 61. Lection canonique d'un Doyen. Voyant que les Barons & la

Seigneurs qui avoient accompagné le Roi Louis à la Croifade Epif. 57. étoient de tetour, il écrivit une Lettre aussi tendre que répor-

tucufe à ce Prince, pour l'engager à revenir au plusôt das fes Erars, où il étoit fouhaité univerfellement, & attendu comme l'Ange de Dieu. Son abfence avoit occasionné des troubles das l'Etat & dans l'Eglife, par la liberté que les méchans se donoient. Fpil. 77. Ce tru pour y remedier, que l'Abbé Suger indiqua una alfenblée.

à Soiffons le Dimanche d'avant les Rogations, où se devoient trouver grand nombre d'Evêques & de Seigneurs. ABBÉ DE S. DENYSTAC. 253

X J X. Sa Lettre à Roger ; Roi de Sicile , ne contient que Egift. 144. des témoignages de respect & de reconnoissances mais le Porteur étoit charge de dire bien des choses à ce Prince. Dans celle qu'il Epift. 150. écrivit au Roi Louis , il le prie de ne point faire la guerre au Comte d'Angers & Duc de Normandie, sans en avoir auprayant déliberé avec les Grands & les Archevêques de son Royaume. Suger écrivit même. à ce Comte pour lui représenter, que le Egift. 151. disserted qu'il avoit avec le Roi , ne lui étoit ni honorable, ni avantageurs; qu'il lui conscillelloi pendant qu'il étoit entore tems , d'employer des moyens convenables pour rentret dans l'amité du Roi. Il press l'Evers de Canser pour le chasser de no Diocèse un fameux Aposta, qui s'y étoit retiré , & qui pouvoit y saite beaucou de mai.

X X. On a vu plus haut que Suger avoit été choisi par le Pape Epist. 158. Eugene III. avec l'Evêque de Noyon pour faire fortir les Chanoines de Compiegne, & mettre à leur place des Moines. Comme il leur falloit un Abbé , Suger pria cet Evêque de se transporter sur les lieux le jour même de la Fête de S. Corneille, & de bénir l'Abbé devant l'Autel, si cela se pouvoit faire sans beaucoup de bruit. Les Chanoines foutenus de Philippe de Epig. 159. France, frere du Roi, eurent recours à la violence pour se rétablir à Compiegne. Mais leurs efforts scandaleux surent inutiles. La Puissance royale maintint le nouvel établissement. Suger écrivit au Comte de Vermandois de ne point se désaisir de ce Epist. 161. que ces Chanoines avoient mis fous fa garde; parce que s'ils étoient privés de leurs Offices & du bénéfice de l'Eglife, ils l'avoient mérité par leur mauvaise conduite. Ces Clercs ayant pris les devants, le Comte ne put se saissir que de peu de chose.

XXII. Parmi un grand nombre de Lettres adressées à l'Abbé. Aumr Les Suger, Dom Martenne en rapporte quelques-unes de cet Abbé tres de Suger, même. Il y en a une à Henri , Evêque de Beauvais; au Clergé de Latrine, l'accept de Latrine de Latrine de Latrine de la révolte gés 418. SUGER; ABBÉ DE S. DENYS. &c.

qu'ils méditoient contre le Roi. Henri étoit son frere. Suger lui fait voir, qu'outre les dangers aufquels il s'exposoit, & la Ville de Beauvais, il ne convenoit pas à un Evêque de prendre les armes contre le Seigneur commun du Royaume, l'ami & le protecteur des Eglises, à qui tous les Archevêques, les Evêques, les Barons sont attachés nécessairement par le serment de fidelité qu'ils lui ont prêté. Il représente à la Ville de Beauvais son impuissance dans un cas semblable, & la compare à une fourmi qui entreprendroit de tirer seule un chariot. La Lettre suivante est la réponse de Suger à celle qu'il reçut de faint Bernard, étant à l'extrêmité. Elle est rapportée dans les Annalles de S. Benoît,

& on en a parlé plus haut. Celle qu'il écrivit à Jossene, Evêque Ibid. 6 pag. de Soissons, est une Lettre d'amitié. Il a éré aussi parlé ci-dessus de fa Lettre au Roi, pour lui recommander l'Abbaye de S. Denys & les Pauvres. XXIII. Nous finirons l'article de Suger en remarquant que

Suger appellé Pere de le Roi Louis le jeune au retour de la Croifade fut si content de Mulillon. la maniere dont cet Abbé avoit administré le Royaume, qu'il lui lib. 79, An. donna le nom de Pere de la Patrie, & qu'il lui fut austi donné par le Peuple.

# 444444444444

## CHAPITRE XVI

ALGER, Diacre & Scholastique de Liege.

mens, Il en-

Alger. See I. ATIF de cette Ville, il y fit fes études fous les meilleurs Maîtres, & elle en avoit d'excellens; Hezelon & Tezefeigne Liege. Iin. Ses progrès dans les sciences surent si grands, qu'en consideration de son mérite seul, on l'admit dans le Clergé de l'Eglise de faint Barthelemi, où il fut enfuite fait Diacre, & charge du foin de l'Ecole. L'Evêque Otbert le fit Chanoine de la grande Eglife. Il y demeura jusqu'à la mort de l'Evêque Frideric en 1121, c'est-à-dire, pendant environ vingt ans. Sa réputation s'étendit en Saxe & dans les autres parties de l'Allemagne. Plusieurs Evêques le demanderent , lui offrant des richesses & des honneurs. Content de la médiocrité de ses revenus, il présera le séjour de la Ville de Liege aux honneurs qu'en lui offroit ailleurs.

II. Plus touché encore de son salut que des biens qu'il possedoit, il abandonna tout pour suivre Jesus-Christ, & se retira Moine à Clu-Cluni, pour y vivre dans la retraite & dans la pratique de la en 1131. Regle de faint Benoît. Pierre le Vénérable en étoit alors Abbé. Ecrivant à Alberon (a), Evêque de Liege, il fait l'éloge d'Alger & de ses écrits. Il le compte pour le troisième des Scholastiques de Liege, qui s'étoient retirés à Cluni. On conferve dans l'archive de cette Abbaye l'acte de donation que lui fit Alger, lorfqu'il y vint embrasser l'état Religieux. On ne scait pas bien l'année de sa mort. Le Pere Pagi la met en 1152(b), & rien n'empêche qu'on ne s'en tienne à cette époque.

III. L'ouvrage qui lui a donné le plus de réputation est celui qu'il a composé sur l'Eucharistie. Pierre le Vénérable le présere Trité sur à ceux que Lanfranc & Guitmond d'Averse ont écrit sur le même fujer; mais il donne aussi à ces deux Ecrivains les éloges qu'ils méritent. Il y a toutefois dans le Traité d'Alger quelques expres-

fions peu correctes. Nous les remarquerons dans l'analyse. IV. Alger rapporte dans le Prologue les diverses erreurs

répandues lur cet auguste mystere. Les uns, dit-il, croyent que ce Traite, répandues lur cet auguste mystere. Les uns, dit-il, croyent que ce Traite, répandues lur cet auguste mystere. le pain & le vin ne sont pas changés, non plus que l'eau du blist. Pat. pag. Baptême . ou l'huile du Chrême; enforte que le pain & le vin 151. Prolog. ne sont qu'en figure le Corps & le Sang de Jesus-Christ. D'autres difent, que Jesus-Christ est dans le pain, comme le Verbe dans la chair par l'Incarnation ; c'est ce qu'on appelle l'erreur de l'impanation. Quelques-uns enseignent, que le pain & le vin sont changes au Sang & à la Chair, non de Jesus-Christ, mais de tout homme qui est par la fainteté de sa vie agréable à Dieu. Il y en a qui pensent, que l'indignité du Prêtre est un obstacle au changement du pain & du vin en la Chair & au Sang du Seigneur. D'autres, que le changement se fait par la consécration : mais que le Corps de Jesus Christ ne demeure pas dans ce Sacrement pour ceux qui le reçoivent indignement; & qu'il retourne en ce qu'il étoit avant la confécration , c'est-à dire , en pain oc en vin. La derniere erreur est de ceux qui croyent que le Corps de Jefus-Chrift, lorfque nous l'avons mangé, est fujes auxiluites ordinaires des autres alimens.

V. La méthode qu'Alger se prescrit pour détruire toutes ces erreurs, est de ne s'appuyer point sur les lumieres de la raison, en trois Limais sur l'autorité de l'Ecriture & des Peres. Il avergit ses Lecteurs, que si le mystere de l'Eucharistie est incompréhensible.

il n'est pas pour cela incrovable; parce que le pouvoir de Dieu ne doit pas se mesurer sur l'étendue de nos connoissances. Son Traité est divisé en trois Livres. Dans le premier, il prouve la vérité du Corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. Il résout dans le fecond diverses questions qui ont rapport à ce mystere.

Premier Li- VI. Dieu s'est fait homme, afin qu'incompréhensible de sa vie, pag. 251. nature il se sit connoître à nous par la nôtre; qu'étant élevé au-Cap. 1,1,3, 4. desfus de toutes choses par le mérite de sa Paision, & fait notre Chef par fon Incarnation, nous devintions fes membres. Ila fait plus en inflituant l'Euchariflie. Par ceSacrement il nousunità lui & nous incorpore en lui-même. Alger explique ce que c'est

que Sacrement, & en combien de manieres on peut prendre ce Cap. 5. terme; puis il distingue dans l'Eucharistie, le Sacrement & la chose du Sacrement. Le Sacrement est la forme, la figure & tout ce qui est visible dans le pain & le vin. Mais la substance invisible couverte de ce Sacrement, en laquelle la substance du pain & du vin a été changée, est véritablement & proprement

Cop. 6. dite le Corps de Jesus-Christ. Il fair voir contre les Impanateurs, que le changement qui arrive dans l'Eucharistie n'a aucun rapport avec celui qui s'est fait par l'Incarnation. Dans ce mystere, cest un Dieu fait chair, sans être changé en chair, & la chair refle. Dans l'Eucharistie, le pain ni le vin ne demeurent point, ils sont changés en la Chair & au Sang de Jesus Christ. Quand donc l'Ecriture donne à l'Eucharistie le nom de pain, ou c'est figurativement, ou parce que le pain lui a fervi de matiere, ou à cause qu'elle en retient encore les qualités.

VII. Ce n'est pas la forme, mais la substance du pain qui est changée : la forme & les autres qualités du pain restent, afin de donner lieu au mérite de la foi. Il n'en est pas de même de la fubstance du pain & du vin, si elle demeuroit, & que Jesus-Gr. 8. Christ fut en même-tems dans l'Eucharistie. Cette union du vrai

Pain, qui est la vie éternelle, avec le pain commun, seroit aux Fideles une occasion d'erreur, & l'on pourroit croire que l'Euchariftie est sujette aux suites honteuses de la digestion.

VIII. Quelques-uns demandoient, si Jesus-Christ dans la derniere Cêne avoit donné à ses Disciples son Corps incorruptible & immortel, comme nous le recevons aujourd'hui? La raison de douter étoit que lorsqu'il communia ses Disciples, il étoit encore mortel, & à la veille de sa Passion. Alger répond, que le Sauveur leur donna son Corps immortel & incorruptible, quoiqu'il dut bientôt mourir; comme il leur montra fon Corps

Demond to Game

DIACRE ET SCHOLASTIQUE DE LIEGE. 257

Corps glorieux dans fa Transtiguration, quoiqu'il fût alors mortel, & le leur fit voir percé de ses playes après sa Résurrection, encore qu'il fut pour lors invulnérable : l'un & l'autre de ces évenemens sont l'effet de la Puissance divine. Il donne pour certain que le Corps de Jesus-Christ, tel que nous le recevons maintenant, est absolument & substantie lement le même Corps que celui qu'il donna à fes Disciples. Sur quoi il cite ces paroles de faint Augustin aux nouveaux Baptisés : Recevez dans le Pain, celui qui a été attaché à la Croix : Recevez dans le Calice, ce qui est forri du coté de Jesus Christ.

IX. Il prouve ensuite que ces paroles : Si vous ne mangez la Chair du Fils de l'Homme, ne doivent s'entendre que de Jesus- 11, 11. Christ; que quoique son Corps soit d'une maniere invisible dans l'Eucharistie, il y est réellement & substantiellement; que la foi de l'Eglise universelle, depuis le commencement de son établiffement (a) est, que c'est la vraie Chair du Sauveur & son vrai Sang que l'on immole fur l'Autel; & que Jefus Christ, pour Cap. 13.

affermir notre foi fur cet article, a bien voulu quelques fois y paroitre en fa Chair naturelle, en supprimant par miracle les apparences du pain & du vin ; que par une autre merveille , Jesus-Christ est en même-tems dans le Sacrement de l'Autel sur la terre, & à la droite de son Pere dans le Ciel. En effet, ce seroit en vain (b) que dans le tems qu'on l'immole fur l'Autel, nous dirions : Vous qui êtes affis à la droite du Pere, avez pitié de nous; si nous faisions un mensonge, en disant que celui que nous adorons dans le Sacrement , est dans le Ciel. Alger remarque que Cu. 14le Prêtre formant fur l'Autel d'ici-bas, le Corps du Seigneur en la place de Jesus-Christ même, ne s'attribue rien de ce qu'il fait, mais rapporte tout à la puissance & à la grace divine, lorsqu'il prie Dieu le Pere dans le Canon de la Messe, en lui disant : Commandez que ces offrandes ne vous foient pas feulement présentées par les mains & la vertu de votre Fils, qui est l'Ange du Grand-Confeil, fur cet Autel visible d'ici-bas, mais qu'elles soient portées jusqu'à votre Autel sublime du Ciel, qui n'est autre que ce Fils même. Ce qui fait voir, dit cet Auteur, que le

<sup>(</sup>a) Universalis Ecclesia Catho ica | fide , que ab initio conversionis suz iti eredidit, & ita faivara eft, fufficienter | ram Patris, miferere nobis : Si quem aftrucium eft quod vera Christi caro verus. | a o amus in Sacramento , mentiremur que Seneuis in mensa Dominica immo-Letur. Cap. 11.

<sup>(</sup>b) Fruftra enim immolationis fuz tempore diceremus, qui fedes ad dexteeffe in corlo. Cap. 14.

Fils de Dieu, selon l'ordre de son Pere, est tout ensemble dans le Ciel , & l'Offrant , & l'Hostie , & l'Autel sur lequel on l'offre. Aussi, nous appuyant avec une parfaite consiance en la sidélité des promesses & de la grace de Dieu, nous croyons (a) que les corps terrestres du pain & du vin sont changés en Jesus-Christ; & qu'il est tout ensemble, & intercedant pour nous dans le Ciel où il est assis à la droite du Pere, & confacré & rendu présent dans le Sacrement de l'Autel.

Cap. 15.

X. Encore donc que Jesus-Christ se soit séparé de nous en la forme humaine, lorsqu'il est monté au Ciel, il ne laisse pas de demeurer avec nous, d'une maniere non moins véritable & substantielle dans le Sacrement de son Corps & de son Sang, afin d'être présent, même corporellement, & là-haut, & icibas, comme ne faifant qu'une seule personne avec sa divinité qui est par-tout. C'est ainsi que lorsque le Corps du Sauveur est recu dans (b) la bouche des Fideles, il est parragé à chacun d'eux, & ne laisse pas de demeurer tout entier & indivisible en chacun d'eux, étant mangé, & n'étant point confumé, enforte que l'on croit par la foi, qu'ainsi qu'il est indivisible lorsqu'on le divise, de même il est incorruptible lorsqu'on le mange. C'est une merveille qui cause de l'étonnement à la raison, & de l'admiration à la foi même; mais quand elle considere la puissance de la Divinité qui y est jointe, & qui est présente par-tout en ce Corps spirituel, ou plutôt qui est devenu divin par la toute-puissance qui lui a été conferée, alors ce miracle ne lui paroillant plus impossible, elle le révere sans en douter.

XI. Au reste, quoique ce soit le même Christ, & la même fubstance de son Corps qui a été offert sur la Croix, & qui l'est fur l'Autel, ce n'est pas néanmoins de la même maniere : Sur la Croix, Jesus-Christ a été réellement mis à mort pour nous : Sur l'Autel, ce n'est qu'en figure & en mémoire de sa Passion. C'est une immolation qui se fait sans douleur de la part de Jesus-Christ; immolation que nous appellons mystique, ou sans effusion de fang. Nous péchons tous les jours, c'est pour cela que nous offrons tous les jours le Sacrifice mystique. Il prouve que c'est le

<sup>(</sup>a) Quia omninò fidei & gratiz rijus innitimur quod terrena corpora in Christum converti, ipfamque in carleftibus ad unum totem universis individuum & intedexteram Patris fedentem, pro nobis in-serpellore, & in Sa ramento altaris cop-num: Ut ficut individuum cum dividutt, fectari & ele crecaino, R.d.

<sup>(</sup>b) Dum ipfum Corpus foum in ora delsum datum & fingulis dividitor, & num : Ut ficut individuum cum dividuar, fic in orruptum, cum fumptum fuent, crecatur. Cu. 15.

## DIACRE ET SCHOLASTIQUE DE LIEGE. 259

même Sacrifice, parce que si celui que nous offrons tous les jours étoit différent, il feroit superflu, celui qui fut offert sur la Croix avant été fusfisant pour nous communiquer la vie éternelle. Alger rapporte la profession de foi par laquelle Berenger Cap. 19. condamnant fon erreur, reconnoît que le pain & le vin font après la confécration, le vrai Corps & le vrai Sang de Jesus-Christ. Il confirme cette doctrine par l'autorité de saint Augustin, Cap. 10. & allegue un passage du même Pere, où il est dit : Que les mœurs bonnes ou mauvaises du Ministre, n'influent point dans la confécration, comme la différence des mœurs n'empêche pas dans ceux qui communient, qu'ils ne recoivent réellement le Cap. 21. Corps & le Sang du Seigneur.

X I I. Il prescrit les moyens de les recevoir dignement, non- Cap. 13. seulement d'une maniere spirituelle, mais aussi corporelle; & montre qu'il est plus dangereux aux impudiques qu'aux autres pécheurs de s'en approcher, parce que c'est l'Agneau de Dieu, & le Fils de la Vierge; & qu'il n'arrive presque jamais que l'im-

pudicité foit fuivie d'une vérimble pénitence.

XIII. Dès le commencement de la feconde partie, Alger Livre second, combat ceux qu'on appelloit Stercoranistes, parce qu'ils pag. 275. croyoient que l'Eucharistie alloit au retrait, comme les alimens Cap. 1. communs. Deux Anonymes du neuvième siècle traitant cette Voyezrom, question, dirent nettement, qu'ils ne pouvoient s'imaginer 19. pag. 130. qu'un si grand mystere sut exposé à des suites si honteuses, ni que le Corps de Jesus-Christ se pourrisse, ou soit consumé par le seu, n'y ayant aucune apparence qu'il puisse être sujet à ces fortes d'évenemens. Alger épouse ce sentiment, & l'explique avec plus d'étendue, en soutenant qu'aucune partie de l'Eucharistie ne fouffre ni corruption, ni aitération; qu'encore que les especes du pain & du vin semblent en souffrir, comme lorsqu'elles sont avalées par des bêtes, ou confumées par le feu, cela ne fe fait pas réellement, mais feulement en apparence, pour punir ou corriger la négligence des Ministres, ou pour châtier l'incré sulité des méchans. Il convient toutefois que l'espece du pain & du vin ne pouvant être érernelle, il est nécessaire qu'elle ait une fin; mais il veut que cette défectibilité ne foit accompagnée d'aucune tache de la corruption, & qu'elle n'en ait point la laideur. Pour fauver à ces especes les fuites facheuses que quelques-uns leur attribuoient, il a recours au ministere des Anges, & cite sur cela un trait de l'histoire du Martyr Tharfylius. Pris par les Payens dans le moment qu'il portoit le Corps de Jesus-Christ, ils lui

demanderent ce qu'il portoit; il refusa de le dire, de peur de livrer les chofes faintes aux chiens. Ils le firent mourir, puis chercherent exactement ce qu'il avoit sur lui ; ils ne trouverent que les linges dont le Corps de Jesus-Christ étoit enveloppé; ce Corps facré ayant été enlevé dans le Ciel par le ministere des Anges.

coup d'autres.

XIV. Tout ce discours d'Alger n'a pour but que de sauver d'Alger fur le respect dù au Sacrement de l'Autel, & de montrer combien il avoit d'éloignement de l'erreur de Stercoranistes, qu'il ne concom- noissoit que par ce qu'il en avoit lu dans les écrits du Cardinal mun à beau- Humbert; mais cette erreur n'étoit point avouée des Grecs, ce n'étoit qu'une conféquence que ce Cardinal tiroit des reproches qu'ils faisoient aux Latins, de rompre le jeune en Carême lorsqu'ils disoient la Messe à neuf heures. Il paroît au contraire que le stercoranisme étoit condamné des Grecs, comme des Latins. Nous citerons là-dessus ce que dit saint Damascene, le Théologien le plus accrédité dans l'Eglife Grecque : Voilà, dit-il, (a) ce pur & non fanglant Sacrifice que le Prophete a prédit devoir être offert à Dieu depuis le lever du foleil jusqu'au couchant, c'est-à-dire, le Corps & le Sang de Jesus-Christ, qui devient la force & le foutien de notre ame & de notre corps, qui ne le consume point, qui ne se corrompt point, & ne va pas au retrait: à Dieu ne plaise. Alger n'en dit pas davantage ; & Guitmond d'Averse en avoit dit autant avant sui. On ne peut donc l'accuser de nouveauté, quoique dans les siécles suivans les Théologiens n'avent pas fait difficulté de dire que les especes sacramentelles font fujettes à la corruption.

X V. On demandoit pourquoi Dieu qui est invisible, & qui a déclaré qu'il vouloit être adoré en esprit & en vérité, a ordonné à son Eglise un Sacrifice visible? Alger répond que Dieu en a agi ainsi , afin de nous exciter plus vivement au fouvenir de ses graces; & que l'homme étant composé de corps & d'ame, il étoit juste qu'il offrit à Dieu des sacrifices corporels & spirituels. Cette réponse est tirée de saint Augustin, dans son dixième Livre de la Cité de Dieu.

notre framentum ceden; que en marchen motor framentum ceden; que en marchen motor ado con tentre de la decedim fibi oblatum in per Peophe ma Dominus si , Corpus siminum & Sanguis Christia ad anum & corpora Marchen de Corpo

<sup>(</sup>a) Hoc eft purum illud & incruen- | noftri firmamentum cedens , quod non

DIACRE ET SCHOLASTIQUE DE LIEGE. 261

XVI. L'on demandoit encore pourquoi le Sacrifice de Cap. 3. l'Eglise n'est pas composé du seul Sacrement, ou du Corps & du Sang de Jesus-Christ sans le Sacrement, ou pourquoi il est composé de l'un & de l'autre? La réponse d'Alger est , que si l'Eucharistie étoit un simple Sacrement, elle ne différeroit pas des Sacrifices de l'ancienne Loi, qui n'étoient que des figures ; que Jesus-Christ a donné à son Eglise la vérité, c'est-à-dire, son Corps & fon Sang, afin que ce que l'ombre ancienne n'avoit pu faire, il le fit lui-inême, operant tous les jours fur l'Autel l'ouvrage de la rédemption qu'il avoit operé une feule fois sur la Croix; mais que Jesus-Christ n'a pas voulu nous donner son Corps & fon Sang fans Sacrement, parce que s'il nous les donnoit sans voile & à découvert, personne n'oseroit en approcher, soit qu'il se présentar à nous en la forme qu'il avoit avant sa mort, foit comme il est depuis sa résurrection. Il convenoit d'ailleurs, que son Corps & son Sang dans l'Eucharistie fussent couverts du voile du Sacrement, autant pour exercer la foi des Chrétiens, que pour ôter aux Payens l'occasion de reprocher aux Chrétiens de manger de la chair humaine, & de boire du

fang. XVII. Pourquoi, dira-t-on encore, Dieu demande-t-il de Cap. & VII. Pourquoi, dira-t-on encore, Dieu demande-t-il de Cap. & nous tant de foi dans le Sactement de l'Euchariftie? C'est, dir Alger, qu'Adam s'étant perdu pour avoir ajouté trop de foi aux paroles du démon, qui lui confellioit de manger du fruit défendu, il faut que nous nous fauvions en croyant à la parole de Dieu, qui nous ordonne de manger fon Corps & fon Sang dans ce

Sacrement.

XVIII. A la question pourquoi Jesus-Christ a choisi présse Cop. stablement le pain & le vin pour la consécration de son Corps & de de son Sang, Alger répond, que ç'a été à cause que l'Homme se nourrit ordinairement de ces deux especes, & qu'elles ont une ressemblance avec ce qui se passe dans ce mystere. En estet, de même que le pain & levin se changent en chair & en fang, a ainsi ils sont changés dans le Sacrement au Corps & au Sang de J. C. Il en donne encore d'autres raissons.

XIX. On lui demandoit auffi pourquoi Jesus-Christ ayant cq. 4. dit: Celui qui mange ma Chair & qui boit mon Sang, a la vie étemelle, nous ne passons pas à cette vieaussitor que nous avons reçu l'Eucharistie f II répond, que Dieu disfere de nous faire jouit de la vie éternelle, a sin qu'en y arrivant avec plus de mérite par la pratique de la vertu, nous la recevions avec plus de plénitude.

K kiii

X X. Sur la question pourquoi Dieu punit ou récompense éternellement des métites temporels, Alger dit que Dieu ne regarde pas l'action temporelle, mais qu'il punit ou récompense

Cap. 8, la volonté éternelle du mal ou du bien. Il résous cette autre question, pourquoi l'on confacre les deux especes séparément, le pain au Corps, le vin au Sang; que ce n'est pas que le Corps de J. C. foit fans le fang, ni le fang fans corps, puisque le Sauveur eft tout entier fous chaque espece; mais que telle est la coutume de l'Eglise qui l'a reçue de Jesus-Christ même, qui, à la derniere

Cap. 9- Cêne, confacta & donna séparément son Corps & son Sang. 11 décide que l'on peut confacrer avec du pain, de quelle couleur il foit, mais qu'il est de la décence de prendre le plus blanc; & après avoir combiné les raisons des Grecs & des Latins sur

Cap. 10. l'usage du pain setmenté & du pain azyme, il dit, qu'encore que l'on puisse se servir de l'un & de l'autre, il est mieux de faire usage dans le Sacrifice du pain azyme, dont l'Eglise Larine s'est

fervi dès le commencement.

XXI. Dans le troisiéme Livre Alger examine si les Prêtres qui fiéme , pag. font hors de l'unité de l'Eglife Catholique , les Hérétiques , les Schismatiques consacrent véritablement l'Eucharistie. Il rap-Ca. t. porte quelques passages de faint Augustin, de faint Jerôme . du

Pape Pelage, & de quelques-autres Anciens, qui semblent dire. que hors de l'Eglise il n'y a point de vrai Sacrifice; qu'ainsi les Hérétiques, ni les Schismatiques ne consacrent pas validement. Cap. 1, 3. Ensuite il remarque que ce sentiment est sujet à de grands incon-

véniens, parce qu'il s'ensuivroit que les Sacremens dépendroient, non de la grace de Dieu, mais du métite des Ministres; qu'alors le Baptême ni l'Eucliaristie ne seroient pas les mêmes, quant à l'effet, dans un bon, comme dans un méchant Ministre, ce qui en détruiroit l'unité.

X X I I. Alger ayant donc posé pour principe, que la validité des Sacremens ne dépend ni de la foi, ni de la piété du Ministre, puisqu'un Laic même peut baptiser en cas de nécessité, fut-il encore Payen; il en conclut que, comme les Schismatiques & les Hérétiques peuvent baptifer validement, ils peuvent auffi Co. s. confacrer l'Eucharistie validement, ces deux Sacremens érant

égaux en dignité, & l'Eucharistie le complément & la persection

du Baptême.

X X I I I. Il apporte en preuves les passages de saint Augustin, où ce Pere dit: Que comme c'est Jesus-Christ qui baptise, c'est lui aussi qui, par la même vertu, change le pain & le vin en sa

DIACRE ET SCHOLASTIQUE DE LIEGE. 265. Chair & en fon Sang; & ce qu'il dit dans ses Livres à Vincent le Donntifte, que les Sacremens des Hérétiques & des Schismatiques sont de l'Eglise, & se sont dans l'Eglise, pourvu qu'ils les administrent & les consacrent suivant les rits de l'Eglise Catholique. Par le même principe il foutient, que ceux qui ont été Cap. 10. ordonnés Prêtres suivant les mêmes rits, conservent les pouvoirs du Sacerdoce; & que comme le Baptême demeure entier en eux, il en est de même de l'Ordination : d'où vient que saint Augustin dit, que le Sacrifice chez les Hérétiques est non-seulement véritable, mais falutaire à ceux qui y participent digne- Cap. 11. ment, ce qu'il entend des Catholiques, qui ne pouvant faire autrement, reçoivent les Sacremens confacrés par des Schismatiques.

XXIV. Alger répond aux passages des Peres qui paroissent Cap. 12. contraires à son sentiment, qu'on doit les entendre, non des Sacremens en eux-mêmes, comme s'ils les avoient cru nuls lorsqu'ils sont confactés ou administrés par des Hérétiques, ou des Schismatiques: mais de l'abus que ces Ministres en font, & de l'inutilité des Sacremens à leur égard, puisqu'au lieu d'en tirer de l'avantage, ils tournent à leur perie & à leur condamnation, comme faifant illicitement les fonctions du facré Miniftere. Alger pensoit donc que les Hérétiques & Schismatiques

confacroient validement, mais non licitement.

X X V. En examinant si les Sacremens sont valides lorsque, Cap. 13. foit par malice, foit par négligence, l'on ajoute, ou l'on change quelque chose aux paroles sacramentelles, il dit par rapport au Baptême, que pourvu que l'on prononce les paroles effentielles de la forme ordinaire, le Sacrement a son effet, eut-on omis quelque cérémonie, ou changé par ignorance quelque chose dans les paroles facramentelles. C'est sur ce principe que le Pape Zacharie approuva le Baptême conferé en cette forte par un Prêtre qui ne sçavoit pas le latin : Baptifo te in nomine Patria , & Filia, & Spiritua Sancta; mais il ajoute que le Baptême donné par des Hérétiques dans une autre forme que celle de l'Eglife, doit être rejetté. En général il défend d'introduire dans la célébration des Mysteres, les nouveautés des sectes & des hérésies, & yeut que l'on s'en tienne exactement à ce qui a été institué par Jefus-Chrift.

XXVI. Nous avons dit plus haut que Pierre, Abbs de Jugementde Cluni, préferoit le Traité d'Alger sur l'Eucharistie, à ceux que l'écritd'alger. Lanfranc & Guitmond d'Averse ont écrits sur le même sujet. Ses ena fine.

paroles font remarquables. Lanfranc, dit-il (a), a bien écrit fut l'Eucharifile, pleinement, parfaitement; Guitmond encore mieux, plus pleinement, plus parfaitement; & Alger très-bien, très pleinement, très parfaitement. Erasme (b) disoit, en parlant de cet excellent ouvrige, à un Evéque: Je n'ai amais douté de la vérité du Corps & du Sang de Jesus-Christ, mais j'avoue que la lecture de ce Livre également pieux & docte, m'en a fortifié la croyance, & augmenté le respect. Ce sur autil le Traité d'Alget que Jean Ulimer, Chanoine régulier de Louvain, choifit avec ceux de Lanfranc, de Pafchafe, & de Guitmond, pout les opposer aux Protestans de Hollande, par l'édition qu'il en fità Louvain en 1561; il fut réimprimé dans les Bibliotheques des Peres de Paris en 1575, 1589, 1644, 1654; de Cologne en

Traité de la milericorde & de la Juffice , pag. 1030 6

1618, & de Lyon en 1677. XXVII. Le Traité d'Alger intitulé, de la Miséricorde & de la Justice, est demeuré long-temps caché dans les Bibliotom. 5, ante- theques manuscrites. Dom Mabilion en donna la Présice dans dos harrennes fes (c) Analectes, avec la vie d'Alger par Nicolas de Liege. Depuis, l'ouvrage entier a été publié par Dom Martenne, dans le cinquiéme tome de ses Anecdotes. It est divisé en trois parties, dont la premiere traite de la miféricorde prescrite par les Canons envers les pécheurs. Alger examine en quelle maniere on doit en user, & jusqu'à quel tems. La seconde traite de la justice; l'Auteur y fait voir comment , & en quel ordre elle doit se rendre dans l'Eglife, pour le maintien de la discipline. Il est question dans la troisiéme des diverses hérésies, en quoi leur doctrine differe de celle de l'Eglise Catholique, & en quoi elles sont différentes entr'elles. Alger n'avance rien qu'il ne le prouve par l'autorité des Papes , des Peres & des Conciles ; mais il ne rapporte pas toujours leurs passages entiers. Souvent il n'en prend que ce qui sert précisément à son sujer. Ce qu'il rappone des Papes est presque toujours tiré des fausses Décretales. Les différentes erreurs que l'on répandoit de son tems, & les schismes dont l'Eglife étoit affligée alors , l'engagerent à composer cet écrir, afin qu'en mettant aux Fideles sous les veux les regles de l'Eglife, les bons se confirmassent dans la vérité, & les méchans ne pullent se refuser à l'autorité évidente des Canons.

XXVIIL

<sup>(</sup>c) Mabillon, in analestis , pag. 130. (a) Petrus contra Henrician, lib, s. (b) Erafm. epili. 28, edit. Londinenf. pag. 1.

DIACRE ET SCHOLASTIQUE DE LIEGE. 265

XXVIII. Nous remarquetons dans la premiere partie, qu'il Analyse de y a des préceptes, soit divins, soit ecclésiastiques, dont il faut la premiere, ibid. quelquefois dispenser, à raison des circonstances des tems, des pag 1014. personnes, de la nécessité, de l'utilité. Dieu avoit commandé à David de bâtir un Temple, mais voyant ensuite qu'il étoite un homme de fang, il révoqua cet ordre. Saint Paul avoit défendu la circoncision aux Gentils, cependant il circoncit Timothée, pour empêcher que les simples ne tombassent dans l'erreur, en s'imaginant que la circoncision étoit aussi facrilege que l'idolatrie. Alger enseigne d'après saint Augustin, qu'il faut Peg. 1039. quelquesois toleter les méchans pour le bien de l'unité de l'Eglise & de la paix; qu'il n'est pas nuisible de recevoir les Pag. 1041. Sacremens de la main des Ministres indignes que le Baptême donné, même par un Payen, ne doit pas être réiteré; qu'avant Paz, 1044. la confécration le pain & le vin font substantiellement du pain & du vin, & qu'après la confécration ils fort changés, enforte que c'est la Chair & le Sang du Seigneur, en la même chair dans laquelle il est né de la Vierge, & qu'il est assis à la droite du Pere ; que soit dans le Baptême, soit dans le Sacrement de Pénitence, Paz. 1050. nous recevons par le ministere d'un mauvais Prêtre, mais Catholique, la rémission de nos péchés, & qu'it en est de même des pag, 1051 autres Sacremens; que quand le mal s'est emparé de la multi- & 1052tude, il ne reste aux bons qu'à gémir & à souffrir, de peur que la Par, 1062. féverité de la correction n'occationne un fchifme. XXIX. Il dit dans la seconde partie, qu'encore que la

XXIX. II dit dans la feconde partie, qu'encore que la pénitence d'un Prétre, dont le crime eff public, doive être parêt, connue de rout le monde, elle doit se faire secrettement, ples 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 1072, 10

dont les accusés doivent se justifier.

X X X. Dans la troiféme partie il donne la différence de Truitiene l'Irédfie d'avec le fchifme. L'héréfie eff un dogme contraire à la prins, de foi Carholique : le fchifme , une féparation de l'Eglife Cátho-1100 friplique. Les Sacremens conferés par les Schifmatiques font valides, mais inutiles à ceux qui font dans le fchifme ; s'ils reviennent à l'Eglife, on ne réitere en eux ni le Baptême, ni l'Ordination, on se contente de leur imposfer les mains : on l'imposé aussi

Tome XXII.

### ALGER,

à ceux qui ayant été baptifés par les Hérétiques, embrassent la foi Catholique, pourvu que le Baptême leur ait été conferéau nom des trois Personnes de la sainte Trinité. Alger s'éleve sonement contre la simonie; & distinguant entre la puissance Royale & la Pontificale, il dit, que comme les Prêtres doivent être foumis aux Rois en ce qui regarde les choses terrestres, les Rois doivent être encore plus foumis aux Prêtres en ce qui regarde la Religion. Il établit les prérogatives du Siège Apostolique sur toutes les Eglises, son droit de juger leurs causes par appel, de

condamner seul les Hérétiques, & d'absoudre ceux qui auroient été condamnés injustement dans quelque Synode.

Histoire de l'Eslife de Liege.

X X X I. Alger s'étoit appliqué à recueillir tout ce qu'il avoit oui, ou trouvé par écrit touchant la dignité & les privileges de l'Eglise de Liege; & afin qu'à l'avenir quelques Clercs inquiets & amateurs de nouveautés, ne s'avisassent pas de contester à cette Eglise ses anciennes prérogatives, il sit là-dessus un Traité historique. Nicolas de Liege le cite dans (a) ses Remaques sur les écrits d'Alger; mais il n'est pas venu jusqu'à nous, non plus qu'un Livre de vers ou de poëmes; car Tritheme (b) dit qu'Alger étoit Poëte. Nous avons aussi perdu grand nombre de Lettres (c) à diverses personnes, & à diverses Eglises sur des affaires Eccletiastiques. Tritheme fait encore mention d'un Traité d'Alger sur la grace & le libre arbitre. Il a été publié depuis quelques années par Dom Bernard Pez, au quatrieme tome de ses Anecdotes.

Traité de la

XXXII. Voici ce que contient ce petit Traité divisé en grace & du cinq chapitres. Adam avant son péché étoit tellement libre, qu'il libre arbitre, ne pouvoit être contraint ni pour le bien, ni pour le mal. Il des. Per, part, pouvoit tomber de lui-même dans le péché, & ne pouvoit le 2, pag. 113. foutenir dans l'état où il avoit été créé, que Dieu ne l'aidât de fa grace. Se fiant trop à ses propres forces, il consentit librement aux mauvais conseils du démon. Par sa chute tous ses descendans en devinrent les eschwes, & ils l'ont été jusqu'à ce que le Seigneur nous a rétabli dans notre premier dégré de liberté. La prédestination des bons à la vie éternelle, & la préscience des méchans à la peine éternelle, ne nuit en rien à notre libre arbitte. Il a prévu que par son secours nous serions vertueux, ou que de

<sup>(</sup>a) Tom. 5, aneceos. Marten. pag. | 3:8, 5 lib. 2, cap. 90, de illu rit. Ord.

<sup>(</sup>c) Tom 1,2n . dot . Marten. pay .: 011. (b) Trithem. de Script. Ecclef. cap.

DIACRE ET SCHOLASTIOUE DE LIEGE. 267

nous-mêmes nous ferions méchans. Quel inconvénient y a-t-il. que selon les divers mérites qu'il a prévus, il ait préordonné les uns à la gloire, les autres aux supplices ? Sa prévision éter- Cop. 3. nelle n'impose aucune nécessité aux bons, ni aux mauvais.

XXXIII. Aussi l'on ne peut douter que nous ne puissons Cq. 4-

par nos mérites & par nos prieres obtenir une place parmi les prédestinés, parce que Dieu en prédestinant les bons, les prédestine de façon qu'ils obtiennent (a) eux-mêmes par leurs mérites & par leurs prieres cette prédestination. Mais il faut Cap. 94 remarquer qu'encore que notre libre arbitre soit exemt de contrainte extérieure, il peut bien de lui-même vouloir le mal, mais non pas le bien sans l'inspiration de la grace de Dieu. Alger dans ce Traité n'allegue aucune autorité des Peres de l'Eglise, ni même de l'Ecriture, qui ait un rapport direct à sa matiere. Il ne procede que par voye de raisonnement. Tritheme (b) parle de ce Traité, & il porte le nom d'Alger dans le manuscrit d'Uffenbach sur lequel il a été donné au Public par Dom Pez. Nicolas de Liege n'en dit rien, peut-être le comprenoit-il dans le nombre des Lettres de cet Auteur. C'est la conjecture (c) de l'Editeur.

# 

## CHAPITRE XVII.

GUILLAUME, Abbé de Saint Thierri.

"Est faire en un mot son éloge, que de dire, qu'il sut Guillaume, jusqu'à sa mort uni d'une étroite amitié avec S. Bernard. Abté de faist Guillaume étoit originaire (d) de Liege, & né d'une famille 1110. noble. Envoyé à Reims avec Simon son frere pour y faire leurs études, ils se consacrerent l'un & l'autre au service de Dieu dans l'Abbaye de faint Nicaife, célebre alors par l'exactitude de la discipline réguliere que l'on y observoit. Ils la pratiquerent euxmêmes avec tant de zèle , qu'on les jugea dignes de la faire observer aux autres. Simon fut choisi pour Abbé de saint Nicolas

<sup>(</sup>a) Sed cum Dominus bonus ad vitam ( prædeftinaverit, ita eos prælettinavit ut ipfa fua præ estinatio mentis & precibus Boltris obtineatur. Cap. 4.

<sup>( &</sup>amp; Trithem, de Script, Ecclef. cap. 318. (c, Per. diferent. in tom. 4, pag. X. (d) Mabilion, noris in epift, 85. Bernerdi , wm. 1 , p.z. 34

aux Bois dans le Diocèfe de Laon; & Guillaume envoyé à l'Abbaye de saint Thierri proche de Reims, pour prendre la place de l'Abbé Geoffroi que l'on venoit de transferer à faint Medard de Soissons, c'étoit en 1120.

avec faintBernard.

II. Guillaume n'étant encore que Moine à faint Nicaife fit un voyage à Clairvaux, sur le bruit que saint Bernard, dont les venus éclatoient par-tout, y étoit tombé malade. Ce fut dans cette premiere entrevûe que se forma entr'eux cette liaison d'estime & d'amitié qui subsista toujours entr'eux. Guillaume, autant attiré à Clairvaux par la pauvreté & la simplicité de la vie de saint Bernard, que par la douceur & l'onction de ses entretiens, se présenta plusieurs sois pour y être reçu dans la Communauté; mais voyant que le saint Abbé lui refusoit cette grace, il quitta volontairement son Abbaye de saint Thierri, & se retira au Monastere de Signi, Ordre de Cîteaux, dans le Diocèse de Reims.

1134 , meur en 1150.

I I I. Il faut mettre cette retraite en 1134, puisqu'il est constant par le catalogue des Abbés de saint Thierri, que Guilà le reire à laume y remplit les fonctions de cette dignité pendant quatorze ans & cinq mois. Il fit vœu de stabilité à Signi en 1131, &y vêcut pendant environ quinze, ans dans la pratique exacte de la Regle, toujours occupé de la méditation des choses célestes. Il mourut vers l'an 1150, après avoir écrit le premier Livre de la vie de ce Saint, qui fut continuée par Arnaud de Bonneval. Saint Bernard faisoit tant de cas de l'érudition & de la doctrine de Guillaume, qu'il lui dédia son Livre de la grace & du libre arbitre, en le foumettant à sa censure. Luc, Abbé de Cuissi, l'ayant consulté sur quelques difficultés, il lui répondit : Je fuis (a) furpris qu'étant si éloigné, vous vous soyez adressé à moi pour résoudre vos questions, tandis que vous avez près de vous un homme fage, qui est porté d'inclination pour votre Mailon, je veux dire l'Abbé de saint Thierri.

IV. Ses ouvrages ont été recueillis par Dom Bertrand Tifler, dans le quatriéme tome de la Bibliotheque de Citeaux, imprimee à Bonne-Fontaine en 1669 in-fol. en voici le Catalogue : le miroir de la Foi; l'énigme de la Foi; un Livre de Méditations publié à Louvain en 1546, à Anvers en 1550, 1590, & dans le vingt-deuxième tome de la Bibliotheque des Peres à Lyon en 1677 ; le Traité de la nature & de la dignité de l'Amour divin,

Explicación Cadio

<sup>(</sup>a) Bernard , epift. 78 in prima edit. in fecunda 79.

ABBÉ DE SAINT THIERRI.

oui a cré imprimé à Louvain , à Anvers avec le Livre des Méditations. & dans les nouvelles éditions de faint Bernard. On v trouve un autre Traité de Guillaume de faint Thierri, intitulé de la contemplation de Dieu. Il composa aussi deux Livres de la nature du corps & de l'ame , adressés à Théophile ; trois autres qui ont pour titre : Dispute des Peres Catholiques contre les dogmes de Pierre Abaillard , dédiés à Hugues , Archevêque de Rouen, avec une Lettre à Geoffroi, Evêque de Chartres, & à faint Bernard ; un Traité des erreurs de Guillaume de Conches ; un Commentaire imparfait sur le Cantique des Cantiques; un sur l'Epitre aux Romains, dont il est fait mention dans l'Appendice (a) à Henri de Gand ; & un Traité du Sacrement de l'Autel. Tritheme en parle dans son Catalogue (b) des Ecrivains Ecclésiastiques. Tous ces écrits sont contenus dans le quatriéme tome de la Bibliotheque de Citeaux. Il y en a d'autres imprimés . ailleurs; scavoir, un Commentaire sur le Cantique des Cantiques, à la fin du premier tome des Œuvres de faint Ambroife; & un second Commentaire sur le même Livre tiré des écrits de faint Gregoire le Grand. Ce dernier Commentaire a été rendu public par Casimir Oudin, avec quelques opuscules des anciens Ecrivains de France & de Flandres, à Leyde en 1692 in-8°. Le premier Livre de la vie de saint Bernard par l'Abbé Guillaume, se trouve dans Surius & dans Bollandus au vingtiéme d'Août, & dans diverses éditions des Euvres de ce Pere. Tritheme (c) fait mention d'un Livre de Guillaume, fous le titre de Sentences de la Foi. Oudin dit en avoir donné un à Dom Thomas Blampin, pour le mettre dans l'Appendice au dernier tome des ouvrages de faint Augustin; on ne l'y trouve point; & les Sentences mêlées d'un Auteur inconnu imprimées dans l'Appendice du sixiéme tome, n'ont point de rapport à cet opuscule, étant plus morales que dogmatiques. Mais il faut entrer dans le détail de quelques-uns des ouvrages de Guillaume.

V. Il étoit autresois d'usage aux personnes de grande piété, de composer pour elles-mêmes des formules de prieres & de médianions méditations, afin de ranimer de tems en tems leur ferveur, & bliot. Par. de se rappeller plus aisément les vérités du falut. C'est dans cette pag. 1143. vue que faint Augustin écrivit ses Soliloques & ses Confessions.

<sup>(</sup>a: Cap. 6. (6) Cap. 383.

Guillaume, dans ses formules de méditations & de prieres, le propofa non-seulement son utilité particuliere, mais aussi celles des Novices, dont il étoit important de formet de bonne heure l'esprit dans les exercices de la vie spirituelle. Ses méditations & fes prieres roulent sur divers passages de l'Ecriture, sur-tout des Pseaumes, dont il donne en passant le sens mystique & moral.

Trainf de la

Traité de la

VI. Dans le Traité de la nature & de la dignité de l'amout samre & de la de Dieu, Guillaume instruit le vrai Philosophe, c'est-à-dire, le dignite de l'a- de Dieu, Guittaume intituit le vrai l'hilotophe, c est-à-dire, le mour divin, vrai Chrétien, par quels dégrés & en quelle maniere il peut partom. 1 07- venir à la perfection de l'amour de Dieu, telle qu'on peut l'avoir Bernardi, pag. en cette vie.

VII. Le Traité de la contemplation de Dieu a été attribué quelquefois, de même que le précédent, à faint Bernard, son tion de Dieu , le titre de Soliloques ; mais Guillaume se reconnoît Auteur de Bernard, paj. l'un & l'autre, dans le catalogue de ses ouvrages rapporté pat Dom Tiffier. Ils font aussi sous son nom dans la liste de ses écrit par l'Abté Tritheme, & dans l'abregé de la vie de Guillaume cité (a) par Dom Mabillon. Il est à remarquer, que ce Traité est le même, qui dans le vingt-deuxième tome de la Bibliotheque des Peres, a pour titre, de l'amour de Dieu, & que l'on n'a supprimé que le Prologue. L'Auteur fait voir la nécessité d'ainet Dieu, & que le premier précepte du Décalogue ne peut s'accomplir que par l'observation des autres Commandemens. Pour montrer les avantages de la contemplation, il représente en ces termes ceux qu'il en tiroit lui-même : Quelquefois, Seigneut, lorfque je vous contemple, les yeux quali fermés, vous envoyer dans la bouche de mon cœur un je ne fçai quoi qu'il ne met C.p. point permis de connoître. Je sens une faveur douce qui me fortifie de telle forte, que si elle demeuroit toujours en moi, je ne chercherois tien au-delà.

baillard &

VIII. Les deux opuscules, l'un intitulé, le miroir de la Foi; miroir à de l'autre, l'énigme de la Foi, ont un même but, qui est de nous Foi ; de la na- apprendre en peu de termes , mais très-clairs , ce que nous devons ture du corps croire. Dans le petit Traité de la Physique, c'est-à-dire, de la tra. 4 . Ei nature du corps & de l'ame , il apprend au Lecteur à se connoire Miot. Cifer- foi-même.

IX. Guillaume de faint Thierri voyant que Pierre Abaillard, ere Pierre A- environ dix-huit ans après sa condamnation au Concile de

<sup>(</sup> a ) Prajat. in lib. de contemplando Deo & de natura ameris Dei.

Soiffons, recommencoit en 1139 à enscigner des nouveautés; LettrelGeofque ses écrits passoient les Mers, & traversoient les Alpes; froi de Charque fes nouveaux dogmes se répandoient dans les Provinces . & qu'on les y soutenoit librement, en écrivit à Geoffroi, Evêque de Chartres, & à saint Bernard. Il fit plus. Ayant trouvé par hazard la Théologie d'Abaillard, il en sit divers extraits qu'il réduisit à treize propositions. Il les résuta par un ouvrage divisé en trois Livres, & dédié à Hugues, Archevêque de Rouen, fous ce titre : Dispute des Peres Catholiques contre les dogmes de Pierre Abaillard. Il rapporte en plusieurs endroits les propres paroles de cet Ecrivain, & leur oppose celles des Peres. La Lettre à Geoffroi de Chartres, & à saint Bernard, sert de Présace à tout l'ouvrage. Guillaume les exhorte l'un & l'autre à réfuter aussi Abaillard. L'Abbé de Clairvaux (a) goûta beaucoup l'écrit de Guillaume, le crut assez fort pour renverser les impiétés qu'il attaquoit, & lui promit d'en conferer avec lui. Il a déja été parlé de tout ce qui se passa en cette occasion, & il en sera encore dit quelque chose dans l'article de saint Bernard.

X. C'est au même Saint que Guillaume adressa la résutation des erreurs de Guillaume de Conches, qui avoit expliqué le tre les erreurs mystere de la sainte Trinité, à peu près de la même maniere que de Geillaume Pierre Abaillard. Il disoit entr'autres, que le Pere étoit la tom. 4, Bipuissance; le Fils, la sagesse; le Saint-Esprit, la volonté. Confus Mior. Cifere. d'avoir raisonné plus en Philosophe qu'en Théologien sur nos Mysteres, il rétracta ce qu'il avoit avancé de contraire aux dogmes de la Religion. Le Livre où il fit cette rétractation est un Dialogue entre Henri II. Duc de Normandie, & lui, intitulé Dragmaticon, que l'on conferve encore dans la Bibliotheque du Mont saint Michel. Le Pere le Long (b) cite de Guillaume de Conches une Glose manuscrite sur les quatre Evangiles. Ses autres écrits traitoient des matieres Philosophiques. On met sa

mort vers l'an 1100.

X I. Guillaume de faint Thierri étant (c) malade à Clairvaux, pria faint Bernard de lui expliquer le Cantique des Can-taires fur le tiques dans un sens moral, & sans entrer dans les mysteres que Caniques ce Cantique renferme. Chaque jour il mettoit par écrir, autant 10m. 4, Bique sa mémoire pouvoit lui fournir, ce que l'Abbé de Clairvaux avoit dit, dans le dessein d'en faire un Commentaire suivi ; mais

<sup>(</sup>a) Epil. B:rnard 316 & 317, edit. an. | 1715.

<sup>(</sup>b) Pag. 758. (c) Lib. 1, de vita Bernardi , cap. 12.

il ne le conduîsit que jusqu'au troisiéme verset du chapitre troisième. C'est ce Commentaire qui est imprimé dans le quatriéme tome de la Bibliotheque de Cîteaux. Il y en a un autre fur les deux premiers chapitres du même Livre, qui n'est qu'un abregé des Sermons de S. Bernard fur le Cantique des Cantiques. Paz. 275. Dom Mabillon l'a publié dans le fecond tome des œuvres de ce Pere, fur un manuscrit de l'Abbaye de Dunes en Flandres, ou il fe trouvoit joint à deux opuscules de Guillaume ; l'un, de la contemplation de Dieu; l'autre, de la nature & de la dignité de l'Amour divin. Cela lui donne lieu de conjecturer que ce Commentaire est du même Auteur que ces deux Trairés; & il appuye sa conjecture sur la conformité du style. Guillaume de saint Thierri, dans le catalogue de ses ouvrages, se déclare Auteurde deux autres Commentaires fur le Cantique des Cantiques; l'un. tiré des écrits de S. Ambroise, trouvé (a) dans le Monassere de Signi, écrit de la main même de Guillaume : l'autre, entait des ouvrages de saint Gregoire le Grand. Le premier se lit à la sia du premier tome des œuvres de faint Ambroife; le fecond fat imprimé à Leyde en 1692, par les soins de Casimir Oudin, comme on l'a déja remarqué.

Sentences de la Foi. Trané du Sacrement de l'Autel, rom. 4, Biblios Ciftercienf.

XII. L'opuscule des Sentences de la Foi n'a pas encore été mis fous la presse. On le dit écrit de la main de Guillaume dans de l'Abbaye de Signi. Il y traite de l'essence divine, de ses attibuts, de la triniré des Personnes, de l'unité de nature, & de la création des Anges & de l'Homme, employant presque toujours les propres paroles de faint Augustin & de Boece. Guillaume met ce traité au nombre de ses ouvrages, avec celui du Sacrement de l'Autel; celui-ci est imprimé dans le quatriéme tome de la Bibliotheque de Circaux, L'Abbé de faint Thierri l'envoya à faint Bernard pour l'examiner & le corriger avant de le rendre public. Il y compare les autorités des Peres sur l'Eucharistie, & rapporte leurs passages, sur-tout de saint Augustin, qui n'étant pas entendus de tout le monde, causoient quelques troubles aut personnes moins instruires. Pour les tranquilliser, & rendre en même-tems raison pourquoi les Anciens sembloient quelquesois penser différemment sur ce Mystere, ou, comme il dit, sur les faints Sacremens, qu'il nommoit ainsi à cause des deux especes du pain & du vin , il fait dans l'onziéme chapitre cette

<sup>(</sup>a; Oudin de Scriptor. Ecclef. tom 2, pag. 1437, & tom. t, Oper. Ambrejl., 22, 1846.
remarque

## ABBÉ DE SAINT THIERRI.

remarque importante : (a) que la question de l'Eucharistie n'avant point été agitée depuis le commencement de l'Eglife, jusques vers son tems, les Peres ne défendaient point ce qui n'étoit pas contesté; qu'ils se contentoient dans leurs Traités de dire ce qui étoit de leur sujet ; que n'ayant pas répondu aux questions qui n'ont été agitées que depuis, il n'est pas surprenant que l'on ne trouve pas dans leurs écrits la folution aux objections qu'on a faites depuis ; que ne s'attendant pas à ces difficultés, ils ont dit plusieurs choses sur le Sacrement de l'Eucharistie, qui dans leurs écrits, & selon leur sens, sont bien dites; mais qui déplacées, & dans la bouche de ceux qui aiment à disputer, semblent dire tout le contraire ; enfin, que ne pouvant pas prévoir toutes les calomnies & les chicanes des hérésies futures, ils se sont servi quelquefois de certains termes obscurs, ou ambigus, qui ptis dans un mauvais sens, ont occasionné des disputes. Guillaume ajoute qu'il en est arrivé ainsi à saint Augustin, dans ce qu'il a écrit sur la grace : ce qu'il faut entendre de ses premiers écrits sur cette matiere.

XIII. L'Abbé de faint Thierri s'expliqua une seconde fois fur l'Eucharistie dans une Lettre à l'Abbé Rupert, dont la façon ind de penser sur ce Mystere lui paroissoit nouvelle. Nous avons déja parlé de cette Lettre, qui est très-polie, & pleine de sentimens d'amitié & de charité; nous nous contenterons de rapporter l'endroit où il reconnoît (b) que l'Eglife a toujours crû le dogme de la Transubstantiation; qu'elle a eu en horreur l'erreur qui enseigne que le pain reste après la consécration, & l'a condamnée dans Berenger. En effet, si, comme le disoit cet Hérésiarque, le

Tome XXII.

escom re ab ou reacts luni, que benè dicta, vel obscurius, utpote ab eis qui, ut homines venturas omnes errorum calumnius non poterant prævidere, male intellecia, materiam errandi vel concendendi.

pesticis videntur præftere. Guilleleus, tom. 4, Bibliot. Ciftere, pag. 132. (b) Panis lubstantiam post confecrationem in altari superesse semper horruit pieras Christiana , auperque damnavit in Berengario Turonenti, ejusque sequacibus: Nam fi hoc admitteretur, jam Verbum non incarnatum tantum, fed etiam fi dici posset impanatum, fi ficut ille dicebar, panis sic in Corpus Domini transiret, & tamen panis effe non defifteret. Guillelm. epil. ad quemdam Monach. tom. 4 . Bibliot. fenferit qui scripset : fed & mules de | Ciftercienfis, pag. 130,

<sup>(</sup>a) Quia ab initio fancte Eccletie usque ad nostra pene sempora , hæc ab mnibus queftio intacta relicta eft , fancti Patres, quod non impugnabatur, non defendebant: Nisi aliquando in tractatibus fuis hoc inde proferebant, quod res postu- I labat, que in manibus habebarur. Quod \$ quia qualtionibus non respondebat, qua nondom erant ; parum modò fufficere videtur ad eas, cum exfurgunt, compescendas. Contra quas, quia tunc non vigilabat intentio corum ; plurima de Sacramentis fandis , in fuis feriptis reliquerunt ; que | fuo loco, fuo fentu benè dicta, ab eis qui contendere, vel errare amant; eruta de locis fuis , aliud per fe videntur fonere , quam ibi fonent unde funta funt , & quam

GUILLAUME, ABBÉ, &c.

pain étoit tellement changé au Corps de Jesus-Christ, qu'il ne cessat pas d'être pain; on diroit, si cela se pouvoit dire, que le Verbe a

non-seulement été fait chair, mais aussi pain.

& Henricus Ecclefia?.

374

XIV. Le Commentaire de Guillaume sur l'Epître aux mire fur l'Epi- Romains, n'est qu'une compilation de ce que les saints Peres ont dit pour l'expliquer. Il ne paroît point par le catalogue de ses ouvrages, qu'il en ait composé quelqu'un contre Gilbert de la Ganday. cap. Porrée. Toutefois on lui en attribue un dans la Biblioteque de Cîteaux (a).

Vie Je faint Bernard.

X V. Guillaume n'a conduit la vie de faint Bernard que jusqu'en 1130; & on croit qu'il n'y mit la main qu'après l'an 1145, c'est-à-dire, que ques années avant sa mort. Il dit clairement dans la Préface, qu'il avoit entrepris cet ouvrage à l'inscu du faint Abbé de Clairvaux. Ce qu'il en a écrit fait le premier Livre de sa vie. On la trouve dans les éditions des Oeuvres de ce Pere, & dans les agiographes au vingt du mois d'Août.

Traité aux Freres du Mont-Dicu.

X V I. On a prouvé dans l'article de Guigues, cinquiéme Prieur de la Chartreuse, qu'il est Auteur de la Lettre ou Trairé de la vie solitaire, adressé aux Freres de la Chartreuse du Mont-Dieu; & répondu aux raisons que l'on a alleguées pour la donner à Guillaume de faint Thierri. Nous renvoyons le Lecteur à cet article.

Jugement des écrits de Guillaume.

XV II. Cet Abbé avoit écrit (b) un grand nombre de Lettres à faint Bernard, & fans doute à d'autres personnes de consideration. Il ne refte que celles dont nous avons parlé. On voit dans fa Lettre à Geoffroi de Chartres & à faint Bernard, quel étoit son zèle pour la pureté de la Foi Catholique, & avec quelle ardeur il s'opposoit aux nouveautés en fait de Religion. Ses autres écrits ne respirent qu'amour, que charité, qu'humilité, que mépris du monde, que desir du vrai bien; il y regne une onction qui pénetre le cœur, & une lumiere qui porte dans l'esprit la conviction des verités éternelles.

(a) Pag. 137.

1 (b) Bernard. epift. 85, ad Guitelm.

### 

## CHAPITRE XVIII.

ROBERT PULLUS, Cardinal & Chancelier de l'Eglife Romaine; & BERNARD DES PORTES.

I. A Noucois de Nation, il s'appliqua de bonne heure à Robert-Alfende des Belles-Lettres & des beaux Arts, puis à la lus. Set-théologie & à l'intelligence des Livres faints. L'Academie l'Academie d'Oxfort (a), auparavant fi célebre dans toure l'Europe, étoit d'Oxfort à la veille de fa ruine. Robert entreprir de la remettre en vigueur. Il y ouvrit des Ecoles publiques; enfeigna lui-même les Sciences grautiement; fit venir des Provinces voilines des Profeffeurs & des Difciples; en défraya une partie à fes dépens; rendit aux autres tous les offices de l'humanité, & fe déclara laucement le

Protecteur des gens de lettres & leur Mœcenas.

II. Il gagna par sa candeur, par la beauté de son esprit, par la probité de ses mœurs, & par son sçavoir, l'estime & l'amitié du Roi Henri de Henri I. Roi d'Angleterre; & ce ne fut apparemment qu'après France, puis la mort de ce Prince en 1135, qu'il passa en France. Car il y à Roine. étoit en 1140, comme on le voit par la Lettre de saint Bernard à Ascelin ou Anselme, Evêque de Rochester, écrite cette année-là. Étant à Paris, Robert y enseigna publiquement la théologie. Sa doctrine étoit faine; & ce fut cette raison qui engagea saint Bernard à écrire à cet Evêque, pour le prier de ne plus insister sur le rappel de Pullus en Angleterre. Anselme, au lieu d'accorder ce qu'on lui demandoit, répondit durement, & fit faisir tous les biens de Robert, apparemment à cause qu'il ne faifoit aucune fonction de l'Archidiacone de Rochester, dont il étoit pourvù. Celui ci appuyé du credit de quelques personnes puissantes à la Cour de Rome, appella du jugement de l'Evêque de Rochester; ce ne put être que depuis l'an 1141, puisqu'Anfelme ne fut élu Evêque de Rochester qu'en cette année, selon la Chronique de Gervais (b).

III. Le Pape Innocent II. connoissant le mérite de Pullus, Le Pape

Le Pape

<sup>(</sup>a) Jacob. d Sintio Carolo, Prafas. (b) Gervafii Chron. ad an. 1147. in opera d'utit.

pelle à Rome. l'appella à Rome vers l'an 1142. Lucius II. son successeur, le Lucius II. le sit Cardinal du titre de saint Eusebe en 1144, & Chancelier de sit Cardinal l'Eglise Romaine Saint Bernard ayant appris l'élection d'Eugene III. bénit Dieu d'avoir préparé à ce Pape un fecours si puissant en la personne de Robert. Car l'Abbé de Clairvaux n'ignoroit pas que le Chancelier de l'Eglise Romaine étoit le principal Ministre du Pape. Voici comme il s'explique sur ce sujet dans fa réponfe (a) à la Lettre du Cardinal Pullus, qui n'est pas venue julou'à nous.

Letre de S.

I V. Je rends graces au Seigneur de ce qu'il a préparé à Eugene Bernard aPul- fon ferviteur & notre ami , un Ministre intelligent capable de le foulager dans les pénibles fonctions de sa charge. Entrez donc dans les desseins de Dieu, mon très-cher ami; soyez le consolateur & le conseil de celui auquel il vous attache; usez de la fagesse qu'il vous donne, pour garantir le Pontificat d'Eugene, de tout ce qui peut le deshonorer. Pour préserver ce Pape des furprifes où la foule & la multiplicité des affaires l'expofent continuellement, rempliffez avec honneur la place que vous occupez : ayez un zèle mêlé de fermeté & de prudence ; un zèle qui procure la gloire de Dieu, votre falur, & le bien de l'Eglise, afin de 2 Cor. 15, 20. pouvoir dire: La grace de Dieu n'a point été infructueuse en moi.

Mort de l'an 1150.

V. Robert Pullus ne fit les fonctions de fa charge, que jufqu'à Robert vers la troisième année du Pontificat d'Eugene III. selon Onuphre. Ciaconius dit jufqu'à la cinquiéme. Mais l'opinion d'Onuphre paroît la mieux fondée, puisqu'on trouve (b) des Lettres Aposto-liques de l'an 1147 signées du Chancelier Gui. On ne met toutefois fa mort que vers l'an 1150. C'est le premier Cardinal Anglois que l'on connoisse (c). Quelques-uns mettent Ulric avant lui; mais ils n'en donnent point de preuves. En mémoire des travaux de Pullus pour le rétablissement de l'Academie d'Oxfort, on y fait (d) chaque année fon panégyrique.

Ser Ouvrages.

VI. Excellent Interprete, bon Théologien, éloquent Orateur , il laissa quantité de monumens de son esprit & de sonscavoir. On connoît de lui un ouvrage intitulé : Des Sentences , divifé en huit parties; quatre Livres sur les paroles remarquables des Docteurs; un du mépris du monde; un de ses leçons; un de

<sup>(</sup>c) Makilen, in notis ad epift, 36a.

(d) Abougliton Augustan, tom. 1, pag.

Sandi Bernardi.

(d) Prajat, in overa Palli.

pag. 420.

(d) Prajat, in overa Palli.

pag. 610.

#### CARDINAL & CHANCELIER, &c.

ses sermons, different de celui qui en contenoit plusieurs pour le commun des Saints; des Commentaires fut quelques pfeaumes & fur l'Apocalyfe. Mais de tous ces écrits, le feul qui ait vû le jour, est celui des Sentences. Il fut imprimé à Paris chez Simeon Piget en 1655 in fol. par les foins de Dom Claude-Hugues Mathoud, Bénédictin de la Congrégation de saint Maur. Dans le dessein de rendre l'édition complette, il se donna tous les mouvemens nécessaires pour recouvrer les autres écrits de Pullus cachés dans les Biblioteques de l'Europe , nommément dans celles d'Angleterre & de Suede. Il employa même le crédit de Messieurs de Valois. Mais rienne lui réussit à cet égard; & il fallut se contenter de rendre publics les huit Livres des Sentences, fur un manuscrit de l'Abbaye de saint Remi à Reims, qui paroît de l'âge de l'Auteur. Dom Mathoud a fait fut cet ouvrage de très-amples observations, dans lesquelles il a été aidé par Dom Hilarion le Febvre, habile Théologien. L'édition est dédiée à Monsieur de Gondrin, Archevêque de Sens; & dans l'inscription, l'Editeur donne à Pullus le titre de premiet Théologien Scholastique.

VII. Il n'en fuit pas néanmoins la méthode. On ne voit dans Analyse de fes écrits , ni termes , ni distinctions scholastiques. Les questions premier Livre qu'il agite ne sont ni subtiles , ni métaphysiques ; elles regardent Edition Paris. ou la foi, ou la discipline, ou la morale; & pour les résoudre, an. 1655. il n'employe pas les principes de logique, ou de philosophie; mais l'autorité de l'Écriture & des Peres , & quelquefois les lumieres de la raison. Pullus montre dans le premier Livre , Cap. 1, 2. que Dieu existe par lui-même; qu'il est un en trois personnes. fimple de sa nature, sans aucune sorme; que comme il n'a point de commencement, il ne peut avoir de fin ; que les Payens en admettant des Dieux plus jeunes ou plus puissans les uns que les autres, ignorent la vraie effence de la Divinité, qui ne reconnoît ni d'inégalité d'âge, ni de puissance; que si le Fils étoit d'une Cap. t. autre substance que le Pere, le Fils seroit un monstre, parce que chaque espece doit engendret son semblable. C'est un raisonnement tiré de saint Augustin. Pullus cite, comme de saint Jerôme, que nous confessons non-seulement les noms des trois Personnes divines, mais aussi leurs proprietés, c'est-à-dire, que le Pere est non engendré; que le Fils unique est né du Pere, & que le Saint-Esprit procede de l'un & de l'autre. Mais l'exposition du Symbole qu'il attribue à ce Pere , cst de l'héretique Pelage , comme l'a remarqué faint Augustin ; elle a néanmoins passé

Sermon. 5 1 in

longtems pour être de saint Jerôme; & ce qu'en cite Pullus, n'a rien le contraire à la foi.

Cap. 5. VIII. Les differens attributs de Dieu ne nuisent pas à son unité. C'est le même qui est tout-puissant, juste, sage, immense. Tous ces attributs étant elleniels à la nature divins, conviennent

C4. 6. à cet égard aux trois Perfonnes. Elles ne font didinguées que par leurs proprietés perfonnelles, ou relatives; le Pere n'est pas le Fils; le Fils n'est pas le Pere dequi il est engendre; le Saint-Espiri

qui procede du Pere & du Fils, n'est n' l'un ni l'autre. Mais Cap. 8. quoique le Pere foit autre que le Fils, il n'est pas autre chose Leur nature est la même ; le Fils est tout-puissant comme le Pere.

Leur nature et la mome, je Fis et tout-punant comme le Fere; Cop., 1, 10, 110 ief égale n'out. Comme Dieu est tout entiere nt ous lieux, ainsi l'ame de l'homme est toute entiere dans le corps qu'elle anime; n'étant pas composée de parties, elle est indivisible. Pullus enseigne, que le Pere & le Filis sont deux principes du Saint-

Cep. 6. Esprit, non à raison de leur nature, qui est une; mais parce que ce sont deux personnes assissimpades l'une de l'autre. Il n'a donc pas cru, comme il semble le dire d'abord, que le Père & le Fils sont deux principes dissingués en subhance; mais seulement que ces deux Personnes en produisent une traissen, par une action ou spiration, qui, quoique réellement la même, peut être regardée comme dissince, à cause des deux personnes qui la Cep. 11. produisent. Il admercies deux prédessinations dans le sens de sinte

Cep. 14. Augustin; & dit en parlant de la priere des hideles pour les morts, qu'elle profite à ceux qui ont mérité en cette vie, qu'elle Aug. Anchi-leur profitera en l'autre; ce qui est encore le sentiment de saint

rid, cap. 110. Augustin.

Livre & IX. Dans le second Livre Pullus enseigne que Dieu a créé sond » 1985 le monde quand il a voulu; qu'il pouvoit le créer plutôt, & en . Cap. 1. créer pluseurs , si c'eût été sa volonté. Moyse dit , que l'ouvrage

Ecil. 18, 1. de la création fur achevé en six jours ; on lit ailleurs que toutes choses surent créées ensemble. L'Auteur explique cette contrarieté apparente, en disant, que Dieu a fait rout à la sois, parce que depuis le jour du repos qui étoit le septiéme, il ne créa plus rien. Il agit e plusiteurs questions touchant les Anges, le moment de leur création, leur demoure, leur perséverance dans

Csp. 1- le bien, & la chute de plusieurs d'entr'eux. Son sentiment sur cela, est qu'ils ont été créés avec le Ciel & dans le Ciel qui devoit leur servir d'habitation; qu'ils ont été créés tous bons & Court d'ils de la court de la cour

Cep. 3, 4. sages; doués du libre arbitre, & d'une liberté superieure à celle de l'homme; que tous pouvoient perséverer dans le bien avec le

CARDINAL & CHANCELIER, &c. 170 fecours de la grace; que le péché de ceux qui font tombés a été l'orgueil; que les autres pour avoir usé avec reconnoissance du fecours de Dieu, ont perséveré dans la vérité & y ont été confirmés; enforte qu'ils ne peuvent plus en déchoir, comme l'homme Co. s. ne pourra plus pécher après la réfurrection. Pullus ne doute pas que les Anges n'ayent connu Dieu clairement, & qu'ils ne l'ayent vû dès le moment de leur création; & c'est dans cette vûe intuitive de Dieu qu'il fait consister leur béatitude. Quant aux Anges apostats, il est dans l'opinion de plusieurs Anciens, qu'ils ne sont pas encore tourmentés par les flammes de l'Enfer ; qu'en attendanc ils fouffrent dans les airs, par les differentes vicilfitudes des faisons. Il dit que le Démon étoit non-seulement bon de sa nature Cap. 6. quand Dieu l'a créé, mais très-bon; qu'après son péché, sa subflance n'est plus bonne, ni créature de Dieu; ce qu'il explique ensuite en disant qu'il a corrompu lui-même, & dégradé sa nature par son péché. Pullus, suivant la doctrine de quelques Théologiens de son tems, ne distinguoit pas la substance ou la nature de ses facultés.

X. Il croit que l'ame n'est unie au corps, qu'après que le Cy. 7. corps est formé; qu'elle est créée de Dieu, & ne vient point par la génération comme le corps; qu'unie à un corps corrompu dans son origine, elle contracte le péché originel, dont elle Cy. 5, 9, n'est délivrée que par le Baptéme dans la Loi évangelique; par 27, 31. la Circoncifion sous la Loi de Moyfe; & auparavant par la foi

des parens, ou les facrifices qu'ils offroient à Dieu.

XI. C'est ce que Pullus établit dans le troisiéme Livre. Mais Livre troiil met cette différence entre l'obligation du Baptême & de la fi-me , pag-Circoncision, que la Loi du Baptême étant générale, oblige en Cip. 1, 1 tout tems & toutes fortes de perfonnes; au lieu que celle de la Circoncision n'obligeoit que les mâles, & seulement au huitième jour ; enforte que les enfans qui mouroient auparavant , n'encouroient aucune faute ni châtiment pour n'avoir pas fubi cette Loi. Il remarque que l'on n'inhumoit pas dans le Cimetiere commun des Fideles, les enfans morts fans Baptême, ceux mêmes que l'on tiroit du fein de leur mere dans le dessein de les baptifer s'ils avoient vie. Il s'étend fur la différence des pré- Cap. 6, 7,8, ceptes & des observances de la Loi ancienne & de la nouveile; & après avoir montré que la grace étoit moins abondante pour le Juif que pour le Chrétien, il fait mention de l'usage ancien Cup. s. & qui duroit encore, d'administrer le Sang du Seigneur aux Fideles par les mains des Diacres, dans la célebration des divins

myfteres. Lors, dir-il (a), que l'on vous donne à boire du Sang du Calice, fouvenez-vous que Jefus-Chrift a fait couler le Sang pour nous de fon cócé; & lorfque vous prenez fon Corps avec votre bouche, comme pour l'écrafer avec vos dents, fouvenez-vous qu'il a fouffert pour nous.

Cq. 14 XII. Pullus traite enfuite des Sacremens & des promeffes de l'aneitein Teflament, & montre que n'ayan été que les figures des Sacremens du nouveau, les premiers ont cessé auflités sprès que Jefus-Christ que tibalitieu dans la demiere Cène, à la Paque légale & à ses cérémonies, une autre Pâque, sevoir la particiCap. 15, 16, pation de son Corps & de son Sang. Il remonte de la Patition du Fils de Dieuà son lincarnation dans le sein de la fainte Vierge par l'operation du S.Esprit; & à cette occasson il établit l'union des deux natures, la divine & Il humaine, à une seule Personne, s'ans changement ni constituto des natures. Il emploie sur cela les expressions du Symbole attribué à S. Athanafe, foit pour expliquer comment J. C. Fils de Dieu est moindre que son Pete selon la divinité; s'oit pour montrer qu'il a pris non-seulement un corps, mais aussi une ame humaine. Par le moven de la distinction des des natures une su maures.

Cq. 18, 19, personnellement en J. C. il explique toutes les disticultés que l'on a courume d'objecter sur le mystere de l'Incamation. Son sentiment est, que le Fils de Dieu s'unit successivement à la masse du fang dont il forma son Corps; puis au corps & à l'ame humaine lorsqu'elle anima ce corps; ce qu'il prouve par les paroles du Symbole de Conflantinople, où les Peres du Concile disent d'abord : Il a été fait chair par l'operation du Saint-Espriz; & ensuite : il a été fait homme. A quoi il ajoute, qu'il n'y a pas plus de répugnance que le Verbe ait été uni à une chair inanimée dans le sein de la Vierge, que dans le tombeau, lorsque son ame de-cendit aux Enfers. Il croit que Jesus-Christ a eu toutes les foices, 13, 18, 1968 de la nature humaine, except éle péché & l'ignorance;

mais il ne penfe pas qu'il ait eu dès le moment de sa conception cette connoissance humaine que nous appellons experimentale : & il ne doute pas qu'il n'y ait sait des progrès avec l'âge. Pour ce qui est de sa cience, Pullus embrasse l'opinion de ceux qui attri-C4. 10. buent à J.C. une science égale à sa route-puissance; & parce qu'il suivoir de-là qu'il étoir égal au Pere, Pullus répond qu'il

(a) Ergo dum Sangus tibi infinedim (Christi quai connecendum ore funtis, de Calice, memineris peo te Sanguinem (Christiam pro te tribalium iominificere. Christiam fudific ex latece i Dans Corpus | Pallar, 11b. 3, 5m. cap. v pzg. 102. CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 281

lui étoit inferieur, en lui supposant même cette science infinie parce qu'il l'avoit reçue, comme un don de Dieu. Dom Hugues Observat. in Mathoud rapporte une Lettre de Gauthier de Mauritanie à Pullum, pag. Hugues de saint Victor, où prenant le milieu entre les Théolo- 333, 334. giens qui attribuoient à Jesus-Christ la plénitude de la science, & ceux qui soutenoient qu'il avoit ignoré quelque chose, il dit que J. C. étant selon sa nature divine égal à son Pere, il a, selon la même nature, tout ce que le Pere a lui-même, & conféquemment la plénitude de la science; mais qu'étant moindre, felon la nature humaine, que le Pere, il a austi une science in-

ferieure à la sienne. XIII. Pullus employe lui-même cette distinction, pour résoudre plusieurs questions qu'il se propose sur l'Incarnation triéme, pag. dans le quatriéme Livre. Il y rapporte les divers sentimens des 334. Théologiens fur l'impeccabilité de Jesus-Christ, Quelques-uns ont cru qu'il pouvoit pécher, parce que n'ayant rien rejetté de ce qui est essentiel à la nature humaine, il a pris le libre arbitre qui de sa nature peut pécher ou ne pas pécher ; d'autres soutiennent que l'homme Christ n'a pu pecher; & il paroît que Cop. 314. Pullus penche plus pour ce sentiment que pour l'autre. Il prouve que les trois Personnes divines sont égales en puissance, & que les œuvres de la Trinité font indivis, parce que leur substance & leur nature est une ; ainsi l'ouvrage de la Création est également des trois Personnes. Que si l'on dit que le Fils ne peut engendrer

comme le Pere, ni proceder comme le Saint-Esprir ; Pullus répond, qu'engendrer en Dieu, n'est pas opérer, & ne marque pas dans le Pere une puissance, mais la proprieté singuliere de sa

Vide notas .

relation avec le Fils. X I V. Il enseigne que la crainte qui est séparée de la charité Cap. s. parfaite, n'a pas été en Jesus-Christ; mais qu'il a eu cette crainte fainte, qui demeure même dans les Bienheureux, & qui, à proprement parler, n'est que le respect & la révérence que l'on doit à Dieu; qu'au lieu de la foi, qui est comme un miroir dans Cap. 2. leguel nous voyons Dieu en ce monde, Jesus-Christ voyoit la Divinité très-clairement, & comme elle est; que, quoique les Cap. 16. anciens Justes avent été égaux en vertus, & supérieurs à plusieurs de la Loi nouvelle par le mérite de leur foi , leurs fautes n'ont pu être remifes que par le sang de l'Agneau qui est venu ôter les péchés du monde, les facrifices des taureaux & autres animaux n'avant pas eu ce pouvoir ; que c'est pour cela que ces Justes sont Con. 17. demeures en enfer, où Dieu ne leur procuroit aucun bien, parce

Tome XXII.

## ROBERT PULLUS,

qu'ils n'en étoient pas encore dignes , & où il ne les faifoit pas non plus fouffrir, à cause que leur soi rendoit leurs fautes excu-

Cap. 18, 19, fables. Pullus dit beaucoup de choses sur la détention de ces Justes dans les ensers, & sur leur délivrance par le mérite du fang de J.C. & sa descente en ces lieux où ils étoient , jusqu'à ce que purifiés par ce fang précieux, ils fussent transportés dans le Ciel. X V. Il est parlé dans le cinquiéme Livre de la résurrection

quième, pag. de Jesus-Christ, de son ascension au Ciel, de la descente du Saint-Esprit sur les Apôtres, de leur dispersion chez les Gentils pour leur annoncer l'Évangile, de la nécessité du Baptême pour

Cap. 12, 13, 24 , 15.

le salut, de l'efficacité de la soi & du martyre, lorsqu'il ne se trouve point d'eau, ni de Ministre du Baptême. Pullus enseigne avec toute l'Eglife, qu'on ne peut baptifer avec d'autre liqueur que de l'eau; que l'eau ne suffit pas sans l'invocation de la fainte Trinité; que cette invocation est nécessaire; qu'il convient de conferer le Baptême par la triple immersion; que le désaut de probité dans le Ministre n'empêche point l'effet du Baptême, pourvu qu'il observe ce qui est prescrit pour le Baptême, quand même il tourneroit intérieurement cette cérémonie en dérision ; qu'au contraire celui qui le recevroit par dérision seroit frustré de fon effet, quand même le Ministre le sui confereroit selon la regle de l'Eglife. Il ajoute qu'il en est de même de l'absolution des péchés dans le Sacrement de Pénitence. En faifant le parallelle du Baptême & de la Passion du Sauveur, il dit, que l'on plonge Cep. 17. trois fois en baptifant, non-seulement en l'honneur des trois Personnes de la Trinité, mais aussi à cause des trois jours que

Jesus-Christ fut dans le tombeau; que hors le cas de nécessité l'on Cap. 18. doit differer le Baptême jusqu'à Paques, afin de prendre le loisir d'instruire les Cathécumenes, de faire sur eux les prieres, & de s'affurer de leur foi, comme d'une condition nécessaire à la validité du Baptême; que c'est la raison de donner aux ensans. des Pareins, parce que ne pouvant avoir la foi que demande ce-Sacrement, il est besoin qu'ils soient présentés au Prêtre par le ministere de ces Pareins, afin que témoins de leur Baptême, on Cap. 19. n'ait dans la suite aucun doute qu'ils ne l'aient reçu; car toutes les fois qu'il y a doute sur le Baptême d'un ensant, on doit le

baptiser, de crainte qu'il ne périsse éternellement, faute de ce Sacrement; les faints Peres n'ont pas cru que ce fut réitérer le Baptême, quand on ne sçavoit qu'il eût déja été conferé. Il est du devoir des Pareins de répondre pour les enfans qu'ils levent des Fonts, & d'être la caution de leur soi & de leurs

#### CARDINAL ET CHANCELIER, &c. #8:

promesses; c'est pourquoi ils doivent veiller qu'étant adultes Cu. se 🖘 ils accomplissent ce qu'ils ont promis pour eux au Baptême, lorsque le Prêtre les a interrogés sur leur foi & leur renoncement au démon. Quoiqu'on differât le Baptême des Cathécumenes Cap. 11. adultes jusqu'à Paques, il étoit d'usage de ne pas retarder le Baptême des enfans, à cause de la foiblesse de leur santé, & du danger qu'ils ne fussent surpris de la mort sans avoir été baptisés.

XVI. Quoique le Prêtre soit le Ministre du Baptême, toute Cap. 13. personne peut baptiser dans le cas de nécessité; mais le Baptême ne doit jamais se réitérer, ni la Confirmation, qui une sois recue fuffit. L'effet de ce Sacrement est de remettre les péchés, de confirmer dans le bien le Baptifé, & de l'armer, comme un Athlete, contre les ennemis du falut. On doit administrer la Cap. 12. Confirmation, même aux enfans, & c'est une faute à ceux qui en sont chargés, quand ils les laissent mourir sans ce Sacrement. Comme il n'est point aussi necessaire au salut que le Baptême. c'est aux seuls Evêques à l'administrer, & cet usage est de tous les siécles depuis les Apôtres. Il y a d'autres Sacremens qu'on Cap. 24. peut réitérer, comme la Pénitence & l'Eucharistie; le premier, parce qu'il est nécessaire de confesser nos péchés toutes les fois que nous en commettons; le second, pour nourrir notre ame, & affermir notre esprit contre l'insirmité de la chair. C'est en effet le fruit que nous retirons de l'Eucharistie, quand nous nous en approchons dignement : elle remet même les péchés , mais elle produit un effet contraire quand on la reçoit mal. Pullus met cette Car. 26. différence entre la Circoncision & le Baptême, que la Circoncision ne remettoit que le péché originel, au lieu que le Baptême efface l'originel & l'actuel; qu'il en remet même la peine, & ouvre Cap. 27, 28. la porte du Ciel à ceux qui meurent auflitôt après l'avoir reçu.

XVII. Il en est de même du martyre; mais la confession Cap. 29. des péchés n'a pas ce privilege, parce qu'elle doit être suivie des fruits de la pénitence. Il est encore nécessaire que la confession des péchés foit accompagnée de douleur de les avoir commis: c'est dans cette douleur que la correction des mœurs prend son origine; & celui qui s'accuse d'un péché qu'il ne hait pas, se condamne lui-même en s'accufant, n'y eût-il qu'un péché done il ne voulût point se corriger. Pullus reconnoît l'utilité de la Cap. 31 6crainte des peines de l'enfer, & la regarde comme un don de piris, & no-Dieu, mais il ne croit pas qu'elle obtienne le pardon seule; il ne tar. pag. 349. la regarde que comme une disposition que Dieu met dans le pécheur, pour l'exciter à recoutir aux gémissemens de la péni-

Nnii

### ROBERT PULLUS:

Cq. 376 39. tence. Il dit que personne n'est juste que par la charité; qu'on peut la perdre, & conséquemment la justice; mais il admet une autre charité, qu'il appelle charité mûre, que l'on croit être la grace de la prédestination, par le bénéfice de laquelle les Justes, quoique sujets à tomber quelquesois dans le péché, s'en relevent finalement & font fauvés.

me , peg. 171.

X VIII. Dans le sixiéme Livre Pullus traite de ce qui se passe dans l'homme avant & après le Baptême, c'est-à-dire, du péché originel & de la concupifcence, avant que ce péché foit remis par le Baptême, & des effets de la concupiscence depuis la rémission du péché originel par ce Sacrement, ou de la cupi-

Cap. 2,5,6. dité. Il traite aussi de l'ignorance & des autres suites du péché, & résout quelques cas de conscience sur des faits arrivés par Cop. 10, &c. ignorance. Il remarque que Dieu dans les guerres, comme dans beaucoup d'autres évenemens, se sert des passions des hommes pour accomplir ses desseins. Ainsi voulant détruire la Judée, il laissa agir les Romains, qui mécontens des Juiss en ce qu'ils refusoient de payer les tributs, les attaquerent, & ravagerent Cap. 19. leurs pays. Dieu se sert de mauvais, comme de bons Ministres,

14 , & feq.

pour exécuter ses volontés, tantôt des Anges, tantôt des hommes, même des démons. Il croit que chaque ame, tandis qu'elle est unie au corps, a son bon Ange pour la garder; qu'il y est a aussi de constitués à la garde des Nations, pour combattre les puissances de l'air, pour porter les prieres des Fideles aux pieds du souverain Juge, & introduire les ames des Saints dans le Paradis, Il explique les différens ordres d'Anges, ou d'Esprits célestes, leurs offices, leurs noms, la subordination qui est

Cap. 466 feq. entr'eux. Puis il passe à ce qui regarde les démons, qui sont aussi en differens dégrés, & subordonnés les uns aux autres.

X I X. Il descend dans le détail des moyens qui conduisent à Dieu, & que le Prêtre doit prendre pour remettre les pécheurs dans la voye du falut. Un de ces moyens est la confession des péchés faite au Prêtre avec candeur & avec douleur, fans lui cacher aucune des injustices commises. Comme la pénitence du cœur est inutile sans la confession de bouche, celle-ci est aussi infructueuse sans l'autre. Ce n'est pas même assez d'avoir du regret de ses péchés, d'en esperer le pardon, & de les confesser, si l'on n'en fait pénitence. Il s'objecte que Pierre & Marie ont obtenu le pardon de leurs péchés fans les avoir confessés, & ce que dit saint Ambroise, que les larmes lavent le péché dont on a honte de fe confesser. A quoi il répond, 1°. que tout ce qui est

CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 285 arrivé n'est pas écrit. 2°. Que la présence du Seigneur a pu operer fur faint Pierre & fur Marie, ce que les pécheurs ne peuvent ordinairement esperer. 3°. Que la confession des péchés est ordonnée par l'Ecriture & par l'Eglise. 4º. Qu'il est bien vrai que les larmes effacent les péchés que l'en confesse avec pudeur ; & qu'ils ne s'effaceroient point par les ris, ni en les confessant avec impudence. Quant au Prêtre, Pullus veut qu'il examine Cap. 52, 53. attentivement la qualité du crime que le Pénitent confesse, & toutes les circonftances; qu'enfuite il lui ordonne une pénitence proportionnée à ce crime, en faifant toutefois distinction d'un Pénitent infirme de corps, d'avec celui qui se porte bien. On Pag. 1811. voit que du tems de Pullus, les Prêtres ne recevoient pas la confession de celui qui étoit condamné au dernier supplice, après. avoir été convaincu de crime, & qu'ils ne lui administroient pas le Sacrement de l'Euchariftie. On accorde aujourd'hui à ceux qui font condamnés à mort le Sacrement de Pénitence, & on n'a jamais refusé celui de l'Eucharistie à ceux qui souffroient le martyre pour la Foi de Jesus-Christ. Les épreuves du seu & de Cap. 54. l'eau chaude étoient encore en usage dans le douziéme siécle;

X X. Il dit que les deux glaives dont il est parlé dans l'Evan- Cap. 56. gile, ne peuvent pas être maniés par une même main, qu'autrement ils ne le seroient pas, comme il faut ; que l'un est confié aux Clercs, l'autre aux Laïcs; que le premier appartient à la dignité Sacerdotale, le second à la Puissance séculière; que l'un étend sa rigueut sur l'ame, l'autre sur le corps. Pullus distingue aussi deux sortes de péchés, ceux qui sont publics, & ceux qui font fecrets. La connoissance & la punition des premiers appar- Cap. 57tient à l'Evêque; les Prêtres peuvent connoître des autres, & les punir. Il semble dire que le Prêtre ne remet point les péchés en Cip. 61, 6 donnant l'absolution, mais qu'il ne fait que les déclarer remis pag. 148. par le Sacrement: ce n'est pas-là néanmoins son sentiment. Il reconnoît quelques lignes plus bas, & en d'autres endroits de son ouvrage, la puissance judiciaire dans les Prêtres de la Loi nouvelle, & dit nettement (a), que comme il abfout, il lie aussi le pécheur; qu'il le lie, quant à la peine, & quant à la Par, 117e.

Pullus les appelle l'examen, ou le jugement de Dieu.

(a Sieut autem Sacerdos fo!vit, ita ; veniam confequi denuntiat; & fic retinet

da stett ausem ock-en er Sacramentum elbert. Sacredo eigo ligat pana, ylizat e contra cellanti & confienti abioleerdo eigo ligat pana, ylizat e contra cellanti & confienti abioleerdo elbertum por deliciti ulque remuita pecata premifa quoque apud ad tempus post confessionem onerat. Islum Deum. Pallut, siis. 6, cap. 61, pag. 17. antem a malo ceitare volentem, non posse

coulpe; qu'il lie celui-là, quant à la peine, lorsqu'après la confession de ses péchés, il lui impose une pénitence pour un tems; qu'il lie l'autre, quant à la coulpe, lorsque voyant son obstination dans le mal, il sui déclare qu'il ne peut obtenir le pardon, & retient ainsi des péchés qui sont liés dans le Ciel; comme au contraire il abfout & remet les péchés à celui qui s'en est confessé & corrigé, & ils sont remis dans le Ciel.

X X I. La fatisfaction étant une fuite de la confession & de

Livre fen-£18.

tième, pag. l'absolution des péchés, Pullus en parle dans le septiéme Livre. Il veut qu'on impose aux Pénitens la pratique des vertus opposées à leurs mauvaifes habitudes, comme la continence aux impudiques; & qu'à l'égard des œuvres satisfactoires, on ait égard aux forces & à l'infirmité du Pénitent. Par les œuvres satisfactoires . il entend le jeune, l'aumône, la priere, tant pour soi que pour le prochain; les macérations du corps, entr'autres, les flagellations ou volontaires, ou imposées par le Prêtre. Il étoit d'usage du tems (a) de Pullus, que les Pénitens se jettassent quelquescis aux pieds du Confesseur pour se flageller eux-mêmes en sa pré-Not. in cap. sence: usage nouveau, & dont l'origine ne passoit pas la sin du

3 , pag. 382. dixiéme fiécle. Il dit que nos prieres sont inutiles aux Saints qui font dans le Ciel, à ceux qui font morts dans leurs pechés, aux enfans morts fans Baptême; mais qu'elles peuvent profiter à ceux qui ayant vêcu négligemment, ont néanmoins donné en mourant des fignes de pénitence & de piété, & qui pour leur négligence ont besoin d'être purifiés par les peines du Purgatoire.

XXII. Pullus en parlant de la dixme, dit, qu'on doit la payer à Dieu pour l'entretien des Clercs occupés à son service; qu'on la doit non-seulement des fruits de la terre, mais aussi des animaux & de toutes fortes de grains ; que les Laïcs n'ont rien à voir sur la vie des Clercs, & que quelque soit leur vie, ils ne sont pas dispensés de leur donner ce qui leur est du; que quand même les Clercs auroient du bien en suffisance, ce n'est pas une raison aux Laïcs de les priver de ce qu'on leur doit; que c'est à l'Evêque à faire la répartition des revenus de l'Eglife, à en donner à chacun des Prêtres qui sont sous sa Jurisdiction en suffifance pour s'entretenir eux-mêmes, ceux qui les aident à desservir les Paroisses, & leurs Domestiques; & à employer le reste à l'ornement des Églises, mais surtout au soulagement des pau-

CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 287

vres-; qu'il pourra même, si les revenus sont abondans, en destiner une partie pour un tems (a), ou pour toujours, à quelque Communauté Religieuse. Il ajoute que les deux Puissances, la Cap. 7. Sacerdorale & la Royale, font établies de Dieu pour le falut & la paix de l'homme ; que ces deux Puissances se prêtent un secours muruel; & que le glaive que Jesus-Christ a mis en main à la Puissance Royale, doit prêter secours à la Dignité Sacerdotale, qui ne pourroit avec le glaive seul de faint Pierre, retrancher tous les maux qui renaissent sans cesse dans l'Eglise. C'est à l'Evêque à guérir les maladies de l'ame, & au Roi à venger les injures extérieures. Pullus donne des conseils sur le choix des Ministres. & l'exercice des deux Puissances. Il veut que l'on ne parvienne au Ministere ni par l'ambition, ni par l'argent ; que les Princes Can. . se servent de Ministres qui punissent les méchans, & honorent les bons; qu'en cas de guerre les Soldae combattent sous les Car. 9. ordres du Roi pour le falut de la patrie, foit en chassant les Nations ennemies, foit en réptimant les guerres intestines; que les Sujets payent des tributs au Roi, & que le Roi prenne sous sa

garde fes Sujets. X X I I I. Le Laïc qui veut embrasser la Clericature doit être Cap. 19. libre, lettré, renoncer à la Milice, au Négoce & à la Judicature, parce qu'il lui est également désendu de répandre le sang, & de le faire répandre. Il peut bien embrasser de lui-même l'état Clérical, mais c'est aux aurres à le promouvoir aux differens dégrés du Clergé. On ne le doit point ordonner que pour une Eglise particuliere, à laquelle il est si attaché dès le moment de son Ordination, qu'il ne peut passer à une autre sans nécessité. Dans tous les dégrés au-dessous du Sous-Diaconat il est encore permis de se marier, mais le mariage est interdit aux Sous-Diacres, aux Diacres & aux Prêtres; c'est pour cela (b) que ces trois Ordres font appellés facrés. Néanmoins ils ne font pas à haute voix Cap. 11. profession de continence, non plus que les Moines. Leur habit & leur état font les preuves de leur engagement. La place des Clercs est dans le Chœur, celle des Laïcs hors du Chœur. Pullus descend dans le détail des qualités nécessaires pour être promûaux divers dégrés de la Clericature & des fonctions des Prêtres. Il Cap. 12 G. feq. parle de l'usage d'offrir quelque chose après le Baptême, la Con-

<sup>(4)</sup> Quod fi tanta oft rernm beclefix ( aut ad perpetuum jus. Ibid. cop. 6 , ; ag. 

feffion, & le facrifice de la Meffe, foir pour la Fabrique de l'Eglife, foir pour l'entrecien des Miniftres; mais il remarque qu'il leur étoir défendu de rien exiger, parce qu'on ne le pouvoir fans fimonie. A l'égard des perfonnes engagées dans le mariage il dits, qu'ils peuvens bien garder la continence d'un commun

confentement, mais non pas rompre leur mariage.

Cop. 13. XXIV. Pullus traite de la polygamie des anciens Patriarches, de celle des Gentils, du mariage Chrétien , du devoir réciproque entre le mari & la femme, le tour dans les principes de faint Augulfin. Il enfeigen que dans le cas d'adulere; al est gealement au pouvoir du mari & de la femme de faire divorce;

Cop. 33. mais que leur mariage n'étant pas rompu par cette féparation, ils ne peuvent ni l'un ni l'autre contracter d'autre engagement; que le divorce est aussi permis dans l'adultere spirituel, c'est-à-dire; dans le cas on l'une des Parties ne peut demeurer avec l'autre sans un risque évident de son falue, à caus de la perversité des Cop. 14, 35, mœus, ou de la doctrine. Il marque entre les empêchemens dirimans du mariage, la tendrelse de l'âge, le vœu implicite de chastre d'ans les Ordres Sacrés & dans la profession Monastique,

Cap. 38. la parenté & l'affinité, même spirituelle, & l'impuissance natu-

relle.

Livre huis XXV. Il paroît que du tems de Pullus quelques Fideles peu iéme , P<sup>3/2</sup> influtits témoignoient autant de vénération pour le Pain beni 251. C<sub>10</sub>, , que l'on distribue en plusieus Eglifes au fortir de la Messe folemnelle, à tous ceux qui yont assisté, que pour l'Eucharistie: Il rejette cette etteur, & témoigne qu'il ne comprend pas sur quel sondement on a pu l'introduire , attendu que toutes les

Cap. 2- figures de l'Eucharifité ont ceffé depuis fon établiffement. Point d'autre pain que de froment, point d'autre liqueur que du vin, come, s. ne font admis à la Table du Seigneur. La tradition de l'Eglife eft

que l'on doir y mêter de l'eau, parce que l'eau eft fortie avec le fang du côré du Seigneur. Dans la participation de ce myftere, le l'êtter prend d'abord le Corps de Jefus-Chrift, enfûte fon Sang: tel est l'ordre dans lequel il a communié fes Disciples, l'on n'y doir rien changer; mais il a laisse l'êt à la prudence de son Eglise la maniere de distribuer ce mystere aux Laïcs; elle leur distribue la Chair du Sauveur, mais non pas son Sang, parce qu'il y a du dangerde d'distribuer leepee liquide à une multitude: à plus forte raisson, de la porter aux malades, d'autant que cela n'est point nécessaire, puisque la chair n'étant pas sans sang, celui qui mange la chair, prend aussi le fang.

XXVI.

### CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 289

X X V I. Pullus s'éleve contre ceux qui trempoient le Corps C12. 3. de Jesus-Christ dans le Calice avant de le donner aux Fideles ; & il se sonde surce que le Sauveur n'en a pas usé ainsi . avant donné féparément son Corps & son Sang. Il s'objecte qu'on devroit donc aussi, à l'imitation de Jesus-Christ, donner aux Fideles le Corps & le Sang séparément. A quoi il répond que l'Eglise a eu ses raisons pour faire ce changement ; sçavoir , le danger de répandre ce Sang précieux en le distribuant à la multitude, & que ce danger se trouve également lorsqu'on donne aux malades le pain trempé, c'est-à-dire, le Corps de Jesus-Christ trempé dans le calice de son Sang. Car Jesus-Christ par la vertu de sa bénédiction, par lui-même & par ses Ministres (a), change le Cap. 5. pain en fon Corps, & le vin en fon Sang, enforte que le pain& le vin ne font plus ce qu'ils étoient auparavant, mais font changés en une autre nature, le pain en chair, le vin en fang; cette chair n'est autre que celle qu'il a emportée dans le Ciel pour nous; & le sang en qui le vin est converti, est le même qui a coulé de son côté, & qui est encore dans sa chair. Pullus prouve tout ce qu'il dit sur ce sujet par les paroles de la consécration rapportées dans l'Evangile ; & pour ne laisser aucun Matt. 16. doute (b) sur sa croyance à cet égard, il répete plusieurs sois que le pain est changé en chair, & le vin en sang, de saçon que la fubstance du pain & du vin cesse d'être ce qu'elle étoit, & devient ce qu'elle n'étoit pas, quoiqu'elle conserve après la confécration les mêmes propriétés exterieures qu'elle présentoit avant à nos fens; qu'il n'en est point du Corps de Jesus-Christ. comme de la chair que l'on achete au marché, & qui se mange par morceaux; que ceux qui communient le mangent entier fans le diviser en parties; qu'encore qu'il paroisse qu'en le rompt, qu'on le déchire avec les dents , il n'est ni rompu , ni déchiré ; que la fracture & mastication ne tombent que sur les especes (c), & non fur la fubstance du Corps du Seigneur.

(a) Dominus viruate benedicionas fuekepe it de per fusificas pamei in Corpufitum , vinumque in Sanquinean futum
convertis I ha ut necup panis nequevinum, id quod ante erat, remaneat,
verbim in alterno transfest naturam panis
in carnem , vinum in fonguinean. Non
unique in aizim, nifi in illam quom pro
nobis cedis invenis. Neque alius ed Sanguis inquem vinum transft, nofi file qui
manovid de lattre, quipue adhue manet in
carne Christi. Paquiar lib v. c., p. 257.

<sup>(</sup>b) Cum autem pants in cita-onvinum quoque vinue Christi vertare in ten-uinem, fubflanis uique vini & panis èchii telle quod feerat, idque fit quod prius non cratt proprietates tamen amborum transeunium manent; unde fit ut i'l quinque 'eniss noffit polt con ecrationem inveniant vuod ante confectionem inveniant tuod ante confectionem inveniant. Bild. pag. cs/8.

<sup>(</sup>c) Contritio & fracture fpe, iem comi-

X X V I I. Il n'appartient qu'aux Prêtres feuls de célebrer les Sacremens de l'Autel. Fussent-ils de mauvaises mœurs, ils confacrent , pourvu qu'ils observent le rit Ecclesiastique. C'est aussi aux Prêtres à examiner ceux à qui l'on doit accorder l'Eucharistie, & ceux à qui on doit la refuser. Il faut la refuser à tous ceux qui font pénitence publique, & à ceux qui menent une vie honteuse, de peur que les foibles n'en soient scandalisés, si toutefois ce refus peut se faire sans bruit. Comme il y avoit une feconde Pâque pour ceux qui pour quelqu'impureté ne pouvoient participer à la premiere, nous devons de même, lorsque nos péchés nous empêchent de participer avec les autres Fideles à la Pâque commune, differer de communier, jusqu'à ce que nous foyons purifiés de nos péchés. Pullus dit qu'à l'égard des pécheurs secrets, il faut d'abord les avertir de se corriger; mais que s'ils font des inftances pour recevoir l'Eucharistie comme les autres Fideles, on doit la leur accorder, de crainte que par un refus on ne rende publique leur iniquité. Il cite fur cela l'exemple du Sauveur, qui communia Judas avec les autres

Cap. 7. Apôtres. Il ne décide rien sur la fréquente Communion ; mais il veut que l'on s'en tienne du moins aux décrets des Peres & des Conciles qui ordonnent de communier trois sois l'année, à Noël,

à Pâques & à la Pentecôte.

XXVIII. Pullus traite ensuite du Jugement dernier, de ce qui le précedera, & de ce qui le suivra, des Ministres de l'Antechrist, des Elûs, du dernier seu qui purifiera les ames des Fideles, de la réfurrection des morts, de l'état des hommes après la réfurrection, de celui des bienheureux & des damnés. Il fait fur tous ces articles des recherches très-interessantes, & dans tout son ouvrage il montre un esprit éclairé & juste dans ses raisonnemens. Il seroit à souhaiter qu'il eût apporté plus de netteté & de facilité dans son style. On lui reproche d'avoir donné dans quelques sentimens particuliers. Nous en avons remarqué quelques uns dans l'analyse de ses œuvres. La seule édition que l'on en ait faite est celle de Dom Hugues Matthoud, à Paris chez Piget en 1655, in-fol. L'Editeur y a ajouté le Livredes Sentences de Pierre de Poitiers, Chancelier de l'Eglife de Paris, mort en 1205, avec des Notes théologiques de fa façon, dans le goût de celles qu'il a faites sur les endroits difficiles du texte de Pullus.

Pernard des XXIX. La Chartreuse des Portes, que l'en compte pour Portes, Fon- la troisséme de l'Ordre, eu égard au tems de sa sendation, sut

#### CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 291

bâtie en 1115 par Bernard, connu depuis sous le nom de Bernard daseur de la des Portes, qui fut celui de cette nouvelle Chattreufe. Il quitta Chattreufe de ce nom. le Monastere d'Ambournai où il avoit professé la Regle de saint Benoît, pour se mettre à la tête de la Communauté des Portes. Saint Bernard y alloit quelquefois, lié d'amitié avec les Religieux de ce nouveau Monastere; mais surtout avec Bernard leur Prieur. Il demandoit avec empressement à l'Abbé de Clairvaux des Bernard, epist. Sermons fur le Cantique des Cantiques. Que ne fuis-je capable, 153, 154lui répondit faint Bernard, de quelque production digne de vous! Pourrois-je alors refuser quelque chose à une personne pour qui je facrifierois ma propre vie, à un ami intime, à un cher &c tendre frere que j'aime en Jesus-Christ de toute l'étendue de mon cœur? Bernard des Portes en étoit encore Prieur en 1147; mais la même année, fes infirmités autant que fon grand age l'ob igerent à se démettre de cette charge entre les mains d'Antelme ou Nantelme, qui avoit été autresois son Novice. Bernard mourut

le 12 de l'évrier 11c2. XXX. Nous n'avons aucune de ses Lettres à faint Bernard, Ses Lettres. & il en refle très-peu de celles qu'il avoit écrites à diverses per-fonnes. On lit dans un manuscrit de la Chartreuse des Portes, profess in qu'elles étoient fur des matieres de pieté, particulierement fur tom, 14, Bila vie Religieuse ; qu'il y en avoit une à Falcon , Doyen de bin.P.t. pagl'Eglife de Lyon; & une seconde, après qu'il fut élevé à l'Epifcopat; une à Aymond de Rohieres; une à un Reclus nommé Raynaud; qu'il avoit aussi écrit aux Religieuses de Lyon; à Berlion, Evêque de Bellai; aux Religieuses de Blesse; au Pape Eugene III. à faint Bernard , Abbé de Clairvaux ; & à Ifmion , Abbé d'Ambournai, à qui il rendoit raison de sa sortie de ce Monastere & de sa retraire dans le désert des Portes. Celle-là étoit la plus belle de toutes, au jugement de l'Auteur de ce manuscrit.

XXXI. Les trois Lettres données par le Pere Chifflet, Lettres pufont, l'une à Aymon de Varennes, & à Aymon de Rohieres; blires par le l'autre aux Religieuses de Lyon ; la troisiéme au Reclus Raynaud. Pero Chission, Ibid. pag. Elles ont été imprimées à Dijon en 1657 in-8°. & réimprimées 1501. dans le vingt-quatriéme tome de la Biblioteque des Peres à Lyon Epift. 1. en 1677. Celle qui est à Aymon de Varennes & Aymon de Rohieres, a pour titre : de la fuite du siécle. Bernard les presse de quitter le monde pour vivre dans la retraite, où il leur promet des plaisirs plus solides que ceux qu'ils avoient goûtés dans le siécle. Il leur fait voir le danger des conversions tardives; en ce

que les renvoyant au moment de la mort, ou à quelque maladie dangereuse, ce n'est pas nous qui mettons sin à nos crimes, mais Dieu, en nous faisant sortir de cette vie.

Epift. 2 , pag.

X X I I. La Lettre aux Religieurles de Lyon, c'est-à-dire, de fainte Eublaie, qui ciroi talos le feul Monafree de Filles encette Ville, est pour les exhorter à perséverer avec joie dans la vie réguliere qu'elles venoient d'embrasse. Bernard veur, que celle qui avoient pris avec zèle le parti de la réforme, consoleut celles qui ne s'y éroient soumises qu'avec peine; qu'elles prient pour elles, à les invitern par leur exemple, à prier elles mêmes, à cà faire de nécessité veur. Il leur exposte les differentes manieres dont nous formes tentés en cette vie, à le leur sit voir qu'il n'y a que le consentement aux suggestions de l'ennemi, qui soit un péché.

Esiff. 3 , pag.

XXXIII. Le MoineRaynaud vivoit en Reclus dans un Hermitage à deux lieues de la Chartreuse des Portes. Il avoit demandé à Bernard une regle de vie. Voici celle qu'il lui prescrit : En Eté depuis Complies jusqu'à Primes, & en Hyver jusqu'à Tierce, vous garderez un filence exact, si ce n'est qu'il y ait une grande nécessité de le rompre, ce que vous ferez en peu de mors. Ne fouffrez pas que perfonne vous entretienne de chofes vaines & inutiles, ni des affaires extérieures. N'écoutez que des choses dont vous puissiez rendre graces à Dieu. Que tous ceuxqui viennent vous voir, vous disent des choses édifiantes, ou qu'ils en entendent de vous. Si ce font des Sçavans, écourez-les plutôt que de leur parler; parragez votre tems entre la priere, la lecture des Livres faints, la pfalmodie & le travail des mains, si ce n'est les jours de Dimanche où vous vous occuperez entierement d'exercices spirituels. Soir que l'on vous donne les besoins de la vie, foit que vous les acqueriez par votre travail, donnez ce qui vous restera aux pauvres, sans rien retenir auprès de vous, dont yous n'avez pas betoin.

Pag. 150

X X IV. N'ufe a point de chemifes de lin, más de laine; & pour vos vétemens exterients, fervez-vous de peaux. Ne vous livrez point à de grandes abflinences; & contentez-vous de jeunc rous les vendredls , ne prenant en ce jour qu'un repas, fans vin; à moins que ce ne foir un jour de Fére. Si vous voulez en ufer de même les mercredis, c'elt tour ce que vous pourrez faire. Depuis le mois de Septemil re jufqu'à Piques vous ne mangerez qu'une fois par jour; mais depuis Păques juf'uau cinq de conois, vous ferze d'eux ripas; vous boitez du vin, mais mélé

## CARDINAL ET CHANCELIER, &c. 201

d'eau. Jamais vous ne mangerez de chair qu'en cas de maladie. A l'égard de l'Office divin, vous suivrez l'usage des Clercs. En Été vous ferez la méridiane, suivant la coutume des Moines. Dans vos prieres vous vous souviendrez de vos Bienfaiteurs & de tous les Fideles, tant vivans que trépassés. A la psalmodie & à la priere, vous ferez succeder la lecture des Livres saints, avant grand soin des Livres que l'on vous prêtera. Bernard lui recommande ensuite la pratique des vertus d'humilité & de charité. Après quoi il lui confeille de se choisir dans le Monastere un Religieux sage & discret, auquel il puisse de tems en tems confesser ses péchés, & à cet effet, de les écrire sur une tablette

de cire, ou bien de s'en accuser de mémoire.

X X X V. Aux trois Lettres de Bernard des Portes, le Pere Lettres de Chifflet en a ajouté cinq de Jean, & une d'Estienne de Chalmet, Chartreyse des Moines l'un & l'autre du même Monastere vers le milieu du Portes. Ibid. douzième siècle. La premiere des cinq est une instruction solide 1906. fur la fuite du siècle. Il est aisé d'y remarquer que l'Auteur étoit Epist. 1. rempli des sentimens de pieté qu'il vouloit inspirer à Estienne son frere. Dans la seconde, qui est adressée à Latolde, le Moine Egift. 2. Jean, pour contenter ses désirs, lui propose plusieurs formules de prieres, toutes en termes differens, tirées ou de l'Ecriture fainte, ou des Oraisons usitées dans les Offices divins. Il dit, que quand nous prions pour nous, nous devons demander trois choses: 1°. Le pardon de nos péchés, non-seulement de ceux dont nous nous reconnoissons coupables, mais aussi de nos péchés d'ignorance. 2°. De connoître la volonté de Dieu & de l'accomplir. 3°. Notre falut éternel, c'est-à-dire, de chercher Dieu dans toutes nos actions avec un œil simple qui ne se ressente ni de la vanité, ni de l'hypocrifie. Jean rapporte des formules de prieres au Pere & au Fils ; les unes pour obtenir la connoiffance de la vérité; les autres, le pardon des péchés; une pour les Prélats & autres Ministres de l'Eglise. La troisséme Lettre Egist. 3contient d'autres formules que l'on peut adresser au Saint-Esprit, à la fainte Trinité, lorsque l'on rend graces pour quelques bienfaits. Cette Lettre est à un nommé Hugues.

X X X V I. La suivante à Berard a pour titre : De la garde Evilt. 4. du cœur ; c'est le résultat d'un discours dans lequel Jean lui avoit fait voir, & aux Freres qui l'accompagnoient, que nous devons veiller continuellement sur nous-mêmes, & faire ensorte que notre esprit & notre corps soient toujours soumis à Dieu, & prêts à faire sa volonté. Dans la cinquieme intirulée, de la Enil. c.

O o iii

constance dans ce qu'on s'est proposé, il détourne Bernard son neveu, de la pensée où il étoit de quitter l'Ordre des Chartreux pour passer à un autre. Il lui représente, que les raisons de santé & d'austerité ne doivent point rompre son engagement, parce que le falut éternel est préserable à la santé ; qu'à l'égard des austerités, on n'est tenu qu'à ce que l'on peut.

XXXVII. La Lettre d'Effienne de Chalmet est sur le même

Lettre d'Eftienne de Chaimet, pag. 15:8.

fujet. Il l'écrivit à des Novices, qui encore dans leur année de probation, dans l'Abbaye de faint Sulpice, Ordre de Cheaux, fondée au Diocèfe de Bellai par Amedée, Comte de Savoye, en 1130, sembloient vouloir en fortir pour se faire Chartreux. Estienne leur sait envisager cette inconstance comme une tentation du Démon; & pour les engager à perféverer dans l'état qu'ils avoient choifi, il leur cite ces paroles de faint Paul aux 1 Cor. 7 , 20. Corinthiens : Que chacun demeure dans l'état où il étoit quand Dieu l'a appellé. Il leur repréfente, qu'il n'est pas dit : Celui qui aura commencé, mais celui qui perféverera fera fauvé; & que la misericorde de Dieu nous ayant prévenu, il est certain qu'il ne nous retirera pas le fecours de fagrace, si nous ne l'abandonnons

Traité des cellule. Ibid. pag. 1469.

pas les premiers. XXXVIII. A la tête de toutes ces Lettres de Pere Chifflet a quatre exer- placé dans son Manuel des Solitaires, un Traité qui a pour titre : Livre des quatre exercices de la cellule, qu'il croit être de Gui, Prieur général de la Chartreufe, qui ayant abdiqué le généralat en 1176, mourut en 1188. L'Ouvrage est dédié à Bavon, Prieur des Pauvres de Jesus-Christ, de Visteham en Angleterre; c'est ainsi qu'on nommoit les Chartreux dans les commencemens de leur Institut, à cause de la pauvreté de leur nourriture & de leurs habits. Gui v traite des movens de fanctifier le féjour des Chartreux dans leurs cellules, sçavoir en évitant de s'y occuper l'esprit des affaires du monde; en médicant les vérités de la Religion; en s'appliquant à la priere, & en certaines heures au travail des mains. Le premier & le 15°, chapitre regardent le Chapitre général & annuel de la grande Chartreuse; & l'avantage qui en revient à tout l'Ordre pour le maintien de la discipline. L'Auteur cite aux 12°, & trente-fixiéme chapitres les Statuts de l'Ordre rédigés par écrit parGui, cinquiémePrieur de la grande Chartreufe, dont il a été parlé plus haut. Dans le trentième il s'explique d'une maniere orthodoxe fur la trinité des personnes en Dieu dans l'unité de fubstance; & sur la procession du Saint-Esprit, du Pere & du Fils. Fabricius n'est pas éloigné d'attribuer à Gui

l'échelle du Paradis , ou des Cloîtres , intitulée aussi de la Fabricius , maniere de prier, & de la vie contemplative, imprimée parmi tom 3 , Biles Oeuvres de faint Augustin & de faint Bernard.

pag. 369.



# Hervé, Moine Bénédictin; & plusieurs autres Ecrivains.

I. NATIF du Mans, il en fortit de bonne heure, pour aller Herré, embrasser la Regle de saint Benoît, dans le Monastere Moine Bénédicin, du Bourg de Dol, au Diocèse de Bourges. Pendant environ cinquante ans qu'il y demeura, il s'appliqua également à former ses mœurs dans la pieté, & à cultiver son esprit par l'étude des fciences utiles. Il apprit à connoître à fond la bonne théologie;

lifant avec foin l'Ecriture fainte, & les Ouvrages des principaux Docteurs de l'Eglise latine, saint Augustin, saint Ambroise, faint Gregoire, & quelques autres scavans Interpretes Catho-

liques.

II. Rien ne pouvoir le détourner de son application à l'étude. Il y raffoit les jours & les nuits, & toujours dans la recherche de la vérité. D'un génie excellent & d'une mémoire heureuse & tenace, il remplit fon cœur de tout ce qui lui paroiffoit de plus intéressant, choisissant à la maniere des colombes les grains les plus murs & les meilleurs : ce font les expressions de la Lettre circulaire que ses Confreres du Bourg de Dol écrivirent après sa mort. Ils ajoutent qu'il vêcut toujours dans une rigoureuse abstinence, & dans une grande pureté; qu'il étoit sage dans ses confeils, humble dans ses sentimens, parlant peu, éloigné de toute vanité, d'une doctrine orthodoxe, de mœurs très-pures; que pendant le faint tems de Carême, il affligeoit fon corps par de fréquentes macerations ; qu'il offroit chaque jour le facrifice du Corps & du Sang de Jesus-Christ; que le jour de Paques qui préceda sa mort, il chanta la Messe Conventuelle, & sit dans le Chapitre un discours à la Communauté ; qu'étant tombé malade le lendemain, après avoir encore chanté la Messe, comme Tournaire, il recut le mercredi l'Extrême-Onction, ensuite les faints mysteres du Corps & du Sang de Jesus-Christ, & mourut le Dimanche dans l'Octave. On ne sçair en quelle année. Mais

Ses é:ules.

l'opinion commune est qu'il florissoit vers le milieu du douziéme fiécle.

tament.

III. Cette Lettre circulaire, qui a été donnée d'abord au ges, tom. 3. Public dans le fecond tome du Spicilege deDom Luc d'Acheri , Spiciteg, pag. Tubic dans le recond conte du Spicitege de Boni Ede d'Achteri, tom. 1, pag. catalogue des Ouvrages d'Hervé, dont la plûpart fe trouvent 1114. Per. encore dans les Biblioteques, mais manuferits. Le premier dans tom. 3, anec- ce catalogue, est une explication du Livre de faint Denys. dot. pag. 4. intitulé: De la Hierarchie des Anges. Ensuite il expliqua tout Pancien Tef- le Livre d'Isaie; les lamentations de Jéremie; & la derniere partie d'Ezechiel, commençant où saint Gregoire le Grand avoit fini. Son Commentaire sur Isaie est adresse à Jean, Abbé de Dol, & divisé en huit Livres. Suivirent ses Commentaires sur le Deuteronome, l'Ecclesiaste de Salomon, les Livres des Juges, de Ruth & de Tobie. Le but d'Hervé est de montrer qu'on ne doit point dans ces Livres se contenter du sens litteral, mais découvrir fous l'écorce de la lettre les mysteres de Jesus-Christ & de l'Eglise.

Commentaires fur les Prophetes.

I V. Il commenta aussi les Epîtres de saint Paul. Ses Commentaires ont été imprimés pour la premiere fois à Cologne, avec Paul, la Ge- la préface d'Hittorpius en 1533, parmi les écrits de faint note & les Anselme, & plusieurs tois depuis. Dom Gerberon les a supprimés dans fon édition des œuvres de cet Archevêque, esperant donner quelque jour au public tous les Ouvrages d'Hervé : ce Prafat. in qu'il n'a pas fait. L'Auteur de la Lettre circulaire dit, que les operaAnselmi. Commentaires d'Hervé sur saint Paul furent si estimés de son tems, que l'on convenoit entre les Sçavans, qu'on n'avoit rien de plus exact fur cette matiere; qu'on trouvoit aussi admirables

ses explications du Livre des douze Prophetes, & de celui de la

Sur les Evangiles.

Genele. V. Il fit des Commentaires fur les Evangiles , donna des explications des Cantiques que l'on lit dans les Offices de l'Eglife; & remarqua plusieurs varietés qui se trouvoient entre les leçons de l'Ecriture, telles qu'on les lisoit en quelques Eglises, & le texte de la Bible. Par exemple, dans une lecon du Carême tirée du Livre d'Esther, on lit : Esther pria le Seigneur, en lui difant : Dieu, Roi tout-puissant, toutes choses sont en votre puissance; au lieu que le texte de la Bible attribue cette priere à Mardochée.

fainte Vierge.

VI. Il y avoit dans l'Eglise du Monastere de Dol une image miracles de la miraculeuse de la sainte Vierge. Aussitôt qu'il se faisoit quelque miracle.

## ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 297

miracle, Hervé le mettoit par écrit en la maniere qu'il l'apprenoit de celui fur qui le miracle avoit été fait, ou du Sacristain du

Monastere. Son recueil faisoit un Livre affez gros.

VII. Après la mort d'Yves de Chartres arrivée l'an 1115, on élut pour son successeur Godefroi issu de la noble famille Eveque de Charges. des Seigneurs de Leves, & Chanoine de l'Eglise de Chartres. Thibaud, Comte de cette Ville, s'opposa à cette élection; mais Gall. Christs il y confentit quelque tems après par les remontrances de Robert 1134d'Arbrisselles. Ce ne sut pas le seul service qu'il rendit à l'Eglise de Chartres; il en bannit la fimonie qui l'infectoit depuis longtems, & Godefroi fit apparemment de son avis. & du confentement des Chanoines, un Décret portant qu'aucun d'eux ne donneroit ni ne recevroit rien pour les places d'honneur, ni pour les Prébendes. Le Pape Calixte II. confirma ce Décret " par une Bulle adressée à l'Évêque Godefroi, datée de Reims l'an 1119. Godefroi affista en 1128 au Concile de Troyes, où I'on donna une Regle aux Chevaliers du Temple avec l'habit blanc. L'an 1130 il accompagna le Pape Innocent II. dans fon voyage d'Orleans à Chartres, & fit en sa présence un discours dans l'Eglise de Maurigni, à la consécration de l'Autel de saint Laurent. On croit que ce fut vers ce tems-là que le Pape lui donna la légation sur les Provinces de Bourges, de Bourdeaux, de Tours & de Dol, dont il s'acquitta avec beaucoup d'honneur & d'intégrité, & à ses frais. C'est le témoignage que lui rend saint Bernard au chapitre cinquiéme du quatriéme livre de la Considération. Godefroi mourut le 24 Janvier 1 148.

VIII. Le recueil des Lettres de Godefroi , Abbé de Ven- Ses Lettres. dôme, en contient plusieurs de la part de cet Abbé à Godesroi, Evêque de Chartres, qui suppose visiblement entr'eux un com- Epistol. Godemerce de lettres. Il n'en reste toutesois aucune de cet Evêque à fridi Vindetl'Abbé de Vendôme; mais il y en a une à Hubert, successeur de nois ad Epif. Godefroi, au sujet de la prosession de soi que les Evêques de 27, ou edit. Chartres vouloient exiger des Abbés de ce Monastere, lorsqu'ils tom. 11 Bibl. les benissoient, comme ils l'exigeoient des autres Abbés du Pat. pag. 101. Diocefe. L'Abbé Godefroi refusa de la donner; Fromond son fuccesseur immédiat en usa de même. Ils se fondoient sur un Indult d'Urbain II. & de Paschal II, qui désend aux Abbés de Vendôme de faire cette profession devant l'Evêque de Chartres. lors de sa bénédiction, & leur permet, au cas de resus de la part de l'Evêque de cette Ville, de se faire benir par quel autre Evêque ils voudront. Godefroi ayant vu ces Bulles, benit Tome XXII.

#### HERVÉ, MOINE BENEDICTIN:

non-feulement ces trois Abbés fuccessivement, mais il confirma encore les privileges du Monastere de Vendôme, & tout ce qu'il possedoit, soit en dixmes, soit en terres, avec pouvoit aux Moines de s'adresser à tout autre Evêque que lui pour l'Ordination. Il y a deux Lettres de Godefroi dans les troisséme & treizième tomes du Spicilege : dans l'une, il recommande à Henri, Archevêque de Sens, Archambaud, Sous-Doyen de l'Eglise d'Orleans , maltraité par l'Archidiacre Jean : dans l'autre, il permet aux Chanoines de Chartres de se choisir un Doven.

IX. Ce fut à Godefroi de Chartres que Galfrede le Gros,

Moine e Ti- Moine de Tiron, dédia la vie de Bernard, Fondateur de cenaftere.

ron, écrit la Monastere. Bernard étoit Abbé de faint Cyprien de Poitiers. mard, Fonda dès l'an 1100, mais ayant fait élire un autre Abbé à sa place, il seur de ceMo- se retira avec quelques Disciples en un lieu écarté dans les boisnommés Tiron, du ruisseau qui l'arrose, & y bâtit un Monastereavec l'agrément d'Yves de Chartres, Evêque Diocèfain, dont il recut la bénédiction. Le Monastere de Tiron s'accrut en peu de tems par les liberalités du Comte Rotrou, & devint Chef d'une Congrégation nombreuse. Galfrede, ou Geofroi le Gros. Auteur de la vie de Bernard, dit que lorsqu'il l'écrivoit, il v avoit déja cent Maisons de cette Congrégation, tant en France, qu'en Angleterre & en Ecosse. La réputation que Bernard. s'étoit acquise par ses vertus sit souhaiter à Louis le Gros, Roi de France, à Guillaume, Duc d'Aquitaine, à Foulques,, Comte d'Anjou, à David, Roi d'Ecosse, & à plusieurs Princes de le voir. Il mourut le 25 d'Avril 1116; sa vie sut écrite par Geofroi l'un de ses Disciples, sur ce qu'il avoit vû lui-même, on appris de personnes dignes de soi. Jean-Baptiste Souchette la sit imprimer à Paris en 1649 in-4° avec le catalogue des Abbés de Tiron. On la trouve encore au second tome d'Avril de la collection des Bollandistes.

Laurent d'Uragen,

X. Eggohart, ou Eccard, premier Abbé de faint Laurent Abbé de faint d'Uragen dans le Diocèfe de Virzbourg, écrivit en profe & envers un ouvrage divisé en cinq Livres, sous le titre de Lanterne des Moines: il le fit à l'imitation des Livres de Boece intitulés de la Confolation de la Philosophie. Tritheme (a) lui donne

<sup>(</sup>a) Trithem, de Scriptor, Ecclef, cap. 178, & de illufirib. Benedictin, 11, pag. 107.

ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 299

aussi plusieurs Sermons & plusieurs Lettres. On met la mort d'Eccard en 1130, ainsi il auroit été vingt un ans Abbé, puisque le Monastere de faint Laurent d'Uragen fut fondé en 1109 (a) par Otton de Bamberg. Dom Mabillon (b) le croit aussi Auteur d'une Chronique des Evêques d'Hildesheim adressée à Egbert, Abbé de Corbie en Saxe; elle commence au regne de Charlemagne, & va jusqu'en 1180. Christophe Broverus la fit imprimer à Mayence en 1616 in-4°. avec la vie de Godehard, Evêque d'Hildesheim, Cette Chronique se trouve aussi dans le (c) premier tome des Ecrivains de Brunsvic; mais il faut, ou que l'on ait ajouté à la Chronique d'Eccard, Abbé d'Uragen dès l'an 1109, ou qu'il y ait eu deux Abbés de ce nom, comme le croit Fabricius (d), n'étant pas possible que le même ait été Abbé depuis l'an 1109 jusqu'en 1280 où finit cette Chronique.

XI. On connoît un Auteur de même nom, & Chanoine de Chanoine refaint Victor à Paris, qui dans le douzième siècle composa plu- gulier de saint sieurs Traités spirituels que le Pere Gourdan, Chanoine de Victor. cette Maifon, traduisit de latin en françois, & que l'on a impri-

més en ces deux langues à Paris en 1729.

XII. Un autre Chanoine régulier de l'Eglise de saint Paul à Gerland, ses Befançon, & Professeur en Théologie, composa vers le même teris a tem un Traité chéologique & moral divisé en vingt-six articles, 1. Acceta. întitulé Chandelle Evangelique, parce qu'il prétendoit y diffiper toutes les ténebres de l'esprit, & l'éclaireir des vérités de la religion. Gerland, c'étoit le nom de ce Théologien, avoit puisé ses connoissances dans les Livres faints, dans les Décrets des Papes, & dans les Ecrits des Peres, furtout de faint Ambroise, de saint Jerôme, de faint Augustin & de faint Gregoire. Nous n'avons Pag. 37% que le Prologue de cet ouvrage dans le premier tome des Anecdotes de Dom Martenne. Le tout se trouve parmi les manuscrits de l'Abbave de faint Victor.

XIII. On a dans le même tome des Anecdotes de Dom Martenne, une Lettre de Hugues de Ribomond sur la nature Ribomond. de l'ame. Il rejette comme une erreur, le sentiment de ceux qui enseignent que l'ame est ou une partie de la Divinité, ou qu'elle est un corps, ou qu'elle a été jettée dans le corps pour la punir des fautes commises antérieurement. Il convient que

<sup>(</sup>a, Mabilon. Annal. lib. 71, num. (c) Pag. 792, 774.
(d) Fabricius, Bibliot. Latin. tom. 2, ( b ) Id. ibid. lib. 91 , num. 10.

# 300 HERVE, MOINE BENEDICTIN,

l'Ecriture ne définit rien sur l'origine de l'ame ; mais il paroit persuadé qu'elle ne vient point comme le corps, d'Adam par la voie de génération, & qu'elle est créée de Dieu à la formation de chaque corps. Il ajoute que son union avec le corps se fait par des liens invisibles, & qu'unie à une chair qui a en elle le foyer du péché, elle peche librement quand elle confent aux mouvemens déreglés de cette chair-

XIV. Cette Lettre est suivie de deux autres dont la seconde chant la m'est à un nommé Hugues, soit celui de qui on vient de parler, dre de lire l'E- foit quelqu'autre. Elles font l'une & l'autre fur la lecture de eriture faint. l'Ecriture fainte. L'Aureur de la premiere conseille de s'attacher d'abord à l'intelligence de la lettre de l'Ecriture avant de rechercher d'autre sens, comme le spirituel ou le moral. Pour faciliter la connoissance du sens littéral, il renvoie aux Canons d'Ammonius d'Alexandrie & d'Eusebe de Cesarce, où l'on voit d'un coup d'œil ce que les quatre Evangelistes ont dit sur un même fait, en quoi ils sont semblables, en quoi ils sont différens. Il remarque que Julien l'Apostat, faute d'avoir recouru à cette facon de concordance , avoit accusé les Evangelistes d'être tombés dans des contradictions, quoiqu'ils s'accordaffent parfaitement. L'Auteur rapporte divers exemples objectés par cet Empereur, & en donne la folution. Julien objectoit que Joseph étoit appellé fils de Jacob par faint Marthieu, & fils d'Heli par faint Luc. L'Aureur répond que Joseph ayant été fils de Jacob felon la nature, & fils d'Heli felon la Loi, parce que Jacob avoit épousé la veuve d'Heli son frere de mere mort sans enfans, saint Matthieu & faint Luc l'ont pu appeller, l'un, fils de Jacob, l'autre, fils d'Heli.

·Ibid. pag. 486, 487.

X V. Il est dit dans la seconde Lettre que dans les Livres. foit de l'ancien, foit du nouveau Testament, il y a trois sens, l'historique ou littéral, l'allégorique, & le moral; qu'on doit commencer la lecture de la Bible par les Livres de la Loi, c'est-à-dire, du Pentateuque, puis de Josué, des Juges, des Rois, des Paralipomenes, & avoir à côté les écrits de Joseph & d'Hegefippe; & pour faciliter l'intelligence des termes, avoir. aussi les étymologies de saint Isidore, l'explication des noms Hebreux par faint Jerôme, le Livre des dérivaisons & le Glosfaire. L'Auteur croit encore nécessaire, ou du moins très-utile. le Livre de faint Augustin intitulé, des Questions del'ancien-Testament. Avec tous ces secours il croit qu'on peut avec confiance entreprendre la lecture des Prophéties, en distriguant

ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 301 foigneusement dans le texte, les choses déja accomplies selon la lettre, d'avec celles qui font à venir felon la lettre. Il veut, après la lecture des Prophetes , qu'on passe à celle des Livres d'Esther , d'Efdras, des Macchabés, de Judith, de Tobie, des Proverbes, de la Sagesse, de l'Ecclesiastique, de l'Ecclesiaste, du Pseautier, de Job, &duCantique des Cantiques, dans lesquels le seul sens littéral qui puisse être utile, est celui qui regarde J. C. & son Eglise. Pour bien enrendre les Livres du nouveau Testament, on doit recourir à la description que S. Jerôme a faite des lieux de la Palestine, & à la Concorde des Evangiles. La lecture de la Bible achevée, il propose, pour l'inrelligence des Mysteres que l'on célebre dans l'Eglise pendant l'année, les Livres de Maître Hugues Ribomond, la Chandelle Evangelique de Gerland, dont nous avons parlé plus haut, un Livre de Maître Simon, intitulé Quare, & les Livres de la Doctrine chrétienne par faint Augustin. Il détourne de la lecture des Livres apocryphes de l'Ecriture, comme étant plus dangereux qu'utiles.

X VI. Vers l'an 1135 Odon, Abbé de faint Remi à Reims, Odon, Ab fe trouvant à Rome le Vendredi d'après le Dimanche de l'Afcen- mi à Reimssion, fur présent à la réception que le Pape Innocent II. sit aux Légats de l'Empereur de Constantinople, & témoin du récit Analed. page que fit un Archevêque des Indes du miracle qui se faisoit annuel- 464, edit, inlement dans fon Eglife huit jours devant & huit jours après la fol. Fête de faint l'homas. Le corps de cet Apôtre reposoit dans cette Eglife, & quoiqu'environnéed'un fleuve très-profond, pendant les quinze ou feize premiers jours on y entroit à pieds fecs , l'eau prenant son cours ailleurs. Le jour de la solemnité l'Archevêque. tous les Grands & tout le Clergé de la Province s'y affembloient avec le Peuple; l'Archevêque s'approchoit du tombeau du faint Apôtre, prioit avec ferveur & avec larmes, tiroit enfuite le corps du tombeau, le posoit décemment sur la chaire Ponrisicale, & après s'être mis à genoux, offroit au faint Apôtre fonprésent ; le Saint étendant son bras & ouvrant sa main le recevoir. & en usoit de même à l'égard des offrandes de tous les Fideles ; mais il reburoit celles des Hérétiques, s'il s'en trouvoit dans l'assemblée. On fit rapport au Pape de cette histoire miraculeuse. & la regardant comme une fable, il appella l'Archevêque Indien, & lui défendit sous peine d'anathème, de rien raconter de semblable dans le Palais. L'Archevêque de son côté protesta devant tout le monde que rien n'étoit plus vrai que ce miracle-Le Pape l'admie à l'attefter par ferment fur l'Evangile; l'Arche-

# HERVÉ, MOINE BENEDICTIN,

vêque le sit; alors le Pape & toute sa Cour ajouterent soi au récir du Prélat. L'Abbé Odon à son retour de Rome écrivit rout ce qui s'y étoit passé sur ce sujet, au Comte Thomas, qu'il scavoit être curieux de ces sortes d'évenemens. Sa Lettre se trouve parmi les Analectes de Dom Mabillon.

Ofbert de Stockeclare.

Il écrit plufieurs vies de

pag. 190.

X VII. Entre les Ecrivains de la vie de faint Edouard IIL Roi d'Angleterre, dont l'Eglife fait la Fête le cinquiéme de Janvier, un des plus célebres est Osbert de Stockeclare dans le Comté de Suffold, Moine de l'Ordre de faint Benoît, & Prieur de faint Pierre de Londres. Il l'écrivit vers l'an 1136. après avoir été délivré d'une fiévre quarte par l'intercession de ce diem & Jan. Saint. On ne l'avoit pas encore canonifé. Ofbert écrivit à Henri . Evêque de Wincheitre, Légat du faint Siège, pour l'engager à travailler à cette canonifation, & au Pape Innocent II, mais la Bulle n'en fut expédiée que par le Pape Alexandre III. en 1161. Osbert est aussi l'Auteut de l'histoire de la vie & du martyre de faint Ærhelrede, Roi des Anglois Orientaux; de celle de fainte Edburge, Vierge; & d'un recueil des miracles du Martyr faint Edmond. On conferve dans les Bibliotheques d'Angleterre deux volumes de Lettres d'Osbert, où se trouvent celles dont nous venons de parler, à Henri, Evêque de Winchestre, & au Pape Innocent II. & une autre à Adelide , Abbelle du Monastere de Berkingen, où il traite de la chasteté.

Hugues de Macon, Eve- sa probité & ses richesses, mais plus encore par son union avec que d'Auxer-

faint Bernard, mérita par ses vertus d'être le premier Abbé de Pontigni , qu'il avoit lui-même fait bâtir. En recevant la béné-183. 72, An. diction Abbatiale de Humbald d'Auxerre, Evêque Diocèfain . il nal.psg. 572. lui promit foumission, révérence & obéissance, selon les Statuts des Peres & la Regle de saint Benoît, de même qu'à ses successeurs élûs canoniquement, sauf les droits & les privileges de son Ordre; & cette formule de profession sut suivie dans la suite par tous les Abbés de Citeaux. Hugues gouverna le Monastere de Pontigni jusqu'à l'an 1136, qu'il fut élu Evêque d'Auxerre. Il

moutut en 1151 après quinze ans d'Episcopat. En 1148 il assista au Concile tenu à Reims contre Gilbert de la Porrée. Il est fait

X VIII. Hugues de Màcon recommandable par sa noblesse.

Idem ibid. ##g. 595.

mention dans la Bibliotheque de Cîteaux d'un opuscule de Hugues, qui avoit pour titre, du foin que l'on doit avoir de Tom, 4,Du- conserver les privileges de l'Église. Il nous reste de lui une Soipt, Franc. Lettre à l'Abbé Suger, à qui il demande sa protection pour l'Abbé & l'Abbaye de Trois Fontaines, cette Lettre lui est

#### ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 303

commune avec faint Bernard. Etant Abbé de Pontigni Huguesrecut dans fa Communauté un Moine nommé Drogon, qui étoit d'un autre Monastere situé dans le Diocèse de Reims. L'Archevêque & l'Abbé presserent saint Bernard de le redemander à l'Abbé Hugues, qui le refusa. Il écrivit à saint Bernard pour se justifier là-dessus, cette Lettre est perdue; mais nous avons la réponse de ce Saint. Nous avons ausli des Lettres d'Innocent II. & d'Eugene III. à l'Abbé Hugues. Dom Martenne a papporté dans le premier tome de ses Anecdotes un acte de Hugues, alors Evêque d'Auxerre, qui est une déclaration des biens que Hugues de Tilly, quelque tems avant sa mort, avoit déclaré en sa présence, & de beaucoup d'autres témoins, luiappartenir.

Epift. 33.

Pag. 4014.

XIX. Le crédit que Geoffroi de Loriole, ainsi nommé du Geoffroi de lieu de sa naissance au Diocèse de Tours près du Poitou, s'étoit Loriole, Archevêque de acquis par fa vertu & fon fçavoir, fut un des motifs qui enga- Bordeaux, gerent faint Bernard à lui écrire pour l'engager à travailler à la Gall. Chrift,

destruction du schisme de l'Antipape Leon. Vous avez, lui dit-il, 10m. 2, pag. une grande autorité dans le monde & dans l'Eglife : vous avez 811 6 feq. de la science, de la sermeté, le don de la parole, une éloquence Episs. forte, persualive & insinuante; avec de si beaux talens abandonnerez-vous dans un besoin pressant l'Eglise de Jesus-Christ, si vous êtes l'ami de l'Epoux? Je sçai bien qu'étant un enfant de paix, vous ne vous laisterez jamais aller à rompre l'unité; mais se n'est pas assez , vous devez la défendre , & combattre de: toutes vos forces ceux qui la veulent détruire. Saint Bernard ne donne pas à Geoffroi le titre d'Archevêque, ainsi sa Lettre sur écrite avant l'an 1136 , qui fut le premier de l'Episcopat de Geoffroi , avant succedé dans le Siége Archiépiscopal de Bordeaux à Gerard d'Angoulème, mort la même année. Il affifta en 1148 au Concile de Reims, où il parut prendre le parti de Gilbert de la Porrée; mais il ne laissa pas l'année suivante 1149 de lui faire perdre un procès qu'il avoit avec l'Abbé & les Moines de faint Cyprien. Il fut aussi du nombre des Evêques affemblés à Beaugenci l'an 1152, qui, à la requête du Rois Louis VII. dit le Jeune, ordonnerent la diffolution de fons mariage avec la Reine Eleonore. Geoffroi-mourut le 18 de-Juillet de l'an 1158, & fut enterré dans la Chapelle de la fainte Vierge en l'Eglise Métropolitaine. Il paroît par un (a) acte de

<sup>(</sup>a) Galua Christian. pag. 815, tom, 2.

HERVÉ, MOINE BENEDICTIN,

cette Eglise, qu'en 1145 les Chanoines de la Cathédrale, de féculiers devinrent réguliers; & qu'avant ce changement, ils ne laissoient pas de manger dans un résectoire commun.

X X. Dans le recueil des Lettres de l'Abbé Suger il y en a Duchesne, cinq de Geoffroi, Archevêque de Bordeaux, à ce Ministre tom 4 , page d'Etat , mais elles regardent les affaires temporelles de fon Dio-151, 536, cèse, & de la Gascogne. On voit par la troisième, que le Pape l'avoit chargé d'une commission qui interessoit l'Archevêque de Bourges, & d'une autre pour l'Abbaye de Fontevraud. Il nous apprend dans la quatriéme, qu'il s'étoit affemblé avec ses Suffragans, les Grands du Pays, & l'Envoyé du Roi, à faint Jean d'Angeli le fecond Dimanche d'après Pâques, pour confolider la paix & maintenir l'honneur du Royaume. Dans la cinquieme, il témoigne son chagrin de n'avoir pu se trouver à l'assemblée indiquée à Chartres par l'Abbé Suger, ses infirmités l'ayant empêché de continuer son chemin. Geoffroi composa plusieurs Sermons très-élégans fur les Dimanches & Fêtes de l'année, que l'on voit encore manuscrits en diverses (a) Bibliotheques de France, On lui attribue aussi un Commentaire sur les cinquante premiers Pseaumes de David; d'autres le donnent à Godefroi, Abbé de Vendôme ; & quelques-uns à Geoffroi , quatriéme Abbé de Clairvaux.

Geoffroi de

X X I. Il v eut vers le même tems un autre Ecrivain de Proteuil. Ses même nom, Chanoine régulier de fainte Barbe dans la Neuftrie, . Anecdor dont il reste un grand nombre de Lettres rapportées au premier Muten, pas tome des Anecdotes de Dom Martenne. La plupart font adrefsées à l'Abbé & aux Moines de Beaugeacy, Ordre de Cîteaux, dans le Diocèfe de Tours. Geoffroi élevé depuis peu à la

dignité d'Abbé, se plaignoit que pour en saire les fonctions, il

- le trouvoir obligé de quitter la méditation des choses pirituelles . pour s'occuper des temporelles ; de fervir aux mœurs différentes de ses Freres, & d'enseigner ceux qui en sçavoient plus que lui. L'Abbé de Beaugency lui répondit qu'il pouvoit, en se déchar-Epift. 2. geant sur des Officiers subalternes du soin des affaires temporelles, continuer à jouir de plaisir que lui causoit l'étude des sciences, & la pratique des exercices spirituels, & maintenir en même tems la régularité de la discipline dans son Monastere.
  - Dans une autre Lettre au même Abbé, Geoffroi le prie, & fa Communauté, de faire mémoire pendant le facrifice de la

<sup>(</sup>a) Oudin , tom. s , Script. Ecclef. pag. 1193, 1194,

ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 305

Messe, du Celerier de son Monastere, mort depuis peu. Il Epist. 18. croyoit une Bibliotheque ausli nécessaire au Monastere, qu'un Arlenal à une Forterelle, & vouloit que tout âge, tout sexe & toute condition pût y trouver des instructions pour le salut éternel, surtout dans les Livres saints. Geoffroi sut chargé luimême par l'Abbé de Beaugency d'en acheter une qui étoit à

vendre, & qu'on lui avoit dit être fort bonne.

Evift. 41 ;

XXII. Geoffroi fouhaitoit avec ardeur que Hugues, Moine, & ensuite Prieur de saint Martin de Séez, écrivit la vie de Vaultier de Mauritanie, dont nous avons quelques Lettres dans le second tome du Spicilege; & pour l'engager à ce travail, il lui faifoit entrevoir que la matiere en étoit agréable & noble ; qu'il seroit secouru de la grace de celui-là même qui le récompenseroit de ses peines. Les Lettres de Geoffroi sont pleines de fentimens, foutenues partout des autorités de l'Ecriture & des Peres. Il cite même les Poètes prophanes, notamment le comique Turpilius. Toutes finissent par une épigramme en vers de diverses mesures. Il paroît par la quarante-quatriéme Lettre qu'il avoit composé un recueil de Cantiques spirituels, adressé à un de ses amis nommé Augustin.

X XIII. Il n'y a rien de certain touchant l'année de la Saint Oldenaissance de faint Oldegaire; mais on sçait qu'il nâquit à Barce- vèque de Tarlone, que son pere se nommoit Ollegaire, sa mere Guilia, & ragone. que l'un & l'autre l'offrirent des l'enfance à l'Eglife de fainte Bo'land, ad Eulalie, dont il fut Chanoine & ensuite Prevor; l'acte de son 102,481. oblation est de l'an 1076, le 24 de Mai. Il passa au Monastere des Chanoines réguliers de faint Ruf près d'Avignon, dont on Paz. 484l'avoit choisi Abbé; cette Maison étoit alors en réputation d'une grande regularité. Oldegaire eut soin d'en faire confirmer les biens & les privileges par une Bulle du Pape Paschal II. Raymond, Evêque de Barcelone, ayant été tué à la guerre contre les Maures dans l'Iste de Majorque en 1114, Oldegaire fut élû pour son successeur. Aussirôt qu'il en sut averti il prit la suite. & fe retira en Provence. Le Comte de Barcelone, à la follicitation Pag. 485. du Clergé & du Peuple, envoya des Députés à Rome au Pape Paschal, qui obligea Oldegaire d'accepter l'Episcopat. La même Pag. 486. année l'Eglife de Tarragone étant devenue vacante par la mort de Berenger, Oldegaire en fut fait Archevêque, fans quitter toutefois l'Evêché de Barcelone, parce que Tarragone étoit ruinée & déserte.

XXIV. Le Comte Raymond lui donna, & à ses successeurs, Il retab II rétablia Tome XXII. Q٩

HERVÉ, MOINE BENEDICTIN;

la Ville & son territoire, avec la liberté de la peupler & de la gouverner selon les Loix. Oldegaire sit le voyage de Rome dans le dessein de faire confirmer cette donation, qui est du 23 Janvier 1117. Gelafe II. la confirma par une Bulle du 21 Mars 1118, accorda le Pallium à Oldegaire, avec tous les droits de Métropolitain, & l'Evêché de Tortofo, si les Chrétiens la reprenoient fur les Maures , jusqu'à ce que cette Ville put avoir un Evêque particulier.

Il aff fte au Concile de Latran en 1113.

X X V. A peine étoit-il de retour à Barcelone qu'il fut obligé: de retourner en Italie assisser au Concile de Latran, assemblé en 1123 pour procurer du fecours aux Princes Chrétiens dans la Pag. 488. Terre fainte contre l'invasion des Sarrasins. Oldegaire, à la sollicitation du Comte de Barcelone, profita de cette occasion pour l'aider aussi à chaffer les mêmes Sarrasins de l'Espagne. Ce Concile accorda des subsides, & le Pape Calixte II. pour en faciliter

l'exécution, fit Oldegaire son Légat en Espagne.

Il tient un Concile à Barcelone. pag. 485.

XXVI. Après que les principaux des Sarrasins se furent foumis au Comte Raymond, & que la paix eut été rétablie, Bolland, ad Oldegaire assembla en 1126 le dixiéme de Mars, un Concile à diem 6 Mars. Barcelone pour y rétablir la police civile, & les droits des Eglises dont les Séculiers s'étoient emparés. A ce Concile se trouverent Raymond, Evêque d'Ausone, Bernard de Gironne, plusieurs Abbés, Comtes, Personnes nobles, & Députés des Villes. Oldegaire . comme Président de l'Assemblée , en proposa les motifs, & il y fut décidé qu'à l'avenir l'immunité des Eglises s'étendroit à une enceinte de trente pas; que les corps & les biens des Ecclétiastiques seroient à couvert de toutes vexations; que le Comte & son fils restitueroient, du consentement des Barons , à l'Archevêque & aux Evêques de la Principauté, toutes les Eglifes avec leurs droits, leurs cimetieres, leurs biens, librement & fans procès; enfin que les Eglifes percevroient fans aucune fraude les dixmes, fans que ceux qui les Bie. pag. payeroient encourussent pour cela aucun danger. Le Concile fit plusieurs autres Reglemens rapportés dans le recueil des Anti-

quités de Barcelone. XXVII. La même année 1126 Oldegaire procura la paix le Roi d'Ar- entre Alphonse, Roi de Castille, & le Moine Ramire qui préragon & celui tendoit au Royaume d'Arragon à la place de son frere mort sans de Caffille. Il enfans; & voyant que la Ville & le territoire de Tarragone que le Gouverneur à Comte Raymond Berenger lui avoit donnés, ne pourroit jamais Tarragone fe peupler si cette Ville n'étoit gouvernée par un homme de

492, 491.

# ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 307

guerre, en état de la défendre contre les Infideles, il en établit Gouverneur Robert d'Aiguillon, Gentilhomme Normand, à qui il donna Tarragone pour la posseder comme Vassal de l'Eglise, en se retenant seulement les dixmes & les biens Ecclesiastiques. L'acte de cette donation est de l'an 1128, & en forme de Lettre adressée par Oldegaire à Robert. A cette Lettre est joint l'acte d'acceptation de ce Gentilhomme, avec son serment de fidelité à l'Archevêque de Tarragone & à ses successeurs.

XXVIII. On voit par un autre acte d'Oldegaire, qu'il Il fonde un fonda à Tarragone un Hópital auquel il affecta tous les lits & Maiton de linges des Clercs de son Eglise après leur mort ; qu'il fonda en la Templiers. mêrne Ville une Maison de Templiers, pour s'opposer aux Bidem, pag. incursions des Maures; qu'à cet effet il obtint en 1134 du Maître des Templiers, un certain nombre de ses Religieux pour occuper cette Maifon. Quelque tems avant sa mort il assembla un Concile au mois de Novembre, suivant la coutume, dans lequel il fit pendant trois jours plusieurs discours sur l'état présent de l'Eglife, fur les devoirs des Pasteurs, fur la Religion, fur la foi & les bonnes mœurs, sur l'office Sacerdotal, sur l'obéissance, & fur le Saint-Esprit. Il ne nous reste rien de tous ces discours.

XXIX, Nous scavons de cet Ecrivain même qu'il avoit embrassé étant jeune la profession Monastique dans l'Abbaye de Abbé de saint faint Martin de Tournai, Ordre de faint Benoît, & qu'il en fut Tournai. ensuite Abbé. Il fit deux fois le voyage de Rome. La premiere fois, il en revint avec Samson, Archevêque de Reims, & rapporta des Lettres du Pape Innocent II. par lesquelles il étoit ordonné au Clergé & au Peuple de Tournai de se choisir un Evêque particulier, le Pape les ayant absous de l'obéissance qu'ils rendoient à l'Evêque de Noyon, dont l'Evêché étoit uni à celui de Tournai. Ils élurent Abfalon . Abbé de faint Amand . qui engagea aussitôt Hermann à tetourner à Rome pour les affaires de son Eglise, & les siennes propres, c'est-à-dire, pour faire confirmer son élection par le Pape. Hermann, nommé aussi quelquesois Herimann, sut Abbé de saint Martin depuis l'an 1127, jusqu'en 1136 ou 1137 qu'il abdiqua. On ne sçait pas combien de tems il vêcut depuis.

XXX. Les Religieux de fon Monastere l'avoient souvent Son histoire prié de mettre par écrit ce qui s'y étoit passé depuis que les du rétablissement de l'Ab. bâtimens en avoient été réparés, & le rétablissement de la disci- bave de saint pline réguliere. Il y trouvoit deux difficultés ; l'une , que ne Martin , rom. restant rien des anciens monumens, pas même des Archives, il 12, Szicileg.

Qqij

#### HER VÉ, MOINE BENEDICTIN.

ne pourroit donner de liaison à son histoire, par l'impossibilité de montrer ce qu'avoit été l'Abbaye de faint Martin avant qu'on l'eût rétablie ; l'autre , qu'y ayant encore des personnes qui avoient contribué à la rétablir, il craignoit qu'en leur donnant de justes louanges, on ne l'accusat de flaterie. Cette derniere difficulté s'étant évanouie par la mort de plusieurs d'entr'eux , il fe mit à l'ouvrage; & pour ne rien avancer d'incertain, il fe contenta de rapporter ce qui s'étoit passé de son tems, & commença fon histoire à Samfon, Archevêque de Reims, & à Innocent II. élu Pape en 1130. Hermann l'écrivit à Rome, dans le Palais de Latran', dans le tems qu'il y attendoit la confirmation de l'élection d'Absalon, nommé Evêque de Tournai; & ce fut de Rome qu'il l'envoya à ses Confreres, en leur marquant que les grandes chaleurs de l'Eté lui donnant lieu de craindre de ne plus les voir, & de mourir à Rome, il les exhortoit à la charité fratemelle, & à l'observation exacte de leur Regle.

Ce qu'il y a ble dans cet ouvrage,

XXXI. L'histoire du rétablissement de l'Abbaye de faint de remarqua- Martin à Tournai n'est pas entierement de Hermann, il ne l'a conduite que jusqu'à la mort de Raoul, l'un des Bienfaiteurs de la Maison, & qui avoit à ses frais réparé l'Eglise, pour la plus grande partie. Le nombre 403 qui fuit la relation de cette mort. & les suivans, contiennent tant de choses à la louange d'Hermann, homme d'une grande modestie, qu'on ne doit pas l'en supposer Auteur. Le Continuateur a poussé sa narration jusqu'à l'an 1160. Toute cette histoire a été inserée par Dom Luc d'Acheri dans le douzième tome de son Spicilege. Elle est interessante par l'histoire des Rois de France, des Comtes de Flandres, & des difficultés qu'il y eut de diviser les deux Evêchés de Noyon & de Tournai. Nous y remarquerons qu'un Clerc Per 360. d'Orleans nommé Odon, après avoir tenu les Ecoles dans la Ville de Toul, fut appellé à Tournai par les Chanoines de Notre-Dame

pour faire en cette Ville les mêmes fonctions; qu'il y enfeigna pendant cinq ans avec tant de succès & de réputation, qu'il lui venoit des Ecoliers de tous côtés, de France, de Flandres, de Normandie, de Saxe, d'Italie; que suivant tantôt la coutume des Peripateticiens, il enfeignoit fes Disciples en se promenant. tantôt affis, à la manière des Stoiciens; que dans les Fcoles du foir qu'il tenoir devant les portes de l'Eglife, il pouffoit les disputes jusques fort avant dans la nu t; & qu'alors il montroit du doigt le cours des astres, & les variétés du Zodiaque; que Pag. :61. quoique très instruit des Arts liberaux, il excelloit néanmoins

ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 204

dans la Dialectique, sur laquelle il composa trois Livres, dont le premier apprenoit à connoître & à résoudre les sophismes : enfin qu'il ne fuivoit pas la doctrine de certains Philosophes modernes, appellés Nominaux, mais celle de Boece & des Anciens, à qui l'on donna le nom de Réalistes. Il composa aussi Pag. 469. un Commentaire ou explication du Canon de la Messe, un Traité de l'origine de l'ame, & un autre sous le titre de Dispute contre un Juif.

X X X I I. On peut encore remarquer dans cette histoire que Pag. 440. les Moines de l'Abbaye de faint Martin s'occupoient en certaines heures à transcrire des Livres pour se former une Bibliotheque, & en d'autres à la lecture des Livres de piété; qu'ils faisoient ces exercices dans le Cloître, enforte qu'en y entrant on voyoit Pag 443. quelquefois jusqu'à douze jeunes Religieux occupés à transcrire en silence, avec beaucoup d'art & d'exactitude, les Livres de l'Ecriture & des Peres; que par ce moyen la Bibliotheque de ce Monastere devint si considérable, qu'il ne s'en trouvoit point de pareilles dans les Abbayes voifines, furtout pour l'exactitude des exemplaires, ce qui engageoit ceux qui vouloient en avoir de bien corrects, à recourir à la Bibliotheque de faint Martin. On nomme pour le plus fameux de ces Copistes, Godefroi. Il Pag. 440. n'y avoit alors dans l'Archevêché de Reims que trois Monasteres où les coutumes de Cluni fussent en usage, scavoir, celui de faint Martin à Tournai, celui d'Anchin dans l'Artois, & Afflin- Pag. 443. ghem dans le Brabant. Il étoit d'usage de mettre les moribonds fur la cendre & fur le cilice, de leur réciter à haute voix le

Pag. 440, Traité de

X X X I I I. Nous avons auffi de l'Abbé Hermann un Traité de l'Incarnation imprimé à Leyde en 1692 in-8°, dans le Recueil de Casimire Oudin. Il est adressé à Estienne, Archevêque de Vienne. Hermann déclare dans la préface qu'il n'a rien mis du sien dans cet ouvrage, mais ce qu'il avoit trouvé sur cette matiere dans les écrits des faints Docteurs, particulierement de faint Anfelme; & ce qu'il avoit retenu d'un Sermon qu'Odon son Abbé avoit fait, selon sa coutume, la veille de Noel. Il remarque que cet Abbé, qui étoit le premier depuis le rétablissement de l'Abbaye, & de qui il avoit reçu l'habit Monastique, prêchoit ordinairement en ce jour depuis le matin

Symbole qui porte le nom de faint Athanase, & les Litanies des Saints, & de leur donner l'Extrême-Onction avant le Viatique

du Corps du Seigneur.

jusqu'à l'heure de Sexte, c'est-à-dire, jusqu'à midi. Qqiii

## HERVE, MOINE BENEDICTIN,

Livre des : X X X I V. Dom Luc d'Acheri a mis dans l'Appendice des pag. \$16.

miracles de Euvres de Guibert de Nogent, imprimées à Paris en 1651, de Laon, trois Livres des miracles de Notre-Dame de Laon, sous le nom op. Guiberi, du Moine Hermann, adressés à Barthelemi, Evêque de cette Ville. Il y a toute apparence que cet Hermann est le même que l'Abbé de faint Martin, dont nous venons de parler. Il étoit Moine, & vivoit en même tems que l'Evêque Barthelemi, qui tint le Siege Episcopal de Laon depuis l'an 1113 jusqu'en 1150. Dans cette supposition, il faudra lui attribuer aussi une vie de faint Ildephonse, Evêque de Tolede, puisqu'Hermann s'en die Auteur dans son Epître dédicatoire à l'Evêque Barthelemi; ajoutant, qu'il avoit joint ses trois Livres des miracles de la fainte Vierge, c'est-à-dire, faits par son intercession dans les lieux où l'on conservoit de ses Reliques, tant en France, qu'en Angleterre, aux trois Livres dela Virginité faits par faint Ildephonse, & qu'il avoit trouvés dans la Ville de Châlons.

Anseime, velburg.

XXXV. Anselme, Evêque d'Havelburg dans la Marche Evêque d'Ha- de Brandebourg en Basse-Saxe, sous la Métropole de Magdebourg. fe rendit recommandable par fa doctrine & par fes écrits. Très-instruit des Lettres humaines & de la belle Littérature , il fit aussi son étude des écrits des Peres, d'où il tira les connoisfances nécessaires pour la défense des dogmes de la Religion. Envoyé en qualité d'Ambaffadeur à Constantinople par l'Empereur Lothaire II. il y eut avec les Evêques Grecs les plus habiles. des conférences, tant publiques que particulieres, fur les dogmes qui les divisoient d'avec l'Eglise Romaine. Ces Evêques l'avoient eux-mêmes provoqué à la dispute; & quoiqu'il désendit avec force la vérité Catholique, tout le passa du côté des deux partis avec beaucoup de décence & de modestie. Lothaire recut en 1137 une Ambassade de l'Empereur Jean Comnene. & ce fut apparemment à cette occasion qu'Anselme alla à Constantinople. C'étoit la derniere année du regne de Lothaire II. Quelques années après, c'est-à-dire, sur la fin de l'an 1146, faint Bernard étant en Allemagne pour y prêcher la Croifade, Anselme d'Havelburg atraqué d'un mal de gorge, qui lui laissoit Bern. lib. 6, à peine le pouvoir d'avaler ou de parler, dit au faint Abbé qui guérissoit beaucoup de malades : Vous devriez aussi me guérir. Si vous aviez, lui répondit saint Bernard, autant de soi que les

femmelettes, peut-être pourrois-je vous rendre service. L'Evêque reprit : Si je n'ai pas de foi, que la vôtre me guérisse. Saint Bernard le toucha en faifant le signe de la Croix, & aussitôt

cap. 5.

## ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. SUR

toute la douleur & l'enflure cesserent. Anselme vivoit encore en 1149, comme on le voit par une Lettre du Pape Eugene III. au Roi Conrad, dont Anselme fut le porteur. Il étoit chargé en même tems avec Artvic, Archevêque de Brême, de confoler ce Prince sur le mauvais succès de la Croisade, dont il étoit de

retour. Cette Lettre est du 24 Juin 1149.

XXXVI. Etant cette année à Tusculum auprès du Pape Conférence Eugene III. dans le courant du mois de Mars, le Pape lui dit, avec les qu'il avoit reçu depuis peu un Evêque en qualité d'Ambassadeur Grees. de l'Empereur de Constantinople ; que cet Evêque , qui lui paroissoit bien instruit des Livres des Grecs, lui avoit proposé plusieurs objections touchant leur doctrine & leurs rits, prétendant en prendre la défense, en particulier de ce qu'ils enseignoient fur la procession du Saint-Esprit, & sur les Azymes: C'est pourquoi, ajouta le Pape, informé que vous avez été autresois Ambassadeur de l'Empereur Lothaire à Constantinople, & que pendant votre séjour en cette Ville vous y avez eu des conferences, tant publiques que particulieres fur ce fujet avec les Grecs, je vous prie de composer un Traité en sorme de dialogue, où vous rapporterez ce qui s'est dit de part & d'autre. Anselme obéit avec humilité, n'affectant dans son écrit ni l'air, ni l'autorité d'un Maître, mais se contentant de rapporter ce Proleg. tom. qu'il avoit appris. On avoit choisi pour disputer avec lui, 13. Spicileg. Nechitès, Archevêque de Nicomedie, le plus renommé des 89,900 douze Docteurs qui gouvernoient les études, & que l'on confultoit fur les questions difficiles , & dont les réponfes passoient pour des Sentences irrévocables. La conference se tint dans le quartier des Pisans, près de l'Eglise de saint Irene. Outre les Grecs il s'y trouva plusieurs Latins, & un nommé Moyse de Bergame pour servir d'Interprete. Anselme en s'appliquant à rapporter ce qui s'étoit passé dans ces conferences, autant que sa mémoire pouvoit lui fournir, évita l'écueil de quelques Controverliftes Latins, quin ayant out les Grecs qu'en passant, leur sont dire ce qu'ils ne disent pas. Son ouvrage a pour titre, Antilymenon, ou Recueil d'objections. Il est précedé d'un Traité de la perpétuité & de l'uniformité de l'Eglife.

XXXVII. Anselme y répond à ceux qui étoient choqués de la multitude des Ordres Religieux, & de la variété de leurs l'aniformiré de l'Eglife observances, & qui n'étoient pas moins scandalisés des diversités tom. 13, Spide pratiques, de loix, de coutumes, de regles qu'ils remar-cileg. pag. 91, quoient, distoient-ils, dans la Religion Chrecienne. Ces gens in disteg-

# 12 HERVÉ, MOINE BENEDICTIN:

oiiffs, comms les appelle l'Evêque d'Avelburg, en vouloient particulierement aux Ordres Religieux nouvellement ét.b is. Ils en cenfuroient l'Itabillement, la maniere de vivre & de pfalmodier, l'eur abfinence, les bornes qu'ils metroient à leur nourriture. Ils auroient voul, ce femble, que les Ordres Religieux fuffent reduits aux Moines qui vivent fous la Regle de faint Benoir, & aux Chanoines réguliers qui obfervent celle de faint Auguslin. Ils pouffoient plus loin leurs mauvaifes humeurs. Quant la arrivoir que quelqu'un de ces Religieux s'éloipon de fon devoir, ils blamoient l'Ordre entier; & pour un feul Apostat ils décrioient ceux-là mémes qui vivoient dans la crainte de Dieu, & dans l'obfervation de 'eurs Regles.

Pag. 94 X X X VIII. Pour répondre à toutes ces objections , Ancep. 1. felme fait voir que l'Eglite elt une dans la foi & dans la charrie, qu'elle n'est qu'un Corps vivisité & gouyerné par le Saint-Éforit ; qu'encore qu'il y ait diversité de graces , de dons spiri-

1 Car. 1. 4 tuels, de ministeres, d'opérations, il n'y a néanmoins, selon saint l'aul, qu'un même Esprir, qu'un même Seigneur; que soit cap. 1. dans l'ancien, soit dans le nouveau Testament, il y a eu divers facrisces pour honorer Dieu, & séchir sa justice; que sans le

fecours de la Loi écrite, Noé & Abraham ont été agréables à Dieu par la foi; que quoique la plûpart des anciens Partiarches ne connussent pas pleinement tous les articles de la foi Chré-

tienne, on ne laisse pas de croire qu'ils ont été sauvés par la foi qu'ils avoient au Messie surur; que la doctrine établie dans l'ancienne & dans la nouvelle Loi, a été autorisée par des prodiees;

que fi la premiere ne parloit claitement que de Dieu le Pere, & obscurement da Fiis, fa Divnité, comme celle du Saint-Esprit, a été manifessée dans la feconde.

Cap. 7. X X X I X. L'Auteur explique les sept sceaux de l'Apocalypse, des sept états différens de l'Eglise. Elle brille dans le premier par les miracles que. Dieu sait pour son établissement,

Co. 1. & par l'accroilfement du nombre des Croyans. Dans le fecond, fes Pré licateurs disperfés dans tout l'Univers sont persécués; mats enfia les Ruis & les Princes reçoivent eux-mêmes sa doctrine avec ar leur ; & l'on birit partout des l'emples magnificates en l'honneur du vrai Dieu. I toublée dans le troisseme par le controlle de l'emples magnificates.

les erreurs des Hérétiques, elle les condamne & les dilipe dans fes Conciles; & après avoir établi folidement la foi Catholique, elle fait des Loix & des Statuts pour le reglement de la difcipline & des mœurs. A couvert de la perfécution des Infideles, & de ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 318

la perfidie des faux Freres, elle prescrit dans le quatriéme état tout ce qui est nécessaire pour la décence du culte de Dieu, & l'honneur de ses Temples & de ses Autels, permet l'institution des Ordres Religieux. Les trois autres états regardent la fin du monde . & le siécle futur. Anselme conclut que les changemens arrivés dans l'Eglife, par rapport à la police & à la discipline Ecclésiassique, ayant eu pour principe une condescendance nécessaire pour l'infirmité humaine & la vicissitude des rems, ne doivent scandaliser personne ; parce qu'encore que la foi de l'Eglife foit toujours la même, la maniere de vivre parmi les

hommes n'est pas toujours uniforme.

regardoit la procession du Saint-Esprit. Ils soutenoient qu'on ne Pag. 119. pouvoit dire que le Saint-Esprit procedat du Pere & du Fils, Cap. 18, 194 fans admettre en Dieu une pluralité de principes ; qu'encore qu'il 200 foit dit dans l'Evangile que le Saint-Esprit est du Fils , qu'il est envoyé par lui, qu'il reçoit de lui, qu'il tient de lui ce qu'il dit, il ne fuit pas de ces façons de parler, qu'il procede du Fils; enfin que l'Evangile ne le dit pas formellement. Anfelme répond qu'il n'y a en Dieu qu'un seul principe; que le Saint-Esprit, en procedant du Pere & du Fils, n'en procede que comme d'un seul principe, parce que le Pere & le Fils sont un ; ensorte que nier que le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere, c'est nier son existance, & conséquemment \* renverser le mystere de la fainte Trinité. En esset, être & proceder est une même chose, à l'égard du Saint-Esprit, parce que sa procession est substantielle, & il n'y a point de dissérence entre recevoir son être du Pere, & proceder de lui. Anselme ajoute, que le Fils ayant de Dieu le Pere, d'être Dieu lui- Car. 19. même, puisqu'il est Dieu de Dieu, il a aussi de lui que le Saint-Esprit en procede; ce qui fait qu'il est avec le Pere un même principe du Saint-Esprit, à cause de l'unité de substance. Il rapporte les passages de l'Ecriture qui prouvent cette procession. & dit, que si l'Evangile ne dit pas expressément que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, il ne dit pas non plus le contraire, ni que le Saint-Esprit procede du Pere seul ; qu'on peut sans témerité ajouter aux Symboles de la foi, des espres- Cap. 12, 12, tions qui ne sont pas dans l'Evangile, comme on l'a fait plutieurs fois dans les Conciles. Il y fut décidé que le Fils est consubstantiel au Pere; que Marie est mere de Dieu; qu'il faut adorer le Saint-Esprit: expressions qui sont recues par les Grecs, quoi-Tome XXII.

X L. La principale objection des Grecs contre les Latins Dialogues,

HERVÉ, MOINE BENEDICTIN,

qu'elles ne foient pas formellement dans l'Ecriture, mais feulement en fubstance.

XLI. Il produit plusieurs passages des Peres Grecs, de Didyme, de faint Cyrille, de faint Chrysoftôme, & du-Symbole qui porte le nom de faint Athanase, où ces Peres disent que le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere. Il rapporte

aussi des témoignages des Peres Latins, de saint Jerôme, de Cap. 25. faint Augustin, de saint Hilaire, dans les écrits desquels on voit, comme dans ceux des Grecs, que, quoique le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, il procede proprement & principa-

lement du Pere, comme de la premiere cause. Il rejette le langage de ceux qui disent que le Saint-Esprit procede du Pere par le Fils, & fait passer pour ridicule l'exemple qu'ils apportoient pour le justifier. La fin de la premiere Conserence fut que l'onfouhaita des deux partis, qu'il se tint un Concile général de-

l'Eglife d'Occident & d'Orient par l'autorité du Pape, & du consentement des Empereurs, pour y décider la question de la procession du Saint-Esprit , & quelques autres qui interessent la foi Carholique.

XLII. Dans la feconde Conference qui se tint à la Basilique Dialogue 1, de fainte Sophie, l'Archevêque Nechitès invectiva contrepag. 197. Cap. 1 , 8. l'Eglife-Romaine. Quoiqu'il ne lui refusat pas le premier rang entre les Eglises Patriarchales, ni le droit de présider au Concilegénéral, il avança qu'elle s'étoit féparée de l'Eglife d'Orient par fa hauteur; que célebrant ses Conciles avec les Evêques d'Occi- \* cident feuls, elle ne pouvoit obliger les Grecs à recevoir ses Décrets, ni leur envoyer ses ordres; qu'on ne trouvoit dans aucun Symbole qu'il foit ordonné de confesser en particulier l'Eglise Romaine, mais une Eglise Sainte, Catholique & Apostolique; que quoiqu'il la réverât, il ne croyoit pas devoir la fuivre en tout, ni que les Grecs duffent quitter leurs rits, pour recevoir ceux de l'Église Romaine dans l'usage des Sacremens fans les avoir auparavant examinés par la raison & l'autorité des Ecritures.

XLIII. L'Evêque d'Havelburg, qui avoit déja prouvé par l'autorité de l'Ecriture, que la Primauté de l'Eglise Romaine est de Droit divin, & non par concession de quelques Conciles; qu'elle a par-dessus les Églises Patriarchales d'Orient le privilege de n'avoir été intectée d'aucune héréfie; que Libere, l'un de ses Pontises, n'avoit pu être engagé ni par les promesses, ni par les menaces de l'Empereur Constantius, à fouscrire l'hérésie

#### ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 316

Arienne, & à la condamnation de faint Athanase, interrompit Cap. 9: l'Archevêque de Nicomedie, pour faire connoître à l'Affemblée que ce Prélat ne connoissoit ni la Religion de l'Eglise Romaine. ni fa fincetité, ni fa douceur, ni fon équité, ni fa fagesse, ni fa charité envers tout le monde, ni son exactitude dans l'examen des caufes Ecclefiastiques, ni fa liberté dans les jugemens; & que s'il eut connu en elle toutes ces grandes qualités, comme elle les a en effet, ainsi que l'expérience le fait voir, il n'en auroit pas patlé de la forte, mais se seroit rangé de lui-même à sa communion & à son obéissance. Ensuite après avoir prouvé que l'établissement du Patriarchat de Constantinople étoit une entre- Cap. 14 prise des Conciles de Constantinople & de Calcedoine, il sie voir que pour être devenu le siège & la demeure des Empeteurs, elle n'en étoit pas pour cela Chef des Eglises; qu'autrement on pourroit accorder la même qualité à l'Eglise d'Antioche, & aux autres qui ont été le féjour des Empereurs ; qu'il fuivroit aussi de-là qu'il y auroit non un Pierre, Prince des Apôtres, mais plusieurs, ce qui est absurde, l'Eglise, qui est une, ne devant avoir qu'un Chef. Il établit pour maxime que l'on ne doit tenir aucun Concile, que le Pape n'y préside, ou par lui-même, ou par ses Légats; & il en donne des preuves par le détail des Conciles tenus même en Orient. Nechitès convint que tout ce qu'Anselme avoit dit sur ce sujet se trouvoit dans les Archives de l'Eglise de sainte Sophie.

XLIV. On proposa ensuite la question des azymes, & l'on Ca. 11. 14 convint qu'étant une chose indifférente en elle-même, d'offrir avec du pain fermenté, ou du pain azyme, puisqu'à Rome il y a des Moines Grecs qui offrent avec du pain fermenté, & d'autres avec du pain azyme, la variété des usages en ce point, n'auroit Cap. 156 pas dû fournir une occasion de division entre les Grecs & les Latins : que toutefois il feroit difficile de changet la pratique des Grecs à l'égard du pain fermenté, fans l'autorité d'un Con- Cas. 19. cile général, à cause de la longueur des tems qu'ils sont dans cet usage. Ils en avoient un autre, qui étoit de ne point mettre d'eau avec le vin dans le calice avant la confécration, mais d'y en mettre après la confécration. Nechitès en donne pour raison, Cap. : •• que l'Ecriture ne dit point qu'à la derniere Cêne, Jesus-Christ ait mélé de l'eau avec le vin dans le calice. Il ajoute, que si les Grecs y en mettent après la confécration, c'est afin que le peuple représenté par cette eau, foit sanctifié par son union au Sang confacré, & par la participation du Sacrement. Il reconnoît

#### HERVÉ, MOINE BENEDICTIN,

en termes clairs, que le vin offert (a) dans le calice est fait par l'opération & la vertu divine, & par le ministere du Prêtre, le Sang de la nouvelle & éternelle alliance. Répondant aux reproches qu'on faifoit aux Grecs de rebaptifer les Latins, sous prétexte qu'ils arrofoient d'huile benite, & lavoient enfuite partout le corps celle qu'un Grec vouloit épouser, avant de ratifier leur mariage, il rejette ces reproches comme des calomnies qui ne venoient que de ce que les Latins n'étoient point assez versés dans les rits des Grecs. Il proteste que chez eux l'on ne rebaptisoit aucun de ceux qui avoient été baptifés au nom de la très-fainte Trinité; que si l'on oignoit ceux ou celles qui passoient des Latins cliez les Grecs, ce n'étoit que dans le doute s'ils avoient reçu le Sacrement de l'Onction, ou de la Confirmation; & qu'ils ne l'administroient à personne, quand ils avoient des preuves du contraire. On finit cette seconde Conference, comme la premiere, en fouhaitant un Concile universel pour la réunion parfaite des deux Eglises d'Orient & d'Occident ; & toute l'Assemblée applaudit, en rendant graces à Dieu, & en deman-

Apologie de guliers, tom. #2g. 76.

X L V. On attribue à Anselme un ouvrage d'un autre genre,. l'Ordre des qui est l'Apologie des Chanoines réguliers. Dom Bernard Pez qui lui a donné place dans le quatriéme tome de ses Anecdotes, 4. Arecdor fur un manuscrit de la Bibliotheque d'Hamerlebe, dit qu'elle Bernard, Per, porte en tête le nom d'Anselme; & ne doute pas qu'il ne se trouve dans l'original, comme dans la copie que se célebre George Eccard lui a communiquée; mais il ne dit pas qu'Anfelme y foit qualifié Evêque d'Havelburg. Ce n'est donc que fur le nom seul d'Anselme, qu'on le fait Auteur de cet ouvrage. On peut fortisier cette conjecture, en disant, que l'Auteur étoit contemporain, puifqu'il vivoit (b), comme l'Evêque d'Havelburg, fous le Pontificat d'Eugene III. Mais, 1º. il ne patoît par aucun endroit de cette Apologie, que celui qui l'a composée ait été Evêque. Il n'avoit, ce semble, d'autre qualité que celle de Chanoine (c) régulier, vivant sous la Regle de saint Augustin; & c'est apparemment pour illustrer son Ordre qu'il appelle Saints, Erlebald, (d) Archevêque de Milan, martytifé

dant que l'on mit par écrit ce qui venoit de se passer.

<sup>&</sup>amp; vertutem , & per ministerium Sacerdotis soniecratum, fit Sanguis novi & zterni (d) Cap. 8.

<sup>(</sup>a) Vinum merum tantim in Calice Testamenti. Anselm. Dialog. 3, cap. 20, osterimus, quod per divinam operationem (b) Cap. 36, pag. 108. (c) Cap. 1, 15, Gr.

ET PLUSIEURS AUTRES ECRIVAINS. 317

en 1076 par les Schismatiques & les Simoniaques; Appon de Salzbourg; & les Chanoines de l'Eglife de faint Nicolas à Passaw, qu'il nomme ses Freres, & qui avoient aussi souffert persécution. 2°. Quand il parle de faint Norbert, c'est comme d'un Saint qui lui étoit étranger. Il ne dit pas même quel étoit fon Siége. Anselme, Evêque d'Havelburg, n'en a pas usé de même dans ses Dialogues, où il est question de la désense des Ordres Religieux. Il fait de ce faint Instituteur un grand éloge, marque en quel tems il fut fait Archevêque de Magdebourg, le lieu de sa sépulture dans l'Eglise Métropolitaine, l'endroit où il avoit fait les Ordinations. Toutes ces remarques conviennent à un Suffragant, par rapport à son Métropolitain, quand il veut en parler. 3º. Le style de l'Apologiste des Chanoines réguliers est différent des Dialogues d'Anselme d'Havelburg; il n'est ni si bien soutenu, ni si net, & les raisonnemens n'en sont pas si solides. Il ennuie par ses froides applications de l'Ecriture fainte, presque toujours déplacées & inutiles. Nous croyons donc qu'il faut le distinguer d'Anselme, Evêque d'Havelburg-

X L V I. Ce Prélat composa aussi plusieurs vies des Saints, Saints, & Letdont le recueil faisoit de gros volumes; & écrivit nombre de est d'Anséla

Lettres à diverses personnes.

Saints, & Letetes d'Anfelme d'Havelburg, Fabric'us, tem. t,
Bibliot, Litin.
pag. 304.

るなるないない。ないではないないではないないではないないではないない

### CHAPITRE XX.

SAINT BERNARD, premier Abbé de Clairvaux, Docteur de l'Eglise.

### ARTICLE I.

Histoire de sa Vie.

I. C E grand Homme de Dieu, que l'on regardà (a) de son Misse de la volonté divine, n'aquit à Fontaines dans le Duché de 1991.

Bourgogne, à une demie lieue de Dijon, sur la fin de l'am Sessieudes.

<sup>(</sup>a) Tom. 1 , Op. pag. 1171.

1090, ou au commencement de 1091. On fise l'année de la naissance fur l'Époque de fon entrée en Religion. Il évôt dans fa vingetroisséme (a) année, selon Guillaume de faint Thierri, & Jean l'Hermite, lorsqu'il entra à Citeaux; & ce set (e) en 1113, Bernard eut pour pere Técelin, (c) issu des Comtes de Charillon, & pour mete Aleth, de la Maison de Monsbar. Elle Penvoya (d) 'sière se s'erudes à Charillon-sur-Seine, sous de sçavans Ecclésiassiques qui y tenoient les plus célebres Ecoles de la Province. Bernard s'y appliqua à la lecture des meilleurs Auteurs prophanes; mais non content de s'être formé dans les Lettres humaines, il commença dès-lors à lire les Livres faints.

Moine à Cicoauxen1113.

II. Il tevint de Chatillon dans sa dix-neuviéme année. Six mois après il perdit sa mere. A mesure qu'il avançoit en âge, croissoient en lui les belles qualités de son esprit, & les graces de son corps. Bien fait de sa personne, beau de visage, de mœurs douces, d'un esprit vif, mais flexible, d'un génie vaste & fublime, parlant avec élégance: tous ces talens lui ouvroient une entrée avantageuse dans le monde. Il en connut & éprouva les dangers; & perfuadé qu'il ne pouvoit y demeurer avec furcté, il se retira (e) à Cîteaux en 1113, accompagné de trente Gentilshommes qu'il avoit convertis. Jusques-la cette Abbaye s'étoit vûc réduite à un petit nombre de Religieux. L'Abbé Estienne en gémissoit devant Dieu, mais dans l'espérance que sa miséricorde multiplieroit ses Serviteurs. Au bruit de la retraite de Betnard & de fesCompagnons à Citeaux, ils y furent fuivis () par des personnes de tout âge, de toutes dignirés, & de tous les côtés, voyant que ce qui leur avoit d'abord paru au-dessus des " forces humaines dans l'observance établie en cette Abbaye, n'étoit pas impraticable.

Sa conduite pendant fon Noviciat.

III. Dès le premier jour que Bernard entra dans l'apparement destiné aux Novices, il commença (g) de pratiquer ce qu'il devoit un jour enseigner aux autres. Il avoit toujours dans le cœur, & souvent dans la bouche cette parole: Bernard, qu'est-tu venu faite? Jamais il ne se pardonnoit rien, morrissant continuellement les désirs sensuelles, & les sens par lesquels ils

<sup>(</sup>a) Guillelm. in vita Bernard. cap. 4,

<sup>(</sup>b) Ibid. -(c) Ibid. cap. 1.

<sup>(</sup>d' Ibid. (e) Ibid. cap. 4. (f' Manriq. ad ann. 1213. (g) Guillelm. cap. 4.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 310

entrent dans le cœur; à peine leur accordoit-il la liberté néceffaire pour le commerce de la vie civile & extérieure. Il se fit de cette conduite une habitude qui se changea presque en nature, ne vivant plus que pour les choses spirituelles; ensorte que voyant des yeux du corps, il ne voyoit pas ; écoutant, il n'écoutoit pas; mangeant, il ne goûtoit rien. On s'en apperçut, quand après avoir passé une année entiere dans le dortoir des Novices, il ne scavoit pas, lorsqu'il en sortit, si le haut du plancher étoit en voute, ni s'il y avoit dans l'Eglise plus d'une senêtre. Il veilloit au-delà de ce que peut la foiblesse humaine, n'apportant d'autre moderation à ses veilles, que de ne point passer toute la nuit sans dotmir. A l'égard du manger, il ne s'y portoit que par la seule crainte de tomber en défaillance. Quoique (a) d'un naturel fort délicat, il ne se dispensoit d'aucun exercice de la vie commune, travaillant des mains, bêchant la terre, coupant du bois, le portant sur ses épaules, sciant les bleds. Il aimoit à lire l'Ecriture fainte, fans commentaire & de fuite, difant, qu'il ne l'entendoit jamais mieux que par elle-même : néanmoins il lisoit aussi les interprétations des saints Peres de l'Eglise, se faisant un devoir de conformer les fentimens aux leurs.

I V. Ayant fini son Noviciat (b) il fut revêtu de l'habit Religieux avec ses Compagnons, & tous ensemble se consacrerent à vaux en 1114. Dieu par la profession solemnelle, au commencement de l'an 1114. L'un d'eux, nommé Hugues, sut choisi la même année pour Al bé de Pontigny, & préferé à Bernard, peut être comme fon ancien. L'année suivante l'Abbé Estienne envoya les freres de Bernard, Religieux comme lui de Cîteaux, pour bâtir le Monastere de Clairvaux, & leur donna Bernard pour Abbé. Ils firent d'une retraite de voleurs un Temple de Dieu, & une Maifon de prieres; (c) vivant dans une grande simplicité & une merveilleufe pauvreré d'esprit, dans la faim, dans la foif, dans le froid, dans la nudité, faifant fouvent du potage de feuilles de hêtres, mangeant du pain d'orge, de millet & de vesce. L'Abbaye de Clairvaux étant située dans le Diocèse de Langres, c'étoit à Joceran qui en étoit Evêque, de donner à Bernard la bénédiction Abbatiale; mais cet Évêque étant ou absent, ou occupé d'autres affaires, Bernard alla à Châlons la recevoir de

<sup>(</sup> a) Ibid. (c) Guillelm, vita Bernard, cap. 5. & (a) Ibic. (b) Mabillon, lib, 72, Annal, num. 77, Mabillon, dib, 72, Annal, num, 95, 96, 97.

Guillaume de Champeaux, avec qui il lia depuis ce moment-là une amitié très-étroite.

Sa maniere

V. L'établissement de Clairvaux qui ne s'étoit formé que de gouverner. Jentement, prit insensiblement des accroissemens. Grand nombre de personnes venoient à ce Monastere, les uns pour converser avec Bernard, & jouir de sa présence; les autres pour se mettre sous sa discipline. Il disoit à ceux qui témoignoient de l'empressement pour être reçus à Clairvaux : Si vous (a) désirez vivre dans cette Maifon, il faut que vous laissiez dehors les corps que vous apportez du monde; il n'y a que les ames qui doivent entrer ici, la chair ne sert de rien. Voyant que les Novices s'estrayoient par la nouveauté de ce discours, il soulageoit leur foiblesse en leur disant, que par le corps qu'il leur ordonnoit de laisser dehors, il entendoit la concupiscence. Il fortit de Clairxaux (b) une Colonie pour aller établir un Monastere dans le Diocèfe de Chálons, en un lieu qui fut nommé Trois-l'ontaines. Guillaume de Champeaux avoit demandé cet établissement à Bernard , pour s'unir enfemble encore plus étroitement. Cet Abbé envoya une autre Colonie dans le Diocèfe d'Autun, qui donna naissance au Monastere de Fontenay, cela se passa en 1118. L'année fuivante il ceda à faint Norbert le lieu dit Prémontré, qu'un homme de bien nommé Guy lui avoit donné pour y établir un Monastere suivant la Regle observée à Clairvaux.

Conversion la fœur de S. Bernard.

VI. De toute la famille de Bernard il ne restoit dans le monde que fa sœur Humbeline. Ses sreres s'étoient consacrés à Dieu dans (c) le Monastere. Elle y vint avec toutes ses parures mondaines. Aucun de ses freres ne voulut l'entretenir. Mais ayant déclaré qu'elle se présentoit comme une pécheresse pour demander conseil des gens de bien . Bernard vint à elle pour essayer de la convertir. Il lui rappella les exemples de leur mere commune, celui de ses freres, uniquement occupés de leur falut. tandis qu'elle ne l'étoit que du foin de fon corps, & ne penfoir qu'à la terre. Honteuse de ses égaremens elle entra dans le dessein que son frere lui inspiroit de renoncer au monde, & de se donner toute entiere à Dieu.

Il fait un voyage à Paris , affifte à divers ConciVII. En 1122 Bernard fut obligé (d) de faire un voyage à

(a) Guillelm. in tita Bernard. cap. 4. (c) Guillelm. ibid. cap. 6. (b) Id. ibid. cap. 13. (d) Manriquez, ad ann. 1122. Paris .

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX,&c. 321 Paris, où, à la priere d'Estienne Evêque de cette Ville, il sit un discours, imprimé dans le Recueil de ses ouvrages, sous le titre: de la réforme des Eccléfiastiques. En 1126 il écrivit (a) au Pape Honorius II. en faveur d'Alberic , élu Evêque de Châlons d'une voix unanime du Clergé & du Peuple. Invité en 1128 au Concile de Troyes, il s'excufa d'abord d'y venit, sur une siévre aigue dont il étoit tourmenté; mais enfuite il s'y rendit avec les Abbés de Citeaux, de Pontigny, de Trois-Fontaines. Il écrivit niême à Thibaud, Comte de Champagne, pour le féliciter sur l'honneur que le Cardinal Matthieu, Evêque d'Albane, & Légat du Pape en France, avoit fait à la Ville de Troyes, de la choisir pour cette Assemblée. Louis VI. Roi de France, surnommé le Gros voulant examiner lequel des deux l'on reconnoîtroit pour Pape, ou'd'Innocent, ou d'Anaclet, indiqua en 1130 un Concile à Estampes, où Betnard fut nommément appellé, de l'avis commun du Concile. On s'en rapporta (b) à lui pour la décision de cette affaire. Bernard n'accepta la commission qu'avec crainte, & par le conseil de ses amis. Il examina soigneusement la forme de l'élection, le mérite des Electeurs, la vie & la répuration de celui qui avoit été élu le premier ; puis il déclara que l'on devoit recevoir Innocent pour Pape. Tous y applaudirent, & ayant chanté les louanges de Dieu, selon la coutume, ils promirent obeiffance au Pape Innocent, & fouscrivirent à son élection. Elle fut aussi confirmée dans un Concile (c) de seize Evêques affemblés à Virzbourg au mois d'Octobre de la même année 1130 par ordre du Roi Lothaire. Le Pape, à l'invitation (d) des deux Rois, & des Evêques des deux Nations, fit un voyage en France & en Allemagne. Etant à Liege, où l'on avoit assemblé un Concile, Lothaire le pressa de lui rendre les investitures; S. Bernard (e) qui étoit présent, s'opposa à la proposition du Roi, en fit voir la malignité, & obligea Lothaire à se désister de sa demande. Après le Concile de Liege, le Pape Innocent en tint un à Reims au mois d'Octobre de l'an 1131, où il couronna Roi, Louis, second fils de Louis le Gros, devenu son aîné par la mort de Philippe, qui avoit été couronné dès le 14 d'Avril 1129. Saint Bernard , que le Pape (f) vouloit avoir

<sup>(</sup>a) Bernard. Epift, 13. (b, Ernaldus, lib. s, de vita Bernard. cap. 1. Sugeri, sita Ludovici, pag. 377. (c) Annal. Magdeburg, avud Mabillon,

Tome XXII.

Prafat. in tom. 1. Bernard. (d) Ernaldus, lib. 2, cap. 1.

Sſ

toujours auprès de lui, se trouva à ce Concile, assissant avec les Cardinaux aux déliberations publiques. Les Particuliers s'adreffoient même à lui pour leurs affaires, dont il faifoit enfuite le rapport à la Cour.

S. Bernard 3131.

VIII. Sigefroi, Evêque de Genes, étant (a) mort en 1130. Evechés, re- on offrit à Bernard de le remplacer; mais il s'en excusa, & poir le Pape à refufa l'année suivante l'Evêché de Châlons, pour lequel il sit Clairvaux en élire Geoffroi, Abbé de saint Medard de Soissons. Le Pape Innocent, pendant son séjour en France, alla visiter l'Abbave de Clairvaux. Il y fut reçu (b) par les Pauvres de Jesus-Christ. grossierement vêtus, portant une Croix de bois simple & mal polie, chantant les Pfeaumes d'un ton modefte, les yeux attachés à la terre, sans regarder ni de côté ni d'autre. A ce spectacle le Pape & les Evêques qui l'accompagnoient ne purent retenir leurs larmes. Tous admirerent la gravité & la modestie de cette Communauté. Il ne se trouva rien dans Clairvaux qui pût exciter la cupidité, ni flater la fenfualité. On ne pouvoit y envier que les vertus ; les murailles étoient nues , même dans l'Eglife. Toutes les délices de la table consisterent en herbes & enlégumes, avec du pain bis. Si par hazard on eut du poisson, il fut fervi au Pape feul, les autres n'en eurent que la vue.

IX. Son féjour dans les Gaules ne fut pas long. Il étoit en S. Bernard en Lombardie en Avril de l'an 1132, & célebra à Aft la Fête de-L'Abbé Bernard le suivit en ce (c) voyage, fut le médiateur de la paix entre les Genois & les Pifans, & refufa une seconde fois l'Evéché de Genes, foit que Syrus eût abdiqué, foit qu'il n'eût pas encore été placé sur le Siége Episcopal de cette Ville. Le Roi Lothaire avoit fourni au Pape deux mille hommes pour lui aider à rentrer dans Rome. Ce secours n'étant pas suffisant, Bernard écrivit au Roi d'Angleterre, qui joignit ses troupes à celles du Roi de Germanie. Le Pape entra dans la Ville le premier de Mai del'an 1133. Bernard après y avoir fait quelque léjour avec le Pape . passa par son ordre en Allemagne, pour reconcilier l'Empereur Lothaire avec les neveux de son prédécesseur, Conrad & Frederic.

( b ) Ernald. lib. 2 , cap. >.

<sup>(</sup>a) Mabillon. in Chronolog. Bernard. (e) Mabillon. in Chronolog. Bernard. ed 200. 1230. ed ann. 1132.

# PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 323

X. Il n'y avoit pas longtems que Bernard étoit de retour à S. Bernard Clairvaux, lorsque (a) le Pape Innocent l'appella au Concile voyageen Itaconvoque à Pife. En paffant par la Lombardie, les Milanois le lie en 1134. prierent par lettres de les reconcilier avec l'Empereur & le Pape Innocent qui les avoit excommuniés & ôté à leur Ville la dignité de Métropole, pour avoir pris le parti de l'Antipape Anaclet, Bernard leur promit sa médiation, & aussitôt que le Concile de Pife fut fini, il alla à Milan avec deux Cardinaux envoyés par le Pape; Gui, Evêque de Pife; Matthieu, Evêque d'Albane; & Geoffroi , Evêque de Charrres. Les Milanois vinrent au-devant d'eux jusqu'à sept milles. On traita en public du fujet de leur voyage. Toute la Ville se soumit à l'obéissance du Pape Innocent. Elle quitta le parti de Conrad, pour ne reconnoître d'autre Roi que Lothaire. Les Peuples, aux discours de Bernard, se convertirent, frappés de ses vertus & de ses miracles. Ils firent leur possible pour l'obliger d'accepter le Siége Archiépifcopal de Milan, vacant par la déposition d'Anselme; mais il le refusa constamment. De cette Ville il passa, (b) par ordre du Pape, à Pavie & à Cremone pour y rétablir la paix. Sa médiation

X I. Il eut la consolation, en revenant à Clairvaux, d'y trou- nouveaux báver la Communauté dans une union parfaite. Le nombre des timensa Clair-Religieux s'étoit augmenté, & le lieu où ils étoient logés se vaix, va en Aquitaine en trouvant trop serré pour les contenir, il parut (c) nécessaire de 1115, bâtir le Monastere en un lieu plus étendu & plus commode. Thibaud, Comte de Champagne, les Evêques voisins, & plufieurs Nobles & riches Marchands fournirent aux frais. Pendant qu'on se disposoit à exécuter le plan de ce nouveau bâtiment, Bernard recut ordre du Pape de passer en Aquitaine avec le Légat Geoffroi, Evêque de Chartres, pour travailler de concert à délivrer cette Province du schisme dans lequel Gerard , Evêque d'Angoulême, l'avoit engagée. Guillaume IX. Comte de Poitiers, & Duc d'Aquitaine, étoit le plus fort appui du schisme. Dès l'an 1131, Bernard avoit eu avec lui une conférence fur ce fujer, mais fans fuccès. Dans une feconde, qui fe fit à Parthenai en 1134, le Duc parut se déclarer pour le Pape Innocent, mais à des conditions trop onéreuses. L'Abbé de Clairvaux (d) étant entré dans l'Eglise le lendemain de la

for inutile aux Cremonois.

<sup>(</sup> a) Mabillon. Chronolog. Bernard, ad ann. 1134, & Ernald, lib. 2. vitæ Bern.

<sup>(</sup>b) Bernard Evift, 124. (c) Ernald. lib. 2 , cap. 5. (d) Id, ibid.

conférence, pour offrir les faints Mysteres, le Duc n'ofant y entrer, parce qu'il étoit d'une autre communion, resta à la porte. Après la confécration le Saint donna la paix aux Fideles; puis poussé par un mouvement plus qu'humain, il met le Corps de Jefus-Christ fur la patene, le porte avec lui, & le visage tout en feu , & les yeux étincellans, ii fort de l'Eglife, non en suppliant, mais en menaçant; & adresse au Duc ces paroles terribles: Nous vous avons prié, & vous nous avez méprifés; voici le Fils de la Vierge qui vient à vous; le Chef, le Seigneur de l'Eglise que vous perfécutez: Voici votre Juge au nom duquel tout fléchit au Ciel, fur la terre, & aux enfers: Votre Juge entre les mains duquel votre ame viendra. Le mépriferez-vous aussi, comme vous avez méprifé ses serviteurs? Tous les assistans fondoient en larmes, attendant avec frayeur le fuccès de cet évenement. Le Duc faisi de peur tombe par terre, hors de lui-même, jettant de profonds foupirs. Le Serviteur de Dieu le pousse du pied , lui ordonne de se lever, & d'écouter debout la Sentence de Dieu. Voilà, lui dit-il, l'Evêque de Poitiers que vous avez chassé de son Eglife; reconciliez vous avec lui par le baifer de paix, & le remenez vous-même à fon Siége. Rétabliffez l'union dans vos-Etats; foumettez-vous au Pape, comme route l'Eglife lui obéit-Le Duc exécuta, sans répondre, ce que le faint Abbé venoit de luis ordonner. Ainsi les troubles que le schisme avoit causés dans l'Aquitaine furent appaifés. Il n'y eut que Gerard, Evêque d'Angoulême, qui s'opiniatra dans le parti d'Anaclet.

XII.Son crédit diminuoit de jour en jour, & celui duPape Innofaitun troisé- cent s'augmentoit. Il ne laissa (a) pas d'écrire à Bernard en 1137 lalleen 137. de venir au secours de l'Eglise; il en sut aussi prié par les Cardinaux. Arrivé à Viterbe, le Pape & les Cardinaux lui sirent part de la disposition où étoit l'Empereur de soutenir l'Eglise par la force des armes. L'Abbé de Clairvaux informé que la plûpart des Schifmatiques ne tenoient pour l'Antipape, que parce qu'ils craignoient les reproches qu'on leur feroit, s'ils l'abandonnoient, après le ferment de fidelité qu'ils lui avoient fait, entra en conférence avec eux , les défabufa fur leur ferment , & les fit rentrer dans l'unité de l'Eglise. Il sit à Roger, Roi de Sicile, des conditions de paix pour l'engager à rentrer dans l'obéissance du Pape Innocent. Roger proposa une conférence pour examiner la validité de son élection. Les disputes durerent huit jours en présence de-

<sup>(</sup>a) Ernaid, lib, 2. cap. 7.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 125 ce Prince.Le dernier jour il n'y eut que Pierre de Pife & Bernard qui parlerent. Pierre avoit été nommé de la part du Roi, parce qu'il le connoissoit pour éloquent ; mais Bernard l'emporta sur lui par ses raisons. Le succès de la conférence jetta Anaclet dans un chagrin qui lui donna la mort le septiéme de Janvier de l'an 1138.

XIII. Ceux de son parti élurent, de concert avec le Roi 11 fait finir Roger, Gregoire, Prêtre-Cardinal, à qui ils donnerent le nom 1118. de Victor. Mais par cette élection, ils avoient moins en vue de perpétuer les troubles inféparables du schisme, que de se faire des conditions avantageuses en se reconciliant avec le Pape. Les parens d'Anaclet se reconcilierent en esset avec Innocent II. & Victor étant venu de nuit trouver saint Bernard, ce saint Abbé lui sit quitter tous les ornemens Pontificaux, & le mena aux pieds d'Innocent II. qu'il reconnut pour seul Pape légitime, le jour de l'Octave de la Pentecôte, 29 de Mai 1138. Cinq jours après Bemard fortit de Rome pour retourner à Clairvaux, (a) n'emportant avec lui qu'une dent de faint Cefaire, & quelques autres reliques des Saints. Le Clergé, la Noblesse & le Peuple le reconduisitent hors de Rome, le regardant comme l'auteur de la paix.

X I V. Avant son départ il reconcilia Pierre de Pise, Car- Concile de dinal, avec le Pape, qui lui rendit sa dignité dont il l'avoit Latran en privé pour s'être attaché à l'Antipape Anaclet; mais dans le Concile qu'il tint à Rome le huitieme d'Avril 1130, il l'en priva une seconde sois. Bernard s'en plaignit au Pape même, par une (b) Lettre très-forte, où il prend la défense de Pierre de Pife, & fait voir que le Pape ne pouvoit, sans ternir sa propre réputation, révoquer ce qu'il avoit accordé à ce Cardinal en le rétablissant dans sa place & dans tous ses honneurs. Je ne parle pas ainfi, lui dit-il, pour trouver à redire à la rigueur Apostolique, & au zèle ardent dont Dieu vous dévoroit contre les ennemis de l'unité; mais quand la faute-n'est pas égale, la punition ne doit pas l'être; & il ne convient pas d'envelopper dans la même Sentence celui qui a quitté le péché, & ceux que le péché quitte.

X V. Guillaume, Abbé de faint Thierri, & quelques autres Concile de Nouloient engager Bernard à écrire contre les erreurs qu'Abail. Sensen 1140,

c 1. pag. 1018.

Ernald, lib. 4, vice Bernard cap. 1, 6 ( b ) Epiff. 213.

lard continuoit de répandre, quoiqu'elles eussent été condamnées au Concile de Soiffons. L'Abbé de Clairvaux aima mieux l'avertir en secret, que de le confondre publiquement. Cette démarche de charité lui réuflit pour un tems; mais Abaillard se siant trop à son esprit & à son expérience dans la dispute, demanda à l'Archevêque de Sens de se défendre en public contre ses Adverfaires, & d'appeller Bernard au Concile. Il se tint le 2 de Juin 1 140. Henri, Archevêque de Sens y présida, assisté des Evêques de Chartres, d'Orleans, d'Auxerre, de Troves, de Meaux, & d'un grand nombre d'Abbés. Louis, Roi de France, s'y trouva, avec les Comtes de Nevers & de Champagne. L'Archevêque de Reims y vint aussi. L'Abbé Bernard produisit au milieu de l'assemblée le Livre de la Théologie d'Abaillard, & les propositions absurdes, ou plutôt hérétiques, qu'il en avoit extraites, demandant ou qu'il les prouvât, ou qu'il les désavouât. Abaillard ne fit ni l'un, ni l'autre. Bernard au contraire avant prouvé évidemment la fausseté des propositions, le Concile les condamna, & pria le Pape, auquel Abaillard avoit appellé, de les condamner aussi. La lettre Synodale au Pape, est de l'Abbé de Clairvaux,

S. Bernard fonde divers Crossade.

X VI. Dans les années fuivantes, comme dans les précédentes, il fut occupé de la fondation de plusieurs Maisons de Dessein de la son Ordre en diverses Provinces. En 1 144 il sut le médiateur (a) de la-paix entre le Roi Louis, & Thibaud Comte de Champagne. L'année d'après le jeune Roi ayant reçu du Pape Eugene une lettre, on il exhortoit tous les François à secourir l'Eglise d'Orient, déclara à quelques Seigneurs de sa Cour qu'il étoit résolu de se croiser, pour accomplir le vœu que Philippe son frere ainé avoit fait , & qu'une mort imprévue ne lui avoit pas permis d'accomplir. Ces Seigneurs lui conseillerent de consulter là-dessus l'Abbé de Clairvaux, qui fut d'avis, qu'une affaire de cette importance devoit être renvoyée au Pape pour en déliberer. La réponse du Pape sut favorable. En conséquence le Roi Louis affembla les Evêques & les Seigneurs à (b) Vezelai en Bourgogne, le 31 de Mars 1146, qui étoit le jour de Pâques. La Croifade fut résolue, & Bernard chargé de la prêcher. A son premier discours, on s'écria de tous côtés pour demander des Croix; le nombre de celles que l'on avoit préparées ne futfisant

<sup>(</sup> a ) Bernard. epif. 220 , 221. lib. 3 , vitæ Bernardi , cap. 4, (b) Bernard, epift. 416, & Guillelm,

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX,&c. 327 pas, Bernard se trouva obligé d'y suppléer en mettant en piéces

fes habits. Il fit en cette occasion plusieurs miracles. Le troisième Dimanche d'après Pâques le Roi Louis assembla un Parlement à Chartres, pour regler le voyage de la Croifade. Pierre, Abbé de Cluni, invité à cette affemblée, ne put y venir, (a) parce qu'il tenoit le même jour un Chapitre de son Ordre. L'avis commun étoit de choisir Bernard pour Chef de la Croisade, Il (b) le

refuſa.

XVII. En 1147 Alberic, Evêque d'Ostie, envoyé à Tou- S. Bern louse, comme Légat du Pape Eugene, pour combattre l'héré- Henriciens tique Henri , Disciple de Pierre de Druis , prit avec lui Geof- en 1147froi , Evêque de Chartres , & l'Abbé de Clairvaux. Henri étoit un (c) Moine apostat, qui étant retourné dans le siècle, s'y adonna à la débauche, furtout à l'impureté. Se trouvant dénué

de tout, il fut obligé de mandier son pain, & d'errer par-tout en vagabond, parce que personne ne vouloit le recevoir. Pour se tirer de la mifere, il se mit à prêcher dans le Mans & à Touloufe les erreurs de son Maître. Les peuples amateurs de la nouveauté, se laisserent séduire. Bernard par ses discours & par fes miracles, détrompa ceux qui avoient été infectés d'erreurs, foir au Mans, foir à Toulouse, soir ailleurs. Un des plus éclarans miracles fur celui qu'il sit à Sarlat en Perigord. Après avoir fini son discours, grand nombre de personnes lui présenterent des pains à benir; en les benissant, (d) il éleva la main, sit dessus le ligne de la Croix, & dit: Vous connoîtrez que ce que nous vous disons est vrai, & que ce que les Hérétiques vous prêchent est faux, si vos malades guérissent aussitôt qu'ils auront mangé de ces pains. L'Evêque de Chartres, craignant qu'il ne se sût trop avancé par une proposition si générale, ajouta: S'ils le mangent avec foi, ils recouvreront la fanté. Mais Bernard qui ne craignoit point, reprit: Ce n'est pas ce que je dis; mais assurément ceux qui en gouteront feront guéris, afin qu'ils scachent que nous sommes véritables, & vraiment envoyés de Dieu. La chose arriva ainsi: Tous les malades qui goûterent de ces pains y trouverent la guérifon à leurs maux. Les Henriciens répandus dans le Perigord avoient pour Chef un nommé Ponce. Le Moine Heribert décrit les erreurs des Henriciens du Perigord, dans

<sup>(</sup>a) Bernard, epift. 364.

<sup>(</sup>b) Id. epift. 156.

<sup>(</sup>c) Id. epift. 141 , 242.

<sup>(</sup>d) Gaufridus, vita Bernardi, lib. 3 , cap. 6.

une Lettre adressée à tous les Fideles, & imprimée dans les Analectes de Dom Mabillon. On aura lieu de les détailler dans la fuite, de même que celles des divers Hérétiques de ce tems, Nous remarquerons seulement ici que la plupart ne reconnoisfoient point d'Eglise hors de leur secte; qu'ils rejettoient le bapteme des enfans, & le mariage, le culte des Saints, les jeunes, & les autres mortifications corporelles.

Gilbert de la Porrée en £148.

XVIII. Gilbert de la Porrée, Evêque de Poitiers, étoit accusé d'erreurs toutes différentes ; sçavoir d'enseigner que l'Essence divine n'est pas Dieu; que les propriétés des personnes divines ne sont pas les personnes mêmes ; que la Nature divine ne s'est pas incarnée, mais seulement la personne du Fils. Toutes ces erreurs lui furent reprochées dans le Concile de Paris en 1147, en présence du Pape Eugene qui présidoit à cette assemblée. On y disputa beaucoup sur cette matiere; mais le Pape en renvoya la décisson au Concile qu'il devoit tenir à Reims le 22 de Mars de l'année fuivante 1148. Bernard qui avoit été le principal adversaire de Gilbert dans le Concile de Paris, l'atraqua encore dans celui (a) de Reims, & le convainquit d'erreur. Le Concile en condamna tous les articles, défendit la lecture du Livre de Gilbert, & ordonna que l'on y corrigeroit tout ce qui avoit rapport aux erreurs condamnées.

Bernard écrit fes Lieres de la en 1149 , 1110.S.muit en e 153.

X I X. La Croisade n'ayant pas (b) eu le succès qu'on en avoit attendu, le Roi Louis revint en France en 1149. La Confidération même année le Pape Eugene rentra dans Rome; & ce fut pour le consoler au milieu de tant d'afflictions dont son Pontificat avoit été agité, que saint Bernard composa l'ouvrage intitulé. de la Considération. Il reçut lui-même une lettre de consolation de Jean, Abbé de Casemarie, au sujet de la Croisade. Eugene III. mourut le huitième de Juillet 1153, après huit ans & près de cinq mois de Pontificat. Bernard, dont les forces défaillissoiene de jour en jour, lui survêcut de peu, étant mort le vingtiéme d'Aour de la même année, dans la foixante-troisième de son âge, trente-huit ans depuis qu'il avoit été élu Abbé de Clairwaux.

Son éloge.

X X. Sa piété connue de toute l'Eglife; fon zèle pour la pureté de la foi; le grand nombre de ses miracles l'ont fait mettre

<sup>(</sup>a) Gaufridus, vita Bernard, lib. 3, (b) Mabillon. Chronol. Bernard. ad ann. 1149,1150,1153. £87. \$. 24

# PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 329

au (a) nombre des Saints, presqu'aussitôt après sa mort, c'està-dire, en 1174, par Alexandre III. Ce Pape, qui n'éroit pas moins informé de son sçavoir & de sa doctrine, que de sa fainteté, lui donna le premier, le titre de Docteur de l'Eglife, en lifant à la Messe qu'il célebra le jour de sa Canonisation, la Collecte & l'Evangile que l'on a coutume de lire le jour de la Fête des Docteurs. Innocent III. élu en 1198, fit lui-même en l'honneur de faint Bernard une Collecte particuliere, où il lui donne la qualité d'Abbé & de Docteur excellent. Quelques-uns l'ont qualifié depuis, Docteur mielleux, à cause de la douceur de son ffyle & de les expressions. Nicolas le Fevre, Précepteur de Louis le Juste, nommoit faint Bernard, le derniet des Peres, parce qu'il est le dernier qui ait suivi la méthode des anciens.Peres , de traiter les matieres théologiques en s'appuyant sur l'Ecriture & fur la Tradition. On les traita depuis par des raisonnemens philosophiques; & c'est ce qu'on appelle Théologie scholastique. par opposition à la Théologie positive suivie par les Peres. Saint Bemard avoit su leurs écrits, surtout ceux de saint Augustin, comme il est aisé de le voir, par son Traité de la grace & du libre arbitre. Lors donc qu'il disoit (b) à ses amis, qu'il n'avoit eu d'autres Maîtres dans l'étude de l'Ecriture fainte que les chênes & les hêtres, il ne vouloit dire autre chose, finon, qu'il avoit plus (c) de confiance en la priere, qu'en sa propre industrie & en son travail. D'où vient qu'après avoir (d) dit, qu'il avoit recu principalement dans les champs & dans les bois l'intelligence des Ecritures, il ajoute, par la méditation & par la priere. On ne peut mieux juger de l'autorité & du crédit qu'il s'étoit. acquis dans le monde & dans l'Eglife par fes vertus & par fa science, que sur le rapport de Guillaume, Abbé desaint Thierri. témoin oculaire. S'est-il trouvé, dit-il, (e) un homme, en parlant de faint Bernard, à la volonté duquel les plus grandes Puissances de la tetre, soit du siècle, soit de l'Eglise, ayent déferé avec tant de foumission, & aux confeils duquel elles se soient rendues avec tant d'humilité? Les Rois, les Princes, les Tyrans les plus superbes, les Gens de guerre, les Usurpateurs les plus violens le craignent, & le réverent de telle forte, que

<sup>(</sup>a) Tom. 10, Concil, pag. 1376, & Mabillon. Præfat. in sp. Bernardi, num. 2.
(b) Guillelm. vita Bernard. lib. 1, num.

<sup>(</sup>b) Guillelm. vita Bernard. lib. 1,

Tome XXII.

<sup>(</sup>c) Id. lib. 3, cap. 1, num. 1. (d) Id. lib. 1, cap. 4, num. 13. (e) Ibid cap. 14, num. 70.

# SAINT BERNARD;

Fon voit en quelque façon en lui cette parole de Notre-Seigneur

• As En Diferjes: Je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds

les serpens, les scorpions, & toure la puissance de l'ennemi, &
rien ne vous pourra nuire. Trois Abbés concemporains de faint
Bernard, ont pris foin d'en écrite la vie; Guillaume, dont nous
venons de parler; Arnaud, Abbé de Bonneval dans le Diocét
de Vienne; & Geosfrois, Religieux de Clairvaux, Secretaire du
Saint. Leurs ouvrages que l'on a imprimés à la suite des écrits
de faint Bernard, on tré traduits en François par M. le Maitre,
fous le nom emprunté du sieur Lamy, & imprimés en cette
langue à Paris, cliez Antoine Vitré, en 1648 in 4<sup>8</sup> & 1649 in 8<sup>8</sup>.

#### ARTICLE II.

Des Ecrits de saint Bernard.

§. I.

# De fes Lettres.

E premier tome des Ouvrages de saint Bernard, selon

l'édition de Paris en 1719, comprend ses Lettres

qui y font au nombre de quatre cens quarante-sept, rangées pour la plus grande partie suivant l'ordre chronologique. Nous suivrons cette disposition. Pendant que ce saint Abbé séparé de Epift. 1, edit. fa Communauté pour cause de maladie, vivoit seul dans une Parif. ann. cellule hors de l'enceinte du Monastere, le Grand Prieur de 1719, pag. 1. Cluni, que l'on croit être Bemard surnommé le Gros, vint à Clairvaux fous le prétexte de s'y édifier, mais en effet pour en retirer Robert, cousin germain de saint Bernard, qui après avoir été d'abord offert à l'Abbaye de Cluni, avoit fait profession à Cîteaux, d'où il étoit forti pour passer à Clairvaux. Il ne lui sut pas difficile de tenter ce jeune homme, à qui la vie dure de Citeaux & de Clairvaux étoit peut-être devenue à charge. Quoiqu'il en soit, le Grand Prieur l'emmena, le revêtit de l'habit de l'Ordre de Cluni, obtint de Rome un Rescrit qui ordonnoit à Robert de se stabilier à Cluni, & lui sit faire une nouvelle profession. Saint Bernard fut quelque tems à attendre si Robert reviendroit de lui-même; mais frustré de son espérance, il lui écrivit une Lettre que l'on peut regarder comme la plus élo-

S. Bernard.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 331

quente de toutes, également remplie de force, de fentimens de tendresse & de charité. Comme il la dictoit en pleine campagne. pour la tenir plus secrette, à Guillaume son Secretaire, depuis premier Abbé de Rieval en Angleterre, il furvint une pluie. Le Secretaire voulant serrer le parchemin sur lequel il écrivoit, faint Bernard lui dit: C'est l'œuvre (a) de Dieu, écrivez, ne craignez rien. Le Secretaire continua ; & encore qu'il plût tout autour, la lettre ne sut pas mouillée. Saint Bernard fait envifager doucement à Robert qu'il n'a pu fortir de Clairvaux sans violer son vœu d'obéissance, ni en quitter l'habit sans apostasse; que personne ne s'étant trouvé à Rome pour résuter les raisons exposées dans la supplique des Clunistes, il se flatoit en vain que le Siège Apostolique l'avoit délivré, tandis que la Sentence du fouverain Juge tenoit sa conscience enchaînée; qu'au reste, l'Abbaye de Cluni n'avoit eu aucun droit de le revendieuer, puisqu'il n'avoit été que promis, & non pas donné à ce Monastere; que ses parens n'avoient pas demandé qu'on le reçût ; qu'il n'avoit pas été offert en présence de témoins, ni sa main couverte de la palle de l'Autel; qu'ainsi c'étoit du siécle, & non de Cluni, qu'il étoit venu à Citeaux; qu'il avoit demandé d'y être reçu, fait un an de Noviciat, après lequel il avoit fait profession. Saint Bernard censure en passant la vie molle, commode & délicare que l'on menoit à Cluni, & fait voir à Robert qu'étant très-dangereuse pour le falut, il lui est expédient de revenir à Clairvaux observer l'abstinence, les veilles, le silence, le travail des mains. & les autres austerirés. Cette Leitre écrite vers l'an 1110 fut pour lors fans effet; mais en 1122 Pierre devenu Abbé de Cluni, renvoya Robert à faint Bernard.

 Son zèle ne se bornoit pas aux Religieux de son Ordre. Erist. 2, pag. Avant scu que Foulques , Chanoine régulier , gagné par les 8carelles & les promelles de son oncle, avoit quitté son Monastere pour vivre dans le monde en Clerc féculier, lui écrivit qu'il devoit plutôt obéir à Dieu avec qui il s'étoit engagé par vœu, qu'à fon oncle qui ne cherchoit qu'à le perdre en le tirant du Cloître, pour le jetter dans les délices du siécle. Vous qui l'aviez méprifé, comment, lui dit-il, vous y attachez-vous de nouveau? Si vous prétendez jouir des avantages temporels, & ensuite des biens éternels, on vous dira : Souvenez vous, mon Luc, 16, 25. fils, que vous avez reçu vos biens dans votre vie. Mais quels sont

<sup>(</sup> a ) Bernard, vite per Guillelm, lib. 1 , cap. 11.

donc ces biens que vous avez reçus? Des Bénéfices de l'Eglife! Fort bien. Vous vous imaginez que vous n'en recevez pas gratitement les revenus, parce que vous afifiez à Matines, à la Meffe, aux Heures du jour & de la nuit. En effer, il eft jufte que celui qui fert à l'Autel, vive de l'Autel; c'eft ce que l'on vous accorde fans peine, si vous fervez bien. Mais on ne vous permet pas d'ufer des biens de l'Autel pour le luxe, pour contenter votre vanité, pour acheter des brieds dorées, des felles brodées, des éperons argentés, des bracelets de pourpe au col & aux mains. Non, tout ce que vous retenez des revenus (a) de l'Aytel, après avoir foumi à votre nourriture & à votre habil-

lement, n'est pas à vous : c'est une rapine, c'est un facrilege.

III. Les Chanoines d'Audicour dans le Diocète de Châlons pardiffioint inquiets de quelques-uns de leurs Confreres qui s'étoient retirés à Clairvaux. Saint Bernard les raffura en leur écrivant, qu'il n'avoit reçu ces Chanoines dans fon Monafterqu'à la priere de plufieurs perfonnes de confideration, nommément de Guillaume de Champeaux, Evêque de Châlons, qui leur avoit même confeillé cette retraite, dans la vice de paffet d'une vie plus douce, telle que précrit la Regle de S. Augulin, à une plus auftere, comme est celle qui est prescrite par la Regle de faint Benoit. On met cette Lettre vers l'an 1120, de même

que la précédente.

IV. La fuivante fur écrite avant l'an 11a6. Elle est adressée à Amold, premier abbé de Morimont. Après avoir gouverne éctte Maison depuis sa fondation, c'est-à-dire, depuis san 1115 jusqu'en 11a7, dégoûté du gouvernement par les vexations des Séculiers, voissins du Monassere, és par la désobéssifiance de quelques-uns de ses Moines, il quitta Morimont avec quatre de sa Communauté, fans l'agrément de l'Abbé de Circaux. Saint Bernard en étant informé écrivit à Amold, pour l'engager à revenir à Morimont, dans la crainte que son exemple ne su musible à d'autres; mais Amold étoit passifé dans la Flandres, où il mourtt le troisséme de Janvier 1126. Ce que saint Bernard ayant appris, il écrivit par ordre du Chapitre général aux quatre Moines qui avoient accompagné Amold dans sa retraite, de retourner en leur Monastere sous peine d'excommunication. Adam & Evrard, deux édutreux , s'étoient retirés dans le

<sup>(</sup> a ) Quidquid precter necessarium ; setines , tuum non est: rapina est , sacripistum ac simplicem vestitum de Aisano | legium est. Bernard , epist . .

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 333

Diocèse de Cologne. Saint Bernard pria Brunon, qui en fut fait Archevêque quelque tems après, de les presser de rentter dans leur devoir. Ils s'excusoient, en disant : Notre Abbé nous a Epist. 7. commandé de le suivre, devions-nous lui désobéir. Saint Bernard répond: Qu'ils ne devoient pas lui obéir dans une chose mauvaise; qu'en tout cas, leur Abbé étant mort, ils devoient revenir à leur Monastere. Il regarde comme nulle, ou comme subreptice, la permission qu'ils disoient avoir obtenue du Saint Siège, de passer à une autre Maison; & parce qu'ils pouvoient lui objecter qu'il étoit passé lui-même de Cîteaux à Clairvaux , il dit, qu'il y avoit été envoyé par son Abbé. Il prévient une autre objection qu'on auroit pu lui faire; scavoir, qu'il recevoit à Clairvaux ceux qui fortoient des autres Monasteres, contre le gré de leurs Superieurs. Je les reçois, dit-il, pour les aider à accomplir les vœux qu'ils ont faits en un lieu où ils ne peuvent les observer. Par l'observation des autres préceptes de la vie monastique, ils récompensent l'infraction de la stabilité. Adam retourna à Morimont; & l'on croit que c'est lui qui fut choisi pour Abbé d'Eberbach dans le Diocèse de Virzbourg en Franconie, l'an 1127.

V. Brunon dont on vient de parler, fils d'Engelbert, Comte Epill. 8, 9, d'Altena, ayant été éiu Archevêque de Cologne, demanda à 10, vers l'ass faint Bernard, s'il devoit accepter l'Episcopat. Quel est l'homme affez hardi, lui répondit le faint Abbé, pour décider une question auffi délicate? Peut-être que Dieu vous y appelle : oferoit-on vous en détourner? Mais s'il ne vous y appelle pas, vous confeillera-t-on de vous y ingerer? Laissant donc sa réponse indécise, il se contente de représenter à Brunon la nécessité où l'on est de travailler à fon propre falut, avant de se charger de celui des autres; de consulter Dieu sur sa vocation, les dangers inséparables de la conduite des ames, la fermeté que l'on doit avoir dans la punition des crimes. Il le renvoie à faint Norbert, difant, que plus ce faint perfonnage approchoit de Dieu par fa vertu , plus il avoit de lumieres pour lui découvrir les desseins cachés de la Providence. Brunon accepta l'Episcopat, & fut sacré en

VI. Saint Bernard brûlant du feu de la charité que Guigues . cinquiéme Général des Chartreux, avoit allumé dans son cœur par sa Lettre, lui sit une réponse dans laquelle, après s'être loué de l'accueil qu'on lui avoit fait à la Chartreufe, il traite de la charité, de sa nature, de ses effets, de ses differens dégrés. T t iii

Epift. 21.

Il montre qu'elle confifte dans un cœur pur, une confcience droite, & une foi fincere qui nous fait aimer le bien de notre prochain, comme le nôtre; qu'il n'y a que la charité, cet amour pur, qui détache le cœur de l'amour du monde & de foi-même, pour l'attacher à Dieu seul ; que l'on peut dire en un sens trèsvéritable que la charité est Dieu même, & qu'elle est un don de Dieu, enforte que la charité essentielle communique la charité accidentelle; que cette charité nous rend léger le joug de la Loi, en nous la faifant aimer avec une pleine liberté; qu'elle purifie la crainte en se méiant avec elle, mais sans l'anéantir. Il diffingue dans l'homme quatre dégrés d'amour. L'homme commence à s'aimer pour lui-même, parce qu'il est charnel; mais faifant réflexion qu'il tient de Dieu son être, il se sent obligé de recourir à lui par la foi, & de l'aimer. Mais il s'aime pour foimême, & non pour Dieu, jusqu'à ce que pressé par ses propres befoins, il se familiarise, pour ainsi dire, avec Dieu, en s'occupant de lui dans la méditation, dans la lecture, dans la priere. Alors il goûte combien le Seigneur est doux, & l'aime nonseulement par rapport à soi, mais aussi pour Dieu même, C'estlà le plus haut dégré d'amour où l'hoinme puisse monter en cette vie. De s'aimer uniquement pour Dieu, cela paroît réservé aux Bienheureux dans le Ciel. Par une autre Lettre au même Guigues

Epiff. 13. & à ses Religieux, il leur témoigne sa douleur d'avoir passé auprès de leur Monastere sans avoir pu s'y arrêter, & se recueillit

avec eux pendant quelques jours. Epift. 12,14.

15, 16, 17.

VII. Le Clergé & le Peuple de Châlons avoient en 1126 ... choisi pour leur Évêque, Alberic, Docteur célebre à Reims. Saint Bernard qui en connoissoit le mérite, pria le Pape Honorius de confirmer l'élection. Elle n'eut pas lieu. Mais en 1139 Alberic fut élu Archevêque de Bourges. Saint Bernard , dans l'inscription de cette Lettre, ne se désigne que sous le titre de Moine & de pécheur, mais il se nomme dans la suivante au même Pape, qu'il sollicite en faveur de l'Abbaye de saint Benigne de Dijon. Il s'agissoit de la maintenir en possession de deux Celles ou Prieurés qu'on lui disputoit. L'affaire sut décidée en 1120 par Estienne, Archevêque de Vienne. L'Abbé de Clairvaux écrivit for le même sujet à Haimeric, Chancelier du Saint Siége, & à Pierre, Cardinal-Prêtre, Celui-ci se plaignit de ceque frint Bernard n'étoit pas allé le voir, comme il le lui avoit ordonné. Le faint Abbé s'excusa sur la résolution qu'il avoit faite de ne jamais fortir de son Cloître, sans y être contraint par de

PREMIERIABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 385 certaines raifons. Il s'excuse austi de ne pas lui avoir envoyé d'ouvrages , ne scachant de quelle nature il les souhairoit. Le Epif. 18. Cardinal Pierre s'expliqua là-dessus; & faint Bernard promit de le contenter. Il recommanda au même Cardinal, & au Chance- Epif. 19, 10. lier Haimeric, les Députés de l'Eglise de Reims, qui alloient à ... Rome demander, ce semble; le Pallium pour Renaud de Martigni, transferé à ce Siège en 1124 de celui d'Angers, Peutêtre avoient-ils encore d'autres affaires à ménager auprès du Saint Siege. On voit par ces Lettres que Gebuin, Chantre & Archi- Epifl. 17. diacre de Troyes, avoit fait un recueil des Sermons de faint Bernard, à mesure qu'il les prononçoit. Le Cardinal Pierre lui témoignoit une grande confideration. Cette faveur, lui répondit Epil. 12. le faint Abbé, me donne beaucoup de joie; mais ce qui la tempere, c'est la honte d'en être redevable, non à mon mérite, mais à l'idée qu'on vous en a donnée. Je suis confus d'être susceptible du vain plaisir de voir qu'on honore, ou qu'on aime dans ma personne, non ce que je suis, mais ce qu'on veut que je sois. Ce n'est point moi qu'on aime alors, mais je ne scai quoi qu'on met à ma place, c'est-à-dire, rien du tout. C'est ainsi que faint Bernard pensoit de lui-même. Il disoit de tous ceux qui louent : les juns ... patient pour flater, & ce font des fourbes & des imposteurs: les autres parlent felon leur opinion, & ce font des ignorans trop crédules; mais dans quelqu'esprit qu'on nous loue, nous sommes également vains de nous enfler de ces éloges. Il n'y a de fage que celui qui dit avec l'Apôtre : Je me retiens, de peur que quelqu'un ne m'estime au dessus de ce qu'il voit en moi, on de ce qu'il entend dire de moi. A la troikéme Lettre au Cardinal Pierre, faint Bernard joignit un mémoire de quelques-uns Midde ses ouvrages, pour lui en laisser le choix; scavoir, un de l'humilité; quatre Homélies fur la fainte Vierge, ou fur le Missus est Angelus Gabriel; une Apologie touchant los

VIII. Il étoit malade lorsque Matthieu, premierement Chanoine de Reims, ensuite Moine de Gluni à faint Martindes-Champs, puis Eveque d'Albane, Cardinal & Légat du Saint Siège, le manda pour quelques affaires de l'Eglife, Son excufe étoit toute naturelle. Il en donna toutefois encore une autre, son incapacité de manier des affaires ditheiles. Il ne biila pas de te foumettre à ses ordres, quand sa fanté lui permettroit de los exécuter. Cette Lettre lut écrire un peu avant le Concile de. .

observances de Chini & de Citeaux; quelques Lettres & quelques

Discours recueillis par ses Religieux.

Epift. 11.

### 336 SAINT BERNARD;

Epil. 1. Troyes en 1128. Vers le même tems il en écrivit une à Humbauld, Archevêque de Lyon, & Légar du Saint Siége, pour lui recommander la cause de l'Evêque de Meaux, qui écrivit lui-même de Clairvaux à cer Archevêque. Dans celle qui est à

8-μβ. 33. Anton, Evêque de Troyes, faim Bernard le félicite fur le réabilifement de fa fanté, δ de ce que pendant fa maladie il avoir diffribule fes biens aux pauvres, fans attendre que la mort lui ôtât le pouvoir de les donner, ou de les retenir, comme font la plipart. Remerciez Dieu, lui divil. J de vous avoir infipir de mépris d'une fauffe gloire, δ de vous avoir frâppé d'une crainte falutaire à la vide du danger où vous êtiez de périr. La Lettre δ.

\*\*\* Gilbert, Evêque de Londres, eff für un füjet à peu près femblable. Saint Bernard ne trouvoit pas extraordinaire qu'étant en grande réputation de fçavoit, il eut tér fâti de Chanoine d'Auzetre, Evêque de Londres; mais il ne trouvoit rien de plus grand que de voir un Evêque d'une si grande Ville, mener une vie pauvre. La patience fait supporter la pauvreté; la fagesse la fâti aimer. On admite celui qui n'a point couru après les riches-(es; combien plus est admitable celui qui s'en dépouille?

Epif. 15. IX. Hugues, Archevêque de Rouen, se plaignoit à faint Bernard que la malice de ses Diocèsains s'accroissoit tous les

jours. Dans la crainte qu'elle ne le jettât dans le découragement, l'Abbé de Clairvaux lui repréfentoit; que fi ce monde eft une mer pleine d'orages, il y a dans le Ciel un Tout-puissant pour les calmer; qu'être bon aprami les bons, c'est l'este d'une vertu commune; mais qu'être bon au milieu des méchans, c'est quelque chose d'héroique; que ce feroit pour lui une grande gloire que couvoir dire: J'étois doux de paisse un milieu des ennemis de la paix. Il lui conseille donc d'être patient, comme ayant à vivre avec des méchans; de d'être paisslbe, parce qu'il avoit à gou-

vivre avec des méchans; & d'être paifible, parce qu'il avoit à gouverner des méchans. Que votre charité, ajoute-t-il , foir zèlée, mais que votre zèle toit moderés, qu'ils accommode autems. Le relâchement n'est jamais bon ; mais souvent une sage condescendance est plus propre à gagner les cœurs. Saint Bernard marque Epit. 46 en quarte ignes à Guit, Evêque de Lausanne, les devoirs d'un

Fig. 4. en quarre lignes à Guir, Evêque de Laulaine, les devoirs d'un Evêque. Vous êtes chargé d'un emploi très-pénible, vous avez befoin de courage; vous êtes établi furveillant de la Maison d'Ifraël, yous avez befoin de prudence; vous êtes redevable aux fous & aux fages, vous avez befoin d'équité. Enin, pour ne pas vous perdre en fauvant les autres, vous avez surtout besoin de

Esifi. 37 6-38. temperance & de sobrieté. Les deux Lettres à Ardution élu Evêque PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 537

Evêque de Geneve, ont pour but de l'engager à rapporter à Dieu son élection, à y coopérer avec sidelité, & à se rendre digne de l'Episcopat. Il l'exhorte à prendre pour modele faint Paul : à rendre, comme lui, le facré Ministère honorable par sa gravité, sa sagesse, sa pieté; & à ne rien faire que par le conseil des gens de bien.

X. Nous apprenons par la Lettre à Estienne, Evêque de Epist. 29, 30. Metz, qu'il s'étoit fait affocier à la Communauté de Clairvaux, afin de lui être uni par la communion des prieres & autres bonnes œuvres. Ce fut une occasion à saint Bernard & à ses Religieux, de congratuler cet Evêque fur la paix qu'il avoit procurée à fon Eglife. Il en écrivit une à Alberon, Primicier de. la même Eglise, pour lui représenter qu'il falloit attendre quelque tems pour la fondation du Monassere dont il avoit formé le projet avec l'Evêque Estienne. Celle à Hugues, troisième fils de Epist. 144 Thibaud, Comte de Champagne, est pour le séliciter de s'être fait Religieux parmi les Templiers. Il écrivit à Jorann, Abbé de Epil. 12. faint Nicaise de Reims, qu'il desapprouvoit que Drogon eut quitté ce Monastere pour passer à une autre Maison ; que s'il se fut présenté à Clairvaux, il ne l'auroit pas reçu; qu'il avoit même écrit à l'Abbé de Pontigny chez qui ce Religieux s'étoit retiré. Ayant donc fait tout ce qui dépendoit de lui, il tâche de confoler Jorann de la perre qu'il avoit faite, comme il fe confoloit lui-même de n'avoir plus avec lui Robert son neveu, enlevé par les Clunistes. Il rapporte ce que dit un homme de pieté dans une conjoncture femblable. Animé par ses Religieux à redemander un de leurs Confreres qui étoit allé demeurer dans un autre Monastere : Non , leur dit-il , quelque part qu'il soit , s'il est homme de bien, je le regarde comme à moi. L'Abbé à qui Epist. 33faint Bernard avoit écrit étoit Hugues, Abbé de Pontigny, Cette Lettre est perdue. Hugues lui écrivit les raisons qu'il avoit eues de recevoir Drogon. Sur cela faint Bernard lui adressa une seconde Lettre dans laquelle il lui dit, que son intention dans la premiere n'avoit pas été de le porter à renvoyer Drogon, dont il connoissoit depuis longrems le zèle & la ferveur ; mais uniquement de détromper l'Abbé de faint Nicaife & l'Archevêque de Reims, qui le foupçonnoient d'avoir eu part au changement de ce Religieux, & de lui exposer les suites que pouvoit avoir cette affaire ; qu'au reste, il lui avoit assez marqué sa pensée, en difant fur la fin de fa Lettre: Si vous jugez qu'il vaut mieux endurer tout ce que je vous représente, que de renvoyer ce Epist. 34.

Tome XXII.

Religieur, c'est vorre affaire, je ne m'en mêle plus. Saint Bernard félicita même Drogon d'avoir passe à un Monastere done. l'observance étoit plus étroite , & l'exhorta à y perséverer, sanssinquiétes des traits envenimés, ni des menaces de ses ennomis.

5% 36. XI. En répondant au Docteur Hugues de Faritt, Abbé de faine Jean auprès de Charres, qui fe piaignoit qui leut brulé fa Lettre; faint Bernard l'affure qu'il la conferve cherement, maisqu'il y a un endroit qui ne paroit pas conforme à la créance de l'Eglife fur les Sacremens. L'Abbé Hugues s'epilqua; & faint

12. 16 Bernard ne douta plus de la pureré de fa foi. Mais il le pria de ne pas inquiéter les cendres d'un faint & (favant Evêque, qu'il avoit laiffé en repos pendant fa vie, de peur qu'en devenant fon accufateur Jans un temo où il n'étoit plus en état de fe défendre, tout l'Eglife ne répondit pour lui. On croit que c'étoit full-laume de Champeaux, Evêque de Châlons, dont Hugues de Farfit censuroit apparemment les échtes, qui font, pour la plus grande partie dans l'Abbaye de Cheminon en ce Diocèfe. Dans les deux Lettres dont on vient de parler, faint Bernard recompanda de Hugues I faffire d'un certain Humbert que l'on avoit existé, de qui avoit été deshérité injustement. Il recommanda la même affaire, de quelques aures, à Tribbad, Comte de Champe.

Epit. \*\*)

blement sous ses prédécesseurs.

Epil. 45. XII. Quelqu'e rems après qu'Effienne de Senlis, Chancelier de France, cut eté mis fur le Siège Epifopal de Paris, il fongeadérieufement à mener une vie digne de fon candère & de fa

Mabilien, dignité, par les confeils des Evèques fes Confreres, & de faint
et d'apil. Benard. Il commença par n'être plus courrifan, ni complaifant
pour le Doyen & les Archidiacres de fon Egilté, qui, fuivant
les ordres du Roi. Louis le Gros, failoient des exactions fur le
Clergé, au préjudice de la liberté Eccléfiafique. Ils s'en plaignirent à ce Prince donn ils aigrirent tellement l'efpir contre
l'Evèque, qu'une partie de fon bien lui fut enlevée, & qu'onpenfa à attentre à fa vie. Sa reffource fut de mettre les terres du

Roi en interdit ; puis pour se mettre à couvert de l'indignation

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 139 ide ce Prince, il se retira vers l'Archevêque de Sens. Ils allerent ensemble au Chapitre qui se tenoit à Citeaux en 1127, demander le secours de ces saints Moines, dont ils avoient, de même que le Roi, des Lettres de confraternité. Saint Bernard lui écrivit au nom de toute la Congrégation de Cîteaux, pour l'engager par les motifs les plus pressans, à ne plus inquiéter l'Evêque de Paris, déclarant au Roi que s'il méprisoit leurs prieres, ils en écriroient au Pape. Ils ajoutent, qu'Estienne osfroit de s'accommoder avec le Roi , par l'entremise des Religieux de cette Congrégation, pourvu que préalablement on lui restituât ce qu'on lui avoit enlevé injustement. Le Roi n'eut point d'égard à cette lettre, ni aux remontrances que l'Archevêque de Sens, tous ses Suffragans & faint Bernard, sui firent de vive voix; mais il écrivit au Pape Honorius pour le prier de lever l'interdit que l'Evêque de Paris avoit jetté sur les terres de son Domaine. Le Pape leva l'interdit. Saint Bernard lui écrivit qu'on avoit furpris sa religion ; & lui sit écrire par Geoffroi , Evêque de Chartres , comment s'étoit passée l'affaire de l'Evêque de Paris; le refus que le Roi faisoit de lui restituer son bien; les nouvelles vexations qu'il exerçoit contre ce Prélat. Ainsi, concluoit Geoffroi en parlant au Pape, votre Bref qui révoque l'interdit de l'Evêque , est cause non-seulement qu'on retient ce qu'on a pris , mais Epist. 47encore qu'on est plus hardi à piller ce qui reste, parce qu'on est

assuré de pouvoir le garder impunément. XIII. Dans une Lettre au Chancelier Haimeric , faint Epiff. 48-Bernard se plaint encore que le Saint Siège donnoit par son autorité de nouvelles armes à la tyrannie ; que la Lettre du Pape couvroit les innocens de confusion, enfloit le cœur des impies. & les faifoit triompher dans leur crime. Il se justifie sur les reproches qu'on lui faifoit à l'occation de quelques affaires particulieres jugées dans des Conciles aufquels il avoit affifté, & proteste qu'il ne s'y est trouvé qu'après y avoir été appellé, & même entraîné; qu'il est depuis longtems dans la résolution de ne sortir de son Cloitre, que pour les affaires de son Ordre, ou par le commandement d'un Légat du Saint Siège, ou de son Evêque, parce qu'en ces cas ce seroit un crime à un simple Religieux de réfister. Cependant le Pape Honorius prit le parti de l'Eyeque de Epist. 45. Paris, dont on avoit taché de flétrir l'innocence par des calomnies atroces; mais le Roi demeurant irrité contre l'Archevêque de Sens, s'efforça d'abbattre sa fermeté, dans l'esperance qu'après être venu à bout du Métropolitain , il gagneroit aisément tous ses

Vuij

## 40 SAINT BERNARD;

Suffragans. Saint Bernard écrivit là deffus deux Lettres aux Pape ; l'une pour le prier de prendre connoiffance de cette affaire, parce qu'en la laiffant juger devant le Roi, c'étoi livrer Fjit. 1) l'Archevêque à fes ennemis; l'autre pour le prier de permettre au moins à cet Archevêque d'en appeller au Saint Siége. Il

au moins à cet Archevêque d'en appeller au Saint Siége. Il derivit auffia au Chancelier Haimeric pour lui recommander cette 4. 31 affaire, qu'il nous fait comoitre en ces termes: Autrefois, l'Archevêque de Sens étant l'Éculier & plein de l'elprit du fiécle, étoit approuvé & applaudi dans la vie nondaines maintenant

chevêque de Sens étant léculier & plein de l'esprit du liscle, étoit approuvé & applaudi dans sa vie mondaines maintenant qu'il est couvert des langes de Jesus ensant, on cherche à le faire passer pour simoniaque, & parmi ses vertus naissantes , on a la malignité de souller & de déterret des vices déja morts, & dont il ne restle, pour ainsi dire, que les ossemens. Dans une autre Lettre à Haimeric, il l'assur au nom de l'Evêque de Chartes , p. qu'il n'a eu acun dessen des die la Terte sainte, y

Epid. 50 qu'il n'a eu aucun dessein de faire le voyage de la Terre sainte, ni d'en demander la permission au Pape. Il promet au Chance-lier de lui euvoyer un Traité (tra I agrace & le libre arbitre, qu'il avoit composé depuis peu. Certe Lettre fur écrite vers l'an 1128.
Les deux suivantes sont des lettres de recommandation.

Epil. 55X I V. Il y en a trois à Geoffroi, Evêque de Chartres. Par la premiere, il le prie de recevoir avec bonté un Religieux reclus, qui après s'être rentermé dans une cellule écartée pour y fervir Dieu, avoit transgressé for vœu, & quitté son hermitage. Il lui

mande par la feconde qu'il ne feair file vénérable Norbert fera le voyage de la Terre fainte; qu'avant été, il y avoit quelques jours, en conference avec lui , il avoit foutenu que l'Antechrift paroitroit bientôt, & du vivant des hommes de fon tems. Mais m'étant informé, ajoute faint Bernard, des raifons fur lefquelles il fe fondoit, elles ne me déterminerent pas à entrer dans fon fentiment. Il dit encore que faint Norber l'affura qu'il y auroit du moins avant fa mort une perfécution générale dans l'Eglife.

Epf. 57. Dans la troilième, il décide qu'un moindre vœu ne peut fervir d'obstacle à un plus grand, & que Dieu n'exige pas une petite dette, quand on lui paye d'ailleurs plus qu'on a promis.

lons, étant vacante, il pria Eubale, Fréqué de cette Ville, d'établit pour Abbé le faint Religieux que la plus faine partie de la Communauté avoit élu, pourvu qu'il fit tel en effet qu' on le publioit; que si cela ne se pouvoit, d'en choisit un autre qui aimât le bon ordre, plus entendu & plus vigilant pour le spirituel.

Fail. 44. que pour le temporel. Il conseilla à Guilene, Evéque de Langres,

X V. L'Abbaye de tous les Saints, dans le Diocèfe de Châ-

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 341 de ceder à l'Abbaye de faint Effienne de Dijon, les biens qui dépendoient d'elle, & dont l'Archidiacre Garnier avoit joui pendant fa vie. Saint Bernard convient toutefois que cet Evêque pouvoit retenir ces biens, en vertu d'un traité fait précédemment entre le Chapitre de Langres & Herbert premier Abbé régulier de faint Effienne. Il pria le même Evêque d'être favorable à la Ejjf. 60. caufe de l'Abbaye de Molefme, qui ne demandoit que ce qui bi

appartenoit de droit. X V I. On ne peut mettre la Lettre à Ricüin, Evêque de Epifl. 61. Toul plus tard qu'en 1126, puisque ce sut l'année de sa mort. Cet Eveque avoit envoyé un Pénitent à faint Bernard, pour le confulter fur sa conscience. Il lui conseilla d'aller se jetter aux pieds de son Evêque, & ne voulut point lui imposer de pénitence pour ses crimes, disant, qu'il ne lui appartenoit d'en imposer qu'à ses propres Religieux. Quelle témerité à un pécheur & à un ignorant comme moi, de s'ingerer dans les fonctions Episcopales, & dans des fonctions de cette conféquence! Je fuis dépendant de mon Evêque, comme le reste des Fideles. Toutes les fois qu'il me survient une affaire difficile que je ne puis, ou que je n'ose terminer, je recours à son jugement; & je ne fuis en affurance qu'après m'être fortifié de ses décisions & de ses conseils. Saint Bernard reçut charitablement Eift. es: une pécheresse pénitente, & l'aida à rentrer dans le chemin du falut, au lieu de la rebuter; mais il la renvoya à Henri, Evêque de Verdun, fon Pasteur, pour lui imposer une pénitence proportionnée à sa faute, & la reconcilier à son premier mari ; ou s'il refusoit de la reprendre, les obliger tous les deux à vivre sans se remarier. Dans une autre Lettre au même Evêque, il lui proteste Epir. 63. qu'il ne s'est jamais avisé de critiquer sa conduite, & lui recommande l'établissement de la Chalade , Abbaye du Diocèse de: Verdun.

Epif. 66. ouverte. Il envoya sa Lettre à Geoffroi, Abbé de saint Medard en le priant de la faire passer à Alvise, & de lui écrire lui-même. pour donner du succès à sa Lettre. Il en écrivit une sur un sujet

pareil à Hildegaire, Abbé de faint Germer de Flay. Celui-ci avoit écrit à faint Bernard avec beaucoup d'aigreur, le reprenant furtout d'avoir reçu chez lui un Religieux d'un Monastere connu, ce qui est désendu par la Regle de saint Benoît. L'Abbé de Clairvaux se justifia, en disant, que cette Regle permet d'exercer l'hospitalité envers un Religieux étranger ; de le gardet autant de tems qu'il voudra; & même de l'inviter à demeurer toujours. Il ajoute, qu'il avoit pressé plusieurs fois ce Religieux de retourner à son Monastere ; que se voyant obligé de sortir , il se retira dans un hermitage voifin où il vêcut fept mois d'une maniere irréprochable; que ne se croyant pas en sureté dans cette solitude, il revint à Clairvaux, & donna de si bonnes raisons de sa sortie de saint Germer, qu'on ne put se dispenser de le recevoir à Clairvaux. On voit par cette Lettre qu'il y avoit alors divers idiômes en France, par rapport à la diversité & à l'éloignement des Provinces. Les Moines de faint Germer mécontens des raisons de faint Bernard, formerent contre lui de nouvelles plaintes, entrautres, qu'il avoit reçu ce Religieux quoiqu'excommunié de leur part. Il leur répondit par une seconde Lettre, que

Epift. 62. de leur aveu, ils n'avoient exconfmunié ce Religieux que depuis sa réception à Clairvaux; qu'au reste, le faisant passer pour un vagabond & un libertin, courant de tous côtés pour exercer, sans permittion de ses Superieurs, la profession de Medecin, ils devroient être dans la joie d'apprendre qu'il vit actuellement dans le Cloître, remplissant parsaitement ses premiers vœux, par la pureté de ses mœurs & par une exacte obéiffance, sans laquelle la

stabilité dans le Monastere n'est qu'illusion.

X VIII. Gui, Abbé de Trois-Fontaines dans le Diocèfe de Epift. (9. Châlons, célebrant un jour la Messe, le Ministre ne mit que de l'eau dans le calice. L'Abbé ne s'en apperçut qu'après avoir mis dans le calice une parcelle de l'Hostie. Alors, pour réparer en quelque forte le défaut du facrifice, il versa du vin sut la particule de l'Hostie consacrée, & acheva la Messe. Cet accident le remplit de triftesse. Saint Bernard à qui il avoua cette faute, lui écrivit pour le confoler , sçachant qu'il y avoit de l'ignorance de sa part, & de la négligence de la part des Ministres ; mais qu'il n'y avoit aucune malice dans les uns ni dans les autres. Néanmoins, afin de calmer les troubles & les scrupules de l'Abbé Gui,

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 343 & pour ne pas donner occasion par l'impunité de cette faute, à quelque plus grand mal, il lui imposa pour pénitence de réciter tous les jours jusqu'à Paques, les sept Pseaumes pénitentiaux, de se prosterner sept sois en les récitant, & de prendre sept sois la discipline. Il ordonna la même pénitence à ceux qui avoient eu part à la faute, & décide qu'au cas que cet accident fût répandudans la Communauté, chaque Religieux se donneroit une fois la discipline. Venant au fait, saint Bernard approuve que Gui ait versé du vin sur l'Hostie confacrée; car, ajoute-t-il, quoique le vin n'ait pas été changé au Sang de Jesus-Christ par la vertu des paroles sacramentelles, je pense qu'il est devenu comme sacré par l'attouchement du Corps du Seigneur. Il rapporte le fentiment d'un Théologien qui soutenoit que le pain, le vin & l'eau sont trois choses si essentielles à l'intégrité du facrisice, qu'au défaut de l'une des trois , les autres ne sont point consacrées; mais il ne croit pas que l'autorité de ce Théologien fasse loi. Pour lui, il dit, que s'il se the trouvé dans un cas pareil, il eût remedié à cet inconvénient en deux manieres, ou en faifant ce qu'avoit fait l'Abbé Gui, ou en répetant les paroles de la conségration depuis ces mots: Simili modo postquam conatum est: qu'enfuite il auroit achevé la Messe, dans la persuasion que le Corps demeure confacré féparément. En effet , Jesus-Christ confacra les deux especes l'une après l'autre; & c'est l'usage général de l'Eglife. Dans une autre Lettre faint Bernard prie Esit. 70. l'Abbé Gui d'user de misericorde envers un Religieux excom-

munié pour ses fautes. Le même Saint écrivit une Lettre de Epiff. 71.

XIX. Il v en a trois à l'Abbé de Foigny. Dans la 1re. il le prie Epift. 72. de ne plus lui donner dans ses lettres le titre de Pere& de Maître, mais de se contenter de celui de Confrere. Il lui remontre dans la feconde, que n'étant Superieur que pour supporter les soibles Epist. 73. afin de les guérir, il doit se consoler des inquiétudes que donne la superiorité. La troisième est sur le même sujet. Il y cite à cet Ipist. 74. Abbé nommé Raynaud, un vers d'Ovide, son Poete savori, dont le sens est : Je me grossis les dangers au-delà de la vérité : Je foupçonne tout, parce que je ne sçai rien, & je m'attriste d'un mal qui n'est qu'imaginaire. Ayant appris qu'Artaud, Abbé de

consolation à la Communauté de Trois-Fontaines, sur la mort de Roger leur premier Abbé, arrivée en 1128, ou 1129. Il eut pour successeur Gui dont on vient de parler. Ainsi les deux Lettres que lui écrivit faint Bernard sont posterieures à ce tems-

# SAINT BERNARD;

Fill, 37.

Prully, ¿coit dans le dessein d'emmener en Espagne quelques-uns de ses Religieux pour y faire un établissement, il l'en détourna, ¿c lui conseilla de le faire à Vauluisant, Maison appartenante à l'Abbé de Pontigny. Cer établissement se fit en 1127, l'année même de la date de cette Lettre.

Fig. 76. X X. Saint Bernard confulté fur un homme qui s'étoit remarié après avoir porté longtems l'habit religieux à faint Pierre-Mont, répondit, que ce fecond mariage s'étant fait avec toutes les formalités accoutumées, on ne pouvoir fans danger le diffoudre; que le mieux étoit de parler à la femme, de la faite confentir à quitter cet homme, se à vivre dans la continence; finon de prier l'Evêque de les faire venit devant lui, & de les

Epil. 17. séparer. La Lettre à Hugues de saint Victor, sur le Baptême, & quelques autres questions, est la dixiéme des opuscules.

X X I. Celle qu'il écrivit vers l'an 1127 à l'Abbé Suger, fue pour lui témoigner combien tout le monde prenoit part à la réforme qu'il avoit faite dans ses mœurs & dans son Monastere de faint Denys. N'en étant encore que Moine en 1118, le Roi Louis l'envoya au Pape Gelase, aussiror après son arrivée en Provence, pour convenir du jour auguel ce Prince l'iroit voir Jui-même à Vezelai. Sous le Pontificat de Calixte II. Suger fut envoyé en Italie par le même Roi pour les affaires de son Royaume. Il étoit en chemin pour retourner en France, lorsqu'à la mort d'Adam son Abbé, on le choisit pour lui succeder. Suger n'étoit que Diacre. Il fut ordonné Prêtre le Samedi de la quatriéme semaine de Carême l'an 1122, & le lendemain il reçut la bénédiction Abbatiale. Les premieres années de son gouvernement il donna dans le faste, menant une vie toute séculiere. Les gens de bien censuroient ses désordres. Ce qui révoltoit le plus. étoit de le voir marcher en public dans un habit & un équipage trop superbe. Ses Moines n'édifioient pas par leur conduite; mais le Public étoit moins indigné de leurs excès, que de ceux de l'Abbé. Il se sit en lui un changement miraculeux & subit. Pour faire ceffer les justes murmures, il renonça au faste, reprit les habits conformes à son état, rétablit la discipline dans son Monastere, & la maintint par son exemple. Auparavant l'Abbaye de faint Denys étoit le théâtre de la chicane & de la guerre; on y rendoit à Cesar ce qui lui étoit dû , mais Dieu n'y étoit pas servi de même. Aujourd'hui, dit faint Bernard, l'on y est absorbé en lui ; on s'y applique à conserver la chasteté, à faire fleurir la discipline réguliere, à se nourrir de lectures spirituelles; un

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX. &c. 146 filence continuel, un recueillement profond, éleve l'esprit au Ciel. Le doux chant des Pseaumes délasse des rigueurs de l'abstinence, & des exercices laborieux de la vie religieuse. Ce Saint ne rappelle dans cette Lettre les dérangemens passés, que pour rehausser l'éclat de la réforme établie par l'Abbé Suger; mais il invective vivement contre Estienne de Garlande, qui tout à la fois Archidiacre, Doyen & Prevôt en diverses Eglises, & Grand-Maître de la Maison du Roi Louis VI. faisoit un assemblage monstrueux de Prélat & de Guerrier, allant de pair avec les Evêques par le rang qu'il tenoit dans le Clergé, & s'élevant parmi les Officiers de Guerre au-dessus des Généraux

d'Armées. XXII. Dans sa Lettre à Luc, Abbé de Cuissi, il lui conseille d'envoyer en une Maison éloignée un de ses Religieux coupable d'une faute considerable, de peur que par sa présence infectat la Communauté qui n'étoit composée que de jeunes gens. Il lui confeille encore de ne pas confier l'administration des affaires publiques, même à des Freres convers. Celle à l'Abbé Epift. to. de Molesme est pour l'exhorter à supporter & à pardonner une injure qu'il avoit reçue. Informé que Gerard, Abbé de Pottieres, l'accusoit d'avoir écrit contre lui au Comte de Nevers , il le désabusa en protestant que sa Lettre à ce Comte n'avoit pour but que la paix de cette Abbaye, pour laquelle il avoit appris qu'il s'éroit lui-même concerté avec ce Seigneur. Il détourna Estienne, Epist. 81. Abbé de saint Jean de Chartres, de quitter le Monastere dont il avoit pris la conduite, & de faire le voyage de la l'erre fainte; l'un, parce qu'il ne pouvoir en conscience abandonner des ames dont il s'étoit chargé; l'autre, parce que le bien qu'il se proposoit dans son voyage étoit très-douteux. Saint Bernard disoit à un Abbé dont le zèle avoit trop d'ardeur : Ce n'est pas toujours un Epist. \$1défaut de pieté dans un Particulier, de faire ceder ses saints désirs au grand nombre de ceux qui s'y opposent ; Aaron ceda malgré lui aux clameurs d'un peuple féditieux. Je vous conseille d'user de ménagement envers les foibles, & de tempérer pour un tems la vie austere que vous vous étiez proposé d'embraffer avec quelques Religieux de votre Maison. Il y faut inviter, mais non pas forcer des Religieux qui ne se sont engagés de vivre sous votre direction, que selon les observances de Cluni. Pour ceux qui veulent pratiquer une Regle plus rigide, vous devez les porter à user envers les foibles d'une charitable condescendance. ou leur permettre de s'affocier à quelqu'autre Maison où l'on

Tome XXII.

Epik. 84. pratique les mêmes observances. Il renvoya au même Abbé un de ses Religieux qui s'étoit reuré à Clairvaux dans le désir d'une vie plus austere, & le prie de le recevoir avec bonté.

Thietri, la premiere est une réponse à la plainte obligeante de cet
Abbé, conque en ces termes: Je suis moins aimé que je n'aime-

Epif. 16. Dans la feconde, faint Bernard lui confeille de continuer à travailler au bieu de ceux dont il avoit la conduite: C'eft, die-il-u un malheur d'être un Superieur inutile; mais ç'en eft un plugrand de refufer d'être utile, en refufant d'être Superieur. Ce fut fur ce principe qu'il blâma Oger, Chanoine régulier, d'avoit fur ce principe qu'il blâma Oger, Chanoine régulier, d'avoit utité le foin de l'Abbaye du Mont-faine Eloy près d'Artas. II

13, 89, 90. lui écrivit plusieurs Lettres remplies d'instructions salutaires, & lui fit part de quelques uns de ses écrits, entr'autres, de son Apologie à Guillaume de saint Thierri, avec défense de les transcrire.

Fuift. 91. XXI

XXIV. Il faifoit voir dans cette Apologie que lui & les fiens étoient très-éloignés de blâmer aucun Ordre Religieux , &c qu'on l'accufoit à tort d'être l'auteur des differends entre ceux de Cluni & de Cîteaux. Guillaume de faint Thierri qui avoit engagé faint Bernard à faire cette Apologie, en prit occation de s'affembler avec tous les Abbés de la Province de Reims, en l'Abbaye de faint Medard de Soiffons, fous l'Abbé Geoffroi, vers l'an 1130, pour rétablir la discipline Monastique qui tendoit à sa ruine. Saint Bernard auroit fort fouhaité pouvoir être de cette assemblée, que l'on regarde comme le premier Chapitre général des Moines noirs en cette Province, c'est-à-dire, des Bénedictins. Ses occupations ne lui ayant pas permis, il écrivit à ces Abbés d'établir les reglemens qui leur paroîtront les meilleurs; de ne pas écouter ceux qui, pour s'opposer à la réforme, diront : Nous ne voulons pas être meilleurs que nos Peres. Ils déclarent, dit-il , par-là , qu'ils font enfans de Peres tiedes & relâchés ; mais s'ils se sont gloire d'être sortis de Peres saints, qu'ils les imitent dans leur fainteté, au lieu de fe faire une loi de ce qu'ils ont simplement toleré en dispensant de la Loi.

Epiñ., p. s. X. X. W. En failant passer en Angleterre quelques Religieux de son Ordre pour y fonder l'Abbaye de Rievalle, saint Bernard les recommanda au Roi Henri. Sa Lettre à l'Evêque de Vinchester est de pure politesse. Il en écrivit une à Geosfroi, Abbé de fainte Marie dans le Diocété d'Yorek, au sujet de la sortie de son Prieur & de douze de se Religieux. Leur dessiné in étoit de passer

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 347

dans l'Ordre de Cîteaux; mais n'en ayant pu obtenir la permiffion , ils fe retirerent auprès de Turstin , Archevêque d'Yorck , Epist. 21. que faint Bernard remercia pour l'accueil charitable qu'il leur avoit fair. Nous avons une Lettre de cet Archevêque adressée à Epist. 4486 Guillaume, Archevêque de Cantorberi, avec qui il s'explique fur le motif que ces Religieux avoient eu de fortir de leur

Monastere. La Regle de saint Benoît n'y étoit pas observée exactement. Ces douze Religieux ayant leur Prieur à leur tête, propoferent à leur Abbé de rétablir l'observance. L'Abbé n'en paroissoit pas d'abord éloigné; mais les autres Moines du Monastere s'y opposoient. L'Archevêque Turstin intervint dans cette affaire . & voyant qu'il n'y avoit point d'apparence de réuffir , il recut chez lui ces treize Religieux , jusqu'à ce qu'il eut trouvé le moyen ou de les établir ailleurs, ou de faire leur paix avec l'Abbé d'Yorck, le même à qui faint Bernard écrivit fur la fortie de ces Religieux. Il donna vers le même tems, c'est-à-dire, vers l'an 1132, de grandes louanges à Richard, Abbé de Fontaines dans le Diocèse d'Yorck, & aux Religieux de sa Communauté Epis. 96.

qui étoient passés dans l'Ordre de Cîteaux, leur faisant envisager dans ce changement le doigt de Dieu. Il dit dans cette Lettre: On voit affez de féculiers se convertir : mais où voit-on des Reli-

gieux se réformer? XXVI. Il y avoit guerre entre Conrad , Duc de Zetingen , Epif. 97. de la Maison d'Hapsbourg, & Amedée, premier Comre de Geneve. Le premier s'emparoit d'un Pays qui n'étoit pas à lui, démolifloit les Eglifes, brûloit les maisons, chassoit les pauvres de leur demeure. Le second s'offroit de lui saire justice sur toutes ses prétentions. Saint Bernard envoya deux de ses Moines à Conrad, avec une Lettre où il employe des moyens très-preffans pour le porter à une paix, ou du moins à une treve avec Amedée.

X X VII. La Lettre suivante dans un manuscrit de Cîteaux Epift, 98. est adressée à Brunon, Archevêque de Cologne; en d'autres, à Hugues de faint Victor. Ce qui favorise la premiere inscription, c'est qu'il est question dans cette Lettre des Macchabées, dont on avoit des Reliques à Cologne; mais il faut remarquer qu'elles n'y furent apportées qu'après la mort de saint Bernard, par l'Archevêque Reinold à qui l'Empereur Frideric I. en fit présent. On avoit demandé à faint Bernard pourquoi les Macchabées font les feuls Martyrs de l'ancienne Loi dont l'Eglise Chrétienne fasse la Fête ? Il répond que , selon le tems , les Macchabées sont X x ii

au rang des Martyrs de l'ancienne Loi; que selon la maniere dont ils ont soussert, ils sont au nombre des Martyrs de la Loi nouvelle. Ils furent follicités, comme nos Martyrs, de facrifier

aux idoles, & à fouler aux pieds la Loi de Dieu. Étant morts, comme nos Martyrs, pour la défense de la Loi de Dieu, ils ont

mérité le même honneur de la part de l'Eglise.

X X V I I I. En louant la liberalité d'un Evêque envers les pauvres , faint Bernard dit : Il sied bien à un Évêque d'être liberal. Rien ne signale tant votre Sacerdoce, n'illustre tant votre dignité, que de faire du bien aux pauvres, & de montrer par-là que si votre état vous empêche de vous rendre pauvre, votre pieté vous fait aimer ceux qui le sont. Ce n'est pas une vertu d'être pauvre, mais ç'en est une d'aimer la pauvreté. Il conseille

Epif. 102. à un Abbé d'employer envers un Religieux incorrigible les Lienfaits, les avertissemens, les corrections secrettes, les exhortations publiques, les paroles dures, le fouet même, & la discipline; enfin de faire prier pour lui. Et au cas que toutes ces tentatives ne réussissent pas, de le retrancher de la Communauté. Ne craignez pas , ajoute-t-il , de blesser la charité en conservant la paix de toute une Maison aux dépens d'un seul dont le liber-

tinage est capable de rompre la bonne intelligence qui y regne. Epifl. 103, Les Lettres suivantes sont ou des éloges de la pauvreté reli-106, 113, gieuse, ou des exhortations à la fuite du monde, ou des confeils d'embrasser la vie Monastique. Thomas, Prevôt de Beverla dans \$13,114.

le Diocèse d'Yorck, avoit fait vœu de se faire Religieux à Cîteaux, mais il ne l'accomplissoit pas. Un autre Thomas de faint Omer demandoit un an au-delà du terme qu'il avoit prescrit pour se consacrer à Dieu. Saint Bernard les presse l'un & l'autre

d'accomplir leur promesse. Le premier , à force de disserer , se réfroidit peu à peu, & mourut en féculier. Saint Bernard se sert de cet exemple pour engager le second à accé erer sa conversion.

Epiff. 109 On voyoit alors un grand nombre de personnes mépriser la gloire du monde, fouler aux pieds les charmes de la jeunesse . les distinctions de la naissance, traiter de folie la sagesse mondaine, être infenfibles à la chair & au fang, s'endurcir aux larmes de leurs parens & amis, compter pour rien le crédit, l'honneur, les dignités, afin de posseder Jesus Christ. Quand les parens s'effrayoient de l'austerité de la Regle pour leurs enfans tendres

Epiff. 11.. & délicats, faint Bernard leur répondoit : Je les conduirai avec tant d'égards & de ménagemens, que l'esprit s'avancera dans la verru, sans que le corps succombe sous le poids de la pénitence.

# PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 349

Ils goûteront tant de douceurs à servir le Seigneur, qu'ils en chanteront éternellement la grandeur & la gloire. A l'égard des peres & meres qui empêchoient leurs enfans d'entrer en Reiligion, ou qui vouloient les faire fortir du Monastere , il les traite dans les Epist. 111. termes les plus durs. Il n'étoit point d'avis que des Religieuses quittaffent seur Communauté pour vivre seules dans un lieu retiré. Sa raiton, c'est que dans une Communauté on a la liberté de faire le bien, & l'on craint d'y faire le mal, parce qu'il est Epift. 115. d'abord apperçu : au lieu que dans la retraite on péche avec plus de licence, parce qu'on est à couvert de la censute.

XXIX. Les deux Lettres de faint Bernatd à Ermengarde, Erift. 116. Cointesse de Bretagne, font des témoignages de la confiance que 117, 118, cette Princesse avoit en lui, & de l'estime qu'il faisoit de sa vertu. Sa Lettre à une Dame illustre nommée Beatrix, est dans le même goût. Il écrivit à Simon, Duc de Lorraine, & à Adelaïde fon épouse, de confirmer à l'Abbaye de Clairvaux l'exemprion du droit de passage qu'ils lui avoient accordé, & que leurs Officiers vouloient exiger. Il paroît que cette Princesse sit un voyage à Clairvaux dans la vûe de contribuer à la fondation de cette Maison. Saint Bernard s'employa auprès de Mathilde, Duchesse de Bourgogne, femme de Hugues I. pour l'engager à confentir au mariage d'un de ses Sujets. D'où l'on peut inserer, ce semble, qu'en Bourgogne un Sujet ne pouvoit se marier sans l'agrément

de fon Souverain.

X X X. La réputation de faint Bernard se répandoit de tous Evist. 425; côtés. On faifoit par-tout l'éloge de ses vertus. I out le monde de 133. concert n'avoit qu'une voix pour le louer. Hildebert alors Archevêque de Tours, en conçut un ardent désir de lier avec lui u. e étroite amitié. C'est le sujet de la Lettre qu'il lui écrivit vers l'an 1130. Les louanges qu'il y donnoit à faint Bernard, ne lui firent rien diminuer des bas sentimens qu'il avoit de lui-même. Votre Lettre, lui répondit-il, me représente moins tel que je suis, que tel que je voudrois être, & que j'ai honte de n'être pas. Il en écrivit une seconde à Hildebert pour l'engager à recon- Eril. 134. noitre le Pape Innocent II. reconnu par les Rois de France. d'Angleterre, d'Espagne, & par l'Empereur. Il ne se trouvoit que Gerard d'Angoulesme qui demeurât attaché au parti de l'Antipape Anaclet. Saint Bernard interessa aussi en faveur du Pape Innocent, Henri, Roi d'Angleterre; Geofroi de Lorroux, Evil. 125. depuis Archevêque de Bourges; les Evêques de Limoges, de 136, 137 Poitiers, de l'erigueux, de Saintes; Guillaume, Comte de

#### SAINT BERNARD.

Poitou, en lui écrivant au nom de Hugues, Duc de Bourgogne; les Senateurs & les Citoyens de Pife & de Milan. Il v a . leur disoit saint Bernard, deux chets de contestations; l'un regarde le mérite personnel des deux Prétendans; & l'autre, la forme de leur élection. Pour ce qui est de leur personne, afin qu'on ne me croye ni médifant, ni flateur, je ne dirai que ce qu'on dit par-tout, & ce qu'on ne scauroit nier: Que le Pape que nous fourenons, c'est-à-dire, Innocent, est d'une vie & d'une réputation au-dessus de la médifance ; au lieu que son Concurrent n'est pas même à l'abri des langues de ses propres amis. En second lieu, si l'on examine les circonstances de leur élection, celle d'Innocent est la premiere à l'égard du tems, la plus pure par rapport à ceux qui l'ont élu, la plus canonique felon les regles de la raison. Pour le tems, cela est incontestable. Pour les deux autres points, ils font aussi clairs, si l'on a égard au mérite & à la dignité des Electeurs. En effet, cette élection a été faite par la plus faine partie des Cardinaux, Evêques, Diacres & Prêtres à qui appartient le droit de nommer un Pape; & ils se sont trouvés en nombre suffisant pour rendre leur élection valide, fuivant les anciennes constitutions. De plus, il a été confacré par l'Evêque d'Offie, à qui ce privilege particulier est réfervé.

Epift. 118. XXXI. Saint Bernard s'intereffa encore pour les Chanoines de faint Hilaire de Poitiers, que le Comte Guillaume avoir, fur

de faint Hilaire de Poitiers, que le Comte Guillaume avoit, fuir mauvais confeils, chaffés de leur Egiffe. Sa Lettreaux Genois eft pour les exhorter à fe maintenir dans la paix qu'il leur avoit procurée étant dans leur Ville. Depuis le maint jufqu'au foir il leur annonçoit la parole de Dieu; tous par pieté y accouroient en foule. J'apportois la paix, leur dieil, & comme vous en êtiez les enfans, elle fe repofoit fur vous. Je répandois la femence de Dieu, & cette femence tombant dans une terre fertile produifoit jufqu'au centuple. Il exhorte auffi les Genois à entretenir la paix avec les Pifans leurs alliés, à être foumis au Pape, & fideles à Epid. 130 - l'Empereux. Ceu vue Prie requent le Pape Innocent; faint Ber-

Eggt. 12. I Empereur. Ceux de l'île reçurent le l'ape Innocent; laint Bernard les en félicita. Le Pape a fair, diri-il, de l'île une nouvelle Rome, & le Siége du Chef de l'Eglife. Ce choix n'eft point l'effet du hazard, ou de la politique; c'eft un ordre du Ciel, une faveur de Dieu toute particuliere. Quelle Ville n'eft pas jaloufe de vorre bonheur l'Celle de Milan quitra le parti d'Anaclet, fur les remontrances du Clergé. Dans la Lettre que faint Bernard.

Epift. 132, lui écrivit pour le congratuler de cette bonne œuvre, il témoigne

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVA'UX, &c. 351 qu'il devoit se rende incessament au Concile indiqué à Pise en 1745; els fut donc écrite vers ce tems-là. Il en adressa ux Ciroyens de Milan, où il leur témoigne sa joie de ce puis l'avoient chois pour médiateur de leur téconciliation avec le Pape Innocent. Il remit à son retour du Concile de Pise, la visite qu'il vauloit rendre à ceux de Milan qui étoient revenus. Epst. 134- à l'unité de l'Egiste Catholique. Il les appelle (a) Novices; ce qui a donné lieu à quelques-uns de croire qu'il y avoit dès-lors à Milan, céclà-dire, en 1134, un Monastère de l'Ordre de Citeaux. Mais Ughelli fait voir que ce ne sut que l'année suivante 1135, que l'on en bâtit un à deux milles de Milan, s'ous le nom de Clairvaux. Saint Bernsrd s'acquit beaucoup de gloire sans son voyage d'Italie; mais il rapportoir tour à Dieu, ne se regardant que comme son Ministre.

X X X I I. Quelques Evêques au retour du Concile de Pise en Epist. 136. 1134, tomberent entre les mains des voleurs qui les dépouillerent. L'un des voleurs nommé Daufin se répentant de son crime . s'offrit d'en faire fatisfaction au nom de tous, & de restituer ce qu'ils avoient volé. Mais avant d'aller se jetter aux pieds du Pape, il demanda à fainr Bernard une lettre de recommandation. Il v dit au Pape: Je voudrois qu'en l'obligeant de faire à l'Eglise une juste satisfaction, on ne le poussat point à bout, de peur qu'il ne se répentir d'avoir suivi mon conseil. Saint Bernard pria aussi l'Impératrice Richize de traiter avec bonté les Mila-, Epist. 137nois qui avoient renoncé publiquement au parti de Conrad, & re connu Lothaire pour feul & légitime Empereur des Romains. Il écrivit à ce Prince qu'il devoit, en qualité de Protecteur de Epiff. 139. l'Eglise, la mettre à couvert des sureurs du schisme; & comme Empereur, arracher des mains d'un usurpateur la Sicile. Il parloit du Comte Roger, fauteur de l'Antipape. Dans la même Lettre, S. Bernard fair des remontrances à l'Empereur Lothaire fur l'oppression où étoit l'Eglise de saint Gengoul à Toul, & lui Egist, 1401 fait entendre que l'on avoit surpris sa religion pour opprimer cette Eglise. On l'avoit également aigri contre les Habitans de Pise, quoiqu'ils eussent levé les premiers l'étendant contre Conrad, usurpateur de l'Empire. S. Bernard détrompa Lothaire, & le rendir favorable aux Pisans.

XXXIII. Il reprit vivement Humbert, Abbé d'Igny, de Epift. 141-

<sup>(</sup>a) Mabillon, not, in epiff. 1; 4.

#### SAINT BERNARD.

ce qu'il avoit quitté son Abbaye sous le prétexte de se préparer à la mort. Votre désertion, lui dit-il, fait la douleur de vos Religieux, & la risée de vos ennemis. Elle affligeoit d'autant plus saint Bernard, qu'occupé des pressantes nécessités de l'Epilie, il se trouvoit hors d'état de sournir aux besoins de cette Abbaye abandonnée. On avoit enlevé à l'Abbaye des Alpes l'Abbé Guarin, pour le faire Evêque de Sion en Velai. Saint Bernard écrivit aux Religieux de ce Monastere de se choisir au

Abbaye abandonnée. On avoit enlevé à l'Abbaye des Alpes l'Abbé Guarin, pour le faire Evêque de Sion en Velai. Saint Epiff. 142. Bernard écrivit aux Religieux de ce Monastere de se choifir au plutôt un autre Abbé ; d'appeller à cette élection Geoffroi . Prieur de Clairvaux, & d'y proceder avec le conseil de Guarin leur Pere. L'Abbaye des Alpes avoit une focieté particuliere avec celle de Clairvaux; & ce fut fans doute ce qui engagea faint Bernard à prendre part à cette élection. Il marque dans cette Lettre quelle place'les Moines doivent tenir dans la Maison du Seigneur: La place qui nous convient, dit-il, c'est l'abbaissement, l'humilité, la pauvreté, l'obéissance, la paix & la joie dans le Saint-Esprit. Notre place est d'être soumis à un Supérieur, à une regle, à des observances; c'est d'aimer le silence, de nous exercer aux veilles, aux jeunes, à la priere, au travail des mains. C'est par-dessus tout cela pratiquer la charité, comme la plus excellente de toutes les vertus. C'est enfin faire un progrès continuel dans la pieté, & y perséverer jusqu'à la fin.

Epif. 143, XXXIV. Vers l'an 1135 il écrivit à fes Religieux de Clairvaux pour leur cémoigner fa peine d'être fi longens séparé
d'eux. Toure fa confolation pendant son absence, étoit dans le
succès que Dieu donnoit à ses travaux pour l'Egiste; mais prefque toujours malade, il craignoit de ne pas mourir entre les

eyn. 44, mains de les freres & de les intimes amis. Sa Lettre aux Abbés affemblés à Citeaux elt dans le même goût. Il en reçut une vers l'an 1137 de Burchard, premier Abbé de Baltenne dans le Diocète de Befançon, qu'i lui caufa beaucoup de joie par le dérail que cet Abbé y faifoit de fes progrès dans la vie spirituelle. Saint

Epst. 146. Bemard qui l'avoit formé dans la pieté en rapporte à Dieu toute la gloire, & dit à Burchard: Reconnoiflez, mon Frere, que vous avez été prévenu dans les graces abondantes que vous avez reques; que ce n'est pas moi qui vous ai prévenu, mais celui de qui ja ié éé prévenu moi-même, pour vous porter à vorte faltu. Je ne suis au plus que celui qui a planté, & qui a arross mais que suis-je sans le secours de celui qui a donné l'accroissement? Saint Bernard reçur aussi une L'extre de consolation de Pietre, Abbé de

Epil. 147. Cluni; & il eut lui-même la joie de lui annoncer la fin du schisme par PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 353 par la mort de l'Antipape Anaclet, & de Gerard d'Angoulême

fon principal fauteur. Par une autre Lettre il pria cet Abbé de ne pas pousser avec tant de chaleur ses prérentions sur l'Abbaye de faint Bertin, aujourd'hui faint Omer, attendu qu'il lui seroit Epist. 149.

aussi difficile de s'en mettre en possession, que de s'y maintenir. XXXV. Philippe neveu de Gislebert Archevêque de Tours Epist. 150.

XXXV. Philippe neveu de Gillebert Archevêque de louis Egib. 114.

śrótnie mparé de cette Egille, & la Idéloit. On avoit rendu Sentence contre lui, & il y avoit eu des Commillaires de la part du faint Siége; cependant il s'éotie pourvu au Tribunal même du Pape Innocent. Saint Bernard lui écrivit fur cette affaire, pour l'engager à prendre la défensé de l'Egilfe de Touts, avec la même vigueur qu'il avoit fair paroitre dans le rétabilifement de la dicipline du Monastere de Vezelai, dans le refus des investiures à l'Empereur Lothaire, & en beaucoup d'autres occasions. Il écrivit à Philippe même, qu'il qualifie Intrus dans l'incéption de la Lettre. Quelque fentiment que vous avez de gajit. 111.

vous, lui dit-il, vous me paroisfez devoir être pleute d'un torrent de la mess. Je déplore le triste état où vous réclusier. l'Egilfe qui vous a élevé dans son sein. Si vous reconnoissiez votre mistere, vous en feriez touché vous-même, & ceux qui vous plaignent ne vous plaindroient pas inutilement. Saint Bernard écrivit

cette Lettre de Viterbe en 1133, de méme que la précedente. X X VI. Il semploya aupres du Pape Innocent pour la Fijë. 111. défende d'Atton, Evêque de Troyes, contre les Chanoines dont il s'étoit attive la haine en reprenant leurs défendres. Il artibue l'infolence du Clergé à la négligence des Evêques, qui au lieu de s'élever avec force contre les déreglemens de leurs Clercs, les tolerent avec lâcheré, & les enrichillent fans le mettre en peine de les corriger. Leur ame, diril, nourrie dans la mollefle & fans difcipline, le fouille & le corrompe entierement; & dès qu'on entreprend de guérit une plaie invéterée, ils ne peuvent fouffrir qu'on la touche du bout du doigt, ils se déchainent & le révol-

tent. Sur la fin de sa Lettre il représente au Pape qui lui avoit

ordonné de l'aller trouver, qu'il ne pourroit faire ce voyage sans exposer à un grand danger le salut de ses Freres.

XXXVII. Il ne le détermina qu'avec peine à envoyer à Epif. 153 Bernard, Prieur de la Chartreuse des Portes à trois lieues de 154. Bellai, fes discours sur le Cantique des Cantiques & il voulur avoir son avis sur les premiers avant de les conrinuer. Il arriva Epif. 154. que le Pape Innocent jetta les yeux sur Bernard qui connoissoir le faire Evéque, peu-être de Pavie. S. Bernard qui connoissoir

Tome XXII.

combien ce Diocèse étoit déreglé & difficile à gouverner par un

Religieux d'une santé déja usée, pria le Pape de le réserver pout un autre Evêché. Il fut en effet Evêque de Bellai. Saint Bernard écrivit encore au Pape & au Cardinal Haimeric Chancelier du 157 , 161 , faint Siège, en faveut de l'Eglife d'Orleans opprimée dans plufieurs de fes Clercs, parce qu'ils avoient pris le parti du Pape Innocent. Hugues, Doyen de cette Eglife, revenant de la Cour fut affaffiné. On mit aussi à mort le Sous-Diacre Archembaud. Tous ces défordres arriverent à Orleans pendant la vacance du Siége, qui commença en 1133 à la mort de l'Evêque Jean, & dura jusqu'en 1137. Thomas, Prieur de saint Victor de Paris, fut encore affaffiné pour s'être opposé aux injustes exactions que fon meurtrier faifoit sur les Cures de son Archidiaconné. Le coupable fe fauva à Rome pour y trouver un azyle. Saint Ber-Epifl. 158. nard pria le Pape de ne pas laisser ce crime impuni. Estienne,

162, 163.

Evêque de Paris, se servit de la plume du même Saint pour demander au Pape de n'ajouter aucune foi à ce que le meurmer pourroit lui dire pour sa justification. Il parle de Thomas, comme d'un Religieux de grande pieré, & appliqué sous ses ordres à l'œuvre de Dieu. J'avois, dit-il, le titre d'Evêque, & il en remplissoit les fonctions : Il méprisoit l'honneur attaché à cette dignité, & il en foutenoit tout le fardeau : Voilà ce qui le fait vivre encore après sa mort, & ce qui me fait mourir, avant que de cesser de vivre.

Epift. 164.

X X X V I I I. Guillaume de Sabran, Evêque de Langres, étant mort en 1138, l'Archevêque de Lyon alla à Rome avec le Doven & un Chaneine de l'Eglise de Langres, demander au Pape pour eux & pour leur Chapitre, la permission d'élite un Evêque. Ils solliciterent saint Bernard, alors à Rome, de les aider de son crédit. Il le promit, à condition qu'ils n'éliroient qu'un bon Sujet. On convint de deux, dont on laisseroit le choix aux Electeurs. Le Pape ordonna d'observer inviolablement cette convention. L'Archevêque & les Chanoines le promirent; mais au lieu de l'un des deux Sujets propofés, ils jetterent les yeux fur un Moine de Cluni soutenu de Hugues, Duc de Bourgogne. Saint Bernard averti en paffant les Alpes de ce qui étoit arrivé, prit son chemin par Lyon, & trouva que l'on faisoit les préparatifs pour l'élection. Il fit fut cela des remontrances à l'Archevêque, qui furent fans fuccès. L'Archevêque ordonna de proceder à l'élection, & écrivit fur cela une Lettre aux Chanoines de Langres; mais après qu'on l'eut lue, on en produifit une

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 355 autre du même Prélat, cù il affignoit un jour pour décider l'affaire de l'élection. Elle fut arrêtée par la contradiction qui se trouvoit entre ces deux Lettres. Le Moine de Cluni obtint du Roi l'investiture des droits Regaliens, ou des biens & des Fiefs de l'Eglife; des Lettres pour changet le lieu du Sacre, & en anticiper le jour. Falcon, Doyen de l'Eglise de Lyon; Ponce Epist. 161. Archidiacre de Langres, & quelques autres, s'opposerent à cette élection, & appellerent au faint Siége. L'Elu & ceux qui devoient le facter y furent cités; mais ils passerent outre. Saint Bernard s'en plaignit vivement au Pape & aux Cardinaux, n'épargnant ni l'Archevêque de Lyon, qui en effet avoit manqué 167, 168, à sa parole, ni le Moine de Cluni, dont la réputation n'étoit pas faine. Son ordination fut désapprouvée du faint Siège ; le Pape nomma des Commissaires pour proceder à une nouvelle élection. Les fuffrages se réunirent en faveur de Geoffroi . Prieur de Clairvaux. Saint Bernard ne s'y attendoit pas ; il n'avoit pas Epil. 170. même penfé qu'on dut jetter les yeux fur lui ; néanmoins il écrivit à Louis le Jeune, Roi de France, pour justifier l'élection de Geoffroi, & pour engager ce Prince à la confirmer, en accordant la prise de possession, & de faire cesser par-là l'affliction de l'Eglife de Langres vacante depuis longtems. Celle de Lyon vint aussi à vaquer par la mort de l'Archevêque Pierre. On ésut à sa place Falcon, Doyen de la Cathédrale. Il joignoit à une Epist. 171. naiffance illustre l'érudition, la vertu, & une réputation si pure, qu'elle étoit au-dessus de l'envie & de la médifance. C'est le témoignage que faint Bernard lui rendit auprès du Pape Innocent . vers l'an 1139. Il lui écrivit encore pour le prier de lui envoyer Epift. 1724 le Pallium, l'affurant qu'il avoit été facré felon les formalités ordinaites; mais cette Lettre étoit au nom de Geoffroi, Evêque de Langres, l'un des Suffragans de Lyon. Saint Bernard, en rendant compte à l'Archevêque de ce qu'il avoit fait pour lui avec l'Evêque de Langres, & de leur disposition à le seconder, lui recommanda les Moines de l'Abbave de Benisson-Dieu située Epist. 173. dans le Diocèfe de Lyon; & d'empêcher furtout qu'ils ne fussent molestés par les Moines de Savigny.

X X X I X. Quoique la Fere de la Conception de la fainte Epif. 174. Vierge Mere de Dieu , ne fit point encore autorifée de l'Egife en 1140, il y avoit déja quelques perfonnes qui la célebraient. Saint Bernard ferma les yeux fur cette pratique, excufant une dévetion que leur ir piroit la fi up icité de leur cœur, & leur zèle pour la fainte Vierge. Mais auilitor qu'il feur que cette zèle pour la fainte Vierge. Mais auilitor qu'il feur que cette Fêre s'introduisoit dans une Eglise aussi illustre que celle de Lyon, dont il se regardoit comme l'ensant, il crut ne devoir plus dissimuler sa pentée. Il écrivit donc vers cette année-là une longue Lettre aux Chanoines de cette Eglise, où, après en avoirelevé la prééminence fur toutes les autres Eglifes de France, le bon ordre & les beaux reglemens que l'on y observoit, il se plaint que quelques-uns de fes Chanoines vouloient flétrir l'ancien lustre de leur Eglise en y introduisant une Fête que l'usage de l'Eglife ignoroit, que la raifon défapprouvoit, & dont l'ancienne tradition ne nous faisse aucun vestige. Il convient que la Mere de Dieu mérite de grands honneurs; mais ils doivent, dit-il, être fondés fur la raison. Elle est comblée de tant de prérogatives, qu'elle n'a pas besoin qu'on lui suppose de faux titres. Donnez-lui les noms magnifiques d'Instrument de la grace, de Médiatrice du falut, de Réparatrice du monde, voilà ce que l'Eglise releve. Elle m'apprend que je dois célebrer ce jour foleinnel où elle est sortie du monde pécheur pour monter au Ciel. Elle m'enseigne aussi à célebrer sa fainte Nativité, parce que je crois fermement ce qu'elle m'ordonne de croire, que Marie fut fanctifiée avant que de naître. Je suis de plus persuadé qu'ayant reçu cette grace avec plus d'abondance, elle n'a pas feulement été fainte dans sa naissance, mais encore préservée de tout péché pendant qu'elle a vêcu : Grace si singuliere , qu'elle n'a été accordée à aucun autre. Ensuite saint Bernard réfute les raifons sur lesquelles on fondoit la Fête de sa Conception. La premiere étoit que , si la Conception de la sainte Vierge n'eût précedé, on n'auroit pu honorer sa Naissance. La feconde, que la Fête de la Conception avoit été révelée. Saint Bernard répond à la premiere, que si l'on doit honorer la Conception de Marie, on est en droit, par la même raison, d'instituer des Fêtes en l'honneur de son Pere & de sa Mere, même de ses Aveux & Bisaveux, ce qui iroit à multiplier les Fêtes jusqu'à l'infini; qu'encore qu'il ait été nécessaire que sa conception précedat sa naissance, il ne s'ensuir pas qu'elle ait eu part à sa fainteté; qu'il falloit au contraire qu'elle fut san Lisiée après avoir été conçue, afin de pouvoir naître dans la fainteté qu'elle n'avoit point eue dans la conception qui l'avoit précedée. Sur la feconde, il dit, qu'il tient pour suspect l'écrit que l'on produisoit en p euve que la Fête de la Conception avoit été révelée; cet écrit ctant fans autorité.

J. C. fe l' X L. Il foutient que nul n'a été conçu dans la fainteté, à la sante.

### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 357

réserve de Jesus-Christ, qui devant fanctifier tous les hommes & expier le péché, en devoit seul être exemt, parce que lui seul est faint avant d'être conçu ; que tous les enfans d'Adam doivent s'appliquer ces paroles de l'un deux : l'ai été conqu'dans Pfalm. 50. l'iniquite, ma mere m'a conçu dans le piché. D'où il conclut, qu'i, n'y a point de fondement d'établir la Fête de la Conception de la fainte Vierge, ou que du moins on devoit, avant de l'établir, confulter le faint Siège, ce que n'avoient pas fait les Chanoines de Lyon. Cependant faint Bernard foumet fon fentiment à des Docteurs plus sages & plus éclairés, surtout à l'autorité de l'Eglise Romaine, déclarant qu'il étoit prêt de se dédire, s'il avoit avancé quelque chose contre le jugement

qu'elle prononcera. X L I. Sa Lettre au Patriarche de Jerusalem suppose qu'il en Epis. 175. avoit reçu plusieurs sans y avoir fait de réponse ; mais il ne put se dispenser de le remercier du morceau de la vraie Croix dont il lui avoit fait présent. On dit qu'on le montre encore à Clairvaux. Par la même Lettre faint Bernard recommande à Guillaume, c'étoi: le nom du Patriarche, les Chevaliers du Temple, comme de braves défenseurs de l'Eglise. Il écrivit cinq Lettres au Pape Epist. 176. Innocent au nom d'Adalberon , Archevêque de Treves. Par la première, il l'assure de l'obéissance de toutes les Eglises de France & d'Aliemagne, & d'un fecours prochain de la part de l'Empereur Lothaire; elle fut écrite vers l'an 1135. Dans la feconde Epifl. 177. Adall eron se plaint de l'indocilité de ses Peuples, & de ce qu'il avoit pour Suffragans de jeunes Prélats de qualité, qui au lieu de l'aider à maintenir le bon ordre, le traversoient & le contrarioient; ausii ne connoissoit-on dans leurs Diocèses ni ordre, ni justice, ni honneur, ni religion. Saint Bernard dans la troisième Epist. 178. représente au Pape que la Cour de Rome en recevant les appels des Sentences rendues par les Evêques, leur ôtoit le moyen de venger la querelle de Dieu, & de réformer leurs Diocèfes; qu'on outrageoit par tout les Evêques; mais que le mépris qu'on faisoit de leurs Mandemens, donnoit atteinte à l'autorité du saint Siège. Il le prie de renvoyer au Métropolitain le jugement des differends qui regnoient dans les Eglises de Toul, Meiz & Verdun, parce qu'il en étoit pleinement instruit, & qu'il avoit sait voir en plusieurs occasions la droiture & son intégrité. Dans la quatriéme il prend le parti de l'Archevêque Adalberon contre l'Abbé de faint Maximin , qu'il représente comme indigne de son rang. Il ne traite pas mieux les Moines de cette Abbaye. Le Pape ne

Epil. 13- (Interfele, pria le Pape par une cinquiéme Lettre de révoquet cette Sentence. Il paroit que l'Archevêque vouloir réunir à la Jurifdiction l'Abbaye de faint Maximin , que l'Abbé & les Moiness'y oppoferent, & que le Pape favorifa l'exemtion de ceuxcie.

E-1/2 181, X L I I. Saint Bernard définit un cœur génereux, celui qui fe plait à faire du bien, & à qui le feul plaifir de faire du bien tient lieu de route récompenfe. Sa Lettre à Henri, Archevêque de Serge et un remouvrage des plus viese fur l'humer, invaident

de Sens, est une remontrance des plus vives sur l'humeur intraitable & l'opiniatreté de ce l'rélar, qui ne suivoit d'autre regle que son caprice, & qui faisoit tout par empire, sans consulter jamais la volonté de Dieu. Dans celle qu'ilécrivit à Conrad, Roi

Egig. 183, des Romains, il l'exhorte à rendre au Siége Apoflolique & au Vicaire de faint Pierre, l'hommage & l'obéiffance qu'il exigeoit lui-même de fes Sujets. On demandoit de tous côtés à faint Bernard des Religieux de Clairvaux pour faire de nouveaux établiffemens, ce qui diminuoit beaucoup fa Communauté; enforte que pour contenter le Pape Innocent qui lui en demandoit auffi,

Epift. 184. il fut obligé d'en prendre ailleurs qu'à Clairvaux pour lui en envoyer. Il aimoit les Religieux de Vaucelles comme une por-

Epiß. 1810 tion de lui-même, & il avoit en effet eu part à leur établissement fait en 1132 dans le voisinage de Cambras. Le Châteiain de cette Ville sit à l'Abbaye de Vaucelles une donation de la terre de Ligecourt, en présence de saint Bernard, qui en demanda la

Eggl. 15, confirmation à Simon fils de ce Châtelain. La Lettre à Euflache, usurpateur du Siége Episcopal de Valence en Dauphiné vers l'an 1138, contient les motifs les plus pressans pour l'obliger à se déssister. L'austre de le déssiste de l'honneur & des autres avantages de l'Episcopat, que par une fausse honneur de le quitter. O honte déraisonable 1 s'écrie saint Bernard, ennemie du salut, contraire à la probité. Honte sunesse, qui felon le Sage, retient dans le péché. Est-il donc honteux à l'homme de se soumettre à Dieu, de s'humilier sous la main du Très-Haut? Ceder à la majesse d'un Dieu, est la plus grande de toutes les viscoires; se soumettre à l'autorité de l'Egisse, est le plus grand de tous les honneurs. Etrange aveuglement. On a honte de se purisser, & l'on n'en a point de se souller. Il représente à Euslache, qu'en s'obstinant dans son usurpation, il perdoit se mérites passés, & ternissis i se belles qualités pat une sin

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. \* < •

malheureuse; qu'il n'avoit plus qu'un moment à demeurer avec ces flateurs qui l'excitoient au mal ; qu'ils n'avoient pour but que de le séduire par leurs fausses louanges, dont ils esperoient être

payés par quelque bienfait. XLIII. En 1140 Pierre Abaillard informé qu'on devoit Frit. 187. tenir à Sens un Concile nombreux contre lui, demanda à l'Archevêque que l'Abbé de Clairvaux y fût appellé. Sa demande lui fut accordée; mais faint Bernard s'excusa d'y aller, & se contenta d'écrire aux Evêques qui devoient s'affembler, de signaler en cette occasion leur zèle pour la foi. Le Concile se tint à l'Octave de la Pentecôte qui étoit le second jour de Juin. Saint

Bernard pressé par ses amis , s'y rendit , mais avec beaucoup de Epist. 336. répugnance. Il produisit au milieu de l'Assemblée où se trouverent Louis, Roi de France; Guillaume, Comte de Nevers, avec les Archevêques de Sens, de Reims, & leurs Suffragans, le livre de la Théologie d'Abaillard, & fit la lecture des propositions absurdes & hérétiques qu'il y avoit remarquées demandant qu'il les desavouât; ou, s'il les avouoit, qu'il les prouvât, ou les rétractât. Abaillard chercha des défaites, & refusa de répondre, quoiqu'il fût en pleine liberté de parler, dans un lieu für, devant des Juges équitables. Il en appella au saint Siège, & fortit de l'Assemblée avec ceux de son parti. Cet appel ne parut pas canonique aux Evêques du Concile; néanmoins par respect pour le Siège A postolique, ils ne prononcerent aucun jugement contre sa personne. Mais l'Abbé de Clairvaux ayant sait voir dès la veille que les propositions d'Abaillard étoient héretiques, ils les condamnerent, & supplierent le Pape Innocent, par leur Lettre synodale, de les condamner, & de punir tous ceux qui oseroient les sourenir. Ce fut faint Bernard qui écrivit cette Lettre au nom des Evêques de France. Il en écrivit une autre aux Evê- Epift. 188. ques & aux Cardinaux de la Cour de Rome, qu'il exhorte à s'oppofer aux erreurs de ce nouveau Docteur. Lifez, leur dit-il, le Livre de Pierre Abaillard, intitulé, Théologie; il est aisé de le trouver, puisqu'il se vante que presque toute la Cour de Rome l'a entre les mains; vous y verrez comme il parle de la fainte Trinité, de la géneration du Fils, de la procession du Saint-Esprit, d'une infinité d'autres points sur lesquels il s'explique d'une maniere nouvelle & contraire à la foi orthodoxe. Lifez ses deux Livres, dont l'un a pour titre, les Sentences; l'autre, Con-

noissez vous vous-même. Remarquez quelle quantité monstrucuse d'erreurs & de facrileges il y raffemble; ce qu'il pense de l'anie de Jesus-Christ, de sa personne, de sa descente aux enfers, du Sacrement de l'Autel, de la puissance de lier & de délier, du péché originel, de la concupifcence, du péché de délectation. du péché de foiblesse, du péché d'ignorance, de l'action du péché, & de la volonté de pécher. Si vous jugez que j'ave raison de m'allarmer, soyez allarmés vous-mêmes; & faites descendre au fond des enfers ce témeraire qui ose monter au plus haut des

Cieux. Epift. 337. X L I V. Cet homme, dit saint Bernard dans sa Lettre au Chancelier Haimeric, employe les paroles de la Loi pour la combattre, profane les chofes faintes & les richesses de l'Evangile, corrompt la foi des simples, souille la pureté de l'Eglise, Ce corrupteur des Fideles propre à pervertir les ames si nples, prétend comprendre par la raison, ce qui est réservé à une foi vive & docile. Non content d'avoir Dieu pour garant de sa créance, il veut que fa raison en soit l'arbitre. Il suppose dans la Trinité des dégrés, comme Arius ; éleve le libre arbitre au-dessus de la grace, comme Pelage; divise Jesus Christ, comme Nestorius. Saint Bernard écrivit plusieurs autres Lettres (a) au sujet des erreurs de Pierre Abaillard, furtout aux Cardinaux de l'Eglise Romaine. Il y en a encore trois (b) au Pape sur la même matiere; mais la plus confiderable est celle où il réfute les principales erreurs d'Abaillard, aussi l'a-t-on placée parmi les Traités de faint Bernard. Nous en donnerons néanmoins ici le précis.

Ecclef. 19, 4. Celui qui croit legerement est un temeraire, difoir que croire legerement, c'étoit faire marcher la foi avant la raison. Saint Bernard foutient que Salomon ne parle pas de la foi que nous devons à Dieu, mais de la créance que nous avons les uns aux autres, qui ne doit pas être trop facile. Il prouve par l'autorité de faint Gregoire, que la foi divine est sans mérite dès que la raison lui fournit Mare. 14, 25. des preuves : que suivant le témoignage de l'Evangile, les Disciples furent blâmés d'avoir été trop lents à croire; que Marie fut louée d'avoir prévenu la raison par la soi; & que Zacharie sur

puni pour avoir cherché dans la raison des preuves de sa foi. Abaillard disoit sur le mystere de la fainte Trinité, que le Pere est la pleine puissance; que le Fils est une certaine puissance; que le Saint-Efprit n'est aucune puissance; qu'encore que le Saint-

X L V. Abaillard en expliquant ces paroles du Sage ;

<sup>(</sup>b, Epift. 189, 190, 319. (a) Epift. 191 , 192 , 193 , 350 , 331. 334 , 333 , 334 , 335 .

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 151 Esprit procede du Pere & du Fils, il n'est de la substance ni de l'un , ni de l'autre. Par ces façons de parler il entendoit que toute la puissance étoit propre au Pere ; la sagesse seulement, ou la puissance de discerner le bien & le mal, propre au Fils; & la bonté propre au Saint-Esprit, à l'exclusion de toute-puissance. Saint Bernard se récrie contre ces sortes d'expressions qui vont à détruire la confubfiantialité des Personnes divines, & à établir une difference entr'elles. En effet, si le Saint-Esprit n'est point de la substance du Pere & du Fils, & si le Pere & le Fils ne sont point de celle du Saint-Esprit, en quoi seroit leur consubstantialité. D'ailleurs, s'il n'y a que le Pere & le Fils qui soient de même substance, ce n'est plus trinité, mais dualité; car il seroit indigne de la Trinité d'y admettre une personne, qui dans sa fubstance, n'a rien de commun avec les deux autres. Saint Bernard renvoye Abaillard à la Lettre de faint Jerôme à Avitus, & au Livre de faint Athanase intitulé, de l'unité de la Trinité. Puis il ajoute : S'il y a quelque inégalité dans les Perfonnes divines , la plus grande & la plus parfaite est la seule qui soit Dieu, puisque Dieu est l'Estre souverainement parfait ; & qu'un tout infiniment parfait en tous sens, est plus parfait qu'un tout qui ne l'est que dans sa partie. Mais au vrai le Pere est tout aussi-bien que le Fils & le Saint-Esprit. Le Fils est tout comme le Pere & le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est tout comme le Pere & le Fils; & ce tout n'est qu'un dans les trois Personnes, sans partage & sans diminution. Saint Bernard rejette toutes les comparaisons dont Abaillard se servoit pour appuyer ses erreurs, & fait voir qu'il n'y est tombé, que parce qu'il à cherché la distinction des Personnes divines dans les attributs effentiels communs à toutes les trois, au lieu de chercher cette distinction dans les proprietés personnelles & relatives.

X.L. VI. Saint Bernard dit à cette occasion qu'il n'en est pas 1812, des noms abfolus, comme des noms relatifs, qui figni ant ce qu'une personne est à l'autre, sont singuliers à chaque personne, & incommunicables à toute autre. Le l'ere n'est point le Fils; le Fils n'est point le l'ere; parce qu'on désigne par le nom de Père ce qu'il est, non en foi, mais par sapport au Fils; & qu'on exprime par le nom de Fils, non ce qu'il est no since qu'il est par sapport au Pere. Il n'en est pas de même des noms absolus de puissance, de fagels ex des autres attributs, si ssont communs à toutes les Personnes divines; les noms seuls de Père, de Fils & de Saint-Essprite leur sont singuliers, à causse de leur relation

Tome XXII.

Ζz

perfonnelle. Par ce principe il renverfe ce que ditoit Abaillard ; que la puissance appartient au Pere , & la fagesse au Fils , d'une maniere propre & particuliere. Il revient à la définition qu' Abaillard donnoit de la foi, l'appellant une opinion , & lui opposé faint Augustin qui déssini et alo une conviction interieure, & une démonstration claire & évidente : & saint Paul qui dit que la soi el le fondement des choses que l'on espere . G une preuœ certaine de ce qui ne se voit point. Si elle est le sondement , elle est donc-

quelque chofe de fixe & de certain.

XLVII. Ce nouvel Aristote, comme l'appelle faint Bernard, ofoit avancer dans fa Théologie que Notre-Seigneur n'avoit point eu l'esprit de crainte; que la crainte pure & chaste ne subsistera point en l'autre monde; qu'après la consécration du pain & du vin les accidens demeurent suspendus en l'air ; que les démons se servent des pierres & des herbes pour faire des impressions sur nos sens; que le Saint-Esprit est l'ame du monde; que le monde, selon Platon, est un animal d'autant plus excellent, qu'il a une ame plus excellente. Saint Bernard ne s'arrête pas à réfuter toutes ces fausses opinions; mais il combat fort aulong ce qu'Abaillard enseignoit contre le Mystere de notre rédemption dans fon livre des Sentences, & dans fon explication de l'Epitre aux Romains ; scavoir, que le démon n'a jamais eu de pouvoir sur l'homme, qu'autant que Dieu lui en a donné. comme au Géolier de la prison; & que le Fils de Dieu ne s'est point incarné pour le délivrer. En cela Abaillard s'éloignoit. comme il en convient lui-même, de la doctrine commune & unanime des Peres de l'Eglise. Saint Bernard ne les lui oppose donc pas; mais il allegue contre lui les témoignages des Prophetes, des Evangelistes, des Apôtres, nommément de faint Paul, qui nous apprennent que le démon a un empire sur l'homme; que cet empire est juste; que le Fils de Dieu s'est fait chair pour délivrer l'homme; que la servitude de l'homme, à l'égard du démon, est un effet de la justice; que sa délivrance est l'ouvrage de la misericorde, mais d'une misericorde mêlée de justice parce qu'il étoit de la misericorde du Liberateur d'user de justice plutôt que de puissance, comme d'un remede plus propre à détruire l'empire du démon; car de quoi étoit capable l'homme esclave du péché & du démon, pour pouvoir recouvrer la justice dont il étoit déchu ? Il étoit nécessaire qu'on lui imputât la justice d'un autre. C'est ce qui s'est fait par l'Incamation, ensorte que la justice de Jesus-Christ est devenue la nôtre. Abaillard disnit

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 363

encore que le Seigneur de la gloire ne s'étoit fait homme, que pour nous tracer un modele de vie dans sa conduite & dans ses instructions, & de prescrire par ses souffrances des bornes à notre charité. Si cela est, répond faint Bernard, Jesus-Christ s'est donc réduit à enseigner la justice sans la donner; à nous montrer un exemple de charité sans la répandre dans nos cœurs. Si tout le bien qu'il nous procure se réduit à l'exemple de ses vertus, il faut que tout le mal qu'Adam nous cause, consiste dans l'exemple de sa prévarication; car le mal & le remede doivent avoir quelque reflemblance. Comme tous les hommes meurent dans 1 Cor. 15, 12. Adam, dit l'Apôtre, ils font vivifiés par Jesus-Christ. Ce parallelle est égal. Ainsi la vie que Jesus-Christ nous donne n'étant autre, felon Abaillard, que l'exemple de ses vertus, il s'ensuit que la mort qu'Adam nous cause, consiste dans le seul exemple de son péché, ce qui est l'héresie de Pelage. Il suit encore de-là que les petits enfans qui ne peuvent profiter des exemples ni des inftructions de Jesus-Christ, n'ont point de part à la rédemption qu'il

nous a acquife par fa mort.

XLVIII. Le Pape Innocent reçut aussi des lettres & des Epist. 194. mémoires de la part des Evêques de France contre les erreurs d'Abaillard, & après en avoir déliberé avec les Evêques & les Cardinaux qui se trouvoient à Rome, il condamna toutes les propolitions qui lui avoient été déferées, déclarant leur Auteur héretique, & lui imposant un éternel silence. La Lettre qui renferme ce jugement est adressée à Henri, Archevêque de Sens ; à Samfon, Archevêque de Reims, & à leurs Suffragans. Arnaud Epift. 195. de Breffe, Disciple d'Abaillard, se voyant condamné pour diverses erreurs par le Concile assemblé à Larran en 1139, quitta Bresse fa patrie & se retira à Zuric en Suisse, où il répandit sa mauvaise doctrine. Zuric étant dans le Diocèse de Constance, saint Bernard écrivit à Herman d'Arbone qui en étoit Evêque, de se garder de cet homme dangereux, affamé & alteré comme le démon, du fang des ames; & à qui l'austerité de sa vie donnoit de l'autorité pour les féduire & les infecter de ses erreurs. Il pria même cet Evêque de se saisir de ce méchant homme, afin de l'empêcher de courir de tous côtés, & de causer par-tout de nouveaux ravages. Voici le portrait qu'en fait faint Bernard. C'est un ennemi de la Croix de Jesus-Christ, un auteur des schismes, un perturbateur du repos public. Sa langue est plus tranchante que l'épée, & ses dents plus aigües qu'une fleche. Ses paroles pleines d'une fausse douceur, sont des traits envenimes. Ses Zzii

manieres infinuantes, & les dehors d'une vertu contrefaite lui gagnent la faveur & l'amitié des Grands & des riches. Mais après les avoir attirés dans des pieges fecrets qu'îl tend à leur fimplicité crédule; après s'être fortifié dans leur bienveillance, on le voit escorté d'une troupe de Gens de guerre se déchaîner ouvertement contre le Clergé, attaquer les Evéques niêmes, n'épargner aucun Ordre Ecclessastiques non disoit que Cuit. Légat du Pape, avoit donné retraite à Arnaud de Bresse. Saint

Légat du l'ape, avoit donné retraite a Arnaud de Breile. Saint Epil. 195. Bernard lui écrivit là-deflis avec beaucoup de liberté, Jui remontrant qu'il ne devoit avoir aucune liaison avec un homme que Rome avoit en horreur, que la France avoit rejetté, que l'Allemagne détefloit, que l'Italie ne vouloit point recevoir. Tom. 10. Outre les erreurs d'Abaillard il enseignoit, qu'il n'y avoit point

Tom. 10. Outre les erreurs d'Abaillard il enfeignoit, qu'il n'y avoit point Coroll. psg. de falut pour les Chercs qui poffedoient des biens en propre; pour les Déques qui avoient des Seigneuries; ni pour les Moines qui avoient des immeubles; que tous ces biens appartenoient au Prince; qu'il avoit feul pouvoir de les donner, mais aux Laïcs feulement; que le Clergé devoit vivre des dixmes & des oblations volontaires du Peuple, & se contenter de ce qui suffit à une

vie frugale.

Egift. 197. XLIX. Nous avons deux Lettres de faint Bernard en faveur de Gui, Abbé de Charlieu dans le Diocéfe de Befançon: l'une à Pierre, Doyen de la Cathédrale, qui s'étoit déclaré contre cet Abbé: l'autre au Pape Innocent, qu'il prie de le proteger contre

Epif. 198. le Moine qui le perfécuroit. Vous le pouvez, lui dir-il ; il est incontestable que le pouvoir du faint Siege s'étend généralement fur toutes les affaires qui regardent l'Egifie ; à la plus belle prérogative de ce Siége Apostolique, est d'étre le resuge & l'appui des

Epil. 199. opprimés. Dans une autre Lettre faint Bernard prie le même

Religieufe, qu'un homme de mauvaife foi & déja condamné par
deux grands Évêques , vouloit détruite par les calonnies. Il

Epil. 200, donne pour maxime que , comme il est juste de réparer ses pro-

pres fautes, il est glorieux de réparer celles des autres; que l'instruction & l'exemple sont les deux points essentiels où fe réduisent toutes les obligations d'un Superieur, & dont la pra-Epist. 2021. Il deux produisses d'un superieur de l'exemple.

de proceder à l'élection d'un Evêque, le Clergé devoir ordonner un jeune, convoquer les Evêques de la Métropole & les Religieux, afin de traiter en commun une affaire commune.

Epif. 103. L. Ayant appris qu'un jeune Clerc de condition penfoit à fe

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 364. marier, & à prendre le parti des armes, quoiqu'il fût Sous-Diacre; faint Bernard lui écrivit qu'il ne le pouvoit, & déclara à l'Evêque Atton & au Clergé de Troyes de qui ce Clerc dépendoit, qu'ils ne devoient pas lui permettre de prendre ce parti. Il conseilla à Robert Pullus de continuer son séjour à Paris , parce Epist. 105. qu'il avoit la réputation d'y enseigner une faine doctrine; & scachant que cela ne se pouvoit sans le consentement de l'Evêque de Rochester, il l'en pria par écrit. Robert fut dans la suite Cardinal. Plusieurs de ceux qui alloient à la Croisade deman- Epist. 206. doient à faint Bernard des lettres de recommandation pour Melifende. Reine de Jerusalem; & cette Princesse y avoit beaucoup d'égard, surtout quand il s'agissoit des parens de ce saint Abbé. Ses trois Lettres à Roger, Roi de Sicile, regardent l'établissement des Religieux de Clairvaux dans ses Etats. Saint Bernard 108, 209.

donne à ce Prince de grands éloges pour ses liberalités envers ceux qui quittoient le monde pour servir Dieu dans la retraite. L I. Les neuf Lettres suivantes sont au Pape Innocent, la

plûpart, pour lui recommander quelque personne de marque. Dans une, il se plaint qu'ayant été nommé son Vicaire dans la réconciliation de Pierre de Pife, afin de le ramener du schisme, il n'avoit pas rérabli cet Evêque dans sa dignité, comme il s'y étoit engagé. Dans une autre il se plaint encore que la Chambre Apostolique avoit dissous le mariage de Raoul, Comte de Vermandois, avec la niéce de Thibaud, Comte de Champagne. fous prétexte de parenté. Raoul épousa ensuite la sœur de la Epist. 216. Reine de France, ce qui occasionna une guerre entre le Roi de France & le Comte de Champagne, & des brouilleries avec la Cour de Rome. Saint Bernard traite ce second mariage d'adultere, & gémit sur les injustices que l'on faisoit souffrir au Comte Thibaud. Cependant le Pape Innocent accusoit saint Bernard Exist. 217d'avoir disposé à son gré de l'argent du seu Cardinal Yves, Légat en France. L'Abbé de Clairvaux se justifia en disant qu'il étoit Epist. 118. absent, & même fort éloigné du Cardinal, lors de sa mort; qu'il avoit fait lui-même la disposition de ses biens avant de mourir . & en avoit confié la distribution à deux Abbés qui se trouvoient auprès de lui ; & qui en effet avoient depuis exécuté ses dernières volontés.

LII. En 1144 le Pape Innocent facra Archevêque de Bour- Em. 119 ges Pierre de la Chastre, parent d'Haimeric son Chancelier. L'élection s'étant faite sans le consentement du Roi Louis le Jeune, ce Prince jura publiquement que Pierre ne seroit jamais Zziii

Epil. 207 ,

Archevêque de Bourges. Il permit au Clergé d'élire tel autre qu'il voudroit, & donna ses ordres pour empêcher que Pierre sut recu à Bourges, & même dans aucune des terres de son Royaume. Le Pape les mit toutes en interdit. L'Archevêque se retira dans celles que Thibaud, Comte de Champagne, possedoit dans le Berri. Le Roi irrité porta la guerre en Champagne, qui y fit de grands ravages. Saint Bernard qui les voyoit de fort près, écrivit à Alberic d'Oftie, Estienne de Palestrine, Igmare de Frescati. & à Gerard, Chancelier, fur les fuites facheuses que l'interdit pourroit avoir, leur faifant furtout envilager le nouveau schisme dont l'Eglise étoit menacée. Il convient qu'on ne pouvoit excufer le Roi d'avoir juré de ne reconnoître jamais pour Archevêque de Bourges, Pierre de la Chastre, & de persister dans son serment : Mais vous n'ignorez pas, leur dit-il, que c'est un deshonneur chez les François de violer un ferment, même inconsideré. quoique tout homme de bon l'ens soit obligé de convenir qu'il ne faut pas tenir ce qu'on a juré contre la raison. Il ajoute que la passion, la jeunesse du Roi, sa dignité méritent indulgence; & qu'en ce cas la misericorde devroit l'emporter sur la justice. Néanmoinssaint Bernard déclare à ces quatre Cardinaux qu'il ne demande grace pour ce Prince, qu'en supposant qu'elle ne blesse ni la liberté de l'Eglife, ni le respect que l'on doit à un Archevêque confacré par le Pape. Mais, continue-t-il, le Roi même, & toute l'Eglise de France assez affligée d'ailleurs, la demandent humblement.

Epift. 110.

LIII. Le Pape avoit ausse excommunié Raoul, Comte de Vermandois pour avoir fait dissoudre injustement son mariage avec Gerberte, Coussine germaine de Thibaud, Comte de Champagne, & épousé ensure Alix, sœur de la Reine Eleonote. Raoul étoit même menacé d'une seconde excommunication. Saint Bernard prié par le Roi de prévenir cette nouvelle Sentence, espondit à ce Prince, qu'il ne le pouvoit, & que quandil le pourroit, il ne le devoit pas raisonablement, parce qu'il n'est pas permis de faire un mal, afin qu'il en arrive un bien. Il reproche au Roi d'avoit forcé, les armes à la main, le Comte de Champagne, ¿té purer qu'il engageroit le Pape à absoude le Comte de Vermandois & ses Sujets, malgre la justice & la

Epit. 331. zilon. Dans une autre Lettre il blâme ce Prince de fuivre de mauvais confeils, & de mettre tout à feu & à lang dans la Champagne, quoique le Comte Thibaud lui faffe des propofitions railonnables de paix. Saint Bernard fait ici le portrait des Cour-

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 467 tifans, qui dans les conseils qu'ils donnent au Prince, envisagent moins sa gloire que leurs passions. Il témoigne se répentir d'avoir pris fon parti auprès du Pape, en excusant ses sautes sur sa ieunesse. & dit qu'à l'avenir il ne dissimulera pas ses fautes au faine Siége; en particulier, d'avoir ôté à l'Eglife de Châlons la liberté de s'élire un Pasteur ; d'avoir permis de mettre des Troupes en garnison dans les maisons Episcopales; de piller les biens de l'Eglise, & de les employer à des usages profanes & criminels. Il rejette sur Josselin, Evêque de Soissons, & Suger, Abbé de saint Epist. \$220. Denys, le violement de la paix conclue avec le Comte de Champagne, & tous les troubles dont le Royaume étoit agité. Joffelin piqué de la conduite de faint Bernard à fon égard, lui écrivit pour s'en plaindre ; ce qui obligea cet Abbé de lui écrire, & à Epiff. 223-'Abbé de faint Denys, pour se justifier des choses dures qu'il leur avoit dites dans la douleur que lui caufoit son zèle pour le bien de l'Eglife. Il s'excuse de ce qu'il lui avoit envoyé sa premiere Lettre décachetée, disant qu'il n'en avoit agi ainsi que pour se conformer à l'usage où l'on étoit, de ne point cacheter les Lettres qu'on adressoit à diverses personnes. Or, sa premiere étoit à Josselin & à Suger, mais la seconde, c'est-à-dire, celle dont nous parlons, s'adressoit à Josselin seul. C'est pourquoi faint Bernard y mit son cachet où il avoit fait graver sa (a) propre figure, & fon nom autour.

<sup>(</sup> a ) Epift. 284.

SAINT BERNARD,

écrivant, ou pour n'avoir pas follicité le Pape en faveur de Raoul, Bjif. 337. Comte de Vermandois. Il implora, pour rentrer dans ses bonnes graces, le crédit de l'Evêque de Soissons.

Epiff. 118. L. V. On voit par sa Lettre à Pierre, Abbé de Cluni, qu'il avoit résolu de ne plus sortir de Clairvaux, que pour aller au Chapitre géneral qui se tenoit tous les ans à Citeaux. Il se plai-

Epil. 139, gnoit à Guillaume, Abbé de faint Thierri, qui lui avoit demandé fon Apologie contre les Moines de Cluni, que quand il travailloit à ces fortes d'ouvrages, la dévotion s'affoilifioir, parce qu'il étoit moins recueilli & moins disposé à l'Oratson. La division d'Estienne, Evêque de Metz, & de son Chapitre duroit toujous. Epil. 1318. Saint Bernard en écrivit d'abord au Pape Innocent, puis aux

Evêques d'Offie, de Frescati & de Palestrine, pour les prier Evêques d'Offie, de la faire cesser. Il pria encore ces trois Evêques de prendre fous leur protection l'Abbé de Lagny, qu'il justifie sur tous les

reproches que les ennemis lui faiforent. C'étoir, felon faint Bernard, un homme eflimé de tout le monde pour fes vertus, doux, fobre, chaîte, humble, plein de zêle pour la difcipline régu-Epit. 331. liere. Il ne les interteffa pas de même dans la défense de l'Abbé

Epif. 1331 liere. Il ne les interessa pas de même dans la désense de l'Abbé de saint Chastre au Diocèse du Puy; au contraire, il rendit un Epist. 1333. bon témoignage au Délateur de cet Abbé. Celui de Buzay dans

le Diocéfe de Nantes avoit quitté le gouvernement de fon Monaîtete, fur le rapport qu'on lui avoit fair que faint Bernard vouloit lui ôter la conduite des ames qui lui étoient confiées. Le rapport étoit faux. Le Saint l'en affura, & le conjura de le réunir à ses Freres. Il demanda grace à Herbert, Abbé de saint Essienne de Dijoin, pour un de se Religieux qui avoit écrit quelque chose

Eith. 334. contre lui. Il s'est fait, dit-il, plus de tort qu'à mos. Sa maniere d'écrire est plus propre à montrer son peu de jugement, qu'à me convaincre d'erreur. D'ailleurs, quand il feroit capable de me nuire, il ne me convient pas de me venger. Par Jonnez à un jeune Rel'gieux qui a péché plustor par une foie vanité, que par malice : que ce soit toutesois à condition qu'il ne se donnera plus la liberté d'écrire, ou de dispurer sur des marieres qui passent portée de son esprit. Il est aflez clair que le perit ouvrage qu'il a eu la témerité d'entreprendre demande un stile plus serme, & un génie plus sort que le sen.

Epil. 1515 LVI. Turthain, Archevéque d'Yorck, stant more au mois de Février 1140, on élut pour lui succeder Henri de Coilt, Mansslin neveu du Roi Ellienne; mais parce qu'il éroit Abbé de saint Aulis, ion. Ellienne de Caén, le Pape Innocent II. resus de recevoir son

Anglie, tom. Essienne de Caën, le Pape Innocent II. retula de recevoir foit 1, pag. 745.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 369 élection, à moins qu'il ne renonçat à l'Abbaye. Le Clergé d'Yorck élut à sa place Guillaume, Trésorier de cette Eglise, qui étoit aussi neveu du Roi. Quelques-uns s'opposerent à son élection, sous le prétexte qu'elle n'avoit pas été libre, & que le Comte d'Yorck l'avoit ordonnée de la part du Roi. Ce Prince . sans avoir égard à l'opposition, mit Guillaume en possession des terres de l'Archevêché. Les opposans en appellerent à Rome, & mirent dans leur parti saint Bernard, qui écrivit là-dessus plufieurs Lettres au Pape Innocent contre l'Archevêque Guillaume. 347. L'Abbé de Ridal en Angleterre, étoit un des plus opposés à cette élection; & il semble qu'il doutoit que l'on dût recevoir l'Ordination & les autres Sacremens de la main de ce Prélat. Saint Bernard le raffura d'abord fur les défauts de cette élection, Epif. 353: en lui disant avec saint Augustin : Le péché des autres ne vous Serm. 18, de est point imputé, lorsque vous n'y consentez pas, ou que vous verbisDemini. le condamnez. Quant à l'Ordre, ajoute-t-il, & aux autres Sacremens, Jesus-Christ est le seul qui baptise & qui consacre. S'il s'en trouve qui ayent du scrupule de se faire ordonner par cet 'Archevêque, personne ne les y contraint. Pour moi, j'assure hardiment qu'on ne risque rien , quand on se soumet aux regles de l'Eglife. La Lettre à l'Abbé de Ridal ne fut écrite qu'après l'an 1142, auquel, sur le jugement rendu par le saint Siège,

Vinchester, Légat Apostolique, le 27 de Septembre. LVII. Cependant le Pape Innocent étant mort, & Celestin Epist. 158 II. mis à fa place, saint Bernard lui écrivit contre l'Archevêgue, & fit revivre toutes les accusations que l'on avoit formées contre lui à Rome & en Angleterre pour empêcher son Sacre. Sa Lettre Egist. 236. à toute la Cour Romaine est sur le même sujet. Comme il étoit persuadé que Guillaume avoit été élu par simonie, il dit aux Cardinaux & aux Evêques de cette Cour : Il vous est plus glorieux de faire descendre ce Simon du lieu où il est monté, qu'il ne le seroit de l'empêcher d'y monter; autrement que deviendront de sainrs Religieux qui sont persuadés qu'ils ne peuvent en conscience recevoir les Sacremens d'une main fouillée? Je prévois qu'ils sortiront de leur Pays plutôt que de se livrer à la mort, & de

Guillaume reçut l'Ordination des mains de Henri, Evêque de

manger des viandes confacrées aux idoles. anger des viandes confactres aux adoits.
LVIII. Après la mort de Celestin II. arrivée le neuvième Epist. 2377 de Mars 1144, on élut le dixiéme du même mois Gerard, 140, Prêtre-Cardinal, qui prit le nom de Lucius II. Son Pontificat ne fut que d'onze mois & quatre jours. Il eut pour successeur

Tome XXII.

Bernard, Abbé de faint Anastase à Rome; connu sous le nome: d'Eugene III. Son Sacre se sit au Monastere de Farse, en l'année 1145. Aussitôt que S. Bernard eut appris son élection il écrivit aux Cardinaux & aux Evêques de la Cour Romaine ... pour leur témoigner sa surprise, qu'ils eussent placé sur la Chaire de faint Pierre un Religieux accoutumé au repos & à la retraite & pour les prier de l'aider de leurs conseils. Il écrivit au Pape même qui avoit été son Disciple, plusieurs Lettres; la premiere pour le féliciter sur sa nouvelle dignité, lui en représenter les dangers, & pour l'animer à remplir ses devoirs ; la seconde & la troilième pour l'engager à déposer l'Archevêque d'Yorck, comme un intrus. Il s'y déclare aussi contre l'Evêque de Vinchester . qui, de même que Guillaume d'Yorck, étoit en mésintelligence avec l'Archevêque de Cantorberi. Quand il sera tems de juger leur differend, j'espere, lui dit-il, que vous monstrerez par votre équité qu'il y a un Prophete en Ifraël. Heureux, si je voyois avant de mourir, l'image de l'Eglise primitive, ce tems où les Apôtres méprisoient les richesses, & ne se proposoient pour fruit de leurs travaux, que le falut des ames ! Que je fouhaite devous entendre dire, comme celui dont vous remplissez la Chaire: Ton argent périsse avec toi. L'Eglise votre mere l'attend de vous ; fes enfans vous demandent que vous arrachiez tout ce que le Pere céleste n'a point planté. Vous êtes établi le Maître des Nations & des Empires , pour arracher & détruire , pour édifier &

tions & des Empires , pour arracher & cetruire , pour cainter & tions de les Empires , pour arracher & cetruire , pour paire fair fue place de Pierre quirpuille d'un feul coup faire périr un Ananie , un Simon le Magicien , & pour parler fans figure , il n'appareine qu'au Pape de dépofer un Evêque. Il partage avec d'autres le foin d'une Eglife , mais il eft le feul qui ait la plénitude de la puiffance. Ces Lettres de fainte Bernard formerent un obstacle à la demande du Pallium que Guillaume étoit venu faire au Pape Eugene. Il s'en recouma sans l'avoir obtenu. Quelques-uns de son parti, pour se venger de l'affront qui leur en revenoir , mirent le feu à l'Abbaye de Fontaines , & en massacrerent puliceurs Religieux. Ce fut le sujete

taines, & en mallacrerent plulieurs Refigieux. Ce lut le lujere ne nouvelle Lettre au Pape Eugene de la part de faint Bernard, dans laquelle il le presse d'abattre promptement ce mauvais arbre qui ne produsfoit que des épines. Guillaume fut enteste déposé dans le Concile tenu à Reims en 1148, le Pape Eugene présent. Les Clercs de l'Eglise d'Yorck y étoient venus renovveller leurs accusations contre Guillaume; ayant à leur éte Henri Murdac, Abbé de Fontaines. Il fut élu Archevêque

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 371 TYorck à la place de Guillaume, & facré par le Pape à Treves le Linquième de Décembre.

LIX. En 1147 le Légat Alberic envoyé contre les Henri- Enift. 147. ciens, sectareurs des erreurs de Pierre de Bruis dont il a été parlé plus haut, se sit accompagner de Geosfroi, Evêque de Chartres, & de faint Bernard, qui avant de se mettre en chemin pour Toulouse, écrivit à Alfonse, Comte de Saint-Gilles, pour lui donner de l'horreur de ces héretiques, nommément de Henri leur chef. Il en fait le portrait . & le détail de ses dogmes pernicieux; & pour engager le Comte à le chasser de ses Terres, il le prie de s'informer comment cet imposseur étoit sorti de Lauzanne, du Mans, de Poitiers & de Bordeaux, laissant dans ces Villes de si honteuses traces de ses débauches, qu'il n'osoit y retourner. La Lettre de faint Bernard aux Citoyens de Toulouse Epift. 242 est un éloge de leur attachement à la saine doctrine; mais afin qu'ils ne se laissent pas séduire par des dogmes nouveaux, il les avertit de ne recevoir aucun Prédicateur étranger qu'il n'ait sa mission du saint Siège, ou qu'il ne soit approuvé de l'Evêque Diocefain.

LX. A Rome, Arnaud de Bresse excitoit le peuple Romain Epit. 148 à la révolte, & à changer la forme du gouvernement, lui propofant de faire rebâtir le Capitole, de rétablir la dignité du Sénat. & l'ordre des Chevaliers. Il disoit qu'il n'appartenoit pas au Pape de gouverner cette Ville ; qu'il devoit se contenter de la Jurisdiction Ecclésiastique, & vivre des dixmes & des offrandes des Fideles, suivant l'ancien usage de l'Eglise. Les Romains émûs par ces discours, essayerent en effet de changer la forme du gouvernement : & le Pape Eugene fut obligé , pour éviter leur fureur, de se retirer à Viterbe. Ce sut une occasion à saint Bernard d'écrire aux Romains pour les ramener à l'obéiffance du Pape. Il leur fait voir qu'en s'efforçant de détruire les privileges du faint Siège, non-seulement ils affoiblissoient l'autorité suprême que le Ciel & la Terre lui ont accordée, mais qu'ils se deshonoroient eux-mêmes, en deshonorant leur Chef & celui de toute l'Eglife, à qui ils auroient dû, s'il eût été nécessaire, sacrifier Leur propre vie. Vos Ancêtres, leur dit-il, ont rendu votre Ville la maîtresse du monde, elle en va devenir la fable par votre imprudence. Vous chassez le Successeur de faint Pierre de son Siége & de fa Ville. Vous dépouillez les Cardinaux & les Evêques de leurs biens & de leurs maifons. Rome aveugle! qui fuit fans géflexion la passion qui t'entraîne; si tu formes un Corps, le Pape

Aaaij

n'en est-il pas la tête ; les Cardinaux n'en sont-ils pas comme ses yeux ? Qu'es-tu donc aujourd'hui ? Un Corps fans tête, fans yeux. fans lumière. Il fait ensuite souvenir les Romains des désordres arrivés dans l'enceinte de leur Ville pendant le schisme de l'Antipape Anaclet; tout ce qu'il y avoit de précieux dans les Temples , les vases facrés , les statues d'or & d'argent ; en un mot . tous les riches ornemens qui embelissoient la Maison du Seigneur, devinrent la dépouille des scélerats. Saint Bernard leut représente les suites sacheuses de la division qui regnoit entreux, & qui étoit poussée à un tel excès, que le fils étoit obligé de se défier de son propre pere. C'est pourquoi il les conjure de se reconcilier avec Dieu, avec les Apôtres qu'ils avoient chasses de leur Ville en la personne d'Eugene leur successeur; avec les Martyrs Protecteurs de Rome; avec les Princes du monde, & avec tous les Fideles qu'ils avoient scandalisés par leur attentat. Epif. 144. Le faint Abbé écrivit encore au Roi Conrad, en lui remontrant

Fig. 444. Le faint Abbé écrivit encore au Roi Conrad, en lui remontrant la néceffité de l'union & de la concorde entre la Royauté & lo Sacerdoce, & en l'exhortant à proteger l'Eglife contre les entreprises témeraires des Romains. Armez-vous, lui dit-il, de

Sacerdoce, & en l'exhorant à proteger l'Eglife contre les entreprifes témeraires des Romains. Armez-vous, lui dit-il, de toute votre puissance; faites rendreà Cefar ce qui est à Cesar, & à Dieu ce qui est à Dieu. En qualité d'Empereur, vous aves deux obligations; l'une, de désendre votre Couronne; & l'autre, de proteger l'Eglife. Vous êtes le Chef de l'Empire, & le Dépositaire de ses droits; vous êtes le Tuteur & l'Avocat de l'Enlife.

l'Eglife.

LXI. Les cinq Lettres suivantes sont adressées au Pape

Eugene. Les deux premieres regardent Elie, Evêque d'Orleans, qui accufé de plufieurs crimes, & fettouvant prefique dans limpoffibilité des en juftifier, a voit abdiqué volontairement l'Epifeopat. Saint Bernard prie le Pape de ne pas le deshotorer par une Sentence diffamante, mais de lui conferver le rang de fimple Prêtre, & une honnête médiocrité. Voici quelle fur l'occafion de la troifiéme. Il étoit d'ufage alors de couronner les Rois à toutes les grandes folemnités; Samfon Archevêque de Reims, fit

de la troiteme. Il etoit d'utage aions de couronner les Nosa toutes les grandes folemmités ; Samfon Archevêque de Reims, fit cette cérémonie dans l'Affemblée qui fe tint à Bourges à la Fête de Noel 1145 pour la Croifade. L'Archevêque de Bourges s'en plaignit au Pape, qui priva de l'ufage du Pallium celui de Reims. Saint Bernard délapprouvant cette féverité remonta à Eugene, que Samfon ne croyoit point en cela avoir excedé les privileges, & qu'il étoit en état de le juffifer là-deffus; que le Roi pourreit être aigni de l'affont fait à l'Archevêque de Reims.

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 373

d'une extrême conféquence de le ménager dans l'affaire de la Croifade. Par la quatrième Lettre faint Bernard avertir le Pape Fejiji. 148. de fe méfier de l'Evêque de Séez, qui fous de faux présextes vouloit ôter les Chanoines réguliers de son Eglife pour y mettre des s'éculiers. Dans la cinquiéme il lui recommande le Prieur de Epiji. 149. la Chaise-Dieu, élu Evêque de Valence par le consentement

unanime du Clergé & du Peuple.

LXII. On avoit aussi choisi pour Evêque un Religieux de Epist. 2500 la Chartreuse des Portes, mais le Pape Eugene ne voulut point auprouver fon élection. Le Prieur & les Moines en furent fachés. Saint Bernard leur en sit des reproches, leur faisant entendre que le Pape n'en avoit agi de la forte, que pour empêcher qu'on no trouvat à redire à l'élevation de ce Religieux qu'on sçavoit ne s'être converti que depuis peu. Au reste il proteste n'avoir eu aucune part au refus du Pape; qu'il étoit même disposé à lui procurer dans le tems un poste où il sit valoir ses talens; & que quand ce Religieux aurois laissé paroître étant dans le monde, quelques traits de jeunesse, le passé n'étoit plus, la solitude ou la vie religieuse étant devenue pour lui un second baptême. Il loue le Prieur des Portes d'avoir répondu chrétiennement à la lettre désobligeante de l'Abbé de Chezy, & finit la sienne par ces paroles édifiantes: Ma vie qui a quelque chose de monstrueux , ma conscience qui est dans un trouble continuel, m'obligent de erier vers vous. Je suis une espece de chimere dans mon siécle, ni Clerc, ni Laïc. Je porte un habit de Moine, & j'en ai quitté depuis longtems les observances & les préceptes. Je ne vous mande point ce que vous sçavez apparemment, les occupations qui me diffipent, les périls aufquels on m'expose dans le monde. ou plutôt, les abîmes où l'on me précipite. Si vous l'ignorez, je vous prie de vous en instruire, afin que vous m'aidiez de vos confeils & de vos prieres, à mefure que vous connoîtrez mesbefoins.

LXIII. Saint Bernard interceda auprès du Pape pour les Epif. 87n. Moines de Baulme, qu'il avoit punis d'une faute confiderable, en réduifant leur Abbaye en Prieuré. On lui rendit depuis fort premier titre. Il fait dans fa Lettre à Hugues, Abbé de Prémon-Epif. 253-tré, le dénombrement des fervices qu'il avoit rendus à fon Ordre en diverfes occasions, & se justifie sur les reproches que cet Abbé faisoit aux Moines de Clairvaux. Puis il ajoute: Les liens de la charit qui m'attachent à vous sont indissibles & invade la charit qui m'attachent à vous sont indissibles & invade

fer ; lorfque vous voudrez m'irriter , je cederai à votre colere . de peur de ceder au démon. Plus vous m'accablerez d'injures, plus je vous comblerai d'honnêterés. Je suis pénetré de douleur de vous avoir donné quelque sujet de chagrin, elle ne cessera point, que vous n'ayez eu la bonté de la foulager. Il n'eut qu'à Epift. 254. louer, dans sa Lettre à l'Abbé de fainte Marie-des-Alpes. Cet Abbé ayant entrepris la réforme de son Monastere, y rappella ceux de ses Religieux qui avoient vêcu jusques-là sans regle & sans ordre dans des cellules séparées, interdit aux semmes l'entrée de la clôture, & fit refleurir la discipline & la pieté avec un zèle toujours nouveau. Saint Bernard dit dans cette Lettre, que l'homme juste ne croit jamais être parvenu à la perfection; qu'il ne dit jamais, c'est assez; qu'il est toujours alteré de la justice. enforce que s'il vivoit toujours, il travailleroit fans ceffe à faire de nouveaux progrès dans la vertu; que la faim perpétuelle du Juste mérite d'être éternellement rassassée, parce que malgré la brieveté de la vie qui la termine , la constance de la volonté qui produit cette faim, lui donne de la proportion avec l'éternité. Par une raison semblable il fait voir que le supplice des méchans doit être éternel, à cause de l'inflexible malignité de leur cœur qui rend éternel par ses défirs, ce qui est passager dans son exécution ; enforte que li un réprouvé étoit immortel, il perfifteroit toujours dans la volonté de pécher.

LXIV. La Lettre à Louis le Gros, Roi de France, se trouve placée dans les manuscrits après la cent-vingt-sixième aux Eveques d'Aquitaine. Elle fut en effet écrite quelque tems après, & vers l'an 1134, à l'occasion du Concile indiqué à Pise par Innocent II. Ce Prince, dont le Pape avoit facré le fils à Reims en 1131, avoit défendu aux Evêques de son Royaume d'aller à ce Concile, à cause des grandes chaleurs. Saint Bernard lui écrivit que cette considération ne devoit pas l'empêcher de témoigner dans cette assemblée générale de tous les Evêques d'Occident, son zèle ardent pour la Religion, en y envoyant les Evêques de ses Etats. On y apprendra, lui dit-il, que le Roi de France est le premier, ou l'un des premiers qui air eu la pieré & le courage de défendre l'Eglise sa mere contre la violence de ses persécuteurs, c'est-à-dire, des fauteurs de l'Antipape Anaclet.

L X V. Hugues, Evêque de Gabale en Syrie, étant venu en Occident pour demander au Pape Eugene, au Roi des Romains, & au Roi de France, du secours pour l'Eglise d'Orient, que la

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 375 perte de la Ville d'Edesse avoit jettée dans la consternation . le Pape écrivit au Roi Louis le Jeune le premier de Décembre de l'an 1145, pour l'exhorter, & tous les François, à prendre les armes pour la défense des Chrétiens d'outre-mer. Ce Prince avoit déja résolu-de se croiser pour ce sujet, & communiqué son dessein à quelques Seigneurs de sa Cour, aux Evêques, & à saint Bernard. Il en écrivit même au Pape, qui ayant approuvé son dessein, il se tint un grand Parlement à Vezelai le 31 de Mars 1146, où faint Bernard par ordre de l'Assemblée prêcha avec fuccès la Croifade; & un à Chartres le 21 d'Avril de la même année, où l'on voulut d'un confentement unanime le choisir pour Chef de cette Croifade. Mais il s'y opposa constamment, comme on le voit par sa Lettre au Pape Eugene, où d'un côté il le presse de secourir l'Eglise d'Orient, sans se laisser décourager par la perte d'Edesse; & de l'autre il lui raconte ce qui s'étoit passé à ion égard dans l'Assemblée tenue à Chartres. Votre Sainteré à fans doute appris qu'on m'y avoit fait le Chef de cette nouvelle Croifade. J'admire d'où est venu ce dessein. Pour moi je déclare que je n'en ai jamais eu la pensée, ni la moindre envie ; si je connois bien mes forces, je suis même dans l'impuissance de m'acquitter d'une pareille commission. Qui suis-je pour ranger une Armée en baraille, pour me mettre à la tête des Troupes? Je suppose même que j'en aye la force & la capacité, quoi de plus opposé à ma profession ? Votre Sainteré est trop sage pour n'y pas faire une sérieuse attention. Je la conjure donc par la charité Eris. 257. dont elle m'est redevable d'une manière particulière, de ne me livrer point au caprice des hommes, de consulter Dieu, & de fuivre ses volontés. Saint Bernard prie encore le Pape d'avoir quelques égards pour un Moine de Clairvaux nommé Philippe.

fait Evêque de Tarente par l'Antipape, & dégradé ensuite. Quoiqu'on l'eût réduit à l'Office de Diacre, il ne se plaignoit de rien, content de vivre inconnu dans la Maison de Dieu. Il s'interessa aussi pour le rappel du Moine Rualenus, contraint par le

perliftoit dans fon fentiment, il s'y foumit, & écrivit à Rualenus pour l'exhorter à supporter les peines & les inquiétudes inséparables du gouvernement. Dans les deux Lettres suivantes adres-

faint Urbain de l'interdit qu'il avoit encouru de fa part pour avoir donné l'habit à un Religieux Templier sans l'agrément de ses Superieurs, & de proteger les Moines de sainte Marie-sur-

Epift. 2 . 8 . Pape d'être Abbé de saint Anastase; mais voyant que le Pape 259,210.

Epift. 261 . sées au même Pape, saint Bernard le prie d'absoudre l'Abbé de 262

Meuse au Diocèse de Reims, dans un procès qu'ils avoient.

L'XVI. L'Abbé de Chezy en avoit un autre pour lequel saint
Bernard interessa l'Evêque de Soissons. La Lettre qu'il reçut de

Epift. 164. Pierre, Abbé de Cluni, & sa réponse à cettre Lettre sont de sesse preuves de l'estime qu'ils se témoignoient mutuellement, & du Epift. 166. désir qu'ils avoient de se voir. Saint Bernard n'en avoit pas moins

preuves de l'eltime qu'ils le témoignoient mutuellement, & du délir qu'ils avoient de le voir. Saint Bernard n'en avoir pas moins de voir l'Abbé Suger, & de recevoir fa bénédiction. Mais ne pouvant se promettre cet avantage, parce que Suger se rouvoir dangereusement malade, il I lui écrivit pour l'encourager à la mort. On avoit surpris la religion du Pape pour placer dans une dignité de l'Egisse un homme convaincu de l'avoir briguée, & dégradé bubliquement pour crimes : faint Bernard se connoirer

dignité de l'Eglife un homme convaincu de l'avoir briguée, & Epjl. 168. dégradé publiquement pour crimes; faint Bernard fit connoître au Pape le Sujet, & le pria de le priver de fa dignité. Il furluimeme furpris par un homme, qui pour fluder la juffice, obini Epjl. 169. étui une lettre de recommendation pour le Pape. Mais il en Epjl. 170. from le l'avoir l'effet en lui donnant avis de la fourberie. Il lui donna

aussi avis de la mort de Rainaud, Abbé de Cîteaux, arrivée en 1151, & de l'élection de Gosvin, Abbé de Bonneval, son succeffeur, qu'il lui recommande. Par la même Lettre il informe le Pape d'un scandale arrivé à la grande Chartreuse. Certains Religieux de cette Maison qui en avoient été chassés, ou qui en étoient fortis scandaleusement, obtinrent de Rome par surprise une Leure de rétablissement; mais bien loin de se soumeure à la peine portée par les Statuts de l'Ordre, ils infulterent ceux qu'ils avoient offensés par leur apostație, & s'érigerent en Superieurs, Le Prieur Anthelme se voyant sans autorité, songeoit à se retirer pour n'être pas témoin du renversement de la Regle. Mais saint Bernard prévoyant les facheuses suites de sa retraite, pria le Pape de punir ces Moines rébelles qui l'avoient surpris. Il est doux, dit-il, il est équitable de faire tomber le méchant dans la fosse qu'il a creusée, de lui faire porter la peine qu'il méditoit d'attirer sur l'innocent. Tel sera l'esset de votre zèle, il abbattra l'orgueil, il rétablira l'autorité légitime. Si le Prieur demeuroit sans pouvoir,

il feroit à craindre que la Regle ne périt bientôt. Le Statut auquel ces Moines fugitifs ne vouloient pas le foumettre, fe lit dans le foixante-dix-feptiéme chapitre des Confitutions du biern heureux Guigues, & porte que le Religieux déferreur fera mis au

dernier rang, laissant au Prieur à lui imposer d'autres peines.

Eift. 171. Saint Bernard avoir pour massine, que servirum ami aux dépens de ce qu'on doir à Dieu, c'étoit se rendre indigne de son amitié. Sur ce principe il crut qu'il offenseroir Thibaud,

Comte

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX,&c. 377

Comte de Champagne, dont il étoit aimé, s'il condescendoit au désir qu'il avoit de procurer à son sils, encore enfant, des dignités Ecclesiastiques. Persuadé, lui dit-il, que les dignités Ecclesiastiques ne sont dûes qu'à ceux qui ont la volonté & le pouvoir de s'en acquitter dignement ; j'ose vous déclarer que vous ne pouvez fans injustice, & que je ne puis sans danger les solliciter pour votre fils , encore enfant. Il n'est pas même permis à un homme d'un âge propre à les posseder, d'en avoir plusieurs en diverses Eglises, à moins qu'il ne soit dispensé de cette loi , ou à cause de l'extrême nécessité de l'Eglise, ou pour une utilité considérable qu'elle en peut tirer. Si ce langage vous paroît dur, si vous êtes déterminé à suivre vos premieres vûes, je vous supplie de ne point vous adresser, à moi. Saint Bernard ne laissa pas, par Brift. 174. quelque confideration humaine, de travailler à procurer au neveu de l'Evêque d'Auxerre, la Prevôté de cette Eglife, quoiqu'il fin encore jeune; mais il s'en répentit, comme d'une faute qu'il

avoit faite.

Tome XXII.

LXVIII. Hugues, Abbé de Trois-Fontaines, à qui il fait Epift. 273. cet aveu, étoit alors à Rome pour les affaires de son Ordre. Saint Bernard craignant qu'une longue absence ne nuisit au bien de cette Maison, pria le Pape de l'y renvoyer. Il le remercie en même-tems de sa Lettre affectueuse au Chapitre général assemblé à Cîteaux, & le prie de continuer à honorer ceux de son Ordre, de ses soins. Ils ne sont, dit-il, qu'une petite portion des enfans du Pere de famille; mais ils en sont la portion la plus précieuse, les enfans les plus chéris, les premiers héritiers de la Couronne immortelle, les principaux co-héritiers de Jesus-Christ. Informé par un de ses Religieux qu'il avoit envoyé exprès à Auxerre, des brouilleries qu'avoit occasionnées une seconde élection, il en donna avis au Pape, & appuya la premiere, Epiff. 175. comme ayant été faite par le plus grand nombre. Il l'avertit Epill, 176, encore que le défunt Evêque d'Auxerre étant presque s'ans connoissance, avoit, à la sollicitation d'un certain Estienne, fait son légataire presque universel son neveu, jeune Laic incapable de fervir l'Eglife; & que par cette disposition ce jeune homme héritoit les revenus de sept Paroisses, les dixmes & les prés situés dans une forêt dépendante de l'Evêché, sans compter les estets mobiliers de son oncle. C'est pourquoi il prie le Pape de faire caffer ce testament, comme contraire aux Loix de l'Eglise, &c deshonorant pour ce faint Evêque. Il lui recommanda l'Abbé de Cluni qui alloit à Rome; Henri, Evêque de Beauvais, & Heloisse, 278.

## SAINT BERNARD.

Abbesse du Paraclet, qui avoit eu recours au saint Siége pour Bil. 120. quelque grace. Le Pape avant ordonné une nouvelle élection à Auxerre, commit faint Bernard avec deux autres personnes pour y préfider. Il s'accorda avec l'un des deux, l'autre reclama; mais le Pape confirma l'élection. On croit que ce fut en faveur d'Alain premier Abbé de Lerivoir au Diocèfe de Troyes. Cependant on fit entendre au Roi Louis que la premiere élection n'ayant pas eu lieu, il avoit été besoin de sa permission pour proceder à une Epift. 181. feconde. S. Bernard lui représenta que son premier consente-

ment suffisoit; qu'il étoit contre l'usage & la raison de recoutir à son autorité, toutes les fois que le Clergé étoit divisé. Il le pria donc de confentir à l'élection d'Alain, l'affurant que ce Sujet étoit digne du choix qu'on en avoit fait, & d'ailleurs très-dévoué au service de sa Majesté.

LXIX. Suivent cinq Lettres de recommandation adressées Epift. 283 & au Pape & à l'Evêque d'Ostie pour diverses personnes. Dans Epif. 188. celle que faint Bernard écrivit à son oncle André, Chevalier du Temple, il déplore le mauvais succès de la Croisade, qu'il fait retomber fur la mésintelligence des Princes Chrétiens, & sur leur inaction. Comme il se sentoit proche de sa sin, il auroit fouhaité voir cet oncle avant de mourir; mais il n'ofoit le prier de repasser la mer, dans la crainte de le dérober à un Pays que son absence pouvoit exposer à de grands dangers. Cette Lettre est de l'an 1153. Il y rappelle celle que son oncle lui avoit con-

Exif. 189. feillé d'écrire à la Reine de Jerusalem nommée Melusine, fille de Baudoüin second Roi de Jerusalem depuis que cette Ville sut possedée par les Latins, & semme de Foulques qui avoit succedé à son beau-pere dans ce Royaume. Foulques étoit mort dès l'an Egift. 106, 1142 d'une chute qu'il avoit faite à la chasse. Il y a plusieurs autres 354,355.

Lettres de faint Bernard à cette Princesse. Dans celle-ci, après avoir fait l'éloge de sa sagesse, de sa moderation, de sa prudence, de sen attention pour la conservation de l'Etat, il lui enseigne à faire le bien avec tant de circonspection, qu'il soit approuvé de Dieu & des hommes; de Dieu, en qualité de veuve; des hommes, en qualité de Reine; à être comme veuve, douce & humble de cœur; & comme Reine à aimer la justice, & à proteger

. Prift. 354. l'innocence. Il lui écrivit l'autre auffitôt qu'il eut appris la mort de son mari. Elle en avoit un fils, mais trop foible pour porter le poids d'une Couronne, enforte qu'elle étoit chargée du foin du Royaume. Saint Bernard l'exhorte à regler toutes choses avec tant de segesse & de modération, qu'aucun de ses Sujets ne

## PREMIER ABBÉ DE CLAIRV AUX, &c. 379

s'appercoive de la mort de leur Roi. Dans une troisième Lettre il Epil. 355. recommanda à Melusine des Religieux Prémontrés, comme de pieux Guerriers qui annonçoient la paix aux hommes, & la guerre aux démons.

L X X. Jourdain des Ursins, envoyé Légat en Allemagne Efft. 190. l'an 1151, & depuis en France & en Normandie, s'étoit diffamé pat-tout par l'irrégularité de sa conduite, ensorte que tous parloient mal de lui , jusqu'à ceux de sa maison. Saint Bernard, aux instances du Prieur de la Chartreuse du Mont-Dieu, en écrivit à l'Evêque d'Ostie, le priant de communiquer sa lettre au Pape. afin qu'il prît les mesures de se désaire d'un si mauvais Sujet. Mais il en adressa une en droiture au Pape pour lui recommander Epist. 291. les Moines de faint Claude, dont le Monastere & les Prieurés en dépendans tomboient en ruine, faute de finances pour les réparer. Saint Bernard recommanda encore au Pape, Guillaume de Passavant, Evêque du Mans, Prélat d'une candeur & d'une probité généralement connue ; l'Abbé de Vendôme & l'Evêque d'Angers, qui avoient tous des affaires à Rome. Ses Lettres au Cardinal Henri & à l'Evêque d'Ostie, sont aussi en faveur de

l'Evêgue du Mans.

LXXI. Il reprit vivement un Laïc qui avoit voulu detourner Epiff. 191. un de ses parens de se faire Religieux. Vous avez, lui dit il, la hardiesse de débaucher un nouveau Soldat de Jesus-Christ, du service de son Seigneur. Vous lui en rendrez compte un jour. Quoi donc n'êtes-vous pas affez chargé de vos propres péchés, fans vous rendre responsable de ceux d'autrui ? Quand il venoit à Epift. 195-Clairvaux un Moine d'une autre Maison, il le rebutoit & l'obligeoit de retourner à son propre Monastere; mais quelquesois il le laissoit fléchir par les raisons, ou les instances de ceux qui ne changeoient de demeure que par des motifs de falut. Il fe laissoit Fuil. 197. aussi attendrir par les regrets de ceux qui, après avoir quitté leur habit, fouhaitoient de rentrer dans leur Monastere pour y faire pénitence, & il intercedoit volontiers pour eux.

LXXII. Le Moine Nicolas, fon Sécretaire & fon confi- Equif. 198. dent, abufoit quelquefois de fon sceau pour écrire de fausses Lettres en son nom. Saint Bernard s'en étant apperçu changea de Epift. 184. sceau, & en avertit le Pape Eugene. Cette précaution étoit alors nécessaire, parce que le sceau tenoit lieu de signature. Comme la trahifon du Moine Nicolas étoit encore fecrette, le faint Abbé ne la découvrit à personne ; mais aussitôt qu'il sut sorti de Clairvaux, où sa mauvaise conduite ne lui permettoit plus de ВЬЬіј

rester, il ne le ménagea plus, & le sit connoîtte au Pape en ces termes : Il est forti de chez nous laissant après lui de noires impressions de ses désordres. J'en étois informé depuis longtems, mais j'attendois que Dieu le convertit, ou que, comme unautre Judas, il se manisestat lui-même. Cela est arrivé. Outre les livres, l'or & l'argent qu'il emportoit en fortant, on l'a trouvé faisi de trois cachets, du sien, de celui du Prieur, & d'un troisiéme qui étoit à moi. Ce n'étoit pas l'ancien, mais le dernier que j'avois été obligé de prendre pour éviter la frande & les furprises de ce Religieux. Quel moyen de marquet le nombre infini de perfonnes à qui il a écrit en mon nom, & à mon infeu ? Piùt à Dieu que votre Cour fut purgée de l'effet de ses mensonges, & que l'innocence de ceux qui sont avec moi put être justifiée auprès de ceux qu'il a prévenus par ses calomnies. Il a été convaincu, & en partie par fa propre confession, de vous avoir aussi écrit de fausses lettres. Quant à ses infamies qui sont devenues publiques, ie ne veux ni en souiller mes levres, ni vos oreilles. S'il va vous trouver, fouvenez-vous d'Arnaud de Bresse, car it est encore pire, & il mérite à plus juste titre d'être condamné à une prison & à un silence perpétuel. Nicolas avoit d'abord été Moine à Monstier-Ramei près de Troyes, & chargé de l'instruction de ses Confreres. La téputation de faint Bernard l'attira à Clairvaux, où il fut reçu de la Communauté en l'absence de l'Abbé en 1146. On le donna pour Compagnon à Geofroi, principal Secretaire du Saint, que la multitude des affaires obligeoit d'en avoir plusieurs Ensuite il devint le premier de tous. Plus attentif à imiter le style de son Abbé, qu'à imiter ses vertus, il abusa de son ministere, sortit surtivement de Clairvaux, & après avoit vagabondé revint à Monstier-Ramei, où il vêcut encore plusieurs années.

Epil. 199 LXXIII. Les Lettres au Comte d'Angoulème, & à Sancie fœur d'Alphonfe, Roi de Caftille, regardent uniquement les interêts de quelques Maifons dépendantes de l'Ordre de Citeaux. Epil. 200. Dans celle qui est à Mathilde, Comtesse de Blois, faint Bemard

bui conteille de ménager un fils dont la conduire étoit peu reglée; l'affurant que par sa douceur & ses complaisances, elle le rameneroit au devoir. Ayant appris que l'Archevêque de Mayence nommé Henri, étoit cité devant les Légats du saint

Ejil. 502. Siége, il leur écrivit de le traiter avec bonté, & d'appuyer une muraille ébranlée qu'on étoit fut le point de renverfer. Il écrivit

Epil. 303. au Roi Louis le Jeune d'obliger un Seigneur Breton de se séparet

## PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 381

d'une femme qu'il entretenoit, ensuite de se faire absoudre de l'excommunication portée contre lui ; & au cas que ce Seigneur ne voulût rien faire de tout cela, de ne pas lui accorder la permission de s'établir dans son Royaume, & de ne pas souffrir pour Vassal un excommunié & un incestueux. Dans une seconde Epist. 3047 Lettre au même Roi, faint Bernard le remercie de la part qu'il prenoit à sa santé. Il étoit aussi très-consideré d'Alphonse, Roi de Portugal. La Lettre qu'il écrivit à ce Prince lui fut, ce semble, Epist. 308. rendue par un Religieux nommé Roland, qui lui apportoit des Indulgences du faint Siége. Dans les trois Lettres précédentes faint Bernard rend compte au Pape Eugene des raisons que 306, 307. Henri, Evêque de Beauvais, avoit de ne pas aller à Rome, qu'il n'en eût reçu un ordre du faint Siège. Il fait agréer à l'Evêque d'Offre l'élection de Tourolde pour Abbé de Trois-Fontaines : & fair auprès du même Evêque l'apologie de l'Evêque de Beauvais. En recommandant au Pape Eugene les Députés de Suger, voici Epiff. 3094 l'éloge qu'il fait de cet Abbé : S'il y a dans l'Eglife de France que que vase de prix qui embellisse se Palais du Roi des Rois; fi le Seigneur a parmi nous un autre David fidele à exécuter ses commandemens, c'est sans doute le vénerable Abbé de saint Denys. Ce grand homme est'fidele & prudent dans l'administration du temporel, humble & fervent dans le spirituel; & ce qui est rare, irrépréhensible dans ces deux choses. Il vit à la Cour en fage Courtifan, dans fon Cloître en faint Religieux. Suger avoit été établi en 1147 Régent du Royaume en l'absence de Louis le Jeune.

LXXIV. Le recueil que l'on fit des Lettres de saint Ber- Epiff. 310nard pendant sa vie, finit par celle qu'il écrivit quelques jours avant sa mort, qui fut le 20 d'Août 1153, à Arnold Abbé de Bonneval, de qui il avoit recu quelques rafraîchissemens. Les marques de votre affection, lui dit il, ne m'ont procuré aucun plaisir. Peut-on en goûter, où tout est amertume? Si je ressens quelque forte de plaisir, ce n'est qu'à ne point prendre de nourriture. Mes infomnies ne laiffent aucun intervalle à mes douleurs. Tout mon mal confistant presque dans une extrême débilité d'estomac, il a besoin d'être fortissé jour & nuit de quelque liqueur : il n'est plus en état de supporter ce qui est solide. Après quelqu'autre détail de ses infirmités, il ajoute : Pour ne rien cacher à un ami de mes dispositions intérieures, je le dis avec confusion, l'esprit est prompt dans une chair insirme. Priez le Seigneur, qui ne veur pas la mort du pécheur, de ne point ВЬЬііі,

differer la mienne, mais de me soutenir dans ce passage. Je vous écris moi-même en l'état où je suis, asin qu'en reconnoissant la

main, vous reconnoissiez le cœur.

L X X V. Les autres Lettres de saint Bernard ont été recueillies depuis fa mort par diverses personnes, & mises selon l'ordre des tems dans l'édition générale de ses Œuvres par Dom Mabillon. Mais il s'y en trouve quelques-unes qui sont de Bernard, Abbé de faint Anastase, & depuis Pape sous le nom d'Eugene III. & de quelques autres. Haimeric, Chancelier de l'Eglife Romaine, étoit lié d'amitié avec le faint Abbé de Clairvaux, & Hugues de Pontigni; il leur faifcit même quelquefois des préfens. Ces deux Abbés, pour répondre à ces marques d'amitié, lui écrivirent conjointement vers l'an 1125 une Lettre, où, après avoir montré que l'interêt des gens de bien & celui de Jesus-Christ étant le même, il falioit peu s'inquiérer de certains envieux qui s'opposoient aux desseins des personnes de pieté; paffant de là aux louanges d'Haimeric, ils relevent son penchant naturel à obliger; mais plus encore ses talens pour l'exercice de la Charge importante de Chancelier, sans lequel il ne se fait. difent-ils, prefique aucun bien dans la Chrétienté dont il ne soit le canal & l'organe. Comme rien n'est approuvé qui n'ait été décidé par son jugement, reglé par son conseil, appuyé de son avis, confirmé par son autorité : Comme c'est à lui qu'il s'en faut prendre quand on manque de faire quelque bien, ou quand on ne le fait pas avec affez d'exactitude ; c'est sur lui aussi que réjaillit la gloire de tout ce qu'on entreprend de saint & de louable.

g. 113. LXXVI. Geoffroi, Abbé de fainte Marie d'Yorck, fe plaignoit fur fes vieux jours que quelques-uns de fes Religieux l'abandonnoient pour paffer à un genre de vie plus authere. N'est-ce pas manquer de zèle & d'amour pour fes ensans, lui écrivit fainn Bernard, que d'être jaloux de leur avancement? Si vous êtes disposé à fuivre les conseils des plus fages, ils vous conseilleront d'empêcher ceux qui vivent avec vous dans une Regle mitigée, de tomber dans le relâchement; de favorifer ceux qu'une délicatesse de conscience porte à observer la Regle dans fa pureté, & à paffer à un état plus passait. Vous devez vos foins aux premiers, de peur qu'un trop grand adoucissement de la Regle ne les perde. Vous devez vos foins aux premiers, de peur qu'un trop grand adoucissement de la Regle ne les perde. Vous devez votre affection aux derniters, pour les animer à remporter la couronne. Il blâme deux Religieux qui, après avoir quitté la vie mitigée de leur Monastere pour embratiet la réforme, géoient retournés à leur premiers

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 383 état; & il ne croit pas que cela fe puisse faire sans péché.

L X X V I I. On avoit rendu suspecte au Pape Innocent la Epist. 314fidelité de l'Archevêque de Milan, dont la réputation étoit toutefois sans reproche. Saint Bernard travailla à le justifier, & en attendant qu'il pût aussi ramener à l'obéissance & à l'union les Villes de Crémone & de Milan, il le pria de suspendre l'effet de fes menaces. La mort de l'Antipape Anaclet, arrivée le feptième Esit. 217. de Janvier 1 138, mit fin au schisme & au séjour de S. Bernard en Italie. Quelques années auparavant il écrivit à Mathilde, Reine Epit. 115. d'Angleterre, pour la prier d'accomplir la promesse qu'elle lui avoit faite, de ceder le droit d'une certaine dixme à l'Abbé de la Chapelle au Diocèfe de Boulogne. Il s'employa auffi auprès de Epift. 316. Henri, Archevêque de Sens, & du Chancelier Haimeric, pour faire remettre à un Religieux un Bénefice possedé par un Officier de guerre, qui en avoit jusques-là consumé les revenus à fervir le Roi dans les Armées. La Ville de Reims étoit à la veille de sa ruine par les révoltes & les divisions qui y regnoient. Saint Bernard ne voyant pas de moyen plus efficace pour la Epil. 318. réunir, que de lui donner un Evêque, fupplia le Pape Innocent d'en faire hâter l'élection. Il dissuada Turstin , Archevêque d'Yorck, de se démettre de son Archeveché, ne trouvant pas fudifans les motifs qu'il en alleguoit, mais au cas qu'il en eût quelque raison secrette, il lui conseilla de ne faire sa démission Foil. 119. qu'avec l'agrément du Pape, & de se retirer alors dans une Maison Religieuse la mieux reglée, sans faire attention ni à sa pauvreté, ni à l'ausserité de la Regle.

L X VIII. Saint Bernard avant appris la vacance de l'Abbaye de Fontaines en Angletetre, propoda pour la remplir l'Abbé 31de Vauclaire, nommé Henri de Aurdach. Il fur choifi par la
Communauté, & enfuite fait Archevêque d'Yorck. Voici une
partie du difcours que le faint Abbé inta un jeune homme de
qualité qui penfoit à renoncer aux vanités du monde, pour fe
faire Religieux. Reconnoillez la grace que le Seigneur vous Epif. 33-34
fair; ayez le courage d'un homme formé, ne foyez enfant qu'en
malice. Pour n'être point rebuté dans vorte tendre jeuneffe par
les aufletirés de la Regle, comparez les rudeffes des habits aux
troubles des mondains; la paix interieure, à une confcience
déchritée de mille remords. Dieu vous fera fentir une joie fecrette.
Le Prophete affaisonnera avec un peu de farine les viandes les
plus ini pides. Dès que vous fentirez les aiguillens de la tentation, jettez les yeux fut le Serpent d'airain, baifez les playes, ou

vos Peres spirituels, & de leur obéir comme à Dieu même. Hugues, c'est le nom de ce Novice, sut ensuite Abbé de Bonneval. Il y avoit en l'Abbaye de Dunes, transserée depuis à

Bruges, un Novice d'un tout autre catactere. Sur le rapport que E沖 321. l'Abbé en fit à faint Bernard, il décida qu'il falloit refufer de l'admettre à profession, jusqu'à ce qu'il eut donné des preuves

d'une véritable vocation, ou le renvoyet.

Epit. 34. L X X I X. Guillaume de faint Thierti avoit envoyé fon Livre courte Absillard à l'Abbé de Clairvaux, qui le goûta & Je crut affez fort pour détruire les erreurs qu'il attaquoit; néanmoins, pout ne tien décider en une affaire de cette conféquence, qu'après y avoir bien réfléchi, il en renvoya la difcussion après Pâques de l'an 1139; car il étoit alors au Catême, & il craignoit de fortir de l'espit d'oration & de recueillement convenable à

Epif. 327 ce teins. L'année fuivante il écrivit au Pape contre l'élection faite à Rhodez d'un Sujet, que ses infamies connues rendoient indigne de l'Episcopat. L'affaire sur renvoyée à l'Evêque de Limoges, se ce sur une raison à saint Bernard d'écrire à ce Prélat

28.4. 318. fur le même ſujet. Au contraire il prit auprès du Pape Innocent la défenté d'Alvite, Evéque d'Arras, que les Moines de Marchiennes au Diocèfe de Tournai avoient ofé calomnier. Il patoit que l'Abbé de ſaint Vaaſt d'Arras y entroit pour quelque chofe, ou du moins quil étoit allé à Rome pour une affaire qui déplaifoit à ſaint Bernard; çar il parle de lui & de ſon Compagnon en mauvais termes. Il recommanda auſti au Pape l'Evéque d'Anagets, au ſujet d'un differend qu'il avoit avec une Maiſon Religieuſe.

Epil. 541. LXXX. Malachie, Archevêque d'Irlande, pensoit à y établir PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX.&c. 38c

établir un Monastere dont l'observance sut semblable à celle de Clairvaux. Il en écrivit à faint Bernard, & lui demanda deux de les Religieux pour cet établissement. Les porteurs de sa lettre. qui étoient Moines en Irlande, étoient chargés de rendre à l'Abbé de Clairvaux un bâton dont l'Archevêque lui faisoit présent. Il fut extrêmement satisfait de la lettre de Malachie . de la modestie de ces Religieux, & du bâton qui m'aide, dit-il, à foutenir mon corps infirme. Aussitôt il choisit deux Religieux de Fpist. 355; fa Communauté, les forma, autant qu'il fut possible, à tous les 354. exercices de la vie religieuse; les mit au fait de l'endroit qu'il faudroit choist pour y bâtir un Monastere, & les envoya en Irlande, Cette Maison s'accrut bientôt dans le temporel & dans le spirituel. Saint Bernard en félicita l'Archevêque, le priant de cultiver avec une ardeur toujours nouvelle le champ qu'il avoit femé. Les Religieux de Clairvaux y revinrent d'Irlande au bout de quelque tems, & faint Bernard renvoya ceux qui en étoient venus, après les avoir bien instruits de la Regle, & mis en état de

la faire observer aux autres.

LXXX L. En faisant l'éloge de Josselin, Evêque de Soissons Epist. 34-12 & Ministre d'Etat, il marque quelles doivent être les qualités de celui qui est destiné à un emploi si important. Je ne puis, lui dit-il, trop louer la confiance dont le Roi vous honore, tant il est persuadé que vous êtes plein d'affection pour sa Personne & pour son Etat, & que cette affection est d'ailleurs reglée & soutenue d'une rare prudence. Il faut en effet qu'un Ministre d'Etat possede ces deux qualités, qu'il soit affectionné, qu'il soit prudent. C'est l'ordre & la regle qu'on doit suivre dans cette espece de choix. Dès qu'un Ministre rassemble ces deux caracteres, il ne peut donner que de bons confeils; mais lorsque son affection n'est point guidée par la prudence, ou que sa prudence n'est pas soutenue par son affection, malheur à l'Etat. Saint Bernard connoissant le mérite de Josselin, n'avoit garde de le soupçonner d'entrer dans le procès mal fondé que le Roi faifoit à l'Archevêque de Bordeaux. C'est pourquoi il le prie d'appaiser ce Prince, & de lui faire entendre que le Prélat, en confacrant Evêque de Poitiers celui qui avoit été élu d'une voix unanime, & en distri-

buant aux pauvres & aux Eglises un legs fait par un homme

mourant, il n'avoit fait que se conformer aux faints Canons. LXXXII. Les douleurs & les miseres du corps humain Epist. 345. me touchent de pitié, disoit saint Bernard, en écrivant aux Moines de saint Anastase à Rome, mais les maladies de l'ame Tome XXII.

me sont frémir. Il ne convient point, il n'est pas même expédient pour le salut à des Religieux de recourir à l'art de la Médecine. Ou'ils usent, s'ils veulent, de certaines herbes communes & convenables à la pauvreté de leur état; mais on ne peut fans blesser la bienséance & la pureté de notre profession, surtout celle de notre Regle, acheter des drogues, appeller des Médecins, se servir de potions & de remedes. Laissons-en l'usage aux gens du monde. Il parloit ainsi, pour témoigner à ceux de saint Anastase qui , à cause que leur Maison située dans un lieu mal fain leur occasionnoit beaucoup de maladies, faisoient usage de l'art de la Médecine, qu'il défapprouvoit leur conduite en cela; ce n'est pas qu'il condamnat l'usage des remedes, on voit par la Lettre 405 que les Cisterciens en usoient; mais il souhaitoit que l'on se contentat des herbes médicinales, sans recourir auxdrogues des Apoticaires.

Epift. 348, 351 , 361 ,

LXXXIII. La suite des Lettres de faint Bernard en pré-349 , 350 , fente plusieurs de recommandation adressées, soit au Pape, soit 367, 370, à d'autres personnes. Le privilege qu'Innocent II. lui accorda, & à ses successeurs dans l'Abbaye de Clairvaux, porte : Qu'en consideration des services qu'il avoit rendus à l'Eglise, de son zèle

Epifl. 352, infatigable, de sa pieté singuliere; & pour satisfaire aussi ses justes défirs, le Monastere de Clairvaux sera à l'avenir sous la protection du faint Siége; qu'il jouira irrévocablement de tous les biens dont il jouissoit alors, ou qui lui seroient donnés dans la fuite ; que défense sera faite à tous Archevêques & Evêques de citer au Concile aucun Abbé de l'Ordre de Cîteaux; que l'Abbaye de ce nom étant le Chef de l'Ordre, elle aura le privilege de se choisir un Abbé de son Corps; que le même privilege aura lieu pour les Abbayes qui en ont d'autres dépendantes d'elles. & qu'elles regardent comme leurs Filles. Enfin , le Pape l'étend même aux Abbayes qui n'ont aucune dépendance. Il exemteencore du payement de la dixme les fruits que les Freres de tout l'Ordre retiroient du travail de leurs mains.

Epiff. 358.

L X X X I V. Il n'y a que deux Lettres au Pape Celestin II. dont le Pontificat fut très-court, c'est-à-dire, depuis le 26 Septembre 1143, jusqu'au neuviéme de Mars 1144. Par la premiere, faint Bernard le supplie de procurer la paix à Thibaud, Comte de Champagne, fans doute avec le Roi Louis. Le motif qu'il employe est que le Siége Apostolique étend ses soins sur tous les Fideles, afin d'être le lien de leur union, & de conserver entr'eux l'unité d'un même esprit dans la charité. La seconde est PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 387

au nom de la Communauté de Clairvaux , faint Bernard abfent ; Egift, 111elle regarde l'Abbé de Morimond qui avoit inconfiderément quitté fon Monaftere dans le dessein de faire le voyage de la 
Terre fainte , & emmens avec lui tous ses meilleurs Religieux. Pour pouvoir erter & courit sans scrupule, il avoit dessein d'obtenit une permission du Pape. Ce sur pour le prévenir là-dessein que les Moines de Clairvaux lui écrivirent en commun. Ils craignoient aussi que le mauvais exemple de l'Abbé de Morimond n'est des suites fâcheuses dans l'Ordre, où la superiorité stoit accompagnée de peu d'honneur & de beaucoup de peine. Cet Abbé dioit qu'il avoit emmené avec lui des Religieux, pour pratiquer dans le Pays les observances de la Regle: mais il stoit évident que la Palessine avoit alors plus bestoin de Soldats pour combattre, de la part des Chrétiens, que de Moines pour chanter, ou pleurer.

LXXXV. En effet, faint Bernard écrivit en 1146 une Epift. 3634 Lettre circulaire au Clergé & au Peuple de la France Occidentale pour les exciter à prendre les armes pour chasser les Infideles d'un Pays que Jesus-Christ a illustré par ses miracles, consacré par son sang, & orné des prémices de notre résurrection. Il leur représente cette conquête comme un moyen d'effacer leurs pechés, en les confessant avec douleur. Changez, leur dit-il, en un faint zèle, cette valeur farouche & brutale qui vous arme si Souvent les uns contre les autres, & vous fait périr de vos propres mains. Ce n'est point un acte de bravoure & de magnanimité, c'est une folie & une rage qui vous fait courir le hazard de faire mourir votre ame, de la même épée dont vous avez égorgé votre ennemi. Je vous offre une occasion de vous battre sans péril, de vaincre avec gloire, de mourir avec avantage. Il veut toutefois que leur zèle soit temperé par la science; que loin de faire mourir les Juifs, ils ne les inquiétent pas même dans leur demeure, parce que ce sont des caracteres vivans qui nous rappellent l'accomplissement des Mysteres de notre rédemption, & de la Passion de Jesus-Christ. Saint Bernard, qui faisoit grand fond Epist. 364. fur les avis de Pierre, Abbé de Cluni, l'invita à l'Affemblée que l'on devoit tenir à Chartres le vingt-unième d'Avril, pour regler le voyage de la Croifade; mais Pierre s'en excufa, tant fur un Perrut Enift. défaut de fanté, que sur ce qu'il avoit convoqué un Chapitre à 17,18,19, 20, Cluni pour le même jour. L'Abbé de Clairvaux averti par Henri, Archevêque de Mayence, qu'un Moine nommé Raoul se mêloit de prêcher, & d'exciter les Chrétiens à massacrer les Juiss,

Cccij

Epil., 365. écrivit à cet Archevêque, que ce Moine n'ayant point d'emillion ni de Dieu, ni des hommes, devoit demeurer dans le filence, & fe fouvenir que fon oillice étoir de pleurer, & non d'enfeigner; qu'à l'égard des Juils, ce feroit agir contre l'autorité 18,00 millions de l'Egilfé qui prie Dieu de lever de deflus leur cœur le voile 18,00 millions qu'il leur dérobe la lumiere de la vérité; & de l'Ecrignes de les faire mount; parce qu'ils doivent fe constitute qui défende de les faire mount; parce qu'ils doivent fe constitute.

vertir un jour.

E7:9. 36s.

L X X X VI. Auflitôt après la promotion du Pape Eugeneau mois de Février 1144, faint Bernard écrivit à Robert Pullus,
Cardinal & Chancelier de l'Eglife Romaine; pour l'exhorter à
s'acquitter de la Charge avec un zèle mélé de fermeté & de prudence, pour préferver le Pape des furprifes aufquelles la multitude des affaires l'expofoit continuellement. Saine Bernard etc.

Epis. 366, étoit accablé lui-même. C'elt la raifon qu'il donnoit à Hildegarde, Abbelfe du Mont-Saine-Robert au Diocèle de-Mayence, de ce qu'il ne lui écrivoit pas plusau long. Elle lui avoit demandé des infituètions. N'avez-vous pas, lui répondi il, un Maitrei interieur de qui l'onction vous enfeigne toutes chofes J'apprends, en éffer, que l'Efprit-Saint vous développe les fecrets du Ciel, vous révele ce qui ell au delfus de la purdé des hommes. Il dit à Gui, Car-

Egit. 368. dinal-Diacre: J'ai monré à nos Religieux votre Lettre où vous peignez si bien votre cœur, & les sentimens de charité & de Religion dont il est pelen: Je leur ai sit voir aussi le préfent que vous faites à notre Maison, & je leur ai recommandé, commevous le souhaitez, de célebrer la Messe aussi envoyez, à votre intention, & à celle de vos parens & amis.

E.51. 369. L X X X V I I. Le Pape Eugene III avoit ordonné que l'on-mit des Moines à la place des Chanoines dans l'Abbaye de fainte Genevieve-du-Mont à Paris. Suger, Abbé de faint Denys & Miniftre du Royaume, crut qu'il valoit mieux y établir des-Chanoines réguliers. Rome donna à cet effet une Bulle. Saint Egil. 370. Bernard congratula Suger de cette bonne œuvre, & l'exhorta à

pernard congratula suger de cette boime œuvre, or l'exnorta a rétablir auflà la discipline dans l'Abbaye de S. Victor. Il loiadreffa Epift, 37:. une Lettre pour le Roi, par laquelle il dissuadoit ce Prince de

donner sa fille en mariage au tils du Comte d'Anjou, parce qu'ils étoient parens dans un dégré prohibé.

Epif.. 371. LXXXVIII. La Lettre de faint Bernard'à Pierre, Evêque de Palencia dans le Royaume de Leon, est un éloge des vertus de ce Prélat, de son humilité, de ses montifications, de son PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 389

amour pour la lecture, de son exactitude dans l'observation de la Loi de Dieu : mais en le louant il se rabaisse lui-même. Ne vous laissez point toucher, lui dit-il, aux louanges que je vous donne; je ne luis qu'un pécheur dont les douceurs doivent vous être suspectes. N'en goûtez jamais d'autres que celles qui naissent d'un cœur pur, d'une bonne conscience, & d'une soi sincere. Si je vous loue, c'est afin de publier en vous les effets de la grace de Jesus-Christ. J'ai dessein de louer le Créateur, non pas la créature ; le Dispensateur des dons , non pas le sujet qui les reçoit; la gloire de celui qui donne l'accroissement, non pas le néant de celui qui plante ou qui arrose; de relever le biensait & le Bienfaiteur, fans penfer à l'homme & au serviteur sur quion le répand. Il ajoute qu'on s'éleve dans la grace par troisdégrés; par l'humilité, par la soi & par la crainte. L'humilité l'at-

tire, la foi la reçoit, la crainte la conferve.

LXXXIX. Voici comment faint Bernard confole les Religieux d'Irlande sur la mort de l'Archevêque faint Malachie, arrivée à Clairvaux le deuxième de Novembre 1148. Nous devons féliciter cette fainte ame du bonheur dont elle jouit, de peur qu'elle ne nous reproche notre peu d'amour. Elle n'a fait que nous préceder en se réunissant à son principe. Ne seroit-ce pas avoir de l'indifference pour un Pere, de l'ingratitude pour fon Bienfaiteur, de s'affliger de ce qu'il a passé du travail au repos, de l'orage au port, de ce monde à son Pere? Si c'est l'aimer que de pleurer sa mort ; c'est l'aimer bien plus, de se réjouit de sa vie nouvelle. En effet, ne vît-il pas, & ne vît-il pas heureux? Il paroit mort aux yeux des infensés, & il jouit d'une vie délicieuse, voilà le premier motif qui doir nous consoler. Le fecond est la vue de notre propre utilité. Nous acquerons auprèsde Dieu un puissant Patron , un fidele Intercesseur , dont lacharité est trop vive pour oublier ses enfans; dont le mérite est capable d'obtenir tout ce qu'il demandera pour eux. Saint Bernard rend témoignage à ces Religieux que ce faint Evêque se souving d'eux en mourant, & qu'il redoubla ses vœux pour eux auprès de Dieu. Puis il ajoute : Marchez fidelement fur les traces d'un sifaint Pere; profitez des exemples de vertus qu'il vous a donnés filongreins; pratiquez fes leçons pour vous perfectionner dans la pieté.

X C. Entre les six Lettres à l'Abbé Suger, Ministre & Régent Epift. 378, du Royaume, il y en a une où il lui conseille d'employer les 377, 378 sensures Ecclésiastiques pour réprimer l'usage diabolique des 381. Ccc in

Epiff. 374

duels, que quelques Seigneurs revenus depuis peu de la Croifiade, étoient fur le point de renouveller. Il écrivit fur le même

Epil. 381. sui sui fuit aux Archevêques de Reims, de Sens, aux Evêques de

Soissons & d'Auxerre, au Comte Thibaud, & au Comte Raoul.

Dans sa Lettre à Leonius, Abbé de saint Bertin, il l'exhorte à

ne pas détourner un de se Religieux d'entrer à Clairvaux.

L'Abbé Leonius fe fondois fur ce que les parens de ce Religieux

l'avoient voué au Monastere de saint Bertin. Saint Bernard

répond, que la disposition la mieux sondée est celle que nous

faisons de nous-mêmes; qu'en tout cas le vœu des parens se

trouve alors accompil plus parsitement, le fils ratissant par son

choix l'offrande de ses pere & mere. Les liberalités des Moises

de laint Bertin envers ceux de l'Ordre de Crieaux, l'engageoient

à des remerciemens; mais quelquesois il les accompagnoit davis

Egil. 385. falutaires. Il écrivoit aux Religieux de ce Monaîtere : Qu'aucua de vous ne dife, j'en ai aftez, j eveux deneurer comme je fuis, je veux être aujourd'hui tel que j'étois hier. Quiconque est dans cette disposition, s'arrête en chemin avant d'être parvenu au terme. Où est l'ambitieux qui se borne aux honneurs où i est monté! Le vain & le curieux qui ait jamais assouvi ses yeux & ses orcilles? Notre négligence ne trouve-t-elle pas sa condamnation dans l'infaitable avidité de la volupté, de la vaine glore! Rougissons d'être moins ardens pour des biens spirituels. Ayons honte d'avoir eu pour le péché plus de vivacité, que nous n'ea avons pour la vertu. Après avoir soulé aux pieds le monde entier, rompu les liens de la chair & du sang ; pourquoi perdre par notre stédeur, Je métite d'un scrifice s' génereux?

Epift. 387 &

X CI. Les deux Lettres à Pierre, Abbé de Cluni, contiennent des proteflations d'eftime & d'amitié. Saint Bernard y rejette fur un de fes Sceretaires, quelques paroles aigres dont Pierre de Cluni avoit eu lieu de fe plaindre; & promet, pour éviter un femblable inconvénient, de relire à l'avenir toutes les lettres ou'll aura dièches. Celle ou'il écrivit à l'Archevêaue de

Epif. 390. lettres qu'il aura dictées. Celle qu'il écrivit à l'Archevêque de Lunden, Métropole de Dannemarck, est aussi remplie de témoi-

Epili, 391, gnages d'une amitié mutuelle. En exhortant l'Abbelle de Faverney au Diocèle de Befançon, de rétablir la Maifon dont elle étoit
chargée, il l'exhorte à réformer les mours de les Religieules, &
à empêcher les Officiers de piller les biens de l'Hôpital. Cette
Abbaye qui étoit alors posselédes des Bénédicines, a yant dét
savagée & réduite presque en folitude, fut cedée en 1132 aux
Moines Bénédictins de Lohaire Dieu, Elle est maintenant de la
Congrégation de faint Vannes,

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 391

X CII. Saint Bernard écrivoit à Raoul, Patriarche d'An- Epill. 1924 tioche: Soyez toujours sur vos gardes dans le lieu éminent où vous êtes, de peur qu'en tombant de si haut, votre chute n'en foit plus mortelle. Au lieu de vous élever à cause de votre dignité, tenez-vous dans la crainte ; l'élevation est bien moins pour un homme sensé un motif d'orgueil, qu'un sujet de frayeur. Dans sa Lettre à Guillaume, Patriarche de Jerusalem, il releve Epist. 393en ces termes les prérogatives de ce Siége: De tant de Prélats que le Seigneur honore de son Sacerdoce, il vous choisit présérablement aux autres, pour vous établir dans la Maison de David fon ferviteur; entre tous les Evêques du monde, vous êtes le feul à qui il consie l'heureuse Terre où est né le fruit de vie. Vousêtes seul comme son Pontise familier, à qui il soit donné d'entrer tous les jours dans fon Tabernacle, & de l'adorer dans le lieudont il a fait autresois sa demeure. Movse eut ordre d'ôter sesfouliers à cause de la sainteté du lieu où il marchoit; ce lieu n'étoit que la figure de celui que vous habitez. L'un est aussi disférent de l'autre, que l'ombre de la vérité. L'Archevêque de Lyon Epille 3946avoit condamné & dépofé l'Abbé d'Aifnay fans aucune formalité de Justice, & quoiqu'il sût estimé universellement; saint Bernard en fit à ce Prélat de vifs reproches, en le priant de révoquer fa Sentence & de rétablir l'Abbé dans sa dignité. Il représenta à Epist. 3055. Alvise, Evêque d'Arras, qu'il ne pouvoit, sans blesser sa conscience, renvoyer de Clairvaux à l'Abbaye de faint Bertin, le Moine nommé Thomas, à cause que la discipline réguliere y étoit moins bien observée, & que ce Religieux s'étoit de luimême confacré à Dieu dans l'Abbaye de Clairvaux. Il n'en usa Epig. 396. pas de même à l'égard de Ricüin , Evêque de Toul , à qui il témoigne être prêt de lui renvoyer le vénérable Frere Guillaume, l'ayant reçu à Clairvaux fans sçavoir qu'il fut Profès de la Maison de ce Prélat, c'est-à-dire, ou de faint Mansui, ou de faint Lure, deux Abbayes situées dans les Fauxbourgs de Toul.

X C I I 1. La Lettre futvante eff au nom de Hugues, Abbé Fejii. 397de Pontigny, & de Bemard de Clairvaux. Ils y exhorten Odon', Abbé de Marmoutier, à terminer un procès que fa Communauté avoit avec quelques Ecclefiaftiques au fujer d'un Autel, c'elt-àdire, d'une Eglife Paroiffiale avec la dixme. On s'en étoir remisde part & d'autre à la décision de l'Evêque de Chartres, & de Thibaud, Comte de Champagne. La Senence abitrale ne futpas favorable à la Communauté de Marmoutier, quelques-uns des Moines voulurent en reyenir, quoique la chofe efti-étédes Moines voulurent en reyenir, quoique la chofe efti-été-

proposée de la part de l'Abbé, de l'avis des Anciens. Saint Bernard & l'Abbé de Pontigny font voir l'indécence de cette opposition, & par l'autorité de la Regle de saint Benoît, qui ordonne aux Religieux d'une Communauté de se soumettre sans résisrance à ce que l'Abbé aura réfolu, après avoir recueilli leurs avis; & parce que dans le cas présent, la cause des Clercs étoit plus favorable que celle des Moines. En effet, la Paroiffe qui faifoit le fuiet de la contestation étoit desservie uniquement par des Ecclesiastiques, & les Moines de Marmourier ne lui tendoient aucun service. Sur quoi il leur dit : De quel front ofezvous boire le vin d'une vigne que vous n'avez pas plantée ? Prendre le lait d'un troupeau que vous ne paissez point? Si vous prétendez y avoir droit, baptifez donc les enfans ; enterrez les morts; vilitez les malades; faites les matiages; catéchifez les ignorans; reptenez les libertins; excommuniez des rételles; absolvez ceux qui confessent leurs fautes; réconciliez les pénitens ; faites-vous entendre au milieu de l'Eglife , vous dont le devoir capital est d'écouter & de vous taire. Cependant saint Bernard convient que les Moines de Marmoutier avoient un droit légitime de jouir de ces dixmes depuis que l'Evêque les en avoit investis; & il se réduit à les condamner sur la transaction

Not. in Bern. qu'ils avoient faite avec les Chanoines. Dom Mabillon rapporte Epyl. pag. ac. dans fes Notes fur cette Lettre, l'acte de donation d'une Eglise & d'une Chapelle à Odon, Abbé de Marmoutier, en considération du zèle que l'on faisoit paroître dans sa Communauté pout le fervice divin.

Epift. 398. XCIV. Gui, Abbé de Montier-Ramey, & ses Religieux, avoient prié saint Bernard de composer un Office en l'honneut de faint Victor, Patron de leur Monastere. Il s'en désendit d'abord, difant, qu'il étoit besoin pour un ouvrage de cette impottance d'un homme dont la science, la capacité, la dignité, la piété, le style, répondissent à la grandeur & à la fainteté du sujet. Il ajoutoit que dans la folemuité d'un Saint, on ne devoit tien dite qui eut un air de nouveauté, ou de légeteté; rien qui ne sut du gour de la faine antiquité, qui ne fut grave & édifiant; qu'au cas que le sujet sut susceptible des graces de la nouveauté, on devoit choisir un Auteur qui eût assez d'éloquence & d'autorité, pour s'infinuet utilement dans les esprits par le tout agréable de ses expressions; des pensées affez élevées pout faire briller la yérité, aimet la vertu; affez vives & affez fortes pour éclaiter l'esprit, redresser le cœur, mortifier les passions, tésormer les

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 707 fens, inspirer la dévotion; qu'il falloit encore que le chant sut si grave qu'il ne ressentit ni la mollesse, ni la rusticité; que son harmonie n'eût rien d'efféminé, qu'elle touchât le cœur en frappant agréablement les oreilles ; qu'il dissipat la tristesse & adoucit humeur. Quoique faint Bernard ne se connût point tous ces talens, il ne laissa pas de faire ce qu'on lui avoit demandé. Pre-

nant pour matiere d'anciens mémoires fournis par les Moines de Montier-Ramey, il composa deux discours à la louange de saint Victor, une hymne, douze répons & vingt-sept antiennes; une autre pour les premieres Vêptes, & deux répons, l'un pout

Laudes, & l'autre pour les Vêpres du jour. Toutes ces pièces se trouvent dans le recueil de ses Œuvres.

qu'un honneur.

 X C V. Nous remarquerons dans les Lettres qui suivent, que, felon faint Bernard, il est plus expédient qu'un Moine, quelque coupable qu'il soit, fasse pénitence dans son Monastere, que de permettre qu'il erre de Province en Province, sous prétexte de pélerinage; que le Baptême conferé par un Laïc à un enfant dans une extrême nécessité, sous cette forme : Je te baptife au nom de Dieu , & de la vraie & fainte Croix , est bon , non-seulement parce qu'il a exprimé par ces mots, au nom de Dieu, l'unité de la Naturo divine qui est dans la Trinité; mais qu'il a aussi marqué en termes clairs & précis la Passion de Notre-Seigneur, en ajoutant, au nom de la fainte Croix; & qu'on lit dans les Actes des Apôtres que l'on baptifoit quelquefois au nom de Jefus-Christ seul; qu'au reste, il est sans apparence que ce Laïc ait péché en n'employant point la forme ufitée dans l'Eglife, fa simplicité rendant fon action excufable; ni que fa faute, s'il y en a eu; ait préjudicié au ... falut de l'enfant ; qu'il est mieux de manger deux , ou du moins Epis. 406 une fois par jour, que d'en passer plusieurs sans rien prendre; qu'un dépôt étant une chose sacrée, on doit le restituer, à quelque Etil. 407. prix que ce soit, fallût-il vendre un vase facre; que les avantages Epist. 415. cemporels font comme une fleur dont l'éclat s'efface en un jour, mais que la bonne conscience est un trésor inestimable, qu'elle n'est ni épuisée par les fatigues, ni détruite par la mort; que toujours floriffante, elle nous réjouit pendant la vie, nous confole à la mort, nous fait revivre après la mort, & revivre pour touours; que quand on a fait vœu de se consacrer à Dieu, il faut l'exécuter fans délai : servir le Seigneur étant moins un fardeau 415.

XCVI. Les deux dernieres Lettres regardent quelques Leures tons affaires temporelles. Elles sont suivies de trois Chartes, done teules. Tome XXII. Ddd

Frif. 41: &

I'une est une Sentence arbitrale rendue entre l'Abbaye de finie Lure de Toul & l'Abbaye de Lugeen par faint Bernard, à qui le Pape Innocent II. avoit renvoyé l'affaire. Il fe fir affiste des Abbés de faint Martin de Troyes, de Charilton, de Trois-Fontaines, de la Crefte & de Charlieu. Aux Letters qui soit confiamment de faint Bernard, Dom Mabilion en a joint vingslepratures qui sont ou douteuses, ou supposées. Celle que l'on

Epil. 4 0. fept autres qui font ou douteuses, ou supposées. Celle que l'on compte dans la nouvelle édition pour la quatre cens vingtième, est d'un style tout different de celui de saint Bernard, moins coulant & plus affecté. Elle ne se trouve sous son nom que dans un seul manuscrit du Vatican, non dans le recueil de ses Leures. mais à la fuite du discours sur le mépris du monde. On y établie d'alleurs une maxime qui ne paroit pas s'accorder avec la doctrine de faint Bernard; scavoir que, comme Jesus-Christ a glorisé dans toutes ses œuvres Dieu son pere, nous devons le glorisiet de même dans les nôtres, & dire, s'il nous condamne, que son nom foit béni , parce que nous l'avons mérité ; s'il nous fauve, que son nom soit loué, parce que sa misericorde a surpassé sa justice. Il est vrai que saint Bernard dans sa quarante-deuxième Lettre à Henri , Archevêque de Sens , étend le défir qu'avoit Movse d'être estacé du Livre de vie & saint Paul d'être anathême pour ses freres, jusqu'à descendre aux enfers, s'il étoit nécessaire, pour les fauver; mais il fait accompagner ce désir d'une bonne conscience, qui ne se trouvera pas dans les damnés, qui loin de bénir Dieu de leur fort, le détefferont avec opiniàtreté.

Eggl. 411. X C V II. On ne remarque dans les Lettres à Alphonfe, Roi 411. 421 de Portugal; à Jean Cirit, Abbé de Tarouca; & à l'Abbé de Sint Benoît, ni le génie, ni le ftyle, ni la modestie de faint Benoard. On ne le reconnoit pas non plus dans celle qui est adestie Epgl. 414. 418. Au Roi Louis, La Lettre au Comte & aux Barons de Bretagne;

497, 483. & la fuivante à l'Empereur Manuel Comnene, portent le nom de Nicolas, Secretaire de faint Bernard; mais il est dit dans l'infcription, que c'est lui-même qui y parle. Ce font des enhorts tions à la Croifade. On le fait encore patler dans la Lettre à

Epil. 416. PEvêque de Luques, Jemênse qui lui avoir recommandé Pierre Lombard, connu fous le tirre de Maitre des Sentences. Saint Fernard fut chargé de terminer un differend entre Hugues, Evêque d'Auxerre, & Guillaume, Comte de cette Ville. La Epil. 429 & Sentence qu'il rendit en cette occasion fait la Lettre quarre cris

vingt-neuf. Estienne, Evêque de Paris, étoit aussi en procès ave

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 395 Estienne de Garlande. Geoffroi, Evêque de Chartres, conseilla au premier de prendre pour arbitre faint Bernard; c'est le sujet de la Lettre 430. Toures les Lettres suivantes sont de divers Aureurs . & aucune de faint Bernard. Il y en a une de lui dans le second tome (a) de la Bibliotheque des manuscrits de Dom Montfaucon, adressée à Raymond, Chevalier, Sire du Château d'Amboile. Elle est en latin & en françois, de la version faite par faint Bernard lui-même. C'est une instruction qu'il donne à ce Seigneur, tant pour le gouvernement de sa famille, que de ses biens temporels, & de l'usage qu'il en devoit faire. Voici ce qui nous paroît de plus remarquable dans les maximes qu'il pose pour principes d'une sage économie. Si vos dépenses sont égales à vos revenus, il furviendra un accident inopiné qui renverfera votre maison. Pourvoyez à la nourriture de vos bestiaux; ils ont faim . & ne peuvent demander. Nourrissez votre famille de viandes groffieres, & non délicieuses. Aux Fêtes de Pâques donnez-lui abondamment, sans affecter des mets délicats. La dépense que vous faites pour la Chevalerie est honorable; celle qui est pour vos amis est raisonnable; c'est à pure perte que vous aiderez les prodigues. Vendez vos bleds quand ils font à leur valeur, & non quand le pauvre ne peut plus en acheter. Ne vendez point à un plus puillant que vous, mais donnez plutôt à meilleur marché à votre inférieur. Les chiens de garde sont utiles; ceux de chasse coûtent plus à nourrir qu'ils ne font de profit. Ne faites pas vos enfans dispensateurs de vos biens. A l'approche de votre vieillesse recommandez-vous plutôt à Dieu qu'à votre fils. Disposez de vos affaires avant la maladie. Dem Montfaucon rapporte au même endroit une autre version de la même Lettre, mais dont le langage est le même que de la premiere. L'une & l'autre lui ont été communiquées par Dom Calmet.

S. IL.

## Des cinq Livres de la Considération.

1. DANS les éditions des Œuvres de faint Bernard par Livres de Mortius, le fecond tome préfente d'abord ses Sermons la Considera du tems & des Saints, ensuite ceux qui traitent de divers sujets; d'ons

& ce n'est que dans le troisiéme tome que l'on trouve les différens Traités de ce Pere, encore n'y font-ils qu'après des discours sur le Cantique des Cantiques. On a fuivi une autre méthode dans l'édition de Dom Mabillon, où le second tome est composé des Traités de morale, de doctrine & de controverse. L'Editeur en a usé ainsi, parce qu'il lui a paru plus convenable de donner ensuite des Lettres, des Traités écrits dans le style & la forme épistolaires, & dont quelques-uns ont été tirés d'entre les Lettres pour les mettre au nombre des Traités. Au reste, il s'est plus arrêté à la dignité des matieres, qu'à l'ordre des tems, dans la place qu'il leur a donnée. C'est pour cela que ce second tome commence par les Livres de la Confidération, qui surpassent tous les autres en dignité, foit que l'on regarde la personne à qui ils sont dédiés. c'étoit le Pape Eugene, soit que l'on fasse attention à la sublimité du fujet, à la majesté du style, & à l'élevation des pensées.

Ils ont été commencés en 1-149. Prolog.

l'avoir & à le lire. Saint Bernard le composa pour l'édification & la confolation du Pape Eugene ; & il s'y proposa de lui donnes Bernard, in des conseils, moins comme un maître, que comme une mere ou plutôt, comme un ami, parce qu'il conserva toujours pour Eugene, qui avoit été fon Disciple à Clairvaux, un amour

II. Aussi des que l'ouvrage parut, chacun s'empressa de

paternel. Le premier Livre fut achevé en 1149, comme on le voit par la Lettre de Nicolas son Secretaire, à Pierre, Abbé de Pet. lib vi. Cluni, à qui il dit : Je vous envoye le Livre de l'Abbé de Clairegift. T. vaux au Pape. Le second n'étoit pas fait alors, faint Bernard ne

le finit qu'après que l'on eut reçu des nouvelles de l'expédition infructueuse dans la Terre-Sainte, c'est-à-dire, en 1150, auquel il envoya ce second Livre à Eugene. Le troisième fut achevé après la mort de Hugues d'Auxerre arrivée en 1452. Le quatriéme & le cinquieme quelque tems après, & avant le huitieme de Juillet de l'an 1153, qui fut le jour de la mort de ce Pane :

car les cinq Livres lui sont dédiés...

III. Quand faint Bernard eut conçu le dessein d'un ouvrage Analyse du premerLivre, où il pût édifier & consoler le Pape Eugene III. il se trouva cons-P38.414. battu par le respect & par l'amour qui lui commandoient deux choses opposées; l'amour le pressoit d'écrire; le respect lui défendoit. L'amour l'emporta sur une timidité respectueuse ; & voici

la raison qu'en donne faint Bernard. Je sçai bien, dit-il à Eugene. que vous êtes élevé au fouverain Pontificat; mais quand vous feriez, s'il est permis de le dire, élevé sur les aîles des vents, je ne laisserois pas de yous aimer toujours de la même sorte. L'amour

### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 597

que j'ai pour vous ne vous considere point comme mon maître il vous reconnoît pour mon fils, & la qualité de fouverain Ponrife ne l'affujettit pas davantage. Il fe foumet à vous volontairement, il vous obéit sans espoir de récompense, il vous révere fans contrainte. Tous n'en usent pas ainsi, la crainte, ou la cupidité, font les principes de leurs mouvemens. Ils font beaucoup de caresses, & dans le besoin ils abandonnent; mais la charité ne ment jamais. J'avoue que je suis déchargé envers yous des soinsde mere, mais je n'en ai pas perdu les fentimens. Saint Bernard Con. 16 commence son 1er. Livre par compatir à la peine qu'Eugene avoir ressentie en se voyant arracher des délices du doux repos de la solitude, pour être appliqué à un travail continuel & accablant. Ensuite il l'exhorte à se mésier des essets que produit l'assiduité aux grandes occupations. Un fardeau, qui dans les commence. Cap. 22mens paroît insupportable, devient plus léger à mesure que l'on s'y accoutume; enfuite on ne le fent plus, & enfin on y prend: plaitir. C'est ainsi que l'on tombe dans l'endurcissement de cœur, & de-là dans l'aversion du bien. Il fait une description de ces funefles effets. & confeille au Pape de les prévenir, en ne felivrant qu'avec ménagement aux occupations extérieures, & enfe réfervant des momens de loifir pour s'entretenir & traiter avec lui-même. Quel est, je vous prie, cet état, lui dit-il, d'entendre Cap. plaider depuis le matin jusqu'au soir ? Les nuits mêmes ne sont pas libres. A peine laisse-t-on à la nature ses besoins. Il n'est permis ni de respirer, ni de prendre du repos. La patience est une grande vertu, mais je ne souhaite point que vous la pratiquiez en: cette occasion.

IV. Ne m'oppofez point ce que dit l'Apôtre: Qu'étant libre 'Cp. 4: il s'eft fait elclave de tout le monde. Penfez-vous que de toutes 'Cole /, 192-les parties de l'Univers on voyoit venir à lui des ambitieux, des avares, des fimoniaques, des facrileges, des concubinaires, des inceftueux, & une infinité de femblables monfires pour obrenir les dignités Eccléfatiques, ou pour y être maintenus par l'autorité Apôtholique? Non. Il s'étoit fait efclave de tous pour les agagner à Jefus-Chrift, & nullement pour contenter leur avarice. Vous frezz une-chofe plus digne de votre Apôtfolat d'écouer ce que cet Apôtre dit ailleurs : Vous avez été acheté cherement, ne 'Cor. 7, > 20 vous freiz une felouve des hommes. Or, eft-li rien de plus fervile & de plus indigne, furtout d'un fouverain Pontife, que de travailler continuellement à de relles affaires, & pour de test gens l'Quandi prious-nous ! Quandi inflruifons-nous les Peuples ! Quandi

édifions-nous l'Eglise? Quand méditons-nous la Loi de Pieu? Il est bien vrai qu'on entend citer des Loix dans votre Palais; mais ce sont celles de Justinien, non celles de Notre-Seigneur.

Cap. 5. Vous vous croyez redevable aux fages & aux infensés; mais ne sovez pas le seul que vous refusiez de servir. Souvenez-vous de vous rendre à vous-même, je ne dis pas toujours, ni même fou-

Cop. 6. vent, mais du moins par intervale. Saint Bernard convient que son tems ne permettoit pas à un Pape de ne s'occuper que des fonctions Ecclésiastiques ; qu'on trouveroit mauvais qu'il ne répondit point à ceux qui demandoient justice pour des interêts séculiers; qu'on le traiteroit de rustique & d'ignorant qui ne connoîtroit pas son pouvoir, & qui deshonoreroit sa dignité; mais al dit auffi que la maniere de penfer de son siécle, n'étoit pas celle des Apôtres. Ils ont été cités devant les Tribunaux pour y être \* Timet. 11,4. jugés, & non pour y faite l'office de Juges. Occupés unique-

ment du service de Dieu, ils ne s'embarrassoient point d'affaires Luc. 42, 14. féculieres. Jesus-Christ ne voulut pas se rendre arbitre entre deur

freres.

V. Votre pouvoir, ajoute faint Bernard, s'étend fur les confciences des hommes, & non fur leurs biens; les clefs du Royaume des Cieux vous ont été données pour l'un, & non pout l'autre. Les Rois & les Princes de la terre sont Juges des affaires cerrestres; pourquoi usurpez-vous le droit d'autrui? Il cite ce pallage du Pfeaume 45 : Confiderez & voyez que je fuis Dieu, & en prend occasion de traiter de la Considération, qui fait le sujet de son ouvrage. Son premier effer est, dit-il, de purifier l'ame, en suite d'en diriger les désirs & les actions, de corriger les exces, d'adoucir les mœurs, & de porter l'esprit à la connoissance des

Cap. 8. choses, tant divines qu'humaines. C'est elle aussi, qui, comme Juge entre la volupté & la nécessité, leur prescrit des bomes raifonnables, donnant à l'une ce qui suffit, & orant à l'autre ce qu'elle a de trop; ce qui produit la vertu qu'on appelle tempérance. La Confidération forme aussi la justice, la prudence & la force, en nous apprenant à ne faire à autrui que ce que nous voulons qui nous soit fait, & à renfermer notre volonté dans les bornes étroites d'entre le peu & le trop; ce qui est un effet de la force & de la prudence.

VI. Si sout d'un coup, dit faint Bernard au Pape Eugene, vous vous appliquiez à cette philosophie, on vous accuseroit de singularité, & de blâmer vos Prédécesseurs, en vous éloignant de leur conduite ; mais il pourra venir un tems où il vous

PREMIER ÁBBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 399 fera libre de vous y donner peu à peu, & de suivre l'exemple des anciens Papes, qui se donnoient du loifir au milieu des plus grandes affaires; comme faint Gregoire, qui pendant le siège de Rome, expliquoit la partie la plus difficile de la prophétie d'Ezechiel, avec autant de soin que d'élegance. Si donc à présent la Crp. 10. fraude, la calomnie qui regnent par toute la terre, la violence & l'oppression des pauvres, vous oblige à juger des causes, faites du moins qu'on les plaide comme il convient ; car je ne sçai comment vos oreilles peuvent fouffrir ces disputes d'Avocats. & ces combats de paroles, plus propres à cacher la vérité, qu'à la découvrir. Rien ne la fait mieux connoître qu'une courte & fimple exposition du fait. Accoutumez-vous à décider promptement les causes que vous devez juger par vous-même; retranchezles délais inutiles & captieux. Connoiffez par vous-même des causes des veuves, des pauvres, & de ceux qui n'ont rien à donner. Vous pourrez en commettre plusieurs à d'autres. Il se trouvera même des affaires indignes de votre Audience, comme font celles des perfonnes dont les péchés sont manifestes. Faires- Cap. 11.

vous craindre de ceux qui se sient à leur argent; qu'ils le cachent devant vous, & qu'ils scachent que vous étes plus disposé à le répandre, qu'à le recevoir. VII. Saint Bernard fait au commencement du second Livre Analyse de

fecond Livre,

l'apologie de la Croifade, dont on faisoit retomber sur lui le mauvais fuccès, parce qu'il l'avoit préchée, quoiqu'avec instance du Roi Louis, & par ordre du Pape, ou plutôt, de Dieu même. Il rapporte à cet effet l'exemple de Moyfe, qui après avoir tiré Cap. to de l'Egypte les Ifraclites par l'ordre de Dieu confirmé par des miracies, ne les fit pas néanmoins entrer dans la terre fertile qu'il leur avoit promise ; celui de la guerre des autres Tribus. pour venger par ordre de Dieu le crime de la Tribu de Beniamin: guerre où ces Tribus furent défaites jusqu'à deux sois, & ne vainquirent qu'à la troisième. Comme on auroit pu lui demander par quels miracles il autorifoit la prédication de la Croifade? Il appelle en témoignage ceux qui avoient vû eux-mêmes ces

miracles, ou qui les avoient appris des témoins oculaires. VIII. Il revient ensuite à son sujet, définit la Considération Can. s. une recherche attentive de la vérité; la diftingue de la contemplation qui suppose une vérité déja connue, & la divise en quatre parties, dont chacune a fon objet. Votre considération, dit-il au Car. to Pape Eugene, doit commencer par vous-même. Confiderez premierement ce que vous êtes, ensuite qui vous êtes; enfin, quelCap. 4, 5. vous êtes. Ce que vous êtes, regarde la nature; qui vous êtes, la personne; quel vous êtes, les mœurs. Saint Bernard passe légerement sur le premier objet de considération qui se borne à la narure de l'homme; mais il s'étend davantage fur le second.

Cr. 6. c'est-à-dire, sur les devoirs attachés à la dignité de Pape. Ils confistent, dit-il, à arracher & détruire, éditier & planter. La Papauté est un ministere, & non une domination. Le Pape est allis fur une Chaire élevée, mais c'est pour voir de plus loin ; & le droit d'inspection qu'il a sur coutes les Eglises, doit plutôt le disposer au travail qu'au repos. Voilà, ajoute saint Bernard, ce que l'Apôtre saint Pierre vous a laissé, & non de l'or ni de l'argent. Vous pouvez bien en avoir , à quelqu'autre titre , mais non comme héritier de l'Apôtre, puisqu'il n'a pu vous donner ce qu'il n'avoit pas. Il rapporte les passages de l'Ecrirure qui défendent l'esprit de domination aux Apôtres; & ajoute: Si vous vous glorifiez, ce doit être, comme faint Paul, dans les travaux & dans les souffrances; à dompter les loups, & ne pas dominer fur les brebis; à faire confister votre noblesse dans la pureté des mœurs, dans la fermeté de la foi, dans l'humilité, qui est l'orne-

ment le plus éclatant d'un souverain Pontise.

I X. Il examine quelle en est la dignité & l'autorité, & dit à Eugene : Qui êtes-vous? Grand-Prêtre, fouverain Pontife, le Prince des Evêques, l'héritier des Apôtres. Vous êtes celui à qui l'on a confié les clefs, à qui l'on a commis le foin des brebis. Il est vrai qu'il y a d'autres Portiers du Ciel, & d'autres Passeurs des troupeaux; mais yous avez hérité de ces deux qualités au-dessus des autres, avec d'autant plus de gloire, que vous les possedez avec une plus grande différence. Chacun d'eux a son troupeau particulier. Tous vous (a) font commis, de forte que tous ces troupeaux n'en font qu'un dont vous êtes le feul Pasteur, & nonfeulement le Pasteur des Brebis, mais des Pasteurs mêmes. Saint Bernard le prouve par les paroles de Jesus-Christ à saint Pierre ...

Joan. 21, 15, Pierre, si vous m'aimez, paisser mes brebis. Il dit (b) néanmoins ailleurs, que les Evêques sont les Vicaires de Jesus-Christ.

X. De-là faint Bernard passe à la troisième Considération qui Cap. 9, 10, a pour objet les mœurs & la conduite du Pape, ses progrès dans 54,12 13. la vertu, son zèle pour le bien de l'Eglise, sa clémence envers

<sup>(</sup>a) Neu modo ovium, fed & Paflorum (b) Ite nunc ergo, refulite Christi Veru muus onnium Paflor, Lib. 1, de Confid. criso, ld. de officio Liftop, cap, s, nunc ap. 3. fos

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 401

ses ennemis, sa patience dans les adversités, sa modestie dans la prospérité. Il l'exhorte à fuir l'oissveté, les railleries indécentes dans fes discours; à n'avoir point d'acception de personnes dans les Jugemens. Il ne lui fait point de remontrance fur l'avarice. Co. 14. parce qu'il étoit connu dans tout le monde qu'Eugene III. regar-

doit l'argent comme de la paille.

XI. Dans le troisième Livre qui fut composéen 1152, faint Analyse du Bernard représente au Pape les choses qui sont au-dessous de lui , vre, pag. 431. c'est-à dire , le monde entier , dont l'administration lui étoit confice, & non pas la possession, puisqu'elle appartient à Dieu seul. Vous préfidez, lui dit-il, aux affaires de tout le monde; mais pour y pourvoir, pour y veiller, pour y donner ordre, pour y être utile. Le Pere de famille vous a établi pour gouverner, & non pour regner. N'affectez point la domination sur les hommes, étant homme vous même. Il n'y a ni poison ni fer que je craigne tant pour vous, que le désir de dominer. Etendez vos soins sur tous, afin que ceux qui ne sont pas assez sages le deviennent; que les incrédules se convertissent à la foi ; que ceux qui font divifés de vous par le schisme reviennent à l'unité; que les hérétiques soient confondus, & leurs erreurs détruites; que l'ambition & l'interêt ne défolent plus l'Eglife. Il dit fur ce dernier

article: N'est-ce pas l'ambition, plus que la dévotion, qui engage à visiter les tombeaux des Apôtres? N'est-ce pas de sa voix que rétentit continuellement votre Palais? Toute l'Italie ne travaillee-elle pas avec une avidité infariable à s'enrichir de ses dépouilles ? Il parloir des ambitieux & des avares, qui par le moyen du Pape prétendoient regner dans l'Eglise, & s'emparer de ses

revenus. XII. Il vient ensuite à l'abus des appellations. On appelloit Cap. .. devant le Pape de tous les côtés du monde. C'est, dit-il, un témoignage de votre primauté. Mais si vous pensez bien, vous vous réjouirez moins de cette prérogative, que de l'utilité qui peut en revenir au Public. Y a-t-il rien de plus beau que de voir les foibles à couvert de l'oppression aussitét qu'ils reclament votre nom? Mais au contraire peut-on rien de plus triste, que de voir ceux qui ont fait du mal, triompher, & ceux qui l'ont souffert, se fatiguer inutilement? Comme il y auroit de l'inhumanité de n'être pas touché à la vûe d'une personne, qui outre le tort qu'on lui a fait, est encore épuisée par la longueur du chemin & par la dépense : il y auroit de votre part de la lâcheté de ne pas user de séverité envers celui qui lui a occasionné tous ces maux. Saint

Tome XXII.

Eee

Bernard exhorte le Pape à réprimer les appellations inutiles , & celles que l'une des Parties faifoit quelquefois avant la Sentence même, soit pour vexer sa Partie adverse, soit pour gagner du tems; & à ne pas écouter ceux qui se servoient de l'appellation pour arrêter les Evêques lorsqu'ils vouloient dissoudre ou empêcher des mariages illicites, ou punir les prévaricateurs des Loix & des Canons. Il décide en général que toute appellation à laquelle on n'a point été contraint par une injustice, est illégitime; que les appellations étant un bien lorfqu'elles fubviennent à la nécessité, on doit à cet égard les appuyer & les maintenir; mais non, quand on les fait servir à la fraude & à la tromperie. Il rapporte deux exemples des appellations abusives . & loue le Pape de renvoyer les Appellans devant leurs Juges naturels, ou devant des Commissaires en état de connoître de l'affaire; cette façon de rendre la justice étant plus sûre & plus prompte.

7-3. XIII. Saint Bernard fait voir que les Pasteurs de l'Eglise doivent moins chercher leur utilité particuliere, que le profit de leurs Sujets; & après avoir donné plusieurs exemples du défintéressement du Pape Eugene III. il lui adresse la plainte générale

des Eglifes au fujet des exemtions accordées par le faint Siège. Cap. 4. On fouftrait, dit-il, les Abbés aux Evêques, les Evêques aux Archevêques, les Archevêques aux Primats, ou Patriarches. Vous faites connoître en cela que vous avez la plénitude de la puissance, mais peut-être aux dépens de la justice. Vous le faites, parce que vous le pouvez; mais devez-vous le faire? C'est une question. On vous a établi, non pour ôter, mais pour conserver à chacun fon dégré & fon rang d'honneur. Avant d'entreprendre quelque chofe, l'homme spirituel doit considérer premierement, fi cela est permis; ensuite, s'il est de la bienséance; enfin, s'il est expédient. Ne m'alleguez pas l'utilité de ces exemtions. Tout ce qui en provient, c'est que les Evêques en deviennent plus infolens, les Moines plus relachés, & même plus pauvres, parce qu'on les pille plus librement , n'ayant personne pour les défendre. A qui en effet auroient-ils recours? Aux Evêques? Offensés du tort qu'on leur fait à eux-mêmes, ils ne feront que gire des maux qu'ils verront fouffrir à ces Moines, ou qu'ils leur feront fouffrir. Pardonnez-moi, si je vous dis, qu'il ne vous est pas permis de consentir à ce qui produit tant de maux. Croyezvous d'ailleurs qu'il foit en votre pouvoir de confondre l'ordre .

d'arracher les bornes que vos Peres ont posées? S'il est de la

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 401

iustice de rendre à chacun ce qui lui appartient, n'est-ce pas commettre une injustice que d'ôter le bien à qui que ce soit? Vous vous trompez, si vous pensez que votre puissance Apostolique est la seule établie de Dieu, comme elle est la souveraine. Il y en a de moyennes & d'inférieures; & comme on ne doit pas séparer ceux que Dieu a joints, il n'est pas juste d'égaler ceux que Dieu a rendus inégaux. De même que dans le Ciel les Cherubins, les Seraphins, jusqu'aux Anges & aux Archanges, sont disposés chacun en fon ordre fous un feul Chef, qui est Dieu, ainsi sur la terre les Primats, ou Patriarches, les Archevêgues, les Evêques, les Prêtres, ou Abbés, sont sous le souverain Pontise. Il ne faut pas méprifer un ordre qui a Dieu pour auteur, & qui tire son origine du Ciel. Mais si un Evêque dit: Je ne veux pas être foumis à un Archevêque ; ou un Abbé : Je ne veux pas obéir à un Evêque; cela ne vient pas du Ciel. Je n'ignore pas que vous avez le pouvoir de dispenser, mais pour l'édification, & non pour la destruction. Quand la nécessité presse, la dispense est : Cor. +. -. excufable. Quand l'utilité le demande, elle est louable; je dis l'utilité publique, non la particuliere. Il y a toutefois quelques Monasteres exemts, qui relevent spécialement du faint Siège, suivant l'intention des Fondateurs; mais il y a de la différence entre ce qui est donné par dévotion, & les entreprises d'une am-

bition qui ne veut point souffrir de Supérieur. X I V. Il est aussi du devoir du Pape, selon faint Bernard, de Cap. se faire attention à tout l'Erat Ecclésiastique, & d'y examiner si les Peuples sont soumis au Clergé, les Clercs aux Prêtres, & les Prêtres à Dieu; si dans les Maisons Religienses l'on garde l'ordre & la discipline ; si les censures de l'Eglise sont en vigueur contre les méchans, & les hérésies; si les Décrets Apostoliques sont observés exactement. Le Pape Eugene III. en avoit publié luimême au Concile de Reims en 1148 touchant la modestie des habits des Clercs, & les Ordres aufquels doivent être promûs les Dignitaires des Chapitres; & toutefois depuis quatre ans que ces

Décrets avoient été publiés, on ne s'étoit pas mis en devoir de les

observer. X V. Le quatriéme Livre de la Considération a pour objet ce Analyse de qui est autour du Pape, son Clergé, son Peuple, ses Domesti-quatriéme Livre, pag. 444. ques, son Conseil. Votre Clergé, lui dit saint Bernard, doit vivre Cap. 1. dans une grande perfection, puisque c'est de lui que le Clergé de toute l'Eglise a pris sa forme & sa regle. Quant au Peuple Ro- Car. .. main, quoiqu'il en fasse un portrait odieux, & qu'il le représente Ecc ii

comme endurci dans le mal, il ne laifle pas d'exhorter Eugene à travailler à le réformer, en employant la parole, & non le fer, le Cp. 3: glaive fpirituel, & non le matériel; le premier devant être tité par la main du Prêtre, & l'arture par la main du Soldat, qui toute-fois ne doit s'en fervir que fuivant le confeil du Prêtre, & l'Ordre de l'Empereur. C'est en ce sens que faint Bernard dit ici, que les deux glaives, le spirituel & le matériel, apparitement à l'Eglise; parce qu'encore qu'elle ne puisse elle-même titres le glaive de fang, elle s'en fert par la main du Prince; & le Prince ne doit l'employer, qu'apres avoir consulté le Prêtre, pour sçavoir s'il a

guerre eft juffe.

X V I. Saint Bernard recommande au Pape beaucoup d'attention dans le choix des Cardinaux, de les prendre de toutes parts, & d'un âge mûr, puifigu'ils doivent juger tout le monde; de choidir pour fes Lefgast des perfonnes d'une vie exemplaire, & qui ne cherchent point dans leur Légation des avantages temporels, mais l'utilité des ames; qui reviennent en Cour fatigués, & non chargés; qui puillent fe glotifier, non d'avoir rapporté les chofes les plus curieufes, mais d'avoir donné la paix aux Royaume, la loi aux Barbares, le repos aux Monafleres, & rétabli ou maintenu l'ordre & la difcipline dans les Eglifes. Il

ce, 1, rapporte desexemples édifians de deux Légaes ; l'un , le Cardinal Martin , Légae en Trauflvanie , qu'i revint du Pays de l'or fian or , & fi dépourvu d'argent , qu'à peine put-il regagner Florence ; l'autre , Geoffroi , Evêque de Chartres , Légat en Aquitaine , qui fià à l'es frais toutes les dépenfes de la Légation , fans avoir voulu recevoit aucun préfent , pas même deux plats de bois bien travaillés , qu'une Dame lui offroit par dévortion.

bid. XVII. Il éroit d'ufage dans les folemnités que les Officiers du Pape fuffent proches de lui, pour la commodife du fervice; mais ils prétendoient encore tenir la même place dans toutes les Affemblées régulieres. Saint Bernard fait voir qu'il éroit indécent que ces Officiers euffent rang devant les Prêtres, 8 que la cou-

cp. 6, time à cet égard devoit paffer pour une ufurpation. Il confeille au Pape de confier le foin de fa Maifon à un homme fidele & prudent, afin d'avoit rout le tens de vaquer lui même aux affaires de fa confeience & de l'Eglife; n'étant pas digne d'un Evêque d'eutre dans le détail d'un ménage. Il dit à cette occainor. N'est-il pas étonnant que les Evêques trouvent des gens à qui conter te foin de cut aume, & qu'ils manquent de presonnes capables d'administrer leurs biens remporels? Cela ne vient que

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 407.

de ce que nous supportons plus patiemment les pertes de Jesus-Christ, que les notres. Il veut tourefois que le Pape, comme les Evéques, prenne par lui même le foin de la discipline de sa Maifon, & qu'il n'y laisse pas le désordre impuni. Dans une Con, 7. espece de récapitulation des quatre premiers Livres, il dit au Pape Eugene: Confiderez que la fainte Eglife Romaine, où par la grace de Dieu vous présidez, est la mere, & non la maîtresse des Eglises; que vous n'êtes pas le Seigneur des Evêques, mais l'un d'eux, le frere de ceux qui aiment Dieu, & le compagnon de ceux qui le craignent; que vous devez être l'exemple de la piété, le foutien de la vérité, le désenseur de la foi, le dispenfateur des Canons, le tuteur des pupilles, le réfuge des opprimés.

X V II I. Quoique les Livres précédens foient intitulés, de la Considération, ils ne laissent pas de contenir plusieurs choses vre, pag. 451. qui ont rapport à la vie active. Le cinquiene au contraire ne Cantala

Analyse du cinquieme L -

traite que de la Confidération, ou contemplation, c'est-à-dire, des objets qui sont au-dessus de nous. S. Bernard entend par-là . non le Soleil, ni les Etoiles, qui ne nous sont supérieures que par leur polition, & non en valeur ni en dignité, n'étant que des Etres purement corporels, & conséquemment inférieurs à nous par rapport à notre ame, qui est spirituelle; mais il entend Dieu & les Anges. Dieu, en effet, nous est supérieur par nature; & les Anges par grace seulement, puisque la raison nous est comniune avec eux. Il propose trois moyens de parvenir à la connoissance de Dieu & de ses Anges , l'opinion , la foi , l'entendement; & commence par la confidération des Esprits célestes, Cap. 4dont il rapporte la Hierarchie. Sur les Anges, if dit, (a) que l'on croit que Dieu en a donné un à chaque homme pour le fervir, ou le garder. Enfuite il passe à la contemplation de Dieu, de son essence, & des mysteres de la Trinité, & de l'Incarnation.

XIX. La divinité par laquelle on dit que Dieu est Dieu, Cap.6,7. n'est autre chose que Dieu même. Il est lui-même sa forme, son essence, un, simple, indivisible. Il n'est point composé de parties, comme le corps, ni fujet aux changemens ; roujours le même, & de la même maniere. Dieu est toutefois Trinité. Mais.

<sup>(</sup>a) Putemus Angelos dici, qui singuli | nam, propter cos qui harediratem capiuna finerelis hominious dati creduntes, totti | falutis, Lib. 5, de Confid, cap 4. in minuterium, fecandum Pauts doctri-

devoirs

Eveques.

en admettant en Dieu la trinité, nous ne détruisons pas l'unité. Nous disons le Pere, nous disons le Fils, nous disons le Saint-Esprit; néanmoins ce ne sont pas trois Dieux, mais un seul Dieu.

Cap. 8. Il n'y a qu'une substance, mais trois Personnes. Les propriétés des Personnes, ne sont autres que les Personnes mêmes ; & les Personnes ne sont autre chose qu'un Dieu, une divine Substance, une divine Nature, une divine & souveraine Majesté. Mais comment se peut rencontrer la pluralité en l'unité, & l'unité avec la pluralité? L'examiner, c'est témerité; le croire, c'est piété; le connoître, c'est la vraie voye & la vie éternelle. Saint

Bernard distingue diverses fortes d'uniré, & met au premier rang l'unité de Dieu en trois Personnes. Passant ensuite au mystere de l'Incarnation , il enseigne qu'en Jesus-Christ , le Verbe , l'Ame & la Chair ne sont qu'une même Personne, sans confusion des essences, ou des natures. Qu'ainsi ces trois choses demeurent dans leur nombre, fans préjudice de l'unité de la Personne.

X X. Il revient une seconde fois à la définition de Dieu , & dit que, quant à l'universalité des choses, c'est la fin; que par rapport à l'élection des Elûs, c'est le salut; qu'à l'égard de luimême, il est le seul qui le sçache; que c'est une volonté toutepuissante; une vertu parsaite, une lumiere éternelle, une raison immuable, la souveraine béatitude; qu'il est autant le supplice

des superbes, que la gloire des humbles; & que comme il récompense les bonnes œuvres par sa bonté, il punit les crimes par fa justice.

S. III.

# Traité des mœurs & des devoirs des Evêques.

Traité des I. T T ENRI, successeur de Daimbert dans l'Archevêché de Sens en 1122, se livra d'abord aux délices de la Cour. laissant son Diocèse sans Pasteur. Mais revenu de ses égaremens par le ministere de Geoffroi , Evêque de Chartres , & de Burchard, Evêque de Meaux, il pria saint Bernard de lui envoyer quelqu'un de ses ouvrages, qui pût l'affermir dans le nouveau genre de vie qu'il avoit embrassé. Le saint Abbé qui en avoit été informé par les deux Evêques dont nous venons de parler, lui adressa aussitôt l'opuscule intitulé, du devoir des Evéques. C'est la quarante-déuxième Lettre dans plusieurs éditions de saint Bernard. Elle fut écrite vers l'an 1126, auquel Burchard étoit

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX,&c. 407 Evêque de Meaux, ou du moins avant l'an 1130, qui fat celui de la mort d'Honorius II. puisque dans la quarante-neuviéme

Lettre que faint Bernard lui écrivit en faveur de l'Archevêque de Sens, il marque clairement la conversion de ce Prélat.

II. Le premier confeil que l'Abbé de Clairvaux lui donne, c'est de confier hardiment sa personne & son Diocèse aux ce Traite, pag. Evêques de Meaux & de Chartres, l'affurant que fous leur Can. 1. direction, fa réputation & fa conscience seront en sureté. Ensuite il lui fait remarquer que la gloire & la dignité Episcopales ne Cap. 1. confiftent ni dans la pompe des habits, ni dans la magnificence des équipages, ni dans la fomptuofité des Palais; mais dans l'innocence des mœurs, dans l'application aux devoirs de l'Epifcopat, dans l'exercice des bonnes œuvres. Il lui recommande Cap. 3. en particulier les vertus de chasteté, de charité & d'humilité; mais il veut que sa charité naisse d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une soi sincere. La pureté de cœur doit avoir deux objets, la gloire de Dieu, & l'utilité du prochain; la bonne conscience consiste à se répentir du mal , & à n'en plus contmettre; la foi fincere est celle qui se soutient & qui agit par la

Analyse de

charité. III. La plúpart n'envilageant dans l'Episcopat que l'éclat. & Cap. 7non la peine qui y est attachée, rougissoient d'être au bas rang du Clergé, & couroient avec vivacité aux honneurs. On élevoir même aux premieres dignités de jeunes enfans, qui n'avoient d'autre mérite que leur naissance ; des gens de tout âge, de toute condition, scavans & ignorans, briguoient les emplois Ecclésiastiques; & après qu'ils étoient montés aux premieres dignités de l'Eglise, soit par mérite, soit par argent, soit par le privilege de la chair & du fang, ils brûloient de deux défirs. de multiplier leurs Bénefices, & d'en acquerir de plus honorables. Etoit- on Prevôt, Doyen, Archidiacre? L'on n'étoit pas content de ne posseder qu'une de ces dignités; on se donnoit des mouvemens pour en avoir plusieurs, soit dans la même Eglise, foit dans des Eglises différentes. S'il falloit s'en dépouiller pour devenir Evêque, on le faisoit volontiers. L'Evêque songeoit à devenir Archevêque. L'ambition n'avoit point de bornes. Saint Bernard gémissoit sur ces abus dont il étoit témoin, & rappellant ce qui se passoit dans les premiers siécles, où l'on ne trouvoit qu'avec peine des personnes qui voulussent se charger de l'Episcopat, tant ce poste leur paroissoit au-dessus de leurs forces, il blaine l'empressement que les Clercs de son tems témoignoient

pour un ministere que la plûpart n'étoient pas en état de remplir ; & qu'ils ne recherchoient ou que par avarice , ou par ambition.

I V. Il établit cette maxime: Pour scavoir commander, il faut sçavoir obéir. Et se plaint que les Abbés de son Ordre, qui exigeoient l'obéiffance de leurs Moines avec tant de rigueur. ruinoient leurs Maisons pour se rendre indépendans des Evêques; ne faifant pas attention qu'ils étoient Moines par état, & Abbés par nécessité. Ils disoient, qu'ils ne cherchoient à se soustraire de la Jurisdiction des Eveques, que pour procurer la liberté à leur Monastere. Saint Bernard leur répond : Qu'y a-t-il donc de dur & de facheux dans l'autorité des Evêques ? Craignez-vous leur violence? Mais si vous souffrez pour la justice, vous serez heureux. Il ajoute : Quelques-uns de ces Abbés ne découvrent que trop leur orgueil, en n'épargnant ni peine, ni dépense pour obtenir du faint Siège le privilege de porter les ornemens Pontificaux; d'avoir la mitre, l'anneau, la chaussure d'un Evegue. Si ce font des marques de la dignité Episcopale, il n'est rien de plus éloigné de l'état Monastique. Si ce sont des symboles de leurs fonctions, il est évident qu'ils ne sont propres qu'aux Evêques. Votre Législateur distingue douze dégrés d'humilité, il donne à chacun sa définition. Dans quel dégré, je vous prie, est-il marqué qu'il soit permis à un Moine d'aimer le faste & d'ambitionner les honneurs? Le travail des mains, la retraite, la pauvreté volontaire font ses ornemens, & les marques d'honneur de la vie Monastique.

V. La fuite de la Lettre, ou Traité de faint Bernard, fait voir qu'alors les Evêques avoient feuls le droit de se faite dresse réone dans leur Églife, de donner la benédiction au Peuple, & de conferer les Ordres. On permit dans la fuite à quelques Abbés de donner les quatre Moindres, même le Sous-Diaconat,

&c la bénédiction au Peuple.

#### S. IV.

## Livre de la résorme des Clercs,

Livre de la I.

S A INT Bernard fe trouvant en 1122 dans les environs de réforme des l'Abbé qui ne paroilloit en public , que le moins qu'il pouvoir , s'excufa de faire ce que le Prélat fouhaitoit ; mais le lendemain fe fentant

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 409

fentant plus de consance pour toucher les cœurs, il sís die à l'Evèque qu'il précheroit. Il sassemble donc un Clergé trèsnombreux, ce qui arrivoit toutes les sois qu'il devoit parler en
public. Le discours qu'il sit en cette occasion, est instituté, de la
Conversion, ou de la Róstome des Clercs. En quesques manuscrites il est adressé aux Ecoliers, ce que l'on peut autoriste par ce
que dit un de se Historiers; Qu'invité par les Clercs d'entret
dans leut Ecole, il y parla de la vraie philosophie, en les exhorcant au détachement des créatures, & au mépris du monde.
D'autres manuscrits lui donnent le titre de Discoursaux Clercs. Il

Anily de d'avairé très-prefiant.

II. L'Auteur y attaque furtout ceux qui témoignoient trop
d'avidité pour les dignités de l'Eglife, & qui s'engageoient d'alsa les Ordres facrés fans réletion & fans examen; mais il y y
traite aufii de la convertion des mœurs & de la pénitence. Il fait cor, t,
voir que perfonne ne fe peut convertir à Dieu qu'avec lefectuirs
de fa grace prévenante, & que loriqu'il a fait rétentir fa voit
dens le cœur du pécheur , c'el à nous à obér à cette voit , & à
couvir les yeux à la lumiere qu'il répand fur nos ténebres , pour
nous faite appercevoir toutes nos iniquités ; que ce n'est qu'en
lon en auta en l'autre devant être inutile, parce que dans les
dannés le péché fera aufii rémissible ; que le supplice fera

-durable.

III. Saint Bernard trouve que les remords de conficience Cr. 
font avantageux au pécheur pour le décourner du péché, qu'ainti
in e doit pas éroufier le ver rongeur qui le pique en cette vie. Il
confeille à celui qui pense férieutement à le convertir , de commencer ce falutaire ouvrage en s'abstenant de nouveuur péchés,
cavant de déraciner ses anciennes & mauvaises habitudes; pour
lui en faciliter le moyen, il lui représente la vanié & l'inconfiance des biens & des platins du monde, la fausse sécurité du
pécheur qui se personne, quand il péche entre quarte murailles , tandis qu'il et apperçu
quand il péche entre quarte murailles , tandis qu'il et apperçu
non-seulement de Dieu, mais de son bon & de son mauvais
Ange.

L'V. Ce n'ell pas affez pour une vraie conversion de s'éloigner Ce, 10. du mal, il faut faire le bien, & en rapporter la gloire à Dieu. Le tems de la pénitence est celui de pleurer les péchés; mais le Pénitent ne doit pas le laisse s'el airle absorber par la tristesse; il faur qu'il Cv. 11, 18 adoucisse l'acrete de se la sammes par l'espécance de la confolation, 14

Tome XXIL

T CC

#### SAINT BERNARD:

& des douceurs que ceux qui font véritablement convenis, goûtent dans les délices de la vie spirituelle.

Cap. 19. V. Au suject des Clercs avides des sonctions Ecclésiatiques ; faint Bennard dir qu'ils s'ingereroient avec plus de réserve dans les charges & les emplois des plus pertis Rois de la erere ; qu'ils doivent sçavoir que Dieu n'appelle au ministere sacré que œux qu'i ont le cour pur, qui cherchent, non leur propre interêt, nais ceux de Jesus-Christ; & à être utiles, plutôs aux aurere qu'il

C.p., s.c., eux-mêmes. Le faint Abbé é éleve contre les Clercs incomines, ét dir., qu'il leur feroir plus avantageux de travailler à leur faitu dans I humble dégré du peuple, que de le perdre dans les dignisés du Clergé, en ne gardant pas la continence qui y et atrachée. Mais quoiqu'il le plaigne amerement du grand nombre des Miprifites indignes, jil reconnoit qu'il y en avoit encore dans l'Égifer plufeux, qui s'y conduioient d'une manière conforme à leur.

platieurs qui s'y conduiosent d'une manière contorne à leur 64-11- état; & donne pour marque diffinctive des bons Pafteurs d'avec les Morcenaires, de fuir, ou de foutenir la perfécution pour la juffice.

### S. V.

# Livre dis Précepte & de la Dispense.

Ans le tems qu'Udon étoit Abbé de Saint-Percen-Précepte & de la Dispense. Vallée près de Chartres . il le fut depuis l'an 1128 infques vers l'an 1150, quelques uns de les Moines confulterent à son inscu saint Bernard touchant l'obligation de la Regle desaint Benoît qu'ils professoient. Il ne répondir pas d'abord à leur Lettre; mais en ayant reçu une seconde, écrite comme la premiere, fans la permission de leur Abbé, il adressa sa réponse, non à ses Moines, mais à Roger, Abbé de la Coulombs, du même Ordre, & du même Diocèfe, asm qu'il la remit à l'Abbé de Saint-Pere, & enfuire à ses Moines, sous son agrément. Roger fur Abbé de la Coulombs depuis l'an 1131 jusqu'en 1158. Saint Bernard avoit en dessein de répondre séparément aux deux Lettres ; mais s'appercevant que la matiere qu'on l'avoit prié de traiter, groffissoit sous sa plume, au lieu d'une Lettre il sie un Car. 10. Livre ; laissant toutefois à ces Moines la liberté de le qualifier , Lettre, ou Livre. Il l'intitula du Précepte & de la Dispense, parce qu'entre plusieurs questions qui y sont traitées, il y examine quels sont les préceptes dont on peut dispenser, à qui ce

## PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 411

idtoit appartient, & comment se doit accorder la dispense.

II. Il paroit par la Lettre à l'Abbé de la Coulombs que l'on a maife à la trèe de ce Traité, que ce fit uit qui entorta faint Bereet-l'estrat à lui donner tant d'étendue; qu'il le lui adreffa pour le l'estrat à lui donner tant d'étendue; qu'il le lui adreffa pour le l'estrat de l'estre de l'Abbé Udon, & enfuite aux Moines de fon Monaferer, fachant que les Moines ne peuvent, fuivant la Regle de faint Benoît, ni écrire, ni recevoir de lettres qu'avec la permillion de leur Abbé; & que ce qui engagea le faint Abbé de Clairvaux à ne pas répondre à leur premiere, fut qu'ils l'avoient certie fans en avoir obtenu l'agrément de leur Superieur. Il furmonta cet oblîacle en confiderant la confiance qu'ils avoient en l'esfac, lui, & qui évoit fondée fur l'expérience qu'ils avoient en l'esfac.

sçavoir, foit pour l'avoir oui parler, soit pour avoir lu ses

III. La premiere question consiste à sçavoir, si tout ce qui Cup. 1. est contenu dans la Regle de saint Benoît, est de précepte, ou s'il y a quelques articles qui ne soient que de conseil. Saint Bernard répond que cette Regle est de précepte pour tous ceux qui ont fait vœu librement de l'observer. D'où il suit, que tout ce qu'elle contient est d'obligation pour eux. Mais il distingue entre ce qui est dit dans la Regle des vertus spirituelles, comme la charité, la douceur, l'humilité, & ce qui est prescrit touchant les observances exterieures, telles que la psalmodie, l'abstinence, le silence, le travail des mains. Les préceptes touchant les vertus venant de Dieu même, ne souffrent point de dispense; mais on peut, dans le besoin, en accorder pour les observances Cap. 12 Monastiques, parce qu'elles ne sont ni par elles-mêmes, ni naturellement bonnes, & qu'elles n'ont été inflituées que pour procurer, ou conserver la charité. Tout le tems donc qu'elles font pour la charité, le Superieur même ne peur dispenser de ces obfervances; mais si elles viennent à être contraires à la charité, alors il pourra en dispenser. S. Bernard cite sur cela les témoignages du Pape Gelase & de saint Leon , qui décident , que l'on doit inviolablement observer les Décrets des Peres, à moins que l'utilité de l'Eglise n'oblige à en dispenser.

I V. Il remarque que faint Benoit , en laissant à l'Abbé de Cq-3dispenser dans les besoins , des observances régulieres , no remer
pas cette dispense à la volonté seule , puissonit ellui-mêmeartenu à l'observation de la Regle ; mais qu'il la remet à sa prudence pour en dispenser , suivant la loi de la charité , en l'avertissant qu'il rendra compte à Dieu de tous fes jugemens.

Fffij

#### 412 SAINT BERNARD;

C4. 185. V. Saint Bernard remarque encore que la formule de professions étant conçue en ces termes: Je promets l'obissifiance, felon la Regle de faint Benost, & non suivant la volonté de l'Abbé, il ne peutcommander à se Resigieux que ce qui est porté par cette Regle, & rien qui y foit contraire, ni au-deia de la Regle; mais il no

Cop. . que cette forte d'oblighec enfrainte au devoir, elt imparlaite; que celle qui est parfaite ne connoit tiloi, ni bornes, & quil est d'un vail Religieux d'aller meme au-de-à de ce qu'il a promis, & de se porter à une obesiliance aussi étendue que la charité, à l'exemple de Jesus-Christ, qui a été obésilant jusqu'à la

more.

Cep. 1. V.I., La feconte question des Moines de Saint-Pere rouloir fur les dégrés d'obétisance. Saint Bernard répond qu'il est l'ordre d'obétir plutor à Dieu qu'aux hommes; aux Maitres, qu'aux Disciples; & entre les Maitres, plutor à ceux de la Maifon qu'aux Disciples; & que pour juge du dégré d'obligation dans. l'obétisance, il l'aux faire attention à la qualité de celui qui commande. & à l'importance de son commandement; que l'obétifance que l'on rend par amour, est présentale à celle que l'on no rend que par crainte; l'une étant de nécessiré, l'autre de charité; & que pour obétir parfaitement, il laux faire ce qui est commandée.

<sup>Cep. •</sup> dans l'intention même de celui qui l'a ordonné. Il décide que celui qui péche par mepris pour fa Regle, est plus coupable que celui qui y contrevient par negligence; la raison qu'il en donne oft, que la désobésifiance du premier vient de son orgueil; à Que la désobésifiance du second n'est que l'esse d'une langueur de pareste. Il infere de-là que le mépris rend mortel le péché qui ne feroir que véniel par la légereté de la matiere, ou s'il n'y entroit.

que de la négligence.

40 . 12

Cq. 9. VII. On doit obéit au Superieur, comme à Dieu même j., contre la Loi de Dieu. Il n'importe, en effet, que Dieu nous commande ou par lui-même, ou par fes Miniftres ; par des Cq. 10, 11. Anges, ou par des hommes. C'eft le fait des imparfaits de dif-

cuter ce qui leur est commandé, avant d'obéir, & de ne se foumettre qui après s'être fair rendre compte du précepte. Tout péché contre la Loi de Dieu n'étant pas mortel, ceux que, lon commet contre la Regle, ne peuvent conséquentment être

Cap. 12. regardés tous comme mortels. Et quoique toute défobéiffance, foit inexcufable, aucune n'est mortelle, que celle dont on ne fait pas pénitence, ou qui a pour principe l'ensture de l'orgueil.

PREMIÈR ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 413

VIII. Les Moines de Saint-Pere avoient dit dans leur Cap. 15: Lettre, que l'on peut à peine observer les Commandemens de Dieu : mais que l'on ne pouvoit absolument accomplir ceux de l'Abbé. Saint Bernard leur fait voir qu'ils ne s'étoient exprimés ainsi, que parce qu'ils n'avoient pas encore goûté combien le joug du Seigneur est doux, ni fait attention au précepte que Jelus-Christ nous fait d'obéir à ce qui nous est commandé, même Man. 13, 3. par des Pasteurs de mauvaises mœurs. Ensuite il les tire de l'erreur où ils étoient, qu'en faifant profession de la Regle defaint Benoît, on s'engageoit par vœu à ne point contrevenir à ce qui v est prescrit. Il faut, leur dit-il, diviser l'observance réguliere en deux, en préceptes, & en remedes. Les préceptes nous enfeignent à vivre de facon que nous ne péchions pas : Les remedes nous rendent l'innocence perdue par le péché. Notre profession renferme tellement ces deux choses, que s'il arrive que nous devenions prévaricateurs en violant les préceptes de la Regle, & qu'enfuite nous recourions aux remedes, nous ne fommes pas cenfés avoir violé notre promesse. Celui-là seul doit paffer pour avoir enfreint son vœu, qui a méprifé les préceptes & les remedes.

I X. Ces Moines avoient demandé à faint Bernard jusqu'où Czy. 164 s'étendoit la flabilité que l'on promettoit dans la profession; & s'il y avoit des cas cù il fiit permis de passer d'un Monastere à l'autre. Il répond que cela est permis lorsque l'on se trouve dans une Maifon où l'effentiel de la Regle ne s'observe pas, mais non dans le : Monasteres bien reglés, fut ce niême dans le dessein de mener une vie encore plus parfaite; que dans le cas de changement, il faut le consentement de l'Abbé d'où l'on sort; qu'il n'est permis de sortir d'un Monastere où l'on pratique la Regle à la lettre, ni même de celui où on ne la pratique pas toute entiere parce qu'on ne s'y est pas engagé, pourvu que d'ailleurs. on y vive dans une bonne discipline. Il donne pour exemple des Monasteres d'où l'on ne doit pas sortir, ceux de Citeaux & de Cluni. A l'égard de celui qui feroit forti de fon Monastere pour entrer dans un autre mieux reglé, & qui enfuite en auroit duscrupule, craignant d'avoir scandalisé ses Freres par sa sortie, il n'est pas d'avis qu'on lui permette de retourner à son premier Monastere, de peur qu'il ne cause un nouveau scandale.

X. Une autre question des Moines de Saint-Pere étoit pour Cip. 17. quoi faint Gregoire avoit reçu à la Communion un nommé. Generalis. Menantius, qui avoit quitté scandaleusement l'habit de Moine. ? 19816 33fans l'avoir auparavant obligé à le reprendre; èt ce qu'on doit de l'appelle de faint Augulfin , lorqu'il enfeigne que le mariage bon. Pid. est.

son. Pid. est.

indiffoluble. Saint Bernard fe contente de répondre, que tel a été le fentiment de ces deux Peres, que c'étoit à eux à le défendre. Mais nous avons remarqué ailleurs (a) que l'Eglife n'avit pas encore alors fair du vœu de continence un empéchanent dirimant du mariage; ét que faint Gregoire fit non feulement sout fon poffible pour obliger Venantius à reprendre fon premier etat, mais que le fachant à l'extrémité, il écrivit à l'Evêque de Syracufe de l'y preffer de nouveau, avec menace d'être condamné éternellement au Jugement de Dieu.

X I. Il est dit que ce même Pape renferma plusieurs Evêques dans des Monasteres pour y faire pénitence. Les Moines de Saint-Pere en prirent occasion de demander à saint Bernard, s'ils avoient en cette occasion quitté leur habit pour prendre le Monastique. Ils lui demanderent aussi pourquoi l'on donnoir à la profeifion Religieuse le nom de second Baptême? Si dans le cas de mort, ou de dépasition d'un Abbé, les Moines avoient plus de liberté pour passer de leur Monastere à un autre? Et fiun Religieux qui avoit quelque doute fur la canonicité de l'élection de son Abbé, devoit lui obéir? Saint Bernard répond à la premiere de ces questions, que ces Evêques n'ayant été enfermés dans des Monasteres, que pour un tems, il n'est pas vraisemblable qu'ils en ayent pris l'habit. A la seconde, que la profession Religieuse est appellée un second Baptême, à cause du renoncement parfait au monde, & de la maniere excellente dont ou pratique la vie spirituelle dans les Monasteres. A la troisiéme,

C.9. 15. que le veu d'obéfifance que l'on fait à la profeffion Religieufe ne fe terminant pas à la mort, ou à la déposition de l'Abbé en préfence de qui on l'a prononcé, doit durer autant que la vie du Religieux; qu'ains il n'est en aucun tems le maitre de changer de Monastere. Al a quartiéme, que lorsque l'écloin d'un Abbé n'est pas évidemment désectueuse, le Religieux doit lui obérs; eti-il contre son Abbé une aversion secrette, & des doutesssurson élection.

Cap. 19. X I I. Sur une autre question que ces Moines lui avoient proposée dans leur seconde Lettre; seavoir, si celui qui est rellement

<sup>(</sup>a) Tom. 11, pag. 489, & tom. 17, pag. 219.

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 415

disposé envers un autre qui l'a offenté, qu'il ne voudroit pas l'ui faire du mal, mais qui ne seroit pas saché qu'il lui en arrivàt, peut s'approchet de l'Aueel II répond qu'il ne le doit pas, jusqu'à ce qu'il n'ait plus aucun ressentiment. Ensin, à leurs prieres, il sait Cap. 20, voir qu'il n'y a point de contractieé entre ces deux passages de faint Paul : Nous vivous déja dans le Ciel. Pendant que neut shabi-palities, 11, tons dans eccorps , nous sommes éloignés du Seigneur: parce qu'on & Cor. 5, 6, peut les entendre en cette maniere: Quoique nous soyons sur la terre, nous sommes éléja dans le Ciel, par l'esperance d'y arriver un jour comme dans notre patrie.

#### S. VI.

# Apologie de saint Bernard.

I. T) IEN ne fouleva plus les esprits contre lui , que fon Apologie de Livre contre les Moines de Cluni. Ils étoient alors en si faint Bernard, en 1725. bonne odeur dans le monde, & en si grand nombre, que l'on ne pouvoit les attaquer sans s'attirer un nombre insini d'adversaires. Prefat. in Cet ouvrage trouve encore aujourd'hui des Censeurs qui le opujul. 5regardent comme la production d'un zèle outré , ne faifant pas attention que faint Bernard a été envoyé de Dieu pour réparer les breches faites à la discipline de l'Eglise, & particulierement de l'Ordre monastique. Cet écrit porte tantôt le nom de Lettre. tantôt d Opuscule, quelquesois d'Apologétique & d'Apologie. C'est fous ce nom qu'il le cite lui-même, & qu'on l'a imprimé. Il est un des premiers opuscules de faint Bernard , qui le compte Feill 18 pour le troisième dans sa Lettre à Pierre, Cardinal, écrite vers I'an 1127. On peut donc le mettre en 1125 dans les commencemens de Pierre le Vénerable, qui fucceda dans le régime de l'Abbaye de Cluni, à Hugues II. en 1122; fix mois après que Ponce eut abdiqué. Cet Abbé avoit non-seulement dissipé les Mibilan. biens de Cluni, mais il en avoit encore négligé l'observance; ce lib. 74, annal. qui avoit donné lieu à de grands relâchemens qui exciterent le zèle de faint Bernard.

II. Pierre de Clunine füt pas peu fenfible lui-môme auxabus Quelle en fate qui s'étoient gliffés dans fon Ordre; & pour y remedier il l'occasionatembla chez lui un Chapitre géneral, où il fit divers Scatuts propres à rétablir la diféripline Monastique. Orderic Vital qui affisha èce Chipitre, en parfe fut l'an 1132 à &c eq qui 57 passa.

ptouve bien que saint Bernard n'avoit pas déclamié envain contre les Clunistes. Mais ce qui donna lieu à l'Apologie dont nous parions, sur que les Cisterciens, sous le prétexte de la vie réguliere qu'ils menoient, censuroient vivement les usages des Louistes. Ceux-ci rejetterent sur saint Bernard la causse de leu différent avec les Cisterciens, ou du moins de l'entretenir & de le somenter. Ses amis l'engagerent à se justifier de ce reproche, s nommément Guillaume, Abbé de saint Thierri, qui le pria par

Profita des nommémens Guillaume, Albe de faint Thierri, qui le pria par spula. des nommémens Guillaume, Albe de faint Thierri, qui le pria par spula. des nommémens Guillaume, Albe de faint Thierri, qui le pria par spula. lettres de rétablit, l'union entre ces deux Ordres, mais en remarquant ce qu'il jugeroit digne de correction dans les pratiques de Cluni. Saint Bernard divifa fon Apologie en deux parries: Dans 1a première, il reprend fortement les Ciflerciens de ce qu'à cuid de l'aufterité de leur vie, ils méprifoient les Clunifles dont les

abus qui destionnocient l'ancienne obfervance des Clumites.

Analyfe de 111. Il protefte à Guillaume de faint Thierri, à q. il l'ouvrage
ta première est adreffé, que lui & les siens sont très éloignés de béanet un
partie 1946.

Ordre Religieux, rel que celui de Clumi, où il y avoit de faints

133
134
135
135
135
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136
136-

perfonnages, & affez éclairés, pour qu'on les regardat comme les flambeaux de l'Univers. S'il nous artivoir, dit-il, de nous élever par un orgueil pharifaique au-défus de ceux qui font meilleurs que nous, à quoi nous ferviroient notre abfilience, nos jeûnes, nos veilles, le travail des mains, & les autres auftetités de notre vie? N'y avoic-il pas un autre genre de vie plus

mœurs étoient moins aufteres : Dans la seconde, il rapporte les

cq. 1. traitable pour nous conduire aux enfers? Qui m'a jamais oût parler mal de cet Ordre, en fecret ou en public? Eft-il aucun de ceux qui en font membres que je n'aye reçu avec joie, avec honneur, avec réverence? H fait l'éloge de cet Ordre, de la vie pure que lon y mene, de la charité que l'on y execce envers les Etrangers, comme il l'avoit éprouvé lui-anème; & donne pour preuve de l'eftime qu'il en failoit, le refus qu'il avoit fait à pluieux Climifles de les recevoir à Clairvaux; ajoutant que dece nombre étoient deux Abbés, à qu'il perfuada degarder le régime de leux Monafteres.

C.P. 3. IV. Il montre que la variété des Ordres Religieux ne doit en aucune façou compre le lien de l'unité & de la charité. La raison qu'il en donne, c'eft que l'on ne trouveroit jamais un expos assituté, fi chaeun de ceux qui chossissient un Ordre particulier, méprisoit ceux qui vivent autrement, ou croyoit en être méprisé; pusiqu'il n'est pas polible qu'un même homme embrasse consessor, ni qu'un seul Ordre renserme tous les hommes. Il

#### PREMIER ABBÉ DE CLAIR V AUX, &c. 417

compare les divers Ordres dont l'Eglife est composée à la tunique de Joseph, qui, quoique de disférentes couleurs, étoit une, en signe de la chairité qui doit regner dans tous ces Ordres. Je les loue tous, ajoute-t-il, & je les aime, pourvu qu'ils vivent avec C4. 44 pieté & juillée dans l'Eglise, en quelqu'endroit de la terre où ils le trouvent; & si je n'en embrasse qu'in feul par la pratique, je les embrasse tous par la chairité, qui me procurera, je le dis avec confiance, le fruit des obsérvances que je ne pratique pas.

V. S'adressant ensuite aux Moines de son Ordre, il leur de- Cap. 5. mande qui les avoit établis Juges des autres, & pourquoi, tandis qu'ils se glorisioient de l'observation de la Regle, ils y contrevenoient en médifant d'autrui ? Il convient avec eux que les Ca. 6. Clunistes ne vivoient pas conformément à la Regle dans les habits, dans la nourriture, dans le travail; qu'ils se revêtoient de fourrures; qu'ils mangeoient de la viande ou de la graisse en fanté; qu'ils négligeoient le travail des mains, & plusieurs autres exercices; mais il foutient que le Royaume de Dieu étant Lu,17,216 au dedans de nous, selon que le dit l'Ecriture, à laquelle la Regle de saint Benoît n'est pas contraire, l'essentiel de cette Regle ne consiste ni dans les vêtemens, ni les alimens exterieurs du corps, mais dans les vertus de l'homme interieur; qu'en vain l'on mene une vie dure & pénible, si le cœur est plein d'orgueil, & l'ame dépouillée d'humilité. Ce n'est pas que saint Bernard regarde les Cip. 76 observances exterieures de la vie Monastique comme inutiles, ou de peu de conséquence: Au contraire, il en prescrit la pratique; mais il veut qu'en les observant, l'on s'applique aulli à orner fon ame des vertus chrétiennes & religieuses.

VI. Les reproches de médifance que faint Bernard fait dans Analyse de cette premiere partie à ceux de son Ordre, ne peuvent tomber la seconde fur les Moines qu'il avoit à Clairvaux sous sa discipline, puisqu'il dit au commencement qu'ils étoient très-éloignés, lui & les siens, de blâmer aucun Ordre Religieux. Dans la seconde partie il parle des pratiques de Cluni, que les Cisterciens des autres Monasteres censuroient indiscretement, puisqu'ils n'étoient pas en droir de juger les serviteurs d'autrui, faint Paul le ! Cor. 4, Cr désendant expressément. Saint Bernard avoue sans peine que les Rom. 14, 50 Instituteurs de l'Ordre de Cluni en ont tellement reglé la discipline, que plusieurs puissent y trouver le salut; & il se garde Cap. 8. bien de mettre sur leur compte toutes les vanités , & toutes les superfluités que quelques Particuliers avoient introduites. J'admire, dit-il, d'où a pu venir entre des Moines une si grande Tome XXII. Ggg

intempérance dans les repas, tant d'excès dans les habits, les lits, les montures, les bâtimens, & comment plus on s'y laifle aller, plus on dir qu'il y a de religion, & que l'ordre est mieux observé? Venant au détail, il blâme la profusion des repas que l'on faisoit aux Etrangers, & comparant la façon de les recevoir, avec ce qui se passion de cet égard du tems de saint

Cap. P. Antoine, il dit. Lorqu'il arrivori à ces faints Moines de fe nentre des vilites de charité, ils étoient fiavides de recevoir les uns des autres le pain des ames, qu'ils oublioient le pain nécesfaire à la vie du corps, & paffoient fouvent le jour entier fans manger, uniquement occupés des chofes fpirituelles; mais naintenanti ne fe trouve perfonne qui demande le pain célefte, perfonne qui Le donne. On ne s'entretient ni des divines Ecritures, ni de ce qui regarde le falut de l'ame; ce ne font pendant le repas que des dictours frivoles dont on repair l'oreille, à mesure que la bouche.

Cep 1c. fe remplit d'alimens. Il passe des superfluités de la rable au luxe des habits. La Regle de faint Benoît ordonne qu'ils seront de ce qui se trouvera à meilleur marché; mais on nes én tenoît pas-là, les Moines se faissoinnt tailler un froc de la même piece d'étosse qu'un Chevalier prenoît un manceau; ensorte que les plus qualifiés du siècle, sussencie un manceau; anostre que les plus qualifiés du siècle, sussencie son, ou Empereur, n'auroient pas dédaigné de se fevrir des habits des Moines, s'ils eussellent été d'une

autre forme proportionnée à leur état.

Cq. 11. C'éroít aux Abbés à réprimer les défordres, mais ils en étoient eux-mêmes coupables. Céuil-à ne reprend pas avec liberté, qui est lui-même repréhentible. Saint Bernard leur reproche la magnificence de lears équipages, lowvent si nombreux en honmes & en chevaux, que la fuite d'un Abbé auroit pu suffire à deux Evêques. Cet de Suger, Abbé de faint Denys, qu'il parle, lorsqu'il dit: J'en ai vû un qu'a voir plus de foisante Cq. 11. chevaux. Il ne foustire même qu'avec peine la somptuosité dans les Egiftes des Monasteres, foit par rapport à leur écendue, foit

chevaux. Il ne foutre meme qu avec peine la lomptuolite des les Eglifes des Monafleres, foit par rapport à leur étendue, foit par rapport aux omemens dont on les décore, & les peintures que l'on y applique fur les murailles, difant, qu'en excitant la curiofité des Fideles, elles les empêchent d'être attentifs à leurs prieres, & nous rappellent en quelque forte les rits anciens des Juifs; mais il s'éleve avec force contre les peintures grotefques que l'on metzoit dans les Cloitres des Monafleres, aux lieux mêmes où les Moines faifoient ordinairement leurs lectures, des combats, des chaffes, des Singes, des Lions, des Centaures, & autres monfilres, dont la vie ne pouvoit que leur caufer des autres monfilres, dont la vie ne pouvoit que leur caufer des

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX,&c. 419 distractions, & les appliquer peut-être davantage que les Livres

qu'ils avoient en main. Si ces impertinences, ajoute-t-il, ne font point de honte, que l'on craigne au moins la dépense.

VIII. Saint Bernard auroit pu relever divers autres abus dans Cap. 13. l'Ordre de Cluni; mais l'impatience où étoit le Frere Oger, de porter cette Apologie à Guillaume de faint Thierri, l'obligea à finir en cet endroit, surtout après qu'il eut fait réflexion que peu de remontrances faites avec douceur, & dans la paix, sont plus utiles qu'un plus grand nombre faites avec hauteur & avec scandale. Et plût à Dieu, disoit-il, que le peu que j'ai écrit ne scandalife personne! Car en reprenant les vices, je scai que j'offenserai les vicieux ; peut-être aussi que par la volonté de Dieu, ceux que je crains avoir irrités me scauront bon gré, s'ils changent de conduite. Il finit en disant à l'Abbé de saint Thierri qu'il regardoit comme étant de l'Ordre, c'est-à-dire, de l'observance de puscul. Cluni, parce qu'alors presque tous les Moines noirs en suivoient les rits : Je loue & je publie ce qu'il y a de louable dans votre Ordre; s'il y a quelque chose de répréhensible, je vous confeille de le corriger ; c'est aussi l'avis que j'ai coutume de donner à mes autres amis. Je vous prie d'en agir de même à mon égard. Pierre, Abbé de Cluni, répondit à tous les reproches de saint Bernard, par une grande Lettre qu'il lui écrivit. Il en fera parlé dans la fuite.

#### S. VIL

# Livre à la louange des Chevaliers du Temple.

UOIQUE cet écrit soit dans quelques manuscrits adressé Eloge des en général aux Chevaliers du Temple, c'est néanmoins à Chevaliers du Hugues seul, leur premier Maître, que saint Bernard parle dans ils étoient. le prologue; mais il paroît indifférent que ce Livre soit dédié ou à tous les Chevaliers, ou à leur Maître. On les appelloit Chevaliers du Temple, à cause qu'ils logerent d'abord auprès du Temple de Jerusalem, du côté du Midy. Guillaume (a) de Tyr dit qu'ils étoient de condition noble, pieux & craignant Dieu; & qu'à la maniere des Chanoines réguliers, ils s'étoient

confacrés au fervice de Jefus-Chrift entre les mains du Patriacche, par les trois vœux de chafteré, d'obélifiance & de pauvreté, que les premiers & les principaux d'entreux écoient Hugus des Payens, & Geoffroi de Saint-Aldemar; que n'ayart pas enove d'Eglife à eux, ni de demeure, le Roi Baudotini les loges pour un tems dans le Palais voilin du Temple; que la premiere de keu obligation étori de veiller à la furcié des chemins, afin que les Pelerins fuffent à couvert des incursions des brigands & des voleurs.

Il fut écrit bersl'ans 132.

11. Il n'est pas aisé de fixer l'époque de ce Livre. Il paroit seulement que laint Bernard le composa dans un tems où l'Orde des Templiers étoit dés (2) nombreux. Cen e fut donnepsa avant le Concile de Troyes en 1127, où ces Chevaliers n'étoien encore que neuf en tout; mais on ne peut aussi le mettre plus tard qu'en 1136, vers lequel tems Robert succeda à Hugues, premier Maitre de cet Ordre. Dom Mabillon le met vers 1122.

Regle des Templiers. Mabillon. Præfit. in opufcul. 6.

III. On a inferé la Regle des Templiers dans la Chronique de Cîteaux, parce qu'on l'a regardée comme l'ouvrage de faint Bernard; mais on n'en a jugé ainsi que par le prologue, où il est dit en effet, que le Concile de Troyes en 1127 chargea faint Bernard de composer cette Regle. La suite sait voit qu'il se déchargea de cette commission sur un nommé Jean de Saint-Michel. Alberic de Trois-Fontaines, de l'Ordre de Cîteaux, ne l'attribue pas à faint Bernard. Il dit au contraire qu'on donna aux Templiers la Regle de faint Augustin ; d'où vient que dans le Monasticon Anglicanum, on les place parmi-ceux qui suivent la Regle de ce Pere. Quoiqu'il en foit, celle qu'on prescrivit aux Templiers fut faite de leur consentement, & après avoir consulté le faint Siège, & Estienne, Patriarche de Jerusalem. Elle est, selon l'édition d'Aubert le Mire, distribuée en soixante-douze chapitres, & tirée, pour la plus grande partie, de la Regle de faint Benoît; mais il y a plusieurs articles qui n'ont été mis dans cette Regle, que felon les diverses circonstances des tems, & à mesure que l'Ordre s'est multiplié. Les Chevaliers n'avoient point dans les commencemens d'habits particuliers. Le Pape Honorius & le Patriarche Estienne leur ordonnerent l'habit blanc, auquel ils attacherent dans la fuite une Croix d'une étoffe rouge.

<sup>(</sup>a) Cap. 5. num. 100

#### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 421

IV. L'éloge que faint Bernard fait de ce nouvel Ordre, ou, comme il dit, de ce nouveau genre de Milice inconnu aux ce Livre, pagsiécles précédens, est fondé sur le double combat qu'on y livre aux ennemis corporels, & aux spirituels; & sur les motifs qui Cap. 1. animent les Chevaliers du Temple dans la guerre contre les ennemis de la Religion. Ile n'agissent par aucun mouvement de colere, d'ambition, de vaine gloire, ou d'avarice. Bien différens de ceux qui font engagés dans la Milice féculiere, où fouvent celui qui tue péche mortellement, &celui qui est tué périt érernellement. Ils font la guerre de Jesus-Christ leur Seigneur, sans craindre de pécher en mant leurs ennemis, ou de périr, s'ils sont Cap. 30 tués eux-mêmes ; puisque soit qu'ils donnent le coup de la mort aux autres, foit qu'ils le reçoivent, ils ne sont coupables d'aucun crime, au contraire il leur en revient beaucoup de gloire. S'ils tuent, c'est le profit de Jesus-Christ; s'ils sont tués, c'est le leur. Le Chrétien est glorissé dans la mort d'un Payen, parce que Jesus-Christ y est glorissé lui-même. Il ne faudroit pas néanmoins, dit faint Bernard, tuer même les Payens, si l'on pouvoit les empecher par quelqu'autre voye d'infulter aux Fideles, ou de les opprimer. Mais dans le cas présent, il est plus expédient de les mettre à mort, afin que la verge des pécheurs ne frappe pas les Justes. Mais il pense que dans les combats ordinaires, le Cup. ri-Guerrier mer son ame en danger, si la cause de la guerre n'est juste, & s'il n'a lui-même une inrenrion droire, enforte que ce ne foit ni la colere, ni la vengeance qui l'anime. Il ne croit pas même qu'on puisse appeller bonne la victoire de celui qui, sans aucune envie de se venger, tue uniquement pour sauver sa

vie.

V. Saint Bernard décrit ensuite la vie des Chevaliers du Cop. 42Temple, soit dans leurs maisons, soit à la guerre. En tout lieu lis
tuivent l'obéssince pour regle. Toutes leurs démarches sont
reglées par celui qui préside. C'est par ses ordres qu'on leur
distribue la nourriture & le vêtement: Dans l'un & dans l'autre
on évite toute superstuiré, on ne consuite que la nécessifie. Ils
vivent en commun dans une société agréable, mais modesse d'augale, n'ayann si semmes, ni ensins, ni rien en propre, pas
meme leur volonté; mais ils ont grand soin de conserver entr'eux
Plunion & la paix; aussi diroit-on que tous ne sont qu'un cœur &
qu'une ame. Jamais oissis, ni répandus au-dehors par curiosité,
quand ils ne vont point à la guerre, ce qui est rare, ils raccomimodent leurs armes & leurs habits, ou sont rout ce qui leur est-

Ggg iij

commandé par le Supérieur, & ce qui concerne le bien de la Communauté. Sans acception de personne, ni de noblesse, on rend l'honneur au plus digne. On n'enrend parmi eux ni murmure, ni parole indécenre, le coupable ne demeureroit più impuni. Ils déteffent les échecs & les dez, ont en horreur la chasse, & ne se donnent pas même le plaisir de la fauconnerie. Ils rejettent les spectacles, & tout ce qui y a du rapport; se coupent les cheveux, se baignent rarement, & sont ordinaire-

ment couverts de poussière, & brûlés du foleil.

VI. Lorique l'heure du combat approche, ils s'arment de foi au-dedans, & de fer au-dehors; & aprèssiètre préparés à l'action avec foins, quand il est tems de donner, ils chargent vigoureusement l'ennemi, mettant toute leur confiance au Dieu des Armées, à l'exemple des Macchabées. C'est une chose admirable, que la maniere dont ils sçavent allier la douceut de l'agneau avec la férocité du lion ; & l'on peut dire qu'ils font tout à la fois Moines & Soldats, parce qu'ils ont la mansuétude des Cap. . premiers, la force & la valeur des seconds. Saint Bernard dit.

que ce qu'il y a de plus consolant dans ce nouvel Ordre, c'est que la plûpart de ceux qui s'y engagent, étoient auparavant des scélerats livrés à toutes sortes de crimes : qu'ainsi leur conversion produit deux biens; l'un, de délivrer le Pays de ceux qui l'opprimoient & le ravageoient; l'autre, de fournir du secours à la Terre-Sainte. Il fait le parallelle du Temple de Jerusalem, tel qu'il étoit alors, avec celui que Salomon avoit fait bâtir, & donne la préference au premier, à cause de la piété, de la pureté des mœurs de ceux qui y servoient, & de l'excellence des Hosties pacifiques qu'on y offroit tous les jours. Il s'arrête aussi fur tous les lieux que Jesus-Christ a sanctifiés par sa présence corporelle, Bethléem, Nazareth, le Mont des Oliviers, la Vallée

de Josaphat, le Jourdain, le Calvaire, le Sépulchre, Berphagé,

Bethanie, & fait sur chacun des réflexions mystiques & morales.

8, 9, Gc.

Cay. 12. VII.Il dit, en (a) parlant des Prêtres qui reçoivent les confessions des Pénitens, qu'ils doivent tellement s'appliquer à leur donner

<sup>(</sup>a) Quamobrem Ministros Verbi Sa-cerdores camé necesse est ad utrumque exterreant; se corda aperiant, ut on a no vigitare follicitos, quo videlicet delin-obstruent, sed necessoriem estate comquentium cordibus tanto moderamine ver-bum timoris & contritionis infligant, qua-de Militibus Templi, cap. 10.

PREMIER ABBÉ DÉ CLAIRVAUX, &c. 423 de l'horreur & de la douleur de leurs péchés, qu'ils ne les empêchent pas de les confesser, ensorte qu'en ouvrant leur cœur à la contrition, ils ne leur ferment pas la bouche; parce qu'ils ne doivent pas absoudre le Pénitent, quoique contrit, s'il ne confesse aussi de bouche ses péchés.

#### VIII.

## Traité des dégrés d'humilité & d'orgueil.

I. C E Traité, qui fait le septiéme des opuscules de saint Bernard, devroit en être le premier, selon l'ordre des degrés d'hutems, puisqu'il le met lui-même le premier dans la liste de ses ouvrages, en écrivant (a) au Cardinal Pierre, & qu'il est aussi Prafat, in 7 nommé le premier par (b) Geoffroi, Auteur de sa vie. Sa Lettre opuscul. au Cardinal Pierre avant été écrite vers l'an 1127, on ne peut mettre guères plutôt qu'en 1125 le Traité de l'humilité, qui est marqué dans cette Lettre, comme le premier des quatre que faint Bernard avoit déja faits. Il le dédia à Geoffroi, alors Prieur de Clairvaux, & depuis Evêque de Langres, son parent. Geoffroi l'avoit engagé à écrire fur cette matiere, pour expliquer plus au long ce qu'il en avoit dit en présence de la Communauté.

II. Les dégrés d'humilité qu'il se propose d'expliquer, sont ceux dont il est parlé dans la Regle de saint Benoît. On peut, ce Traité, pagfelon faint Bernard , définir l'humilité , une vertu par laquelle 161. l'homme se connoissant véritablement tel qu'il est, devient méprifable à lui-même. Il nous la fait envisager comme le chemin Cap. 1. qui mene à la vérité; & la connoissance de la vérité, comme le fruit de cette vertu. Après quoi il distingue trois dégrés dans la Cap. s. vérité; la connoissance de sa propre misere, pour en gémir, en Cap. 3, 4. devenir plus humble & plus doux ; la connoissance des infirmités Cap. 5 , 6. du prochain, pour y compatir; & sçavoir purifier l'œil du cœur pour pouvoir contempler les choses célestes & divines. Toutes ces connoissances sont en nous l'ouvrage de Dieu, ou, comme Cap. 7, 8, 9 dit faint Bernard, c'est la fainte Trinité qui les opere en nous. Venant à l'explication des douze dégrés d'humilisé, il dis, que

Traité des

<sup>(</sup>a) Epift. 18.

<sup>1 (</sup>b) Lib. 3., cap. 8.

nous les comprendrons lorsque nous aurons remarqué les douze dégrés d'orgueil qui leur sont opposés, & que le dernier dégré d'orgueil répond au premier dégré d'humilité; parce qu'en rétrogradant, on commence à monter par où l'on a cessé de descendre. Par exemple, le douzième dégré d'orgueil est l'habitude de Cop. 21. pécher. Donc le premier dégré d'humilité, doit être de renoncer au péché. Il détaille tous les dégrés d'orgueil, d'où il prend

> occation de donner aux Moines des instructions très-solides. III. Après qu'il eut achevé cet ouvrage, & qu'apparemment

Retractation de S. Bernard

il eut été rendu public, il s'apperçut qu'en citant l'en froit de l'Evangile on Jesus-Christ dit, que le l'ils de l'homme ne scair pas le jour du Jugement, il y avoit ajouté un mot qui n'est pas dans le texte, quoiqu'il ne change rien au fens; & qu'en parlant des Seraphins, il avoit avancé une opinion qu'il n'avoit ouie, ni lûe nulle part sil fe crut obligé de se rétracter, & de joindre sa rétractation à ce Traité même. On cite quatre manuscrits où elle fe trouve à la tête du Livre. Le mot ajouté à l'Evangile étoit nec ipfe, au lieu qu'on lit, neque Filius feit. Manriquez, Auteur des fat-in opuscul. Annales Cisterciennes, reprend vivement les Théologiens mystiques, qui ne craignent pas de donner des interprétations nouvelles au fens ou litteral, ou fublime de l'Ecriture; au lieu d'inviter la fage retenue de faint Bernard, qui regardoit comme sufpect, ce qu'il avoit explique dans un sens different des Peres

6. IX.

## Traité de l'amour de Dieu.

Trainé de I. E NTRE plusieurs questions du Cardinal Haimeric à faint nour de Bernard, il y en avoit une sur l'amour de Dieu. Ce d'amour de Dicu. fut à celle-là feule qu'il répondit. Un nommé Berenger, Dif-

Mabillon, ciple d'Abaillard, lui en fit un procès, difant, que vainement il avoit travaillé à établir un précepte qui n'est ignoré de personne, Apolog. Be- pas même des idiots. Mais il y a une grande difference entre reng pag-416, connoître un précepte, & l'accomplir. L'esprit & le cœur ne font pas toujours d'accord fur ce point. On confesse de bouche qu'il faut aimet Dieu; mais on le nie de fait, en ne conformant

pas sa vie à ses obligations.

de l'Eglife.

II. Haimeric, à qui saint Bernard adressa cet écrit, étoit Il fut écris après l'an François de naissance, de la Chastre en Berri. Il sut fait Cardinal 1116. par PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 432 par le Pape Calixte II. en 1121, & Chancelier de l'Eglife Romaine en 1126 par Honorius II. Ce ne fut donc qu'après cette année que faitn Bernard, son ami particulier, lui dédia on Traité de l'amour de Dieu, puifique dans l'Eptire dédicatoire il le qualifie Cardinal & Chancelier de l'Eglife Romaine. Haimerie mourut en 1141.

III. Vous voulez Çavoir de moi, lui dit faint Bernard, pourquoi, & comment on doit aimer Dieu? Je vous réponds, esprique la raison de l'aimer, c'est qu'il est Dieu, & que la maniere Cope, la de l'aimer, c'est de l'aimer fans mesture. Nous devons l'aimer pour lui-même, foit parce qu'on ne peut rien aimer de plus juste, ni de plus prostrable que lui; & nous devons aussi l'aimer à cause de nous-mêmes, parce qu'il nous a aimés le premier; qu'il s'est donné à nous, s'ans que nous le méritions; qu'il nous Cop. 28 comble chaque jour de se biensits, en sournissant aux besoins de notre corps & de notre came. L'insidele même est averti par la voix de la Nature, qu'il doit aimer celui de qui il tient tout ce qu'il est, & qui pourvoix à se besoins.

IV. Mais les Chrétiens y font obligés par des motifs beau- Co. p coup plus pressans; par la consideration du sang que Jesus-Christ a répandu pour les racheter; de la rémission de leurs péchés par fa mort; de la gloire dont il leur a ouvert le chemin par sa résurrection, & fon ascension au Ciel; & de quantité d'autres bienfairs, plus abondans dans la Loi nouvelle que dans l'ancienne: D'où réfulte aux Chrétiens une obligation plus étroite d'aimer Dieu , qu'à ceux qui vivoient avant la venue de Jesus-Christ. Je Cop. 5: me dois doublement à Dieu, dit faint Bernard, & pour m'avoir fair, & pour m'avoir racheté en cette maniere : dans la création, il m'a donné à moi-même; mais en me rachetant, il s'est donné à moi, & en fe donnant à moi, il m'a rendu à moi. Par cette raison, je me dois deux sois à lui. Que lui rendrai-je? Quand ie pourrois me rendre à lui mille fois, que seroit-ce, en comparaifon de ce que je lui dois? Que suis-je en effer par rapport à Dieu?

V. Saint Bernard prouve encore l'obligation d'aimer Dieu, Cq. 7. par la consideration de l'avantage qui nous en revient; car quoique le véritable (a) amourn'air pas en vûe la récompense, il ne laisse pas de la méritet. D'ailleurs, cer amour, qui n'est autre

<sup>(</sup>a) Verus amor pramium non requirit, fed meretur. Cop. 7.

Tome XXII. Hhh

que la charité, nous mene par le droit chemin au fouverain bien , l'objet de nos désirs ; mais que la plupart des hommes cherchent envain dans les créatures, par de longs circuits.

V I. Ce Pere diffingue quatre dégrés d'amour; le premier, où l'homme s'aime pour lui-meme; le fecond, où connoissant le besoin qu'il a de Dieu, il commence à l'aimer, mais toujours Cap. 9. par rapport à lui-même ; le troisième , où frappé des perfections

infinies de Dieu, il l'aime pour lui-même, de cet amour qu'on appelle chafte, & qui est fans retour sur celui qui aime; le quatrieme est de ne s'aimer soi-même que pour Dieu. Heureux, dit

faint Bernard, celui qui a mérité de parvenir à ce quatriéme dégré; mais il ne croit pas que l'on parvienne en cette vie à Cap. 11. la perfection de la charité; que cet état n'est que pour les Bienheureux dans le Ciel, & après la résurrection seulement. Il n'en

excepte pas les Martyrs. Il ne fuit pas toutefois de son principe que le précepte de l'amour de Dieu soit impossible en cette vie, parce qu'il ne nous est pas commandé d'arriver à la perfection de la charité, mais d'y tendre, autant que nous le pouvons. VII. Il renvoye à la Lettre qu'il avoit écrite fur ce fujet aux

Chartreux, & il en transcrit une partie. Nous y remarquerons que la vraie charité, qui part d'un cœur pur & d'une bonne confcience, est celle qui nous fait aimer autant le bien du prochain, que le nótre; qu'il n'y a que l'amour de Dieu qui convertisse Cap. 23 & 14. véritablement le cœur, d'où vient que l'Esclave qui fait une action commandée de Dieu, demeure néanmoins dans sa dureté de cœur, parce qu'il ne fait l'œuvre de Dieu que malgré lui. Le Mercenaire la fait aussi; mais ce n'est que par interêt. Le Fils feul sçachant que Dieu est essentiellement bon , l'aime d'un

amour chaste & filial.

§. X.

### Traité de la Grace & du libre Arbitre.

Traité de la I. D Ans une Lettre écrite au Chancelier Haimeric vers Grace & du libre Arbitre. de la Grace & du libre Arbitre qu'il avoit depuis peu rendu public. Il le composa donc avant cette année, qui étoit la trentehuitième de son âge. L'ouvrage est adressé à Guillaume, Abbé de faint Thierri, le même à qui il dédia fon Apologie. Voic

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 427 quelle fut l'occasion du Traité dont nous allons donner l'ana-Ívíe.

I I. Comme je parlois un jour en public, dit saint Bernard, Aquelleoc-& que je me reconnoissois redevable à Dieu de m'avoir prévenu écrit, Analyse dans le bien, du progrès que j'y faisois, & de l'espérance où de ce Traité. j'étois de le conduire à la perfection; un des assistans, me dit : Cp. 1. Que faites-vous donc, ou quelle récompense esperez-vous, si c'est Dieu qui fait tout? Ce fut pour répondre à cette objection. plus amplement qu'il n'avoit fait sur le champ, que saint Bernard entreprit son Traité de la grace & du libre arbitre. Il remarque que deux choses sont nécessaires pour faire le bien, l'instruction & le secours; qu'il est besoin que Dieu qui m'éclaire par ses Ministres, me donne la force de faire ce qu'il me fait connoître, & me conseille ; que selon l'Apôtre , c'est lui qui donne le vou- Rom. 8 , 26 , loir & le parfaire. Que si l'on me demande, ajoute saint Ber- &7, 18; & nard, où sont mes Maîtres dans le bien? Je répondrai avec le Philip. 2, 13. même Apotre: Il nous a fauvés, non à cause des œuvres de justice AdTu. 3, 5. que nous eussions faites, mais à cause de sa miséricorde. Et encore: Le falut ne dépend ni de celui qui veut , ni de celui qui coure , mais de Rom. 9, 16;

faire.

Dieu qui fait misericorde, & sans lequel nous ne pouvons rien & Joan. 15

III. Il remarque en second lieu, que lorsque la grace opere Cap. 2. en nous le falut, le libre arbitre co-opere, en donnant son consentement, en obéissant à Dieu qui commande, en ajoutant soi à ses promesses, en lui rendant graces de ses bienfaits. Pour mettre cette vérité dans un plus grand jour, il enseigne que le consentement est un acte de la volonté; que la volonté est un mouvement raisonnable qui préside au sens & à l'appétit ; qu'elle ne se meut jamais fans la raifon, parce que la raifon l'accompagne & la fuit, & qu'elle lui est donnée pour l'instruire, & non pour la détruire; d'où il fuit qu'elle n'impose aucune nécessité à la volonté, puisque, si elle lui en imposoit quelqu'une, elle la détruiroit. En effet, la liberté est essentielle à la volonté; où il y a nécessité, il n'y a point de volonté; & par une suite nécessaire, où il y a nécessité, il n'y a point de liberté, & conséquemment point de mérite : D'où vient que dans les enfans, dans les infenfés, dans ceux qui dorment leurs actions sont sans mérite, ni démérite, parce que, comme ils ne sont pas maîtres de leur raison, ils n'ont pas non plus l'usage de leur liberté.

IV. Le libre arbitre est appellé libre, à cause de la volonté; Cap. 3. & arbitre, à cause de la raison. Il y a trois sortes de liberté; la Hhhii

428

· vec la possession de la gloire éternelle, nous affurera la victoire Car. 4. fur la corruption & fur la mort. La liberté qui exemte de nécessité, convient également à Dieu & à toutes les créatures raisonnables, foit bonnes, foit mauvaifes. Elle ne se perd ni par le péché, ni par la mifere; elle est au même dégré dans l'Impie. comme dans le Juste : dans l'Homme, comme dans l'Ange, avec cette différence seule, que dans les Justes elle est plus

Cq. 6. reglée. Ceux qui veulent faire le bien, & ne le peuvent, ne laissent pas d'être libres, puisqu'ils ont la volonté; mais ils ne font pas libres de la liberté du péché, qui ne se trouve que dans ceux qui ont la grace. Car c'est le libre (a) arbitre qui nous fait vouloir, mais c'est la grace qui nous fait vouloir le bien. C'est par le libre arbitre que nous avons le vouloir, & c'est de la grace que nous vient le bon vouloir; foit que nous appartenions à Dieu, comme bons, foir que nous foyons au démort, comme mativais, nous confervons toujours notre liberté qui est la cause de notre mérite, ou de notre démerite. Cependant, quoique nous nous rendions (b) esclaves du démon par notre volonté, ce n'est pas par elle que nous nous assujettissons à Dieu, c'est par fa grace qui donne le vouloir parfait pour le bien.

V. Outre la liberté naturelle , faint Bernard en distingue deux autres qu'il appelle Liberté de conseil & de complaisance; & il demande fi elles étoient toutes les trois dans Adam? Sur la premiere il dit, que l'on peut en douter. Il distingue deux dégrés dans chacune des deux autres, le superieur & l'inserieur ; le premier dans la liberté de confeil, est de ne pouvoir pécher; le fecond est de pouvoir ne pas pécher. Dans la liberté de complaifance le dégré superieur est de ne pouvoir être troublé; l'inferieur, de pouvoir n'être pas troublé. Après cette distinction il décide, que le premier homme avoit reçu dans la créationle dégré inferieur de chacune de ces deux libertés, mais qu'il en a été dépouillé par son péché, ensorte qu'il ne lui est resté que la liberté naturelle.

(a) Liberum arbitrium nos facit volen-str, gratia benevolos, ex ipfo nobis eft voluntas, Deo fubilicie ejus gratia, nos

vetie, ca ipfa bonum velle, Bernerd, de nolitz volumas. Ilid. grat. cap. 6.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 429

V I. Le premier homme a bien pu par lui-même passer du Cap. & bien au mal; mais depuis sa chute, il ne peut plus par lui-même du mal passer au bien. Il a pu tomber, mais il ne peut se relever de lui-même. Ce n'est que par Jesus-Christ qu'il peut recouvrer les deux libertés qu'il possedoit dans l'état d'innocence en un dégré inferieur ; sçavoir, de pouvoir ne pas pécher, & n'être pas troublé. Saint Bernard est de sentiment que c'est dans ces trois Cty. 9. especes de liberté que consiste notre ressemblance avec Dieu; que les Anges possedent cette ressemblance dans un dégré supérieur, étant confirmés dans le bien; que nous ne la possedons que dans un dégré inferieur, lors même qu'elle nous est rendue par la grace du Sauveur, c'est-à-dire, que nous n'avons plus qu'en partie la liberté de confeil & de complaifance. Nous pouvons bien, avec le secours de la grace, n'être pas surmontés par le péché, ni par la mifere, mais nous ne pouvons généralement être fans péché.

VII. Au refle , il ne faut pas croire que le libre arbitre C-p-toconfide à pouvoir également, & avec la même facilité, fe porter au bien & au mal; autrement, ni Dieu, ni les Anges, ni les Saints qui ne peuvent faire le mal, ne feroient pas libres, non\* pius que les démons qui ne peuvent plus faire le bien; mais on doir pluto l'appeller libre arbitre, parce que foit que la volonté fe potteau bien, ou au mal, elle le fait librement, l'homme ne

pouvant être bon, ou mauvais, que par sa volonté.

VIII. Saint Bernard fait, voir que la grace ne déroge en elen. Cp. 112au libre ablive; qu'encore qu'il foit dit dans l'Ecciture que Dieu
nous attire à lui, il ne nous fauve pas pour cela malgré nous; que
ce n'eft qu'en nous faitant vouloir le bien, foitennous effrayanc
par fes menaces, foit en nous éprouvant par les advertirés. Celuila, die-il, ne fouhaitoit-il pas d'être attiré, qui demandoit avec
tant d'ardeur dans les Caniques: Aftirey-nois après yous, 62 Com. 1, 32
je ceurerai à l'odeur de vos parfums. Il faut, felon lui, dire la
même chofe de la concupifcence. Bile ne nous contraint pas aumal. La tentation, que que forte qu'elle foit, ne violente pas
notre volonté, & ne nous enleve pas la liberté. Nous fommes
toijours libres de ne pas confentira unal.

IX. Il donne pour exemple la tentation à laquelle faint Pierre Cq. 1st fuccomba. Cet a pôtrea lina mieux mentir que mourir , & conferver la vie de fon corps, que celle de fon ame. Il aimoit Jefus-Christ, mais il s'aimoit encore plus foi-même. Cet amour de préference fut entireement libre en lui, comme il préfera libre respective.

Hhh iii

ment la viede son corps à la vie de son ame. Il ne renonça Jesus-Christ, que parce qu'il le voulut. Or ce qui est volontaire est libre; si la volonté peut être contrainte, ce n'est que par elle-

Cap. 13. même. Il fuit de-là qu'à l'exception du péché originel, a tous e autres péchés font l'effet de la volonté qui s'y porte fans contrainte de la part des objets extérieurs. Mais le libre arbitre qui a dans lui-même le principe de fa damnation, n'a pas celui de fon falut. Se efforts (a) pour le bien font vaius, s'il la grace ne le aide; & il n'en fait aucun, s'il la grace ne l'excite. Les mérites du falut font donc l'effet de la miféricorde de Dieu, qui a divité les dons qu'il nous faits en mérites, & en récompenfes. Il a voolu que les dons qu'il nous faits en cette vie devinisent nos propres mérites, par une possession possession quant aux dons faturs, il a voulu & que nous les attendissons, fondés sur se promesse coutes gratuites, & que nous fussions en droit de les demander, comme nous étant dus. D'où faint Bernard conclut que tout est un don de Dieu, nos mérites, & les récompenses que Dieu nous accorde.

X. Il enseigne que nos bonnes œuvres sont en même-tems Cap. 1/2 nos mérites, & des dons de Dieu; nos mérites, parce que c'est l'ouvrage de notre libre arbitre; dons de Dieu, parce que le consentement libre de notre propre volonté, en quoi consiste notre mérite, est l'effet de la grace de Dieu. Ce ne sont pas mes paroles, dit faint Bernard, ce font celles de l'Apôtre, qui attribue à Dieu, & non au libre arbitre, tout le bien qui peut être dans l'homme, c'est-à-dire, le penser, le vouloir & l'action. Dieu fait le premier (b) fans nous; le fecond avec nous; le troisième par nous. Comme nous ne pouvons pas nous prévenir nousmêmes, il est hors de doute que le commencement de notre falut vient de Dieu, & non de nous, & qu'il ne se fait pas même avec nous ; mais le consentement & l'action , quoiqu'ils nesoient pas de nous, ne se font pas néanmoins sans nous. Saint Bernard s'explique plus clairement en difant : Dieu en nous inspirant une bonne volonté nous prévient; en changeant notre mauvaile

<sup>(</sup>a) Cujus liberi arbitrii ad bonum conatus, & cassi sunt si à gratia non adjuventur, & nulli si non excitantur. Ibid. cap.

<sup>(</sup>b) Si ergo Deus tria hze, hoc est bonum cogitoros velle, perficere operatur in nobis; primura perfecte sine nobis; opifex ianotefcit, soul, cap. 14.

fecundum nobifeum, tertium per nos fait.
Si quidem immittendo bonam contrationem nos przwenit; immotando etnam melam voluntutem. fibi per contenium jungit, minifrando & confeniui ficulturem.

volonté, il nous unit à lui par le consentement ; & en nous donnant le pouvoir d'accomplir le bien que nous voulons, ce qu'il opere au-dedans se maniseste au-dehors par l'ouvrage extérieur.

X I. On doit donc attribuer à la grace toutes les œuvres du falut. C'est elle qui (a) excite le libre arbitre, lorsqu'elle seme en nous de bonnes peníces; qui le guérit, lorsqu'elle change son affection, sa volonté; qui le fortisse, pour le conduire à l'accompliffement de la bonne action; qui le conferve de peur qu'il ne fente quelqu'affoiblissement dans le bien. Mais ce que la grace a commencé seule, s'accomplit par elle, & par le libre arbitre. Leur opération est commune, & non particuliere; ils agissent conjointement, & non féparément. La grace ne fait pas une partie de l'œuvre, & le libre arbitre l'autre; ils operent ensemble par une opération indivisible. Le libre arbitre fait tout, & la grace fait tout; mais, comme la grace fait tout dans le libre arbitre, de même le libre arbitre fait tout par la grace. Saint Bernard, après avoir donné cette explication de la maniere d'agir de la grace & du libre arbitre, dit, qu'il croit qu'elle ne déplaira pas à ses Lecteurs, parce qu'il n'a fait que suivre la doctrine de

XII. Le dernier Editeur de ce Traité, dit, que dans sa Jugement de brieveté il renferme plus de fubstance & de doctrine folide, que Mabill. Preles plus grands volumes fur la même matiere; que le style en est fat, in opuscuivif & lumineux, les termes propres & convenables au fuiet . le 9. discours aifé, naturel, sans art, ni foible, ni languissant, mais nerveux & bien nourri, élégant, net & agréable, débarraffé des exptessions triviales de l'Ecole. L'Auteur, ajoute-t-il, n'est ni trop précis dans ses raisonnemens, ni trop diffus. C'est comme un fleuve dont les eaux ont un cours égal , tranquille & majeftueux, qui annonce l'abondance de la source d'où elles partent; & on voit bien qu'il n'a pas puisé ce qu'il dit , ailleurs que dans lui-même, ou plutôt, qu'il l'a reçu de Dieu, & que c'est le fruit d'une méditation continuelle des divines Ecritures, patriculierement des Epîtres de faint Paul.

faint Paul.

tat affectum, roborat ut perducat ad actum, fervat ne femiat defectum. Ita tamen quod à fola gratia corptum est, pariter ab utroque perficitur , ut mixtim non figillatim , ex illa. Ibid. cap. 14.

<sup>(</sup>a) Ipía liberum excitat arbitrium, fimul, non vicistim per fingulos profectos cum feminat cogitatum, fanat cum immuoperentur. Non partim gratia, partim liberum arbitrium. Sed torum fingula opere individuo peragunt. Totum quidem hoc & torum illa ; fed ut torum in illo , fic torum

#### XI.

Traités du Baptême, & contre les erreurs d'Abaillard.

YETOIT dans les anciennes éditions la foixante-dix-🌙 septiéme des Lettres de saint Bernard. Horstius l'a mise Mabill, Pra- au nombre des opuscules, en quoi il a été suivi par Dom Mabillon. Il est adressé à Hugues, Chanoine régulier de l'Abbaye de faint Victor à Paris, connu par un grand nombre d'ouvrages, & mort en 1152; ce qu'il est bon de remarquer, pour le distinguer d'un Chanoine régulier de même, nom, & de la même Abbaye, qui vivoit quelque tems après, & dont il est fait mention dans une Lettre d'Éugene III. à l'Abbé Suger. Nous n'avons plus celle qui donna occasion à ce Traité de faint Bernard; mais on voit par la réponse de ce Pere, que Hugues de faint Victor lui avoit fait part de plusieurs propositions peu exactes qu'un Anonyme venoit de publier. On ne sçait qui étoit cet Anonyme. Il y a là-dessus diverses conjectures, aucune assez force pour nous déterminer que ce soit Jean, Archevêque de Seville ; Hugues Fersite , ou quelqu'autre , cela est égal. Voici ces propolitions:

ce Traité pag.

Bapteme.

II. La premiere portoit que depuis le moment que Jesus-Christ cut dit à Nicodeme: Si l'homme ne renaît de l'eau & de Car. 1. l'esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu, tout homme Joen. 3, 5. a été dans l'obligation de recevoir réellement & visiblement le Bapiême, fous peine de damnation, s'il n'y fuppléoit par le martyre. Cet Anonyme n'exceptoit ni l'impossibilité de recevoir ce Sacrement, ni le défir fincere accompagné d'une vraie foi & d'un esprit de pénitence. Saint Bernard répond, qu'il y avoit de la dureté à foutenir qu'une instruction faite en secret à Nicodenne, ent force de Loi dans tout l'Univers ; qu'une Loi qui n'est point publiée, ne peut faire de prévaricateurs ; qu'il n'en est pas d'une Loi politive, telle qu'est celle qui prescrit l'obligation du Baptême, comme de la Loi naturelle. Celle ci n'a pas besoin d'être publiée; elle est gravée dans le cœur de tous les hommes; mais la Nature ni la raison n'enseignent pas que nul ne peut être fauvé, fans être extérieurement lavé des eaux du Baptême. C'est une Loi politive, une institution de Jesus-Christ. Les Apôtres ont été chargés de l'annoncer; & maintenant qu'elle a été publiée

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 431 publiée jusqu'aux extrêmités de la terre, le mépris de cette Loi feroit inexcufable, parce qu'on ne sçauroit excuser l'ignorance.

III. Saint Bernard enseigne qu'avant Jesus-Christ il y avoit Cu. s. d'autres remedes que le Baptême pour la rémission du péché originel; la foi & les facrifices pour les Adultes fideles qui se trouvoient parmi les Idolâtres, & la foi des parens pour les enfans; chez les Juifs, la Circoncision. Il renvoye l'Anonyme à faint Ambroife & à faint Augustin, qui ont cru l'un & l'autre que celui qui désire sincerement le Baptême, en reçoit le fruit tiniani. lorsqu'il se trouve dans l'impuissance de se faire baptiser réellement, & pensent que si le martyre supplée au Baptême, c'est lib. 4, cont. moins à cause du supplice, qu'à cause de la soi qui l'accom- cap. 22, pagne; que sans cette foi le martyre ne seroit qu'un vain tourment. Si la foi, ajoure-t-il, donne au marryre le privilege du Baptême, pourquoi n'aura-t-elle pas la même efficacité aux yeux de celui qui connoît tout fans preuves? Nous croyons donc que la foi seule, sans le secours du martyre & du Baptême, quand elle est accompagnée d'une sincere conversion de cœur. fauve un mourant qui veut, mais qui ne peut être baptifé. Pour ce qui est des enfans, comme leur âge les met hors d'état d'avoir la foi, & de se convertir à Dieu, il n'est point de salut pour eux, s'ils meurent sans Baptême. Ce Sacrement leur donne en quelque façon cette foi , fans laquelle il est impossible de plaire à Dieu ; & la foi d'autrui supplée à celle dont ils ne sont pas

capables. I V.-L'Anonyme soutenoit en second lieu, que les Justes de Cap. 3. l'ancienne Loi qui ont précedé l'avenement de Jesus-Christ, connoissoient l'avenir aussi clairement que nous qui sommes nés depuis l'incarnation du Verbe, l'enfantement d'une Vierge, la doctrine du Sauveur, ses miracles, sa croix, sa mort, sa sépulture, sa descente aux enfers, sa résurrection, son ascension. Hugues de faint Victor, en rendant compte de cette seconde proposition de l'Anonyme, l'avoit résurée solidement. Saint Bernard n'entreprend donc pas de la réfuter de nouveau ; seulement il ajoute, qu'en la supposant vraie, il faut supposer dans les anciens Justes autant de lumieres que dans les enfans de l'Evangile, & plus de grace; puisque ce n'étoit ni à la lecture, ni à la prédication qu'ils se trouvoient redevables de leurs connoisfances, mais à la seule onction du Saint-Esprit, qui leur enseignoit toutes chofes. Il fait voir que faint Jean-Baptiste, le plus Tome XXII.

grand d'entre les enfans nés des hommes, ayant de lon propres aveu, ignoré quelque chois: El-ce vous, dit-il à Jefus-Chrift, qui dever penir l'En attendons-nous un autre l'On ne pouvoit dire, fans lui faire injure, que les Julles qui l'ont précedé, ayent cout. Lux, 10, 14 Prophetes ont fouhaîte vainement de voir ce que veus voyet, d'étendre ce que vous entender, Pourquoi l'Arace qui lis fouhaircient de voir pleinement les chofes dont ils n'avoient que des hueurs & des ombres. Saint Benard dit, d'après le vénérable Bede, que les anciens Justes n'ont connu ni le cems, ni l'ordre, ni l'économie de la Rédemption, quoiquilis efperaffent et e, ni l'économie de la Rédemption, quoiquilis efperaffent es

Rédempteur.

Cp. 1 I vient à la troisième proposition de l'Anonyme, quin'admettoit aucun péché d'ignorance. En cela, dit-il, il se contredit lui-nème, puisqu'ayant avancé dans la premiere proposition, que le précepte du Baptème donné en secret à Nicodeme, pobligeoit même ceux qui ne pouvoient en avoit connoissance,
il suit de-l'à nécessitement qu'il y a des péchés d'ignorance.

Falm. 14.77. David ne demande-t-il pas pardon des péchés commis par Lesis. 5, 17. ignorance? La Loi de Moyle n'ordonne-t-elle pas des fais-

factions pour les péchés d'ignorance?

7-5. VI. La derniere propolition de l'Anonyme regardoit fainr Bernard, qu'il accusioit de s'être trompé en difant dans se Homélies, que le mystere de l'Incamarion n'avoit été révelé à aucun Ange, avant de l'avoit été à la fainte Vierge. Ce Pere répond qu'il ne s'écoit pas expliqué allimativement fur ce point, de qu'il avoit laissé au Lecteur le choix des deux sentimens, dont l'un est que les Anges ont connu ce Mystere avant son accomplissement; l'autre, qu'ils ne l'ont pas connu. Il en prend un troiséme qui tient le milieu, s'avoit, qu'il a été révelé aux Anges; mais que les circonstances de ce Mystere, le tems, le lieu, la maniere, la personne de qui devoit nairre le Messie, leur ont été inconnus.

T aité conre les erreurs d'Abaillard.

VII. Le onziéme opuícule par lequel faint Bernard réfuse les erreurs condamnées dans Abaillard au Concile que les Evéques de France tinnent à Sensen 1140 en préfence de Louis le Jeune, Roi de France, a été mis au nombre des Lettres dans les élitions antérieures à celles de Horítius & de Bom Mabillon. Ce qui nous a engagé à fuivre ces anciennes éditions, c'est le grand nombre de Lettres que faint Bernard fut obligé d'écrire au lujer des nouveaurés que ce Tabéologien continuoit de répandre.

# PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 435

Nous avons rapproché ces Lettres du Traité contre les erreurs d'Abaillard, & donné de fuire dans l'analyse générale des Letres, ce qu'il contenoit de remarquable.

## S. XII.

## Vie de faint Malachie, Archevêque d'Irlande.

1. C E faint Prélat défirant depuis plusieurs années le Pallium, Vie de sint Malachie, Arman pour honorer son Siège, que pour remplir routes de la marcha de la course de la c les cérémonies aufquelles, suivant Pusage de l'Eglise, sa tanie. qualité d'Archevêque l'obligeoit, prit le tems que le Pape Eugene III. étoit en France. Mais ayant été arrêté quelque tems en Angleterre par les ordres de la Cour, il n'arriva à Clairvaux que plusieurs jours après le départ du Pape pour Rome. Il ne laissa pas de se disposer à le suivre; mais surpris de la siévre dans cette Abbaye même, il y mourut la nuit du fecond jour de Novembre 1148: Saint-Bernard écrivit aussitôt aux Commu- Epil. 374. nautés d'Irlande pour les confoler de la mort de leur Archevêque, fit son oraison funebre le jour même de son décès, & ¢crivit sa vie, à la priere de l'Abbé Congan & de ses Religieux, qui étoient de l'Ordre de Cîteaux. Elle fait le douzième des opulcules de faint Bernard.

II. Saint Malachie né en Irlande l'an 1095 de parens nobles & riches, fut élevé à Armac, où il fit aussi ses études. Sa mere contient de qui avoit beaucoup de piété, s'appliqua à lui faire connoître le Cup. 1. vrai chemin qui conduit à la vie , perfuadée que la vertu feroit plus utile à son fils, que la connoissance des Belles-Lettres. Malachie fit des progrès dans l'une & dans l'autre. S'étant mis fous la conduite d'un faint homme nommé Imarius, il mena avec lui une vie très-austere, jeunant souvent, passant les jours & les nuits en prieres. Celfe, Archevêque d'Armac, l'ordonna Cap. 1. Diacre, & ensuite Prêtre; mais il fallut user de contrainte pour l'engager dans les Ordres. Il reçut le Diaconat avant la vingtcinquieme année de fon âge, & la Prêtrise avant la trentiéme. C'étoit contre les Canons. Son mérite l'en sit dispenser.

III. L'Archevêque le sit son Vicaire, & le chargea de Co. 1. l'instruction d'un Peuple aussi barbare qu'ignorant. Maiach e l'instruisit, le polissa; & comme il avoit appris le chant dans sa jeunesse, il l'enseigna aux Clercs & aux timples Fideles, l'établit

I i i ij

pour les Heures Canoniales, introduifit les coutumes de l'Egliée Romaine, mit en vigueur les Décrets des faints Peres, de les Conflitutions Apofloliques, l'ufage de la (a) Confeillon, les Sacrement de Confirmation, & la regle dans les Mariages, Pout

Car. 4 feperfectionner dans la discipline de l'Eglise en l'administration des Sacremens, il alla consulter Male, Evêque de Lesmor en

Moumonie, & demeura quelques années avec lui.

Cp. 1 V. Cependant ayant eu avis de la mort de fa fœur , if offiir pour elle le Sacrifice de l'Autel, & Dieu lui fit connoire que fes prieres avoient eu leur effet. Depuis fon retour de Lefmor, if réabil: le Monaftere de Bencot ruiné par les Priates, qui y avoient maffacré en un feul jour jusqu'à neuf cens Moines. Saint 6. Majorities courtere de réabile le Monaftere en abandoner he

d'autres les possessions & les biens, par zèle pour la pauvreté.
Saint Bernard ne l'approuva pas en cela, & l'évenement sit voir

qu'il auroit mieux fait de retenir le tout.

C.p. 8. V. Vers l'an 112 le Siége Épifcopal de Conneret en Ultonier dant venu à vaquer, Malachie fut choîti pour le remplit. Hétoit alors âgé d'environ trense ans. Ce Diocèfe étoit rempli de Chrétiens, qui ne l'étoient que de nom. A force de patience & de travaux, il y établit la même difcipline que dans celui d'Aémac. Celfe qui en étoit Archevêque se voyant prêt de mourit, déclara qu'il ne connoissou personne plus digne de lui successe.

c.9.10. que Malaclile. Il commanda même au Roi & aux Grands de Royaume, par l'autorité de faint Patrice à laquelle on ne favoir pas réfifler, comme ayant été l'Apôtre de la Nation, de ne point en élire d'autre. Il fût en effet choif, mais fon Siége fût ufuré par un nommé Maurice, qui s'y maintint par force pendanciag ans. Il étoit d'une certaine famille qui avoir polfedé cet Agche-

vêché près de deux cens ans, par droit d'héredité.

33 V. L. Saint Malachie ne prit possession d'Armac qu'en 1733. Il y rétablit la paix & les mœcurs ; puis ayant remis cette Eglisé à Gelafe, homme digne de la gouverner, il alla prendre son de celle de Doune, qui faisoit auparavant partie de son ancien.

4.14 Evêché, c'est-à-diré, de Conneret, qu'il avoit depuis partagé en deux, ainsi qu'il l'étoit autresois. Voulant confirmer ce démembrement, & obtenir le Pallium pour le Siége Archiépiscopal

<sup>(</sup>a) Ulum faluberrimum Confeffionis, aut neeligebant, de novo inflituit Malsocarmentum Confirmationis, contractum Conjugionum, que omnia aut ignorabant, l

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 437

d'Armac, à qui on ne l'avoit jamais accordé, il fit le voyage de Cop. 15. Rome vers l'an 1139. Le Pape le reçut avec honneur, lui accorda une partie des graces qu'il demandoit, & le fit fon Légat dans toute l'Irlande.

VII. Ce voyage lui procura de voir deux fois Clairvaux, où Cp. 16. il laiffa quatre de fes Diciples pour en apprendre l'infiiett. De retour en Irlande il y tint pluseurs Conciles en qualité de Légat, Cp. 18. & fit divers Reglemens pour le rétablissement de la dicipline. Il

en fera parlé dans la fuite. Son exemple & fes miracles donnoient Cap. 18Beaucoup d'autorité à tout ce qu'il ordonnoit pour la réformation

des mœurs.

VIII. S'étant mis en chemin une seconde fois pour Rome Cap. 37. en 1148, il tomba malade à Clairvaux. Les Freres s'empresserent à l'envie pour le foulager. Mais sçachant que son heure étoit proche, il leur dit : C'est ici le lieu où doit reposer mon corps. Pour ce qui est de mon ame, Dieu qui sauve ceux qui esperent en lui, en prendra foin, s'il lui plaît. Il ajouta, qu'il n'avoit paspeu (a) de confiance au jour que les vivans rendent tant de bonsoffices aux morts, voulant parler du jour auquel l'Eglise fait la Commémoration de tous les Fideles défunts, & qui fut en effet celui de sa mort. Mais avant qu'elle arrivât il se sit administrer l'Extrême-Onction, ensuite le Viatique, se recommanda aux prieres de la Communauté, pria pour elle, imposa les mains à tous les Freres présens, & leur donna sa bénédiction. Saint Bernard & plusieurs Abbés l'assisterent à la mort, qui arriva, comme on l'a déja dit, le 2 de Novembre 11-8, dans la cinquantequatriéme année de fon âge.

IX. Il est parlé de la vie de saint Malachie saite par saint. Bemard, dans la Bulle de canonisation de cet Archevêque, datée de la troisième année du Pontisicat de Clement III. c'est-à-

dire, en 1190.

<sup>(</sup>a) Nec porum spei repositum mihi in oleo ungi ...... ungitur & sindo Viadie illa qua mortuis tanta vivis benessia itio, Frattum se orstioribus, & Fratter imperlature, Nec longe ebrera cies ipsa (commerdans Deo, ad lectum recenitar, cum talia loqueretur, latt rea jubet se sicto Vita Malathiæ (co), 31, num. 71.

# S. XIII.

#### Traité du Chant, ou de la correction de l'Antiphonier.

E treizième & dernier des opuscules de faint Bernard dans le second tome de ses Œuvres, est intitulé: du Mabill, Pro- Chant, ou de la Correction de l'Antiphonier, Il est précedé fat. in opuscul. d'une Lettre que les Manuscrits attribuent à ce saint Abbé, & 13. qui est en effet de son style. Mais en d'autres manuscrits, la préface de ce Traité porte le nom de Gui , Abbé de Charlieu dans le Diocèfe de Besançon, le'même que saint Bernard recom-Epifl. \$37. manda à Pierre, Doyen de cette Eglise, dans une de ses Lettres. Il paroît néanmoins que l'Auteur de cette Préface, ou du Traité du Chant, car c'est la même chose, ne demeuroit pas dans le Diocèfe de Befançon, puisque sur la sin il appelle ses Com-Provinciales, les Eglifes de Reims, de Beauvais, d'Amiens & de Soissons; & qu'en parlant de l'Antiphonier de Soissons, il dit: Nous l'avons, pour ainsi dire, à notre porte. Cela fait conjecturer à Dom Mabillon, ou que l'Auteur du Traité étoit de l'Abbaye de Longfont, qui n'est pas éloignée de Soissons; ou que par Gui, Abbé de Charlieu, il faut entendre un autre Gui, Abbé d'une Abbaye de même nom dans le Diocèse de Senlis; ou enfia que Gui de Charlieu dans le Diocèfe de Befancon, est appellé

Leure de S. IL Bernard, nier co de Me

Chant, & de l'Antiphonier. I L Saint Bernard dit en effet dans fa Lettre, que l'Antiphonier copié par les premiers Peres de Citeaux, sur celui de l'Eglise de Metz, qu'on disoit être le même que le Gregorien, se trouva fi désectueux, que le Chant en étant insupportable, les Abbés de l'Ordre lui donnerent commission de le corriger; qu'il assembla, pour cet effet, ceux de ses Confreres qui passoient pour liabiles dans le Chant; & que leur nouvel Antiphonier ayant été approuvé dans le Chapitre général, il fut ordonné à tous les Monasteres de s'en servir. Il déclare dans la même Lettre, que ceux qui avoient corrigé l'ancien Antiphonier, avoient aussi -rendu compte dans une Préface, ou Traité, des changemens faits par eux. Et c'est ce qui prouve encore que ce Traité appartient'à plusieurs personnes, & qu'on a pu l'attribuer, tantôt à Gui de Chatlieu, tantôt à un Abbé, ou Religieux de Longpont.

Auteur de cet écrit, parce qu'il avoit eu part à la correction du

#### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 439

III. Par ce qu'on vient de dire, il paroît hors de doute que l'Antiphonier de Cîteaux fut corrigé par faint Bernard, avec corrige l'Anl'aide de ses Confreres. Cependant il y en a qui prétendent que Citeaux. cette correction ne se fit pas de son vivant. La raison qu'ils en donnent, c'est qu'il semble par les premiers mots de la Lettre qu'on lit à la tête de ce Traité, & qui porte le nom de faint Bernard, que l'on ne travailla à la correction de l'Antiphonier, que longtems après l'établissement de l'Ordre de Citeaux, Mais outre que ces mots font susceptibles d'un sens contraire . l'Auteur de la vie d'Estienne, Abbé d'Obazin, qui écrivoit sur la fin du douzième siècle, leve toute difficulté, en disant (a), que faint Bernard fut chargé par un Décret commun des Abbés de Citeaux, de corriger les Livres en usage dans l'Ordre pour les Offices divins; & qu'il les corrigea, en effet, fecondé de ceux eui possedoient le Chant.

IV. L'Antiphonier ainsi corrigé, fut imprimé à Leipsic en rections attri-1517, chez Michel Lother; ensuite dans le Supplément des bufes à faint Peres par Jacques Homey, Augustin, à Paris en 1686 in-8°. Bernard. avec la Lettré de faint Bernard ; & dans le recueil des Œuvres de ce Pere par Dom Mabillon, à Paris en 1666, 1690, 1710; mais ce dernier Editeur n'a pas cru devoir groffir fon recueil de quelques autres écrits que le Pere Homey a mis dans fon Supplément, sous le nom de faint Bernard; scavoir, un Traité de la manière de chanter le Graduel de Cîteaux; un autre des tons. au nombre de huit. Il n'est fait aucune mention de ces deux Traités dans la Lettre de saint Bernard, mais seulement de l'Antiphonier. Dom Mabillon rejette aussi les autres opuscules publies par le Pere Homey, comme de faint Bernard, Ce fone des expolitions morales, partie affectives, parrie spéculatives, la plupart fur diverfes circonffances de la vie de Jesus-Christ; un petit Traité du Corps du Seigneur; un Livre des louanges de la fainte Vierge. Le même Pere a donné la continuation des Commentaires sur le Cantique des Cantiques , par Gillebert de Hoillande. Fabricius cite (b) plusieurs Traités de Chant, ou de Musique, d'un autre Bernard, ou Bernon, Abbé de Richenou, mort en 1048, & d'un Moine de même nom qui mourut vers l'an 1180. Entre ces Traités il y en a un fur les Tons, & un fur

l'Antiphonier.

<sup>(</sup>a' Vîta Stephanî, lib. 1, cap; 13, apud (b) Fabricius, Bibliot, Latin, media-zlufium, tom. 4, Kiifcellan, Latin, tom, 1, pag. 630 & 643. Balufium, tom. 4, hilfcellan.

# S. XIV.

Des Ouvrages de saint Bernard, contenus dans les troisiéme & quatriéme Tomes.

S. Bernard.

Es Sermons, ou Homélies des Peres de l'Eglife sont, pour l'ordinaire, moins bien travaillés que leurs autres ouvrages, foit parce qu'ils faisoient souvent ces discours sur le champ, n'ayant pas le loisir de les préparer; soit à cause que n'ayant pour but que d'instruire les Peuples des mysteres de la Foi, & des regles de la vie Chrétienne, ils affectoient un style commun & plus populaire. Il n'en est pas ainsi des Sermons de faint Bernard. Ils ne cedent en rien à ses autres ouvrages, soit pour la vivacité du style, ou pour la variété des sentimens; soit pour la sublimité des pensées, ou pour l'onction & la tendresse de fes expressions.

Caraftere de

II. Mais au lieu que les Peres de l'Eglise avosent à parler à fes Sermons. des personnes de toutes condirions, saint Bernard n'avoit entre ses Auditeurs que des hommes, la plupart très-éclairés dans les chofes spirituelles, & dans les divines Ecritures; qui avoient vêcu dans le monde avec diffinction, autant par leur naissance, que par leurs qualités personnelles. Voilà, ce semble, la raison de la difference qu'il y a entre ses Sermons & ceux des autres Peres de l'Eglise. On convient toutesois qu'il y a dans sa faço i de prêcher moins d'art que de naturel; mais son style est vif, agréable , propre à remuer le cœur , à entretenir la ferveur & la piété.

En quels jours il pro-

III. Suivant le soixante-septième chaptitre des Us de Citeaux, on ne prechoit dans l'Ordre qu'aux Fêtes principales de l'année, le Dimauche des Rameaux, & le premier Dimanche de l'Avent. Ces Us ne parlent pas des Sermons pour les Fôres ordinaires, ni pour les Féries. Mais saint Bernard prêchoit trèsfouvent, même en ces jours-là. D'où vient que dans son premier Sermon fur la Septuagefime, il dit à ses Freres: Je vous

Mabill, ibid. parle fouvent, contre la coutume de notre Ordre. Il en donne pour raison sur la sin de son dixieme discours sur le Pseaume 90, que les Abbés de son Ordre l'y avoient engagé; que sa santé nelui permettoit pas de s'occuper du travail des mains, & le zèle qu'il se sentoit pour l'avancement de ses Religieux dans la persection Evangelique. IV. Quand #

# PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 447

IV. Quand il n'en étoit pas détourné par des occupations A quelles indispensables, il prêchoit le matin après Primes, ou avant la hours il pre-Messe, ou le soir avant Complies. Il y avoit à Clairvaux des quelle Langue, Freres Laïcs, qui, quoique fans tonfure Clericale, affiftoient au Chœur avec les Religieux Clercs. Ces Freres Laïcs étoient différens des Convers, mais également fans Lettres, & ne scachant d'autre Langue que celle du Pays. Comme il n'est pas douteux qu'ils n'assistassent aux Sermons de saint Bernard, on pourroit en conclure, qu'il les prononçoit en Langue vulgaire, que l'on appelloit par corruption la Romaine ; d'autant que l'on trouve chez les Feuillans à Paris, des Sermons de saint Bernard écrits en cette Langue, & dont le manuscrit & le langage peuvent remonter au tems de cet Abbé.

V. Mais on ne laisse pas d'être persuadé que ce manuscrit est postérieur à saint Bernard, & que les Sermons qu'il renferme ne en Laun. font qu'une traduction. On le prouve par l'infeription même du manuscrit, qui est en ces termes : Ci commencent li Sermon faint Bernaut. Ceux qui de fon tems recueilloient ses Sermons, l'appelloient-ils Saint à la tête de leur collection? Les Chartreux recevoient, comme les Cisterciens, des Freres Laïcs, toutefois ils prononçoient leurs discours publics en Latin, comme ils le font encore. Mais ce qui montre que faint Bernard prêchoit en Latin à ses Religieux du Chœur, & que les Copistes nous les ont transmis en la même Langue qu'ils les avoient ouis, c'est la conformité du style avec ses autres écrits, ce jeu continuel, mais naturel des termes latins, dont il forme d'ingénieuses antithèses : C'est ensin le rémoignage même de faint Bernard, qui parlant de ses discours sur le Cantique des Cantiques, dit (a), qu'ils ont été écrits, ainsi que tous ses autres Sermons, dans le même style, ou

VI. A l'égard de ses discours aux Freres Convers, ou aux Il préchoit Séculiers, il paroit certain qu'il les faisoit en Langue vulgaire, quelquesoisen c'est-à-dire, la Romaine, ou Gauloise. Il s'en servoit également gaire, lorsqu'il prêchoit la Croisade en Allemagne; & parce que cette Langue y étoit peu commune, un Interprete rendoit en Allemand, ce qu'il avoit dit en Gaulois. Ces faits sont attestés par les

Historiens (b) de sa vie & de ses miracles.

la même langue, qu'ils avoient été prononcés.

Il prechois Mibilion, in

Tome XXII.

Kĸĸ

<sup>(</sup>b) Vita Birnard. lib. 7, cap. 23, E lib. 6, de Miraculis, numer. 16,

#### SAINT BERNARD,

Sermons d

VII. Les Sermons de saint Bernard sont divisés en trois classes, dont la premiere contient ceux que l'on appelle du Tems; la seconde, ceux des Saints, ou les Panégyriques; la troisième, ceux qui sont sur divers sujets. Parmi les Sermons du Tems, il y en a sept sur l'Avent; quatre sur ces paroles, l'Ange Gabriel fut envoye; fix pour la veille de Noel; cinq pour le jour de la Fête; un sur les saints Innocens; trois sur la Circoncisson du Seigneur; trois sur l'Epiphanie; un pour l'Octave; deux pour le premier Dimanche après l'Octave ; deux pour la Septuagelime; sept pour le Carême; dix-sept sur le Pseaume 90 Qui habitat, prononcés pendant le Carême ; trois pour le Dimanche des Palmes; un pour le Mercredi-Saint; un pour le Jeudi-Saint; trois pour le jour de Pâques; deux fur l'Octave de Pâques; un pour les Rogations; cinq pour la Fête de l'Afcension; trois pour celle de la Pentecôte; un pour le quatriéme Dimanche d'après cette folemnité; trois pour le sixième; cinq pour le premier Dimanche de Novembre.

Sermons des Saints, VIII. Nous avons deux Sermons sur la Convertion de faint Paul; trois sur la Purification de la fainte Vierge; un pour la Fète de saint Victor, Confesseur, avec l'Otfice du même Saint composé par saint Bernard, à la priere de Gui, Abbé de Moier-Ramey; le Panégyrique de saint Benoit; trois discours pout la Fête de l'Annonciation; un sur celle de saint Jean-Baptiste; un pour la veille des Apotres saint Pierre & Saint Paul; trois pour la Fête; quarte sur l'Assomption de la sainte Vierge; un sur la Nativité; d'eux pour la Fête de saint Nichel; cinq pour cells de tous les Saints; deux sur la mort de saint Malachie; un sur saint sur les saints; deux pour la Fête; un sur saint André, deux pour la Fête; un sur la mort de Dom Humbert, Moine de Clairvaux; six pour la Dédicace de l'Eglise.

Sermons für divers lujets. I'x. Les Sermons fur divers fuiers font au nombre de cort vinge-cion, I y en a fur l'incertitude & la briéveré de la vie ; fur l'obé:ffance; fur le Cantique d'Ezechias, & fur plufieurs autres endroits de l'ecriture, sant de l'ancien que du nouveau Telrament; fur le Bapréme; fur les dons du Saint-Efprit, & fur quantité d'autres fujets diffétens. Ces difcours font fuivis de quarante trois Sentences, ou palfages tirds de l'Écriture, avec les explications de aint Bernard; de cinq Parabo.es, dont la premier feule paroit être de fain. Bernard. Elle trait: du combat pirituel. La formule d'une confession particuliere, n'a rien d'in signe de S. Bernard.

#### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 441

X. Pressé par Bernard, Religieux de la Chartreuse des Portes, Sermons sur le Cantique d'expliquer le Cantique des Cantiques, il commença pendant des Cantiques l'Avent de l'an 1135, comme on le voit, par l'exorde du fecond discours. La foiblesse de sa fanté l'obligea d'interrompre le quarante-deuxième & le quarante-quatrième discours; ce qui fait voir qu'il les prononçoit de vive voix. Cela paroît encore par le trente-fixième, où il reprend ceux, qui accablés de veilles, dormoient pendant qu'il prêchoit. Il donne dans le neuviéme une explication que je n'avois, dit-il, pas préparée. C'est qu'il se préparoit à l'explication du Cantique, par la méditation & par la priere ; mais quelquefois aussi il parloit de la plénitude de son esprit, sans préparation, & sans écrire. Les Novices affistoient à ces discours, comme les Prosès. Cela se voit par le soixante-troisième. On alloit du Sermon, tantôt au travail des mains, tantôt à la Messe, & quelquesois à Complies. Ce qui marque qu'il prononçoit ses discours sur le Cantique, à peu près dans les mêmes tems que ceux dont nous avons parlé plus

Mabillon.

haut. X I. Lorsqu'il eut achevé ses discours sur le commencement de ce Livre, il les envoya (a) à Bernard des Portes, autant tems ils ont etté composer. pour s'acquitter de sa promesse envers lui, que pour avoir son Mabill, ibid. fentiment fur cet ouvrage, asin qu'il le continuât, ou qu'il n'allat pas plus loin. Ses vingt-quatre premiers Sermons furent achevés en 1138 la même année qu'il alla en Italie travailler à éteindre le schisme. De retour à Clairvaux l'année suivante, il continua ses discours sur le Cantique, & mit un nouvel exorde; & une autre fin au vingt-quatriéme. Les foixante-cing & foixantefixième font contre certains Hérétiques de Cologne, dont Cuervin , Prevôt de Steinfeld en Vestphalie , de l'Ordre de Prémontré, lui avoit donné connoissance, par une Lettre que l'on a mise à la tête de ces deux Homélies dans la nouvelle édition. Le quatre-vingtième discours est postérieur au Concile de Reims de l'an 1148, auquel Eugene III. affiffa.

XII. Presque tous les manuscrits portent quatre-vingt-six Homélies, ou Sermons fur le Cantique des Cantiques. Quelques-uns en compte quatre-vingt-fept, parce qu'ils mettent pour deux le vingt-quatriéme, à cause de ses deux exordes, & de ses deux fins différentes. Le dernier discours finit à l'explication des

Ils font au nombre de86.

Cantic.

premieres paroles du chapitre troisième du Cantique. On cite une collection manuscrite du Varican, qui ne contient que quatre-vingt-trois discours, avec une présace, où l'on ne remarque ni le style, ni le génie de faint Bernard. Outre cette longue exposition du Cantique, faint Bernard en dicta une plus courte à Guillaume de faint Thierri, de laquelle nous parlerons dans la fuite. Nous remarquerons ici qu'encore que ce Pere semble dire dans le premier des quatre-vingt-fix discours, qu'il avoit, avant l'explication du Cantique, donné celle de l'Eccléfiaste & des Paraboles de Salomon, on peut fort bien entendre les paroles, du foin que les Moines de Clairvaux avoient de lire ces deux Livres, & d'y conformer leurs mœurs. On ne voit pas en effet que Geoffroi, Auteur de sa vie, & assez exact dans le catalogue de ses ouvrages, fasse mention des Commentaires sur l'Eccléfiaste, ni sur les Paraboles de Salomon.

Recueil des Sentences de S. Bernard. Chronologic de fa vie.

XIII. Les discours sur le Cantique, sont suivis d'un recueil de Maximes, ou de Sentences tirées des écrits de faint Bernard, la plúpart très-bien choisies; d'une Chronologie de sa vie, à commencer depuis l'an 1091, jusqu'en 1153; de la censure qu'Estienne, Abbé de Citeaux, sit en 1109, de quel ques endrois que l'on avoit ajoutés, sans raison, à la Bible latine dont on se fervoit dans cette Abbave; & des Notes d'Horffius & de Dom Mabillon sur faint Bernard. C'est par-là que finit le quatriéme tome de ses Euvres. Avant de passer au cinquiéme tome, quine renferme que des ouvrages qu'on convient n'être pas de lui, il est bon de donner en peu de mots, ce qui nous a paru remarquable dans fes difcours.

Ce qu'il y a de remarquable dans les Bernard.

XIV. Quoiqu'ils soient tous propres à former les mœurs, à ranimer la piété, à donner de l'amour de la vertu, de l'horteur discours de S. du vice, cela se remarque particulierement dans ses explications du Cantique, où, sous des sigures & des allégories, il développe tous les principes de la vie spirituelle, d'une manière autil agréable qu'ntile : les discours de faint Bernard ont encore cet avantage, qu'ils font écrits d'un flyle net & facile, enforte que le Lecteur ne se trouve presque jamais embarrassé. Voici ce qu'ils contiennent d'intéreffant pour notre fujet.

Serm, t , de

X V. L'orgueil est le commencement de tout péché. C'est Adrenu, pag. lui qui du premier des Anges en a fait un démon, & qui a fait tomber l'homme pour avoir conçu le dessein de devenir femblable à Dieu. S'il n'y a point de rédemption pour les Anges, c'est qu'ils font tembés par leur propre malice; au lieu que l'homme

PREMIER ABBE DE CLAIR VAUX, &c. 445 avant été supplanté par la malice du démon, peut être racheté par la charité d'autrui. C'est pour le racheter que le Fils de Dieu s'est fait homme. Nous devons obeir de cœur & d'affection Som, 4, de à nos Supérieurs, quand même ils ne seroient pas reglés dans Aheniu, pagleurs mœurs; parce que nous devons confiderer en eux celui de 731. qui vient la toute-puillance. On doit réprimer les mouvemens de la concupifcence, & on le peut par la grace. C'est empêcher Serm. s. pag-

qu'elle ne regne dans nous, où elle demeure néanmoins jusqu'à 736. la mort.

X VI. Il étoit d'usage chez les Juifs, que depuis le jour des fiançailles jusqu'à la célébration des noces, la Fiancée demeurat per missur est. à la garde de son sutur Epoux, afin qu'il sut témoin de sa pureté. C'est la raison pourquoi la sainte Vierge sut fiancée avec faint

Serm. z.Supag.747, 743.

Joseph. Si en la voyant enceinte, il penta à la répudier, ce ne fut que parce qu'il se croyoit indigne de la compagnie d'une si fainte Créature. S. Bernard, en parlant de l'application que l'Eglife fait de ces paroles de l'Exode : Aujourd'hui vous scaurez que le Seigneur viendra, & vous verrez sa gloire le matin, à l'Invitatoire de la veille de Noël, dit, qu'elle est infaisible dans ces fortes d'applications. Encore (a) de son tems on poussoit le jeune du Carême jusqu'au soir. Dans les autres teins les Moines jeunoient seuls jufqu'à Nônes; mais en Carême, les Rois, les Princes, le

vigil. Naivit.

Clergé & le Peuple, les Nobles & les Rotur ers, les Riches & Qualitag. pasles Pauvres ne mangeoient, comme eux, que le foir.

Serm. 3 in

Yauvresne mangeoiem, commercial des Reliques de faint Som. 7 in Propositiones Proposit Ignace, Martyr, Disciple des Apôtres. Saint Bernard donne, 816 d'après lui , à la fainte Vierge le titre de Porte-Christ; mais en cela il y a double erreur de sa part : la premiere, que l'Epitre qu'il attribue à faint Ignace, est une de celles qui lui font supposées : la seconde , que le titre de Porte-Christ n'y est pas donné à la fainte Vierge, mais à Marie Cassabolite. Il enseigne que le soin que Dieu prend de notre salut est tel , qu'il y employe 12 , pag. 169même (b) les Esprits célestes qu'il envoye pour nous garder, & nous servir de Pedagogues; que ces saints Anges prennent soin 1814, Some de nous, non-seulement pendant cette vie, mais qu'après ils 13, pag. 87 1.

Rid. Serm.

<sup>(</sup>a) Hadenus ufique ad Noom jejana-vinus foli, nanc ufoce ad Veljerani jeja-sabort nobičum Keera R Pinicines, Clerus & Populus, nobiles & ignobiles, depetas, notics fieri jubes Padigogos.

Saul. in unum dives & pamen Bernard. | Bernard, in Pfa'm. 90 , pag. 869-

nous transportent dans le Ciel; que la Circoncision remettoit le Serm. in Ca- péché originel ; qu'il est remis aussi par le Baptême ; qu'encore na Domini, que la concupiscence reste en nous, elle ne peut nous nuire, qu'autant que nous consentons à ses mouvemens déreglés; que nous avons dans la Communion du Corps & du Sang du Seigneur, un moyen de rendre inutiles tous ces mouvemens.

Serm. 1 in 934.

X VIII. Il diffingue dans le Saint-Esprit deux processions: Pentecoff. pag. l'une . du Pe e & du Fils : l'autre , quand il est envoyé vers les

Serm. 4 in pag. 955.

Créatures pour les sanctisser; ce qui arriva principalement le jour de la Pentecôte. Sur ces paroles de faint Paul : Ceux que Dieua connus dans sa préscience, il les a aussi prédestinés; & ceux qu'il Dom. : Not a predestines , il les a auffi appelles & justifies ; & ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifies, saint Bernard dit: Mon (a) commencement vient donc de la grace seule, & soit dans la prédestination, soit dans la vocation, je n'ai rien que je puisse m'attribuer. Mais je ne suis pas de même étranger à l'égard de l'œuvre de la justification : la grace l'opere , il est vrai , mais c'est Serm. 1 in avec moi. Il ne doutoit point que la fainte Vierge n'eût été Assumpt. pag. enlevée au Ciel auslitôt après son trépas; & dit, qu'étant notre Serm. in No- Avocate auprès de Dieu son sils , nous devons recourir de tout

Affumpt. pag. 4010. Sentiment de

sivitat. pag. notre cœur à fon intercession. l'état des ames

XIX. Quoiqu'il se soit beaucoup appliqué à connoître l'état S. Bernard fur des ames faintes après qu'elles sont séparées de leurs corps, & qu'il croye avoir suivi en cela les lumieres du Saint-Esprit, ration de leur comme il le dit dans le quatrieme discours sur la Fête de tous les Saints, il ne prétend pas pour cela affujettir personne à son

après la féprecorps. Pag. 714.

Mabill, Pra- fentiment, laiffant à ceux qui pouvoient avoir recu de Dieu plus fat, in 10m. 3. de lumieres que lui fur ce fujet, de penfer autrement. Après avoir distingué trois états des ames des Justes; le premier, pendant leur union au corps corruptible; le second, quand elles en sont féparées; le troisiéme, dans un corps glorieux; il s'explique sur l'état mitoyen de ces ames, en difant, 1º. qu'au moment même de leur fortie du corps, elles font reçues dans le Ciel, où elles iouissent de la compagnie des Anges. 2º. Qu'elles y jouissent aussi d'une grande lumiere. 3°. Que ce qui fait leur bonheur, c'est de voir l'humanité de Jesus-Christ, mais non sa divinité, qui ne sera l'objet de leur vision qu'après la résurrection. 4°. Que,

<sup>(</sup>a) Itaque initium meum folius gratiz ; fanè ab opere juftificationis alienas fam ; eR, & non habeo quid mhi in przécftinatione autribuam , fire vocatione. Non fo Bernard Serm. 4, in Dom. 1 No. 924-951

#### PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 447 quoiqu'elles soient dans la joye, elle n'est pas pleine, ni parfaite,

parce qu'elles ont toujours le désir de se réunir à leur corps. Voilà quelle est l'opinion de saint Bernard sur l'état des ames des Justes avant la réfurrection générale, dans trois de ses discours fur la Fête de tous les Saints ; scavoir , le second , le troisiéme & le quatriéme ; dans le quatriéme fur la Dédicace de l'Eglife . dans le nombre 32 du Traité de l'amour de Dieu, & dans le quatriéme chapitre du cinquiéme Livre de la Confidération. Mais dans le second Sermon sur faint Malachie, il dit nettement, Sem. 2 de S. qu'il jouit de la même gloire & de la même félicité que les Makh. num. Anges ; que quelques Saints ont déja mérité d'entrer dans le de S. Vittore, Saint des Saints, où ils voyent la face & la clarté du Dieu num. 4. immuable; enfin, que faint Victor Martyr, voit des-à-présent & à découvert, la gloire de Dieu. Dans cette contrariété de fentiment, il n'est pas aifé de décider quel a été le dernier de saint Bernard, parce qu'on n'a point d'époque certaine des différens Sermons où il traite des ames des Justes après cette vie.

X X. Il dit que nous ne pouvons nous plaindre que Jesus-Christ ne se montre pas à nous, comme il s'est montré à ses Apôtres, puisque nous avons (a) la véritable substance de sa Seem. in Feste S. Marini, Chair dans le Sacrement d'Eucharistie. Dans l'éloge de saint paz. 1058. André, il cite quelques endroits de ses actes, tels qu'on les dit Serm. 1, S. avoir été écrits par les Prêtres d'Achaïe. C'est dans ce même dad. pagin. discours que faint Bernard donne pour raison de l'institution des jeûnes aux veilles des grandes Fêtes, l'obligation de nous purifier de nos péchés, afin de célebrer ces faints jours avec plus de décence & de piété. Il parle du Baptême, comme étant encore conferé par la triple immersion. Il rejette plusieurs endroits Sem. 28, de des écrits d'Origene, & conseille à ses Auditeurs de ne les lire qu'avec précaution. Voici ce qu'il veut que l'on dife à un pé- 30 pag. 1159. cheur qui a peine de se confesser : Pourquoi (b) avez-vous honte 1160. de dire votre péché, vous qui n'en avez point eu de le commettre? Ou, pourquoi rougissez-vous de vous confesser à Dieu, puisque vous ne pouvez pas vous dérober à ses yeux? Que si vous

Sur l'Eucha-

f a Allest enim nobis etiam nun. Carnis ipfius vera fubitantia, baud lubium fanquin in Sacramento, Serm. S Marcini,

pag. 1053. b) Dicaturilli quem pulor afficit : Cur te pu let peccatum tuum dicere, quem non suduit incore ! Aut cur erabeten Deo con-

fiten, cure oculis non potes abfcondi f Quod fi forte pur or ell tibi uni ho nim & precatori peccatum trum exponere, quid f cturus es in die judicii, ubi omnibu en ofita tua confcient a patebit ! Serm. 104 , de diverfis , pag. 1212.

pag. 1131.

Serm. 104, étes retenu par la honte de faire connoître votre péché à un homme, à un pécheur, que ferez-vous au jour du Jugement, où votre conscience sera à découvert devant tout le monde? Les Serm. 13, in trois conditions d'une bonne confession font de déclarer ses Cantic. pagpéchés avec humilité, avec fimplicité, avec fidélité. Mais ce 83224 n'est pas affez pour guérir le pécheur, les remedes dont il a besoin,

Serm. 18 , pag. 1327.

font les jeunes, les veilles, les prieres, & les autres exercices de la pénitence.

Sur la grace.

Cantic. pag. 1337, 1339.

X X L Lorfque nous fommes dans la tiédeur, n'abandonnons pas pour cela l'œuvre de notre falut, mais recherchons la main de celui qui nous aide, en le priant, à l'exemple de l'Epouse, de nous attirer à lui, jusqu'à ce qu'excités de nouveau par sa grace, nous devenions plus fervens, & plus prompts à courit dans la voye des Commandemens de Dieu. Mais réjouissonsnous tellement dans la grace, lorsqu'elle est présente, que nous ne nous flations pas qu'elle nous foit due par droit héréditaire; & ne nous tenons pas affurés du don de Dieu, comme si nous ne devions jamais le perdre; de peur que Dieu venant à nousle

Pag. 1343.

retirer auffirôt, & à ne nous plus foutenir de fa main, nous ne tombions dans l'abbartement & dans la triftesse. Notre course dans la voye de Dieu dépend de la grace; mais nous courons ensemble. Au reste, c'est envain que les Sages du siécle ont rant disputé des quatre Vertus Cardinales ; ils ne les ont point poffedées, n'ayant pas connu celui que Dieu a fait pour nous Sagelle, en enfeignant la prudence; Justice, en remettant les péchés; Sanctification, en nous donnant l'exemple de la tempérance, &c. X X I I. Saint Bernard applique aux Clercs qui font un mau-

Str l'ufre PEglife, & fur l'abrs qu'on en fait.

des biens de vais usage des biens de l'Eglife, ces paroles d'Isaie : Il a commis de méchantes actions dans la terre des Saints , & il ne verra point la gloire du Seigneur. Que les Ecclésiastiques, dit-il, que les Mi-Serm, 13, in nistres de l'Eglise soient touchés de crainte, eux qui commettent Cantic. pag. tant d'injustices dans les terres des Saints qu'ils possedent, &

1348.

qui ne se contentant pas de ce qui est sutifiant pour leur subsistance, retiennent pour eux, par une impiété & un facrilege horrible, le reste dont ils devroient nourrir les pauvres; & n'appréhendent point d'employer la nourriture de l'indigent, à entretenir leur vanité & leurs défordres; coupables d'un double crime, & de ce qu'ils diffipent un bien qui n'est pas à eux, & de ce qu'ils abusent des choses facrées pour fatisfaire leur ambition

Cantie. pag. & leur débauche. Voyez, dit-il encore, en parlant des Passeurs 2540 ₫e PREMIÈR ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 449

de l'Eglise, comme ils sont polis & parés, vêtus comme une Epouse qui sort de sa chambre nuptiale. Si vous en voyiez un de cette forte venir de loin, ne jugeriez-vous pas que ce seroit plutôt une Epouse, qu'un Gardien de l'Epouse? Mais d'où croyezvous que leur vient cette abondance de toutes choses, cette magnificence d'habits, ce luxe de leur table, ces monceaux de vailfelle d'or & d'argent, finon des biens de l'Epouse? Voilà pourquoi elle est toute désigurée, toute en désordre, toute pâle & défaite. Ce n'est pas-là orner l'Epouse, c'est la dépouiller.

XXIII. Il enseigne que les ensans morts en même-tems qu'ils sont venus au monde, demeureront enfans de colere, mais fans morts fans Bapteme. non de fureur , parce que , felon que la piété & l'humanité nous Sirm. 69 , in portent à le croire, leurs peines seront plus douces, à cause qu'ils Canic. page

tirent d'ailleurs toute la corruption qui est en eux.

X X I V. Cuervin, en écrivant à faint Bernard vers l'an 1147, Doftrine des touchant certains Hérétiques que l'on avoit découverts à Colo-Cologne, gne, lui marquoir en même-tems les principaux articles de leurs erreurs. Se flatant d'être seuls qui suivissent les traces de Jesus-Christ, & qui menassent la vie Apostolique, ne possedant rien en ce monde, ils disoient, que l'Eglise n'étoit que chez eux. Ils ne mangeoient ni laitage, ni tien de ce qui est produit par génération. Quoiqu'ils ne s'expliquaffent point sur les Sacremens, quit. ad Bon. ils ne laissoient pas de convenir quelquesois qu'en prenant leur pag. 1490. nourriture ordinaire, ils prétendoient en faire le Corps & le Sang de Jesus-Christ, par l'Oraison Dominicale, A l'égard du Baptême, outre celui de l'eau, ils admettoient un Baptême par le seu & le Saint-Esprit, qu'ils donnoient par l'imposition des mains. Ils condamnoient le mariage, sans en donner de raisons. Du reste, ils ne tenoient aucun compte des Sacremens administrés dans l'Eglife Catholique, ne les regardant que comme une ombre & une tradition humaine. D'autres Hérétiques du même tems & du même Pays, c'est-à-dire de Vestphalie, prétendoient qu'il n'y avoit point alors dans l'Eglife de Prêtres confactés, parce que les Papes accablés d'affaires féculieres avoient perdu leur pouvoir, & ne l'avoient pu conséguemment communiquer aux

Archevêques, ni aux Evêques: d'où il suivoit, qu'on ne consacroit plus le Corps de Jesus-Christ sur l'Autel. De cette façon, ils réduisaient le Sacerdoce de l'Eglise au seul ministere de la parole; car ils rejettoient austi les autres Sacremens, à l'excrpcion du Baptême, qu'ils n'accordoient toutefois qu'aux Adultes

Tome XXII.

Currint .

A l'égard du Mariage ils le condamnoient, s'il n'étoit contracté entre deux personnes vierges. Ils n'admettoient ni l'intercession des Saints, ni le Purgatoire, ni la priere, ni les oblations pour les morts; & regardoient comme inutiles les jeunes, & les autres mortifications que l'on impose pour la rémission des péches; traitant de superstitions les observances de l'Eglise, que Jesus-Christ n'a pas établies lui-même, & qui ne l'ont pas été par ses

3. Bernard mons.

Apôtres, depuis qu'ils se furent séparés de lui. X X V. La division qui s'étoit mise entre ces deux sortes les réfute en d'hérétiques, fournit l'occasion de découvrir leurs erreurs. Cuervin, après les avoir expliquées à faint Bernard, à peu prèsen la maniere que nous venons de le dire, le prie instamment de les réfuter, en lui faisant observer que ceux d'entr'eux quiétoient revenus à l'Eglife avoient avoué que ces fectes étoient répandues par-tout; & que quelques-uns condamnés à être brûlés, avoient dit pour leur défense, qu'elles étoient demeurées cachées en Grece, & en d'autres Pays, depuis le tems des Martyrs; que les uns avoient un Pape; que les autres n'en reconnoissoient point; qu'ils se nommoient Apostoliques, & menoient avec eux des femmes, qu'ils disoient vivre dans la continence, à l'exemple de celles qui suivoient les Apôtres. Saint Bernard sit ce que Cuervin fouhaitoit de lui, & combattit ces Hérétiques dans deux de ses Sermons sur le Cantique, qui sont le soixantecing & foixante-fixiéme.

3493.

XXVI. Il les attaque d'abord sur la contrariété de leurs premier Ser- principes. Jurez, parjurez-vous, fe disoient-ils l'un à l'autre, le 65 fur le plutôt que de divulguer le secret. Cependant ils désendoient de Cantique, rage jurer, difant qu'on lit dans l'Evangile : Ne jurez point ni par le ciel, ni par la terre. Il ajoute, qu'étant de la gloire de Dieu de réveler des choses utiles au prochain, ils ne doivent avoir aucune peine de réveler leur secret, si en effet il est utile ; que s'il ne l'est pas, ils n'en font un mystere, que pour cacher leur infamie. C'est pourquoi il insiste sur ce qu'ils étoient toujours avec des fenumes ; qu'ils étoient à table avec elles . & couchoient dans la même chambre; ce qui ne pouvoir manquer de caufer un scandale, quand même ils seroient aussi continens qu'ils affectoient de l'être par des dehors de piété & de mortification-Car, pour mieux cacher le venin de leur doctrine, ils fréquentoient l'Eglise, honoroient les Prêtres, offroient des présens à l'Autel, se confessoient, participoient à tous les Sacremens, jeunoient, travailloient des mains : Ce qui fait dire à faint

# PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 451

Bernard, qu'un faux Catholique nuit beaucoup plus qu'un Hérétique découvert. Ceux-ci ne lui paroissoient pas néanmoins bien formidables. Ce sont, dit-il, des gens rustiques, sans lettres, & fans défenfe. Leurs erreurs mêmes ne sont ni soutenables, ni bien subtiles. Elles ont été soutenues par les anciens Hérétiques, & réfutées par nos Docteurs.

XXVII. Saint Bernard avoue toutefois que ces nouveaux Analye de Hérétiques faisoient beaucoup de mal à l'Eglise, & que leuts esurs, page discours gagnoient & se glissoient comme un chancre. Il dit, 1497. que ce sont ceux dont il est parlé dans la premiere Epître à Timothée : Leur conduite fera toute corrompue ; ils défendront : Timot. 4, 14 de se marier, & de manger des viandes que Dieu a créées pour s'en nourrir avec actions de graces. Ce Pere fait voir que condamner le mariage, c'est lâcher la bride à toutes fortes d'impuretés, remplir l'Eglise de concubinaires, d'incestueux & d'impudiques de toutes especes; & réduire conséquemment le falut

au petit nombre de personnes continentes, n'étant pas permis de penser que des monstres d'impureté soient sauvés.

XXVIII. Ensuite il prouve que faint Paul ayant permis aux Pag. 14994 veuves, & même ordonné en certains cas, de se marier, on ne 1 Cor. 7, 364 pouvoit réduire le mariage aux feules personnes vietges , comme faifoient ces Hérétiques. Ils s'abstenoient aussi de viande; & en cela ils font voir, dit faim Bernard, qu'ils font hérétiques, non parce qu'ils s'abstiennent de viande, mais à cause qu'ils s'en abstiennent par superstition. Je m'abstiens aussi quelquesois de manger, mais c'est pour expier mes péchés, & non par une superstition impie ; je m'abstiens de vin, parce qu'il porte à l'impureté; ou si je suis soible, j'en use sobrement, suivant le conseil de l'Apôtre ; je m'abstiens aussi de viande, de peur qu'en nourrissant trop ma chair, elle ne nourrisse en moi les vices de la chair. Si c'est par l'avis des Médecins que l'on s'abstient de certains alimens, on n'est point blâmable pour le soin que l'on a de son corps, pourvu qu'il ne soit pas excessif; mais si c'est par la même extravagance que Manès, en croyant immonde la créature que Dieu nous donne pour nous nourrir, c'est un blasphême que j'ai en exécration.

X X I X. Ces Hérétiques se vantoient d'être la véritable Pag. 1500 Eglife, & prenoient le nom d'Apostoliques. Saint Bernard leur dit de montter des marques de leur Apostolat. Il a été dit aux Apôtres, Vous étes la lumiere du monde : C'est pour cela qu'ils Matt, s, 12

sont sur le chandelier, afin qu'ils éclairent tout l'Univers. Mais Lllij

ces Hérétiques sont sous le boisseau, leur erreur fuit le jour: & au lieu que l'Eglise est répandue par tout le monde, & toujours visible, ils sont enfermés dans des cavernes. Saint Bernard résute en peu de mots leurs erreurs fur le Baptême des enfans, fut le Purgatoire, & le pouvoir des Pasteurs de l'Eglise, même pé-\*4. 1501. cheurs. Et après avoir remarqué qu'ayant été mis (a) à l'épreuve de l'eau, ils avoient été trouvés menteurs, & convaincus des erreurs qu'ils nioient auparavant cette épreuve, il dit, qu'on ne doit point s'étonner de la constance que quelques-uns d'eur avoient montrée dans les supplices, ni la comparer à celle des Martyrs; parce que dans les Martyrs la constance est l'effet de leur piété, & dans les Hérétiques c'est l'endurcissement de cœuz qui cause le mépris de la mort.

### X V.

Des Ouvrages contenus dans les cinquieme & sixieme Tomes.

lande, fur le Cantique.

452

Cinquième I. CEs deux Tomes contiennent les Œuvres à qui l'on : quelquesois fait porter le nom de saint Bernard, mais raire deGille- dont on a depuis découvert les vrais Auteurs, ou qui ont été ben de Hoil- rejettés comme indignes de lui. Gillebert de Hoillande, appellé ainfi, du nom d'une petite Isle entre l'Angleterre & l'Ecosse, où Tom, a, pag. 1. étoit fituée fon Abbaye, fit en quarante-huit Sermons l'explication du Cantique des Cantiques , commençant à l'endroit du troisième chapitre où saint Bernard avoit fini, jusqu'au dixième verset du cinquieme chapitre. Il avoit été Moine de Clairvaux fous faint Bernard , & étoit passé depuis en l'Isle de Hoillande, où il fur chargé de la conduite de deux Monasteres, l'un d'hommes, l'autre de filles, tous les deux du Diocèse de Lincoln. Ce fut-là qu'il composa ses discours sur le Cantique. Les dix-septiéme & dix-huitième furent prononcés en préfence de la Communauté de filles, les autres devant celle d'hommes. Quoique ces discours soient beaux, ils ne sont ni si sublimes, ni si onclueux que ceux de faint Bernard; mais la lecture en fera toujours trèsédifiante, non-seulement pour les Moines, mais aussi pour les

<sup>(</sup>a) Examinati judicio aque, mendaces inventi funt. Bern. Serm. 66, pag. 1501.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 453 Eceléfiastiques. Nous transcrirons ici son témoignage sur la

transubstantiation du pain & du vin, au Corps & au Sang de Jesus-Christ dans l'Eucharistie. (a) Qu'y a-t-il de plus nouveau, que ce qui se passe dans le mystere du Corps du Seigneur, où la matiere est changée, & l'espece demeure ? L'ancienne forme reste, mais c'est une nouvelle grace, parce que c'est une nouvelle substance. Nouvelle, non en elle-même, mais dans cette espece. C'est, en esset, quelque chose de nouveau, que la substance de la Chair du Seigneur, prise sous une autre espece, consere à l'ame la vertu de sanctification; & que cette Chair immaculée purifie dans le mystere de l'Autel, la substance spirituelle de l'ame. Chofe encore nouvelle, & qui ne se trouve point dans l'usage des autres Sacremens, c'est que non-seulement la grace de sanctification est donnée dans l'Eucharistie, mais la substance naturelle (du pain & du vin) est changée. Car par la bénédiction du Sacrement, le pain offert reçoit ce changement inesfable; & de la confécration mystique, de même que de l'union du Verbevivant, il furabonde une grace vivifiante en la Chair de Jesus-Christ.

II. Le Commentaire de Gillebert sur le Cantique, occupe vrages de Gilla premiere place dans le cinquieme tome, ou fecond volume leber de Hoildes écrits de faint Bernard. Suivent sept Traités ascétiques du lande , pagmême Gillebert. Le septiéme est divisé en deux parties, ce qui fait qu'au lieu de sept Traités, on en compte quelquesois huit. Ils finissent par un fragment d'un discours sur la semence de la parole de Dieu. Viennent ensuite quatre de ses Lettres adressées à diverses personnes. Je n'y trouve rien de bien remarquable. Gillebert de Hoillande mourut en 1172, dans un Monastere de Pagi, ad ann. fon Ordre fitué en Champagne dans le Diocèse de Troyes .. 1172, num. 5.

nommé la Rivour. III. La Lettre ou Traité, aux Freres de la Chartreuse du Guyaux Fre-Mont-Dieu, attribuée à faint Bernard par Jean de Raguse, & medu Moni-

Dieu,pag.103

(a) Quil megis novum, quam quod [ in mesterio Dominici Corporis muratur materics , & species servatur ? Priftina manet forma, fed nova gratia quia nova substantia, Nova quidem non in se, sed in Kujufinodi specie. Novum plane quod Carnis Dominica substantia, in-aliena specie | consecratione & Verbi viventis co ulafumpta, fandificationis virtutem anima tione, hac vivificatrix gratia in Carnera confert, & fpiritualem emundat fubfian- Christi redundans, Gillebertus, Serm, 7 ... siara in mysterio Altaris immaculata Caro. Lin Cansic. pag. 14.

Novum quidem & supra reliquorum usum Sacramentorum , quod non modò tanctificarionis nova gratia datur, fed tubstantia naturalis mutetur. Nem per Sacrementi benedictionem accipit oblatus panis hance ineffabilem mutationem , & ex myftica

Lll iii.

par Gerson, Chancelier de l'Université de Paris, se trouve en effer fous fon nom dans quelques manufcrits affez récens : mais les plus anciens, entr'autres, celui de Pontigny de l'an 1156. & celui de Charlieu le donnent à Guy, cinquieme Prieur de la grande Chartreuse. Ajoutons que le style est différent de celui de faint Bernard, & que l'Auteur de l'ouvrage intitulé : Fleurs de faint Bernard, n'a rien tiré de la Lettre aux Freres du Mont-Dieu. Elle fut écrite en 1135. On l'a divifée en trois Livres.

Livre de la contemplapog. 146.

I V. Il v a moins de difficulté sur le Livre de la contemplacontempia-cion de Dieu, tion de Dieu, imprimé quelquesois parmi les Œuvres de saint Bernard. Guillaume de faint Thierri, Auteur de fa vie, s'attribue lui-même cet opuscule dans une notice de ses propres écrits; & al lui est encore attribué dans un autre catalogue de ses ouvrages. avec le Traité suivant qui a pour titre : de la nature & de la dignité de l'Amour, que l'on a aussi donné à saint Bernard, mais fans raifon.

Commentaiæe fur le Cantique , pag. 377.

V. On mit aussi sous son nom dans la premiere édition de ses Œuvres, le Commentaire sur les deux premiers chapitres du Cantique des Cantiques, dans la perfuasion que c'étoit de ce Commentaire dont Guillaume de saint Thierri avoit parlé au douzième chapitre du premier Livre de la vie de faint Bernard; mais Dom Mabillon ayant depuis examiné la chose avec plus d'attention, a remarqué que ce Commentaire n'étoit qu'un précis, ou abrégé des cinquante-un premiers discours de saint Bernard sur le Cantique, fait par une personne de piété, & à ce qu'il conjecture,par Guillaume même de faint Thierri, dont on y remarque le style.

Déclamations de l'Abbé Geoffroi,pag. 497.

VI. Les déclamations, ou discours sur ces paroles de saint Pierre à Jesus-Christ, Vailà que nous avons tout quitté, sont de Geoffroi Disciple de saint Bernard , qui les composa de divers endroits des Sermons de ce Pere. Geoffroi, après avoir été son Secretaire, fut fait Abbé d'Igny, & ensuite de Clairvaux. C'est de lui que nous avons la vie de saint Bernard en deux Livres, & un discours à sa louange. Il adressa ses déclamations à Henri de Pife, Cardinal de l'Eglise Romaine. En 1501 elles surent imprimées à Spire, sous le nom de saint Bernard.

L'Echelle du 3450

VII. Le Traité qui a pour titre : l'Echelle du Cloître, ou de Cloitre, pag. la maniere de prier, a été imprimé plusieurs fois parmi les ouvrages de faint Augustin. Les Docteurs de Louvain ne le croyent ni de ce saint Docteur, ni de saint Bernard. Son titre dans les éditions de faint Augustin, est l'Echelle du Paradis. Ua

PREMIER ABBE DE CLAIRVAUX, &c. 455 manuscrit de la Chartreuse de Cologne l'attribue à Guy, sans spécifier, si c'est le même que l'on compte pour le cinquiéme Prieur de la grande Chartreuse. Fabricius le donne à Guy, Prieur de la même Chartreuse jusqu'en 1176, dont on a parlé plus

haut. L'ouvrage est adressé à Gervais, que l'Auteur appelle son frere. VIII. Presque tous les manuscrits mettent sous le nom de Médiations

faint Bernard, les Méditations pieuses sur la connoissance de la pieuses, pag. condition de l'homme. Elles sont souvent intitulées : de l'Homme intérieur. Parmi les ouvrages de Hugues de saint Victor, elles font son quatriéme Livre de l'Ame. On cite un manuscrit, où elles ont pour titre: Traité utile composé des paroles de saint Bernard, & des autres Peres, de l'Homme intérieur. On y trouve, en effet, plusieurs Sentences tirées des écrits de saint Ambroife, de faint Augustin, de Boëce, même de Seneque; ily en a peu de faint Bernard. Mais on juge que ces Méditations ne sont pas de lui, par la différence du style, par les fréquences citations de vers , & par une formule de confession des péchés entierement différente de celle que faint Bernard rapporte au chapitre 18 de son Traité des dégrés d'humilité.

IX. On a mis aussi entre les écrits de Hugues de saint Traité de l'é-Victor, le Traité de l'édification de la Maison intérieure, ou de la Maison inla conscience, & il y est le troisième Livre de l'Ame. Il est térieure, pagplutôt d'un Moine Bénédictin, que d'un Chanoine régulier, 349. comme il paroît par le dix-neuviéme chapitre, où il s'accuse de plusieurs fautes, qui sont directement contre la Regle de saint Benoît. Il parle aussi de la Cuculle, ou Coule, habit de cet Ordre. L'ouvrage est plein de sentimens de piété, mais écrit sans ordre & fans méthode. On y répete fouvent les mêmes choses. L'Auteur avoit puifé dans le Livre des Méditations fur la con-

noissance de la condition humaine.

X. Le Traité suivant est encore inritulé, de la Conscience, Traité de la Conscience & adressé à un Moine de l'Ordre de Cîteaux. L'Auteur témoigne pag. 381. fur la fin, désirer que son nom demeure caché. Saint Bernard n'en usoit pas ainsi à l'égard de ses ouvrages. Il en donnoit au contraire le catalogue à ses amis, quand ils lui paroissoient le fouhaiter.

XI. On ne peut non plus lui attribuer le Traité de l'ordre de Livre de l'ordre de la Vieje la Vie & des Mœurs. C'est un composé de divers endroits des pag. 387. écrits des saints Peres, en particulier de S. Ambroise. L'Auteur étoit Bénédictin. Il le dit en termes exprès, vers le milieu du cinquiéme chapitre.

SAINT BERNARD;

XII. Le Livre, ou Traité de la Charité, est une compilation Charité, pag. du Traité des dégrés de la charité par Richard de faint Victor, 403. des deux Livres de l'Amour de Dieu par Pietre de Blois, & de divers écrits de faint Bernard. On ne sçait qui est se Compi-

lateur. La Vigne XIII. Ces paroles de Jesus-Christ: Je suis la vraie Vigne : myftique, pag. font la matiere du Traité intitulé : la Vigne mystique, ou 444. Traité de la Patsion du Seigneur. L'ouvrage n'est point du style de faint Bernard, mais il ne manque pas d'élégance, & fon Auteur avoit de la piété & du sçavoir. Il parle dans le dixfeptiéme chapitre de quelques Sermons de morale qu'il avoit

faits. XIV. Ce Traité est suivi d'une Méditation sur la Passion & fur la Passion la Résurrection du Seigneur. On n'y reconnoît point du tout le tion du Sau- ftyle de saint Bernard; & toutesois elle lui est attribuée dans deux weur,pag.514. manufcrits.

X V. La différence du style doit encore faire rayer du Lamentation fur la Passion, nombre des ouvrages de ce Saint, la Lamentation sur la Passion du Prêtre, pag. de Jesus-Christ, & l'instruction du Prêtre, ou Traité sur les principaux mysteres de notre Religion. On n'y reconnoît pas non plus 534 , 537. fon génie.

XVI. Il faut porter le même jugement du Traité des Traité des Vertus, & de Vertus, & de l'explication de l'Oraifon Dominicale. Ces deux 4'Oraifon Dominicale,pag. opuscules sont d'un même Auteur, chargé, ce semble, da soin des Novices. C'est du moins pour eux qu'il composa le Traité 659. des Vertus qui est divisé en trois parties, dont la premiere traite de l'humilité; la feconde, de l'obéiffance; la troisiéme, de la charité. Il cite sur l'humilité, ce qui en est dit dans (a) la Regle

Sermons de saint Benoît. X V I I. On a mis ensuite de ces Traités plusieurs Sermons. de divers Auseurs , pag. dont les Auteurs font connus ; scavoir , onze Sermons sur Isaie , prononcés pendant l'Avent par Ælrede, Abbé de Ricvalle en Angleterre, de l'Ordre de Cîteaux; trois de Nicolas de Clairvaux, sur la Nativité de Jesus-Christ. Ce Nicolas étoit Secrezaire de faint Bernard ; un du même Auteur pour la Fête de faint Estienne, premier Martyr; un Traité d'Elrede, sur Jesus. enfant de douze ans ; un fur le Dimanche des Rameaux. qu'Estius croit être de faint Bernard : mais , outre qu'il n'est

point de son style, on ne le trouve point dans les manuscrits

<sup>(#)</sup> Part. 1 , num. 14.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 457 parmi ses Sermons du Tems. Suivent quinze Sermons d'Oger,

Abbé de Lucedia au Diocèfe de Verceil, tous sur les paroles de Jesus-Christ à ses Apôtres, le jour de la Cêne; un autre discours sur le même sujet, par un Anonyme. Horstius l'a cru de saint Bernard. On l'a rejetté dans la nouvelle édition, comme n'étant ni de son style, ni de son génie, & parce qu'il ne se trouve sous fon nom dans aucun ancien manuscrit. Il n'est pas même dans l'édition de Lyon de l'an 1514. Le discours suivant sur la Vie & Passion du Seigneur, n'est pas non plus dans cette édition, ni dans les anciens manuscrits. Tritheme & Bellarmin en font honneur à faint Anselme, mais sous le titre de Stimulus amoris.

XVIII. On ne connoît point l'Auteur du discours sur les Pag. 6704 Disciples qui alloient à Emmaüs. Celui qui a composé le Sermon touchant l'excellence du faint Sacrement, & la dignité des Prêtres, ne l'étoit pas lui-même. Il ne peut donc être de faint Bernard. Le discours sur la Nativité de faint Jean , se trouve parmi les Œuvres de faint Pierre Damien. Quelques manuscrits, & la Bibliotheque Cistercienne, l'attribuent à Nicolas de Clairvaux. Mais comment cet Ecrivain auroit-il avancé que de son tems l'on ne célebroit point d'autres Naissances, que celles de Jesus-Christ & de saint Jean , lui qui avoit sait un discours sur la Fête de la Nativité de la fainte Vierge , & qui ne pouvoit ignorer que saint Bernard parloit de cette Fête dans sa Lettre 174

aux Chanoines de Lyon?

X I X. Des trois discours sur la fainte Vierge, dont le pre- Pag, 694, mier est sur son Assomption, il n'y en a point qui se trouvent dans les collections de ses véritables écrits. Le second est attribué par Richard de saint Laurent, à l'Abbé Ekbert, dont on a plusieurs discours contre les Cathares, dans le douzième tome de la Bibliotheque des Peres, à Cologne. L'explication de la Parabole du Fermier d'iniquité, n'est pas digne de saint Bernard. Elle est d'un Bernard, Moine de Cluni. Il est parlé dans la vie de Guibert de Nogent, d'un discours qu'il avoit fait sur ces paroles du chapitre l'eptième de la Sagesse : La sagesse l'emporte sur la malice. C'est une raison de lui attribuer celui qui se trouve fur ce sujet parmi ceux qui sont supposés à saint Bernard. On met de ce nombre l'explication de la Parabole des dix Vierges, Le Sermon pour la Fête de saint André, est de Nicolas de Clairvaux, de même que les Panégyriques de faint Nicolas. Evêque de Myre, & de sainte Magdelaine.

XX. Les fréquentes citations des Poëtes inufitées dans les Pag. 738. Tome XXIL Mmm

# 478 SAINT BERNARD',

écrits de faint Bernard, la diférence du ftyle, & les façons dérepnefer, font des railons fuiffantes pour lui ôter les quarte difcours fur le Salve Regina. Claude de la Rore les attribue à Bernard, Archevêque de Tolede. L'Auteur du difcours adreffs aux Clergé dans le Concile de Reims, appelle les Evêques, fes-Preres, & les traite quelquefois de démons. Saint Bernard autoi-til parlé en ces termes à des Evêques? Ceft donc l'ouvrage d'un inconnu, qui ne fe trouvant pas affez de fonds pour compofer un difcours, a pullé prefque tout ce qu'il dit dans les-écrits de faint Bernard. Les deux difcours fuivans furent auffirprononcés dans des Conciles. On croit le fecond de Giflebert, Abbé de Citeaux, auquel Alexandre III. écrivit. Il y est parlé de la mort d'Eugene III. comme atrivée depuis peu de tems, & du fchilime fous Alexandre III. qui ravageoit alors les-Eglifes.

Fig. 746.

SXXI. Les huit discours suivans ne sont pas du style de faint Bernard. On ne le reconnoit pas plus dans le Livre des Sentences, renvoyé déja par Horstius parmi les Livres douteux. On met même parmi les ouvrages supposés à ce Pere, la dispute d'un Juste avec Dieu; le Soliloque; la forme d'une Vie honnête. Le Miroir des Moines est d'Armoul, Moine Cistercien. Les opuscules qui suivent sont sans nom d'Auteur. On a supprimédans la nouvelle édition une Lettre au Chevalier Raymond, commé étant indigne de faint Bernard, & même de voir le

jour.

\*\*X X II. Il paroit que Gerard Vossius na fait imprimer, sousle nom de faint Bernard, le Traité qui a pour titre ces paroles :

\*\*Pourquoi dets-vous venus?\*\* que parce que ce saint Abbé les avoitfréquemment dans la bouche, ainsi qu'il est remarqué au chapitrequatre du premier Livre de fa vie; mais dans le treizièmetome de la Bibliotheque des Peres de Cologne, il porte lenom de David d'Ausbourg, de l'Ordre des Freres Mineurs,
avec ce ritre : Formule des Novices; & une Epitre dédicatoire
à Berthold. Le Traité de la maniere de bien vivre, adressé pu
un Anonyme à fa Geur, ne convient ni à faire flerand, ni à safœur Humbeline, qui avoit été mariée avant d'embrasifer l'état-

(Sp. 13) Monastique; au lieu que la sœur de cet Ecrivain n'étoit pas encore engagée dans le mariage.

Pig. 909. XXIII. Les Cifierciens n'admetroient dans leurs Offices que de la profe; d'où vient que faint Bernard, en composante ceiui de faint-Victor, ne s'est point assurent à la contrainte des

# PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 450

vers, mais qu'il a même négligé la rime. On ne peut donc lui attribuer avec vraisemblance, le Poème à Rainaud, qui est en vers hexametres, ni les autres petites pieces de poesse qui suivent, ni même la Prose rimée sur la Naissance du Seigneur.

XXIV. Le sixième & dernier Tome des Œuvres de faint Sixième To-Bernard, comprend les Sermons de Guerric, Abbé d'Igny, mc. Sermons de pour les Fêtes de l'année. Il avoit été Chanoine de Tournai, Guerrie, Abavant de se retirer à Clairvaux pour y vivre sous la discipline de bé d'Igny faint Bernard. Ce fut vers l'an 1131, après la mort de Humbert. pag. 926. Abbé d'Igny dans le Diocèfe de Reims, que Guerric fut choisi pour lui fucceder. Nous devons au foin qu'il prenoit de l'instruction de ses Religieux, les Sermons qui nous restent de lui. Ils méritent d'être lus, & ne font pas beaucoup au-dessous de ceux de faint Bernard. Nous en avons en tout cinquante cinq. On les a réimprimés dans le vingt-troisiéme tome de la Bibliotheque des Peres, à Lyon. Manriquez met sa mort en 1157.

·Chartreuse, à cause de la liaison d'amitié qui étoit entre lui & ce la Chartreuse, Saint. Dom Mabillon y en a ajouté une quatriéme, imprimée 70% 1066, dans le premier tome de ses Analectes. Elle a pour but de montrer la supposition de quelques écrits attribués à saint

Jerôme.

X X V I. Il est peu de Saints qui ayent eu un si grand nombre Vie de sint & de si illustres Historiens, que saint Bernard. Le premier est Bernard, par Guillaume de faint Thierry, qui, de cette Abbaye dont il étoit faint Thierria Supérieur, passa à Signi pour y vivre en simple Moine. Il étoit pag. 1077lié d'une étroite amitié avec faint Bernard, qui l'estimoit pour sa sagesse & pour son sçavoir. Mais quelqu'estime qu'il eût pour l'Abbé Guillaume, il ne voulut pas lui permettre de quitter fon Abbaye pour venir demeurer à Clairvaux. Demeurez, ce Ezil. 86. sont les termes de la Lettre qu'il lui écrivit à cette occasion, demeurez, si vous m'en croyez, en l'état où Dieu vous a mis. & travaillez pour le bien de ceux que vous avez à conduire. Guillaume écrivit le premier Livre de la vie de ce Saint, de son vivant même, mais à son insçu. C'est ce qu'il dit dans la préface, où il marque qu'il l'écrivoir à Signi, Monastere dans le Diocèse deReims. Helin lui avoit succedé en 1135 dans l'Abbaye de faint Thierri au même Diocèfe. Guillaume s'étoit retiré à Signi quelque tems auparavant. Il n'y commença à écrire la vie de faint Bernard, qu'après la translation de Clairvaux en un lieu plus

M mm ii

spacieux & plus commode, & après que saint Bernard eut éteint les schismes, & réfuté les hérésies dont l'Eglise avoit été agitée. On doit donc mettre ce premier Livre de sa vie après l'an 1140. ou 1145. Guillaume mourut avant faint Bernard.

Vie de saint Bernard, par l'Abbé de Bonneyal.

XXVII. Après la mort de ce Saint, Amaud, Abbé de: Bonneval, Ordre de faint Benoît, dans le Diocèfe de Chartres, continua l'ouvrage commencé par l'Abbé Guillaume, & fit le fecond Livre de la vie de faint Bernard. On a une de fes Lettres à cet Abbé, qui est la trois cens dixiéme. Il y avoit alors à Clairvaux plusieurs personnes de Lettres, capables de faire la vie de ce Saint; mais ils aimerent mieux en charger Arnaud, qui nous fait observer dans cette commission, un trait de leur modeftie.

Bernard, par Groffroi.

XXVIII. A ces deux Livres Geoffroi, Moine de Clairyaux, en ajouta trois autres vers l'an 1153, ou 1154, treize ans après sa conversion, ou sa retraite à Clairvaux. Il étoit d'Auxerre, & avoit étudié sous Abaillard. Il sut Secretaire de faint Bernard. avec Nicolas de Clairvaux, l'accompagna dans ses voyages de France & d'Allemagne; fut avec lui au Concile de Reims en 1148, dont il écrivit l'histoire, à la priere du Cardinal d'Albe. Il fucceda à Bernard, Abbé d'Igni, & enfuite à Fastrede, Abbé de Clairvaux, mort en 1162. Il ne gouverna ce Monastere qu'environ quatre ans. Mécontent de sa Communauté, il l'abandonna pour passer à Fosse-Neuve en Italie. Ce qu'il dit de faint Bernard est d'autant plus digne de croyance, qu'il ne rapporte presque rien qu'il n'eût vû. Il composa divers autres ouvrages; un Commentaire sur le Cantique des Cantiques; la vie de faint Pierre de Tarentaife; un Traité contre Gilbert, Evêque de Poiriers; un autre contre Abaillard; quelques Lettres & quelques Sermons.

Rocueils des miracles de S. Bernard,

X X I X. Dom Mabillon ne doute point que le même Geoffroi ne foit du nombre de ceux qui ont recueilli les miracles de faint Bernard, dont on a composé doux Livres imprimés à la fuite de fa vie. Le premier est divisé en trois parries, dont la premiere a pour Auteur Philippe, Moine de Clairvaux, qui l'adressa à Samson, Archevêque de Reims. La seconde est dédiée au Clergé de l'Eglise de Cologne, par cinq Moines de la même Abbaye, entre lesquels Geoffroi & Philippe sont nommés. La troisième est de Geoffroi seul, & adressée à Hermann, Evêque de Constance. Ce Livre, avec les cinq précédens se trouvent dans les Bollandistes, au 20 d'Août, de même que dans la

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 461

nouvelle édition des Œuvres de faint Bernard. Suit dans cette édition un fecond Livre des miracles de ce Saint, compté pour le septicine de sa vie, tiré des monumens qui concernent l'origine, ou le commencement de l'établissement de Citeaux, & des fragmens des Livres qu'Herbert avoit composés des miracles operés par les Moines de cet Ordre. Ces fragmens sont aussi rap-

portés par les Bollandistes.

XXX. On peut mettre encore au nombre des Historiens de faint Bernard, Alain , qui , d'Abbé de la Rivoure , fut fait Evêque d'Auxerre, & gouverna cette Eglife depuis l'an 1153, jusqu'en 1161, qu'il retourna à Clairvaux, où il mourut en 1181. Son ouvrage n'est, à proprement parler, qu'une compilation des cinq Livres de la vie de faint Bernard, par Guillaume de faint Thierri, Arnauld de Bonneval, & le Secretaire Geoffroi. Mais il a mis les faits qu'ils racontent dans un ordre beaucoup plus exact, & plus suivi. Il y a ajouté le testament de saint Bernard, dont ces trois Ecrivains n'ont rien donné. Le Pere Chifflet sie imprimer en 1679 une autre vie de faint Bernard, qu'il croit être du Secretaire Geoffroi, mais différente des trois derniers Livres de la vie de ce Saint. Ce ne font, suivant la conjecture de l'Editeur, que des materiaux que Geoffroi avoit amassés pourle commencement de la vie du Saint, & qu'il ne voulut pas mettre en œuvre par considération pour Guillaume de faint Thierri & Arnauld de Bonneval , qui avoient déja donné les premieres années de l'histoire de faint Bernard.

XXX I. Vers l'an 1180 Jean , surnommé l'Hermite , fit en Vie de faint deux Livres la vie de faint Bernard, qu'il dédia à Pierre, Évêque Bernard, per de Tusculum, fait Cardinal en 1178 par le Pape Alexandre III. mite, Cette vie n'est complette ni dans la nouvelle édition, ni dans celle du Pere Chifflet, qui l'a fait entrer dans fa differtation fue la noblesse de l'extraction de faint Bernard. Ensuite des deux Livres de Jean l'Hermite, Dom Mabillon a-mis le Poëme du Moine Philothée, intitulé : de la vie & des mœurs de faint Bernard ; quelques-autres piéces en vers à la louange de ce Saint; la description de l'emplacement du Monastere de Clairvaux; le discours prononcé à son anniversaire par l'Abbé Geoffroi; fa Lettre au Cardinal d'Albe; fon Opuscule contre Gilbert, Evêque de Poisiers; sa Lettre à Josbert, contenant quelques remarques fur l'Oraifon Dominicale; les actes de la canonifarion de S. Bernard; & les témoignages que l'on a rendus à fon sçavoir-

& à fa verru.

Mmm-iii

# 462 SAINT BERNARD.

Doctrine de S. Bernard für l'Eucharistie,

X X X I I. Les Historiens de sa vie & de ses miracles en one rapporté des circonstances dont il est important de faire ici mention, parce qu'elles sont des preuves évidentes de sa foi sur la présence réelle dans l'Eucharistie. Amaud de Bonneval, dit que saint Bernard étant à Milan pour les affaires de l'Eglise, on lui amena par force une Dame de cette Ville, polledée du démon, qui l'agitoit si violemment, que dans le tems de ses convultions, elle reffembloit plutôt à un monstre qu'à une femme; que le saint Abbé offrit pour elle le Sacrifice dans l'Eglise de faint Ambroise, & qu'après l'Oraison Dominicale, ayant mis le Corps facré de Notre-Seigneur fur la patene qu'il tint élevée fur la tête de la possedée, il parla ainsi au démon : Voici ton Juge, ô méchant esprit, voici celui à qui appartient le souverain pouvoir. Résistes-lui, si tu le peux. Voici celui, qui peu de tems avant que de souffrir la mort pour notre salut, a dit : C'est maintenant que le Prince du monde va être chaffé dehors. C'est (a) ici le même Corps qu'il a pris de celui de la Vierge; le même qui a été étendu sur le bois de la Croix ; qui a été mis dans le tombeau; qui est ressuscité d'entre les morts; qui est monté au Ciel à la vue de ses Disciples. C'est donc au nom de cette terrible Majesté que je te commande de sortir de cette femme. Le démon fut contraint d'obéir, & d'avoyer par sa fuite, quelle puissance & quelle efficace résident dans les divins Mysteres. La liberté de l'esprit & celle des sens surent rendues à cette Dame ; sa figure changée , & la tranquillité de son ame rétablie. Tout Milan fut témoin du miracle. Le même Ecrivain raconte que faint Bernard eut aussi recours à l'Eucharistie pour vaincre l'obstination de Guillaume, Duc d'Aquitaine, dans le schisme, & pour le faire entrer dans des vues de paix & de conciliation, qu'il avoit toujours rejettées. Nous avons rapporté ses paroles dans l'abrégé de sa vie , & nous nous contenterons de trans-

<sup>(4)</sup> Expleti Ozaione Dominici efiseccia holtun aggredinu vi benaur. Patenar fiquelem calicia fairum Domini Corpus imponens. & multieria capiti figureponens taiia loqui-baurz. . . . . . Hoc illud Corpus Goud-baurz. . . . . . Hoc illud Corpus Goud-halpur Comit extraction efit quod Joseph Comit extraction efit quod finamulo pratit i quod de morte furresit i quod vialembus Dificipulis afendiria (Gapoga vialembus Dificipulis afendiria (Ga-

füm: In hujus ergo Majestatis seribli poteshate, sihi, spiritus maijane, przejsb utab bie ancilla ejus egredise conangere eam deincepa non przsiumas.

"Purso diabolo, muliter mentis sita compose efficia, redditis cum ratione sendon Deum concilla gratias egis. Sec. Analid. Bonnavillis. sib. 2. vit. Bernardi, cop. 3, p22. 1113.

PREMIER ABBÉ DE CLAIRVAUX, &c. 463 crire (a) ici en latin, celles qui attestent sa croyance sur la réalité du Corps & du Sang de Jesus-Christ dans l'Eucharistie.

# 6. X V L

De quelques Ecrits de faint Bernard, publiés depuis la derniere édition de ses Œuvres.

I. Es Ecrits de faint Bernard dont nous avons parlé jus- Feriu de S. \_\_ qu'ici , se trouvent dans le même ordre dans la dernière bics depuis la édition qui en a été faite par Dom Mabillon , & que l'on a mise derniere édiplus d'une fois fous la presse; scavoir, en 1666, 1690 & 1719, Ocuvres, a Paris. C'est à cette derniere que nous nous en sommes tenus. Depuis ce tems Dom Martenne & Dom Durand ont publié plutieurs Lettres de ce Pere, & quelques-uns de ses opuscules,

ou d'autres monumens qui interellent son histoire.

11. Dans le premier tome de leur grande collection , ils ont Leures de 3. donné, fur un manuscrit de saint Vaast d'Arras, trente-cinq Lettres adressées à diverses personnes. Dans la première, faint collec. Marten. Bernard exhorte deux personnes mariées, le mari & la semme, Pag. 126. à la pratique des bonnes œuvres, furtout de l'aumône; en leur représentant que Dieu n'avoit rendu le tems présent si facheux aux pauvres, quatin que les riches en priffent occasion de s'amatter plus facilement un tréfor dans le Ciel. Dans la feptième. il fait des reproches à l'Evêque de Troyes d'avoir conferé un Archidiaconé à un enfant qui ne scavoit pas encore se gouverner lui-même.-La huitiéme, est à un Abbé qui s'appliquoit à rétablir fon Monastere. Saint Bernard l'exhorte à v faire refleurir aussi les bonnes mœurs, & l'hospitalité. Par la dixième, il détourne un de ses amis de recevoir un Bénésice de la main d'un Militaire, difant, qu'on n'en doit recevoir que de la main de fon: Evêque .-

(a) Vir Dei jammon fe agens ut homi- , Ecclefiz quain tu perfequents . . . . Numquid & ip um spernes; numquid & splum ficut fervor e,us contemnes ! . . . Viceus Comes Abbetem in tpiritu vehemeni proforas egreditur, & verbis tertibilibus ag-greditur Ducem: Rogavimus te, inquit, & ferentem in manibus, expavit. . . . & cuch threwitti no. . . . . . Fc.e ad te processit | amens folo provolvitur. Id. ilid. cap. 6 .

nem , Corpus Domini fuper pat : name ponit & fecum tollit , arque innea facie & flammeis oculis non fugplicans , ted minax Falsus Varginis qui ed Crout & Dominus- pas tials-

# SAINT BERNARD,

Pse. 330. III. Après la mort d'Hildebert, Archevêque de Tours, artivée le 18 Décembre 1136, le Chapitre choidit canoniquement Hugues, recommandable par la noblesse de par la prudence. Mais il sur troublé dans son élection par un nommé Philippe. Il y eut procès entre les deux contendans. Le Pape Janocent II. délègua faint Bernard pour le terminer. C'est le sujet de su Lettre de ce Pape, à qui si satire la nullié de l'élection de Philippe. Il sui en écrivit six autres en saveur de l'Evêque Hugues. Quand il se présentoit à Clairvaux quelqu'un dont les socces n'étoient pas sutifiantes pour soutenir l'ausseiné de la vie que l'on y menoir, il l'adressiot à quelqu'abbé d'un Ordre plus doux. C'est ce que l'on vot par la viage-unième Lettre. Mais il ne les envoyoit, qu'après avoir éprouvé leur vocation.

Peg. 736.

IV. Confulté par un de fes amis fur les qualités d'un jeune homme qui recherchoit en mariage une perfoine de la première confidération, il ne fit aucune difficulté de dire à cet ami le mal qu'il connoiffoit en ce jeune homme, & l'éloignement qu'il lui fçavoit pour le bien. La Lettre fuivante, qui est la vingttroifiéme, regarde un Moine forti de fon Monaftere pour aller confulter faint Bernard, fur l'obligation qu'il se croyoit d'accomplir le vœu qu'il avoit fait d'abord, d'entrer dans un Monrastere distérent de celui où il avoit fait profession. La décision sur, que le premier vœu n'ayant pas été fait publiquement, & les deux Monassers du deux Monassers de deux Monassers de deux donassers de deux Monassers de deux donassers de deux Monassers de deux Monassers de deux devoit rester.

dans celui où il étoit engagé pour lors.

V. La vinge-fixiéme Létrice à Amedée, Abléé de Haute-Combe, est pour le prier de faire ses excuses au Roi de Sicile, de ce qu'il ne lui avoir point envoyé de sex Religieux; de lui dire, qu'il sé toienn préts à partir, lorsqu'on étoit venu lui annoncer de sa part, qu'il n'en salloit que deux pour aller reconnière le lieu où l'on veuloit bâtir le nouveau Monastere, & que ces deux Moines pariroitent au premier ordre du Roi. Par la vingehuitisme, il prie le Roi de France de lui permettre de ne point acquiescer à l'élection qu'on avoit stite de lui pour remplir le Siège Archiépiscopal de Reims, vacant, ce semble, par la mort de Renaud.

P.E. 740. VI. Pendant la famine qui regna presque par tout en 1146, Epil. 30. faint Bernard écrivit à ses Freres, non-sculement de soulager de leur lubstance les pauvres, mais d'y exciter encore les autres. Trois ans après, c'est-à-dire, en 1149, il écrivit à la Reine &

PREMIER ABBE DE CLAIRVAUX, &c. 466

tante de l'Empereur des Espagnes; que la Communauté de Clairvaux l'avoit volontiers affociée, & confenti que l'on fit pour elle pendant sa vie, & après sa mort, la même chose que pour un Religieux du Monastere. Il la pria par la même Lettre. qui est la trente-quatrieme, d'appaiser un différend survenu entre les Religieux du Monastere de Careda, & ceux du Monastere de l'Espine, ou de le faire juger par les Evêques Diocèsains.

VII. La Lettre trente-cinquiéme est une réponse à celle Pag 7446 que faint Bernard avoit reçue de l'Evêque d'Albane, qui lui demandoit son Homélie sur le Fermier d'iniquité dont il est parlé dans faint Luc. Le faint Abbé la lui envoya avec un petit coûteau à manche d'yvoire appellé Quinivers. Ces Lettres font fuivies de quelques notes, ou observations des Edireurs. fur les inscriptions de plusieurs Lettres de l'édition de Dom Mabillon. Ils remarquent, par exemple, que la Lettre soixante-sixiéme dans cetre édition, s'adresse à Geoffroi, Abbé de faint Medard, au lieu que dans quatre manufcrits différens elle est adressée à Geoffroi, Abbé de faint Thierri; que la deux cens foixante-quatorziéme dans Dom Mabillon est à Guy, Abbé de Trois-Fontaines, quand il étoit à Rome; mais que dans deux manuscrits. l'un de Liege, l'autre d'Orvalle, elle est à Hugues, Evêque, touchant le Prevôt d'Auxerre. Ces observations, & plusieurs autres, que l'on doit à Dom Martenne & à Dom Durand, pourront trouver place dans une nouvelle édition de faint Bernard.

VIII. Ils ont aussi découvert & publié une Hymne de ce Saint en l'honneur de saint Malachie, Archevêque d'Irlande, & Makshie, mort à Clairvaux. En la comparant avec celles que faint Bernard a faites pour faint Victor, on y reconnoît aisément le même

génic. IX. Enfin, nous leur fommes redevables de la découverte Leure à Hend'une Lettre de saint Bernard , ou des Moines de Clairvaux qui i, ficre du l'accompagnerent dans fon voyage d'Allemagne, à Henri, tom. 1, Ance-Novice en cette Abbaye, frere du Roi Louis. Cette Lettre étoir à dat. Mertes. la tête du recueil des miracles que S. Bernard avoit faits en Allemagne. Ce recueil, dans les éditions de ses Œuvres, est adressé à Samson, Archevêque de Reims; mais il est vraisemblable que "les Compagnons de faint Bernard l'envoyerent d'abord à ce

jeune Prince qui s'étoit fait Novice à Clairvaux, foit pour lui · faire plaisir, soit pour sa consolation, & celle de tous les Freres, & qu'ensuite ils l'adresserent à l'Archevêque de Reims. Cette Tome XXII.

Nnn

#### SAINT BERNARD, 466

Lettre se trouve dans le premier tome des Anecdotes imprimé à Paris en 1717.

S. XVII.

Jugement des Ecrits de saint Bernard. Catalogue des éditions qu'on en a faites.

des écrits de S. Bernard.

Jugement I. The Lus on lit les Ecrits de S. Bernard, plus on en admire les beautés. L'on y voit d'un côté reluire la doctrine. le zèle, la piété; de l'autre, briller un esprit naturellement noble, vigoureux, fublime; mais doux, complaifant, poli, & une éloquence fans enflure & fans fard , plus embellie des graces de la Nature, que de l'Art. Son style est vif, serré, pleind'onction, varié, suivant la dissérence des matieres & des sujets. Ses penfées font élevées ; ses fentimens ne respirent que la vertu ;. tous ses discours portent à Dieu , & à l'amour des choses célestes. Il ne cherche qu'à échauffer le cœur , & non à lebrûler. Ses reproches ne tendent pas à aigrir le pécheur, mais à l'émouvoir; à le toucher, non à l'insulter. S'il le reprend, s'il le menace,s'il l'effraye,c'est sans indignation & sans colere, uniquement par un effet de son zèle pour le falut des ames. Ses caresses. netiennent rien de la flaterie. Il loue, sans inspirer des sentimens d'orgueil, & dit les vérités sans offenser. Mélant par-tout la douceur à la vivacité de ses expressions, il plait & échausse tout ensemble. L'on diroit qu'en même-tems que les paroles coulent de sa bouche comme un fleuve de lait & de miel , il sort de son: cœur un torrent de sentimens enflammés de l'amour le plus pur. L'Ecriture sainte lui est si samiliere, qu'il en employe à chaque période les paroles & les expressions. Il n'en use pas toujours demême à l'égard des écrits des Peres, quoiqu'il en suive la doctrine, il la propose d'une maniere qui lui est propre. Il s'étend peu sur la discipline de l'Eglise. Son goût étoit décidé pour la morale, la spiritualiré, & l'allégorie.

Editions par ticulieres de fes ouvrages.

 On a sçu dans tous les tems apprécier le mérite des ouvrages de saint Bernard. Avant l'invention de l'Imprimerie, il s'en fit des copies sans nombre. Depuis, on les a mis très souvent fous la presse. La prensiere édition est celle de Mayence en 1475 par Pierre Schoyffer. Elle ne comprend que les Sermons du Tems, des Saints, & de divers sujets, avec le Livre aux Chevaliers du Temple, & quelques opuscules supposés à faint

# PREMIER ABBE DE CLAIRVAUX, &c. 467

Bernard. On met pour la feconde, celle qui se site à Rouen, sans date, à coû l'on sit entret rots de ses principaux écris; sie Livres de la Considération; l'Apologie à Guillaume de saint Thierri; & le Trairé du Précepte & de la Dispense. Dans celle de Brustelles en 1481, on a joura aux Sermons du Tems & des Saints, des Lettres de saint Bernard. Cette édition est sans nom d'Editeur & d'Imprimeur. Celle de Paris, en 1494, est de Maitre Rouauld, Docteur en Théologie. On y trouve trois cens dix Lettres avec les Sermons sur les Cantiques. Il s'en sit une à Bresse, en 1501; & deux ansaprès une à Venise. On donna place dans celle de Bresse aux Homélies sur Misses.

III. Toutes ces éditions étoient très-imparfaites, & ne con-Enione gettenoient qu'une partie des ouvrages de faint Bernard. Mais en néraler. 1983 Jean Bocard & Joffe Clickhou les raffemblerent, pour la soriginaux de la Bibliotheque de Clairvaux, il les firent imprimer à Paris, chez Jean Petit , Imprimeur de l'Univerfité. Cette édition eff intitutée, Séraphique. Elle fur termile fous prefie en 1513 à Lyon, chez Jean Cleyn, avec les dificours de Gillebert de Hoillande fur le Cantique, par les foins de Joffe Clichou de Nieuport. Il s'en fit depuis plusfieurs autres éditions, rant à Lyon, aux Paris & 3 venife. Une des blus correctes et le celle de Lyon.

qu'à Paris & à Venife. Une des plus correctes est celle de Lyon 1540, 1544, par deux Moines de Clairvaux, Lambert & Laurent. C'est celle-là que suivit François Comestor, Docteur de Sorbonne, dans la révision qu'il sit des Œuvres de saint Bernard sur les manuscrists de ce College. Il y trouva l'éplique du Livre de l'amour de Dieu, & l'opuscule de l'amour de Dieu, & de la dignité de cet amour, non imprimés jusques-là, ce qui rendit son édition plus ample que les précédentes. Elle parur à Paris, chez la veuve de Claude Chevallon, e n. 1547 & 1566. On en cite une de Venis de n. 1549 n. 20. in-4.º

I V. Pendant que Comeflor revoyorà à Paris les ouvrages de fain Bernard, Antoine Marcellin les confrontoir à Bafle avez les anciens exemplaires. Trouvant Pordre des éditions précènens défentes défécheux, il le changea, mie en premier lieu les Sermons; en fecond lieu, les Lettres; en troillème lieu, les Trairds; puis les Ecrits fuppolés, ou étrangers. Le rout fut imprimé avec les Noœs critiques de fa façon, chez Jean Hervage, en 1520 & 1563. Jean Gillot en donna une nouvelle, à Paris, chez Jean Mivelle, en 1572, qui fint frimprimé avec Mavers en 1576, & &

Nnnij

rai.

Paris en 1586, sous le symbole du grand Navire, & dédiée au Révérend Pere Gui Cornuar, Abbé de Clairvaux. Il yeu peu , d'années dans le feizième siécle où il ne parûr quelqu'édition de saint Bernard, & ce fur à peu près la même chose dans le dix-

septiéme. V. Nous marquerons ici celle d'Edmond Tiraquau, Moine de Citeaux, en 1601 ; de Jean Picard, Chanoine régulier de faint Victor, en 1609; celle d'Anvers, en 1620. On trouve dans celle-ci quatre opuscules publiés par le Pere Gretzer, à Ingolstat en 1617. Celle de Jacques-Merlon Horstius. Curé à Cologne, fortit de dessous la presse en 1641 dans la même Ville en deux volumes in-fol. Le Public la reçut avec applaudissement ; & elle fut réimprimée à Paris en 1658 par la Société des Libraires, fous le signe du Navire. Horstius dédia l'ouvrage à faint Bernard même, & rendit compte de son travail dans une Présace au Lecteur. Ces deux volumes sont divisés en six-tomes. Le premier contient les sept Livres de la vie de ce Saint, diverses pieces qui y ont rapport, & ses Lettres avec des notes. Le second, ses Sermons, les Paraboles qu'on lui a attribuées, l'Office de S. Victor, & l'Hymne fur la Passion du Seigneur. Le troisiéme. fes Commentaires fur le Cantique des Cantiques. Le quatriéme, les Livres de la Considération, de la vie & des mœurs des Evêques, fon Apologie à Guillaume de faint Thierri, & divers autres Traités. Le cinquiéme, les ouvrages douteux, supposés. ou étrangers, comme les Sermons de Gillebert de Hoillande. Le sixième, les ouvrages de deux Disciples de saint Bernard ; fçavoir, Gillebert de Hoillande, & Guerric, Abbé d'Igni.

Edition de Dom Matillon, VI. Horstius s'étoit donné beaucoup de peine pour rendre fon édition correcte; mais y ayant remarqué des fautes notables , & peu content de l'impression, il se préparoit à en donner une plus correcte, à tous cégards , lorsque la mort rompit son destiné le 20 d'Avril 1 644. Alors Dom Chantelou , Bénédichin de la Congrégation de faint Maur , reçut ordre de se Supérieurs de revoir & corrèger le texte de faint Bernard, sur les manuscrites qui se trouvoient en France. Il sti imprimer à Paris en 1662, en un volume in-4º. la vie de ce Saint, par Alain, Evéque d'Auxerre ; ses Sermons & la vie de faint Malachie par saint Bernard. Dom Chantelou étant mort le 3d e Novembre 1664, Dom Mabillon stu chargé de continuer l'édition projettée. Il ne secorted, il é sapplique ancore à séparer les ouvrages s'uppossignes.

PREMIER ABBÉ DE CLAIR VAUX, &c. 469 d'avec les véritables, & à mettre ceux-ci dans un meilleur

ordre.

VII. On connoît quatre éditions des écrits de faint Bernard par Dom Mabillon : deux en 1666 à Paris, chez Frederic Leonard, l'une en huit volumes in-8°. l'autre en deux volumes in-fol. Celle-ci fut remise sous presse en 1690, & dédice au Pape Alexandre VIII. Il étoit prêt d'en publier la quatriéme, lorfou'il mourut le 27 de Décembre 1707. Elle fut mile au jour en 1719 par Dom Massuet & Dom Tixier qui l'ont augmentée d'une nouvelle Préface générale. & de quelques Lettres; scavoir, deux au premier volume, qui font la quatre cens dix-huit & la quatre cens dix-neuviéme; une troisiéme déja publiée par M. Baluse; deux Chartes pour le Monastere de Luxeu, & la troisième partie de la Lettre aux Freres du Mont-Dieu, que Dom Massuet fait voir être de Gui, ou Guigues, cinquiéme Prieur de la grande Chartreuse. C'est sur l'édition de 1710 qu'a été faite celle de Verone en 1726. On y a ajouté, par forme d'Appendice, les Lettres de faint Bernard, rapportées par Dom Martenne dans le premier tome de ses Anecdotes & de sa grande Collection. Il en a été parlé plus haut. Il est inutile d'entrer dans le détail de l'édition de faint Bernard par Dom Mabillon. Nous l'avons affez fait connoître par l'usage de ses Présaces & de ses Notes, dans la critique & l'analyse des écrits de ce Pere, & par l'ordre que nous avons suivi, qui est le même que dans cette édition.

VIII. Én 1575 Hubert Lescot, Chanoine régulier, traduisit & sit imprimer en François les Sermons & les opuscules de faint Bernard. Philippe le Bel , Docteur de Paris , en donna une nouvelle version en 1622, & y ajouta la traduction de quelques Lettres. Dom Antoine de Saint-Gabriel, Feuillant, traduisit de nouveau les Sermons de saint Bernard ; ils furent imprimés à Paris en 1681, chez Jacques de Laize-de-Bresche. Il s'en fit une autre édition chez Jean Dupuis. Et une troifiéme en 1686 chez Leonard Plaignard. A l'égard des Lettres de ce faint Docteur, on en connoît deux traductions Françoifes, l'une de M. Roy, à Paris, en 1702, chez Jean Moreau, en 2 volumes in-8º. L'autre de M. de Villefort, en 1715, auili en deux volumes. Il l'avoit annoncée dans fa Préface fur la vie de faint Bernard, qu'il fit imprimer en François en 1704, à Paris, chez Jean de Nully, in-4°. On en avoit déja une par M. Lamy, ou M. le Maître, imprimée en la même Ville en 1648, chez Antoine Vitré, in-4º. En 1658 le fieur des Mares traduitit en François,

Nanin

Elitions

& publia en cette langue à Paris, chez Guillaume de Luvnes : les Livres de la Considération en un volume in-12. Il v en avoit une édition Italienne dès l'an 1606, in-4°. à Venise, par les soins de Renaud Retini ; mais ils furent aussi imprimés séparément en Latin , à Paris en 1701 , in-8°. Dom Mabillon , Auteur de l'édition, prit foin qu'elle fût en bon papier & en beaux caracteres. averti que le Pape Clement XI. souhaitoit de s'appliquer à la lecture d'un ouvrage qui avoit été fait pour Eugene III. l'un de

ses Prédécesseurs. I X. Dom Gabriel Gerberon mit en François le Livre de faint Maur. Pag. Augustin, de la grace & du libre arbitre, & celui de faint 169. Bernard fur la même matiere. Nous ne scavons ni le lieu, ni l'année de cette édition. On ne connoît pas non plus le lieu de l'édition Latine du même Traité, par Higatus Ranucius, avec un Commentaire de sa façon; mais on sçait qu'elle est de l'an 1640 . in-40. Le Dictionnaire de l'Académie de la Crusca fait mention d'une version Italienne des Lettres de faint Bernard, par un sçavant Florentin. Ses Sermons avoient été traduits en

rom. 1 , Bib! 610.611.

Latin. pag. cette langue des l'an 1420 par Jean de Tussignano, Evêque de Ferrare; mais ils ne furent imprimés qu'en 1558, in-8°. à Venife. Il y en a une autre version de l'an 1495, in-4°. sans nom du Traducteur. On connoît encore une traduction Allemande de quelques Hymnes de faint Bernard, publice à Hambourg en 1633, in-40. par Joseph Vuillelme.

### CHAPITRE XXI.

PIERRE, Abbé de Cluni, surnommé LE VENERABLE.

Pierre le I. Vénerable. Ses commencomens.

RIGINAIRE de la premiere (a) Noblesse d'Auvergne, Maurice fon pere, & Raingarde fa mere, l'offrirent à Dieu dès l'enfance. Saint Hugues, Abbé de Cluni, étant furla fin de sa vie, le reçut à profession. C'étoit (b) l'usage de n'y admettre personne avant l'age de quinze ans. Pierre, en état de se former dans la vertu & dans les sciences, sut envoyé au Monastere de Saucillanges , où l'on tenoit (c) des Ecoles

<sup>(</sup>a) Mabillon. lib. 70 , annal. num. 19 , 1 (b) Confuerud, Cluniac, lib. 3, cap. 8. (c) Mabillon. lib. 68; num. 100.

publiques. Il y fit en peu de tems de grands progrès. A peine en étoit-il forti qu'on le fit Prieur à Vezelai, & ensuite Prevôt de Domena dans le Diocèfe de Grenoble.

II. Hugues, fecond du nom, Abbé de Cluni, étant mort vers Abbé de Clule mois de Juillet (a) de l'an 1122, Pierre Maurice fut choisi pour nien 1122, lui fucceder, & son élection confirmée par le Pape Calixte II.

Pierre étoit alors âgé d'environ trente ans. Il faut donc mettre sa naissance vers l'an 1092. On le compte pour le neuvième Abbé de Cluni. Pierre de Poitiers sit un poeme sur son élection, adressé aux Moines de Cluni, dans lequel il releve la noblesse de fa naissance, ses vertus & son scavoir. Des deux Lettres que le Pape Calixte écrivit à cette occasion, il y en a une à Pierre, l'autre à la Communauté de Cluni. Elles font l'une & l'autre du 21 Octobre 1122. La seconde qui n'avoit pas encore été rendue publique, se lit dans (b) le sixième tome des Annalles Bénédictines.

III. Avant Hugues II. Pons, Abbé de Cluni, en avoit dissipé les biens, & occasionné divers désordres par la légereté de son esprit, & le déreglement de ses mœurs. Pierre, pour remettre toutes choses en état, se fit aider par Matthieu, Prieur de faint Martin-des Champs, qu'il appella pour cet effet à Cluni.

Il y répblie le bon ordre-

IV. En 1146 le Roi Louis le Jeune voulant reglet le voyage divers Conde la Croifade, indiqua un Parlement à Chartres au troitiéme ciles, Dimanche d'après Pâques , 21 d'Avril. Saint Bernard (c) & l'Abbé Suger, qui regardoient Pierre de Cluni, comme un de ceux dont le conseil étoit le plus nécessaire, l'inviterent à cette Assemblée; mais il s'en excusa, tant sur sa mauvaise santé, que parce qu'il avoit convoqué pour le même jour un Chapitre à Cluni. Deux ans auparavant il avoit fait le voyage de Rome, aux (d) invitations du Pape Celestin. Il demeura en cette Ville jusqu'au Pontificat de Lucius II. qui le chargea d'une Lettre pour les Moines de Cluni, par laquelle il se recommandoit à leurs prieres. En 1134 Pierre fit (e) un autre voyage en Italie pour affister au Concile de Pise, où se trouverent un grand nombre d'Evêques & d'Abbés des Gaules. A son retour il appris

<sup>(</sup> a ) Mabillon. lib. 74 , Annal. num. ; lib. 78 , Annal. num. 86.

<sup>(</sup>d) Red, num, 20. ( b) Ibid. num. 6. ( e ) Miabillon. lib. 76 , Annal. num. 18 (c) Bernard, Epifl. 364; & Mabillon. & a6.

la mort de sa mere Raingarde, qui s'étoit depuis quelque tems confacrée à Dieu dans le Monastere de Marcigni,

V. Celui de Cluni étoit dans l'usage depuis sa fondation de recevoir, non-feulement les Etrangers, & ceux qui s'y réfugioient, mais aussi de répandre des aumônes de tous côtés. C'étoit comme le tréfor (a) public de la République Chrétienne. Cette dépenfe obligeoit nécessairement l'Abbé à recourir aux liberalités des personnes riches, non pour enrichir son Monastere, mais pour foulager les indigeas. Pierre voyant que les fonds lui manquoient, écrivit à Roger, Roi de Sicile, qu'il connoissoit seul en état de subvenir aux besoins de Cluni. Dans (b) une Lettre à ce Prince, il l'exhorte à se réconcilier avec Conrad. Empereur des Romains, en lui remontrant que leur inimitié étoit un obstacle à la vengeance qu'il falloit tirer des Grecs pour avoir, par leut trahifon, fait périr une grande partie de l'Armée des Croifés.

Son freend wovare à Reme en 1150.

VI. Pierre sit en 1150 un (c) second voyage à Rome pour les affaires de son Monastere, muni d'une Lettre de saint Bernard pour Eugene III. Il en fut reçu avec beaucoup d'honneur. On met (d) un troisième voyage de Pierre à Rome, sous le Pontificat d'Honorius III. en 1126, à l'occasion des troubles que Pons, & ceux de fon parti, avoient excités dans le Monaftere de Cluni, dont ils avoient pillé les biens, & mis à mort les Moines qui leur avoient résisté. Pons fut condamné par le Pape. & Pierre revint à Cluni, avec des Lettres du Pape à la Communauté de Cluni, à laquelle il ordonnoit de rendre à Pierre l'obéiffance, felon la Regle de faint Benoît.

Son voyage en Espagne en 4141.

VII. Les Pifans étant (e) en guerre avec ceux de Luques vers l'an 1141, Pierre passa en Italie dans le dessein de les réconcilier. Il avoit encore la dévotion d'aller faire ses prieres fur le tombeau du vénerable Matthieu, Cardinal, Evêque d'Albane, mort sept ans auparavant. La même année 1141, Pierre fit la (f) visite des Monasteres, Abbayes, Prieurés & Celles situés en Espagne, & qui dépendoient de Cluni. Pendant son séjout

<sup>(</sup>a) Mabill. ibid. lib. 78, num. 102; & 1 (d) Mabillon. lib. 74 , Annal, num. (a) Petrus, lib. 4, epift 37.
(b) Petrus, lib. 6, epift, 16; & Mabil.
lib. 79, Annal. num. 204.
(c) Petrus, lib. 6, epift, 46; & Mabill. 148. (e) Mabillon. lib. 77. Annal, num.

<sup>(</sup>f) Ibid. & Petrus , epift. 12 , lib. 4. \$5, 79 , Annal. num. 88.

dans ce Royaume, il s'appliqua à connoître les dogmes impies des Sarrazins, ou Arabes, dans le dessein de les résuter, quand il en auroit le loifir. Il traduifit aussi d'Arabe (a) en Latin, la vie de Mahomet.

Sa more em

VIII. Ce fut fur le témoignage de l'Abbé de Cluni, que le Pape Innocent II. (b) confirma la même année l'élection d'Arnoul, Archidiacre de Séez, pour l'Evêché de Lizieux, à la place de Jean son oncle, mort le 20 de Mai, Geoffroi, Comte d'Anjou, s'étoit opposé fortement à cette élection. Pierre, après avoir donné en une infinité d'occasions des preuves de son zèle pour l'Eglife, mourut en 1156 la nuit de Noël. La pureté de ses mœurs, & fes autres vertus, lui firent donner le titre de Saint presqu'au moment de sa mort, par Pierre (c) de Celles; & s'il n'a point encore été mis au nombre des Saints dont le culte est public, ce n'est (d) pas qu'il ne l'ait mérité. Il ne manque, ce femble, à son culte, que l'autorité de l'Eglise, où il est connu fous le titre de Pierre le Vénerable.

Ser (crim

IX. Tous ses écrits sont autant de monumens de sa pieté & de son zèle pour la discipline réguliere, surtout ses Lettres; élegantes pour son tems, mais souvent un peu longues. C'étoit fon génie, & fon inclination. Il n'approuvoit pas la brieveté dans celles qu'on lui écrivoit, la regardant comme un effet de la paresse, ou un désaut de sécondité dans l'esprit. On a recueilli les ouvrages dans la Bibliotheque de Cluni, & au vingt-deuxième tome de la Bibliotheque des Peres, où l'on a donné aussi un abregé de sa vie, avec deux épitaphes. Le Moine Radulphe son Disciple l'écrivit, & la dédia à Estienne, Abbé de Cluni, L'Auteur ne s'y est pas étendu, comme il le devoit, sur les actions de Pierre le Vénerable, ni fur ses miracles. Cette vie se trouve dans le sixième (e) tome de la grande collection de Dom Martenne; dans la Bibliotheque (f) de Cluni à Paris en 1614; & dans une ancienne Chronique du même Monastere. Voici le détail des ouvrages de l'Abbé Pierre.

X. Le recueil de ses Lettres est divisé en six Livres, Elles sont Livre , tonne ordinairement sans date. On les a placées suivant l'ordre de la 11, Bibliot. Chronique de Cluni. Celle qui est au Pape Innocent II. est de Pare pog. 835.

<sup>(</sup>a) Biblioth. Cluniac. pag. 1115.

<sup>(</sup>b) Petrus, lib. 4, epift. 7.

Tome XXII.

<sup>(</sup>d) Mabillon. lib. 80, Annal. num. 106.

<sup>(</sup>e) Pag. 1187. (f) Pag. 589.

171 1137, puisqu'elle sutécrite la septéme année de son Pontificat, commencé au mois de Février 1130. Pierre, qui avoit été à Pied ans le dessein de l'adier à appaire le schisme de l'Antipipe Pierre de Leon, en revint sans avoir rien site, parce qu'il tur atenqué en cette Ville d'une maladie qui l'oblige a de retourner à Cluni. Quelque tems après son retour il servier au Pape, pour le s'éliciter de sa constance à combattre les Schismatiques, lui fissant espeter dans peu une victoire complette sur les ennemis de l'Erest Il sécrité vi Marchine. Il vérous d'Albane, que la

pour le téliciter de la conflance à combattre les Schifmatiques , lui fillant effetter dans peu une vicloire complette fur les enne
Epit. , mis de l'Eglige. Il écrivit à Marthieu , Evêque d'Albane , que la mort du Roi d'Arragonayant occasionné des troubles en Espagne , pourroit bien en occasionner aussi dans les Monasleres de 
ce Royaume dépendans de Cluni. Par la même Lettre il prie cet 
Evêque , qui avoit été Moine de Cluni, de s'interesfler, s'i cela 
pouvoit se faire en conscience, à l'union d'une Prébende que 
l'Evêque de Troyes étoit disposé d'accorder à ce Monastere, 
comme il en possedici depuis longtems à Chartres & à Orleans. 
Il le prie encore de faire enforre que le Pape lui laissa le jugoment d'un Prêtre de la dépendance, qui au lieu de se trouver au 
jour marqué pour plaider sa cause, étoit allé lui-même à Pise la 
porter au Pape.

k.j. X.I. En recommandant à Haimerie, Cardinal & Chancelier de l'Eglife Romaine, la caufe des Moines d'Aniane, contrel'Evêque de Beziers qui les molefloir, il fe plaint de la définion qui regnoit alors dans fon Pays entre les Membres de l'Eglife, en lui faifant remarquer que les Superieurs traitoient mal leurs Inferieurs; que les Evêques en vouloient aux Moines; les grands aux petits; enforte qu'ils étoient moins occupés à patre le troupeau confié à leurs foins, ou à en nondre la laine. &

Epit. 4. à tirer le lait. Suivant les défirs de Hugues, Archevêque de Rouen, il lui fit (avoir que le Moine Guillaume s'étoit diffpolé à la mort avec de grands fentiments de pieté & de confiance; qu'après avoir confessé ses péchés, on lui avoir administré l'Extrême-Onclion, & ensuire le faint Viatique par deux sois, mais en deux ours distérens.

Epiji. 11. XII. Pierre demanda avec beaucoup d'inflances au Pape-Innocent II. d'agréer l'éléction que le Clergé & le Peuple d'Orleans avoient faite de Helie, Abbé de faint Sulpice, pour leur Evêque. Les fuifiages avoient d'abord été partagés; mais lorf-

qu'on s'y attendoir le moins, tous se réunirent. Sa Lettre à Adele, Comtesse de Blois, sœur du Roi d'Angleterre Henri I. est pour la consolet sur la mort de ce Prince. Le plus puissant

motif qu'il employe est, qu'il étoit mort muni de tous les Sacremens de l'Eglife, après avoir confessé ses péchés dans des sentimens de pénitence; & que l'on avoit fait pour lui à Cluni plus de prieres & de bonnes œuvres, que pour aucun autre Prince. Henri mourut auprès de Rouen le 2 de Décembre 1135. Dans une seconde Lettre au Pape Innocent II. Pierre le pria de con- Epist. 19: firmer la Sentence rendue dans le Concile de Jouarre au Diocèse de Meaux, par les Archevêques de Reims, de Rouen, de Tours, de Sens, & leurs Suffragans, contre les meurtriers de Hugues, Doyen d'Orleans, élu Evêque de cette Ville, & de Thomas, Prieur de faint Victor; & d'ajouter même quelque peine contre les coupables, s'il trouvoit qu'ils n'eussent pas été assez punis. Le Concile s'étoit contenté de les frapper d'excom-

munication. XIII. La Lettre au Moine Gislebert est une réponse à celle Epist. 202 qu'il avoit écrite à l'Abbé de Cluni , pour avoir de lui quelques instructions sur l'état de retraite qu'il avoit embrassé. Pierre recut cette Lettre le Samedi-Saint, & n'ayant pas trouvé le loisir de la lire avant l'Office, il ne fit aucune difficulté d'en faire la lecture étant assis auprès de l'Autel, l'Office déja commencé. Il ne se répentit pas d'une lecture qui lui parut néanmoins déplacée. Les fentimens de pieté dont cette Lettre étoit remplie, lui en inspirerent à lui-même; & en gémissant interieurement de se voir exposé au grand monde par les occupations de fa Charge, il fentit une vraie joie de scavoir que Gislebert vivoit, comme y étant mort. Il ne laissa pas, pour contenter la faim qu'il avoit de la parole de Dieu, de lui donner diverses instructions fur les devoirs & les vertus des Moines, ou plutôt des Reclus; car il paroît que ce Religieux vivoit dans la solitude, & enfermé, mais fous la dépendance d'un Superieur, de qui il recevoit le vêtement & la nourriture. Après sui avoir exposé les obligations, les avantages, les tentations du genre de vie qu'il avoit choisi, Pierre de Cluni lui dit: Que votre cellule soit vuide d'argent & des richesses temporelles, mais remplie de vertus; afin que ne pouvant y avoir d'union ni d'accord entre 2 Cor. 6, 15. Jesus-Christ & Belial, elle soit un lieu propre à conserver les tréfors célestes. Plaisez-vous tellement dans votre solitude, que vous ne méprifiez pas ceux qui vivent plufieurs ensemble. Estimez-vous le plus imparfait de tous, & le dernier en vertu. Pensez, qu'étant en Communauté ils ont à supporter le joug de l'obéissance, & qu'ils ont quantité de saints exercices que

Oooii

vous n'avez pas. Faites votre premiere occupation de la priere; appliquez-vous ensuite à la méditation des vérités saintes; puis vous vous occuperez de la lecture, faifant de férieuses réflexions sur ce que vous aurez lû. Ces trois exercices seront suivis du travail des mains. Si vous avez des marais dans la proximité. de votre retraite, faites des nattes, à l'imitation des anciens Moines. Elles vous fervitont de lit pour dormir. Arrofez-les de vos larmes tous les jours, & fléchiffez si souvent vos genoux sur elles devant Dieu, que vous les usiez. Je ne vous prescris rien touchant les jeunes, les veilles, & les autres macérations du corps, ne connoissant ni votre complexion, ni votre vie passée, ni à quel dégré de graces Dieu vous a favorisé, ou vous favorifera. Comme vous ne fermez, ou n'ouvrez la porte de votre cellule, que suivant les besoins; n'ouvrez votré bouche que pour édifier vos Freres, & exhorter à la vertu les personnes de pieté qui iront vous voir. Fermez-la pour tous les discours inutiles, ou qui sentent la vanité, ou le murmure, ou la médisance. A l'exemple de Moyfe, intereffez-vous auprès de Dieu pour son Peuple; priez particulierement pour l'Eglife, furtout en ce tems ; pour ceux qui y président; pour toutes les Puissances; pour les Congrégations Religieuses, nommément pour celle de Cluni.

X I V. Il la recommanda aussi au Pape Innocent II. pendans l'interregne, cette Abbaye se trouvant alors plus exposée au Epif. 23. pillage & au brigandage. Il témoigna au même Pape, la peine qu'il avoit d'envoyer des Religieux pour rétablir le bon ordre dans l'Abbaye de Luxeu, ne pouvant y députer que les meilleurs de sa Communauté. Il ajoutoit toutesois, qu'il étoit prêt d'obéir aux ordres de sa Sainteté, aussitét qu'ils lui seroient notifiés par une seconde Lettre de sa part. La grace qu'il demande au Pape est de ne pas permettre aux Moines de Luxeu de se choisir euxmêmes un Abbé à Cluni, mais de leur ordonner de s'en rap-

Eriff. 27. porter à fon choix. En une autre Lettre, il lui donne avis des violences exercées contre plusieurs Archevêques, Evêques & Abbés, du nombre desquels il étoit, dans la Ville de Cluni, par des gens armés.

XV. A la priere de Guigues, Prieur de la Chartreuse, Pierre Epift. 24, 25. v envoya les vies de saint Gregoire de Nazianze & de saint Chryfostôme; le Livre, ou la Lettre de faint Ambroise contre la relation de Symmaque, Prefet de Rome, qui vouloit y faire rentrer le culte des Idoles. Il y joignit aussi, ce semble, le Poeme de Prudence sur le même sujet. Guigues avoit aussi demandé le Traité de faint Hilaire fur les Pseaumes; mais il se trouva que l'exemplaire de Cluni n'étoir pas plus complet que celui de la Chartreufe. Pierre, de son côté, lui demanda le recueil

des Lettres de faint Augustin.

XVI. On a vû dans l'article de faint Bernard, qu'il reprochoit aux Clunistes, de ne pas se conformer à la Regle de saint Clusi. Benoît dans les habits, dans la nourriture, dans le travail des mains, & la magnificence de leurs Eglifes. La Lettre de faint Bernard, ou, comme on l'appelle, son Apologie, parce qu'il y faisoit voir qu'on l'accusoit à tort d'être l'auteur des différends qui regnoient entre les Clunistes & les Cisterciens, ou du moins de les fomenter, est adressée à Guillaume de saint Thierri, qui l'avoit excité à se justifier. Pierre de Cluni adressa la sienne à faint Bernard même, pour qui il témoigne autant d'estime que d'amirié. Entrant dans le détail des reproches qu'on faisoit aux Clunistes: On nous accuse, dit-il, de recevoir les Novices à profession sans épreuves, & sans observer l'année de Noviciat, ainsi que la Regle le prescrit. Mais quand le Sauveur dit au jeune Muth. 19,272 homme riche: Si vous voulez être parfait, allez, vendez ce que vous avez, & donnez-le aux pauvres, lui accorda-t-il un an pour penser à sa conversion? En disant à faint Pierre de quitter ses filets, & à faint Matthieu de quitter son bureau, ne les a-t-il pas faits Apôtres dans le moment ? En promettant l'observation de la Regle de faint Benoît, avons-nous promis de ne pas observer l'Evangile ? Nous ne faisons même rien contre cette Regle, puisque nous agissons selon les regles de la charité, en recevant. fans l'épreuve de l'année entiere, quelques Novices, de peur de leur faire perdre leur vocation, & de les exposer à retourner au monde, s'ils n'étoient arrêtés par la penfée de leur engagement, Il ajoute, qu'encore que l'année d'épreuve foit prescrite par la Regle, faint Benoît laisse néanmoins à l'Abbé le pouvoir de regier tout, de façon que les ames foient fauvées; & que la difcipline de l'Eglife ayant varié, fuivant les differentes circonftances, il ne devoit pas être surprenant que la discipline Monaf-

tique air eu aussi ses changemens. XVII. On nous demande, continue Pierre de Cluni, par Seconde obquelle autorité nous permettons les fourrures dont la Regle ne jection. dit rien? Nous répondons à cela , qu'elle ne les défend pas , & qu'elle permet en général d'habiller les Freres, selon les faisons. & la qualité des lieux. Elle n'a rien fixé sur les habits, laissant le tout à la prudence de l'Abbé. Il donne la même raisons O o o iii

Apologie de

# 478 PIERRE LE VENERABLE,

pour les autres habits de dessous, la garniture des lits, & l'augmentation de la nourriture des Moines.

Troifiéme

X VIII. Nous recevons, dit-on, les fugitifs au-delà de trois fois marquées par la Regle, cela eft vait. Mais Jefus-Chrift n'at-il pas pardonne à faint Pierre? Ne l'at-il pas chargé du foin du troupeau, & conflitué Chef & Prince des Apòtres, depuis même qu'il l'eur tenié trois fois? La porte de la mifericorde ne doit-elle pas être ouverte aux pécheurs jufqu'au demier foupir? La Regle même ne défend pas de recevoir au-delà de trois fois, celui qui par fa faute fort du Monaftere: Elle dit feulement qu'il doit favoir qu'après trois forties, la porte lui fera fermée; mais non, qu'on ne pourra plus la lui ouvrit.

Quatriéme & cinquiéme objections.

X I X. A l'égard des jeûnes qu'on nous accuse d'avoir changés, ou réduits presque à rien, nous ne croyons point nous être écartés de la Regle de faint Benoît, si ce n'est peut être, les Mercredis & Vendredis depuis la Pentecôte, jusqu'au 13 de Septembre, où l'on ne doit, ce semble, manger qu'à Nône, & les autres jours à Sexte, ou à midi; mais la disposition de ces heures est encore laissée à la prudence de l'Abbé. C'est envain qu'on nous reproche de négliger le travail des mains, la Regle ne l'a ordonné que pout éviter l'oissveté. Or, nous l'évitons en nous occupant de faints exercices, de la priere, de la lecture, de la psulmodie. Pierre de Cluni prétend que faint Maur, envoyéen France par saint Benoît, voyant que le Monastere qu'il avoit bâti dans le Diocèfe d'Angers, étoit pourvu fuffifamment des choses nécessaires à la vie, sans que les Moines sussent obligés de fe les procurer par le travail de leurs mains, ne leur prescrivit que des exercices spirituels. Cet exemple est tiré de la vie apocryphe de ce Saint.

Sixieme ob-

X.X. Pierre rejette, comme une puérilité, le reproche que les Gilterciens faitoient aux Clunifles de ne pas fe profernet devant les Hôtes à leur artivée, & à leur départ, & de ne pas leur laver les pieds. Si cette pratique, divil, ne pouvoir s'omer te fans rifque du falut, comme le difent ceux qui nous font ce reproche, il feroit nécessaire, ou que la Communauté fit toujours dans la chambre des Hôtes, ou que ue ceux-ci fusfent requs dans le Cloitre & dans les Officines du Monastree. Mais il fuivroit de-là, à cause de la grande quantiré des Hôtes, que les Moines ne seroient plus Moines, de qu'ils n'en meneroient plus la vie, obligés de se trouver continuellement avec des Séculiers de toutes conditions, même avec des Femmes. Il s'ensulivoir

encore que l'on devroit faire cesser l'Office, & tous les autres exercices Monastiques, pour vaquer au lavement des pieds. Nous faifons à cet égard ce que nous pouvons, continue l'Abbé Pierre; & pour ne pas négliger ce point de la Regle, chaque Moine, à commencer par l'Abbé, lave tous les ans les pieds à trois Hôtes, & leur présente du pain & du vin. Les insirmes seuls font dispensés de cet exercice.

X XI. Selon la Regle de faint Benoît, l'Abbé doit avoir Septiéme et un mémoire des outils & des ustanciles du Monastere, & manger en une même table avec les Etrangers; les Religieux absens de l'Office commun, doivent le réciter où ils se trouvent, & faire les mêmes génuflexions qu'ils seroient au Chœur; lorsque les Freres se rencontrent, le plus jeune doit demander la bénédiction à son ancien; on doit mettre à la porte du Monasteraun ancien qui soit sage, & qui réponde Deo gratias à tous les survenans. Rien de tout cela ne se saisoit chez les Clunistes; &. quoique la Regle ne parle que d'un feul vœu de ffabilité, de conversion & d'obéissance, its le renouvelloient chaque sois qu'ils changeoient de Monastere. Pierre répond que l'Abbé ne pouvant tout faire par lui même, est aurorisé par la Regle à se décharger sur d'autres d'une partie de ses obligations; & que c'est pour cela qu'elle lui ordonne de choifir des Dovens; qu'il est bien censé manger avec les Hôtes, quand ils font nourris de la substance du Monassere ; qu'il y auroit de l'indécence à faire manger au Résectoire indistinctement tous les Etrangers, & que l'Abbé quittât ses Religieux pour aller manger avec les Hôtes sans aucune distinction ; que l'usage de Cluni est qu'il mange au Réfectoire, finon en cas de maladie, ou que la condition des Hôtes foit telle, que l'Abbé doive leur faire compagnie; que les Religieux de cette Congrégation étant en campagne, n'omettent pas les génussexions ordinaires, si ce n'est en mauvais tems, & qu'alors ils disent pour y suppléer, un Miserere ; que les jeunes Religieux se rencontrant avec les anciens hors des lieux réguliers, leur demandent de vive voix la bénédiction; mais que dans l'intérieur du Cloître ils ne la demandent que par une profonde inclination, en gardant le filence; que fi l'on ne met pas toujours un ancien à la porte, on a soin d'y mettre des personnes sages & sidelles; que les portes du Monastere n'étant point sermées pendant le jour, il n'est point nécessaire de frapper pour les faire ouvrir , ni au Portier de crier Deo gratias ; que les Moines peuvent, sans inconvénient, renouveller leur

# 80 PIERRE LE VENERABLE.

vœu de stabilité en changeant de Maison, puisque la Regle se permet à un Moine étranger.

Neuviéme objection. XXII. Pour répondre aux plaintes que dans l'Ordre de Cluní l'on recevoir des Moines d'un autre Monaftere, fans la permifion de l'Abbé propre, & fans lettre de recommandation, Pierre dit, qu'on ne doit point recevoir un Moine d'un autre Monaftere fans l'agrément de fon Abbé, tant que cer Abbé remplit à l'égard de ce Moine les devoirs de Palleur, & qu'il a foin de pourvoir à fa fubilitance corporelle, fans laquelle l'ame ne peur fauver, ni le corps fe foutenir; mais que fice Moine ne peut ni fe fauver, ni avoir de quoi fournir aux néceffirés corporelles, il peut quitter fon Abbé fans fa permifion; que pour cette raifon l'Abbaye de Cluni a obtenu du faint Siége un priviles de recevoir tous les Moines contraints de fortir de leur Monaftere, pour l'une ou l'autre de ces raifons.

Dixiéme obj

X X I I I. Vous ne voulez pas, disoient les Cisterciens aux Clunistes, avoir d'Evêque propre, contre l'usage de toute l'Eglife; d'où aurez-vous donc le faint Chrême, les Ordres facrés. la confécration de vos Eglifes, la bénédiction de vos Cimetieres, & tout ce qui ne se peut faire canoniquement sans l'Evêque, ou par son ordre? L'Abbé de Cluni répond: Nous avons un Evêque propre, qui est le Pape, le premier & le plus digne de tous les Evêgues; c'est à lui seul que nous obéissons spéciatement; & ce n'est que de lui seul que nous pourrions, si le cas l'exigeoit, être interdits, suspens, excommuniés. Il n'a point ôté l'Eglise de Cluni à un autre Evêque qui en sût en possession ; mais il l'a gardée, à la priere des Fondateurs, pour lui être foumise à lui seul pour toujours, ainsi qu'ils l'ont reglé. Le Pape, trop éloigné pour nous donner les saintes Huiles, les Ordres, & faire chez nous les autres fonctions, nous a permis de nous adresser, pour toutes ces choses, à tout Evêque Catholique. Ainsi nous ne nous éloignons en rien des usages des autres Moines, ni des Chrétiens. Il cite divers exemples des exemptions accordées aux Moines par les Papes, pour empêcher les Evêques de troubler le repos des Monasteres, ou de disposer de leurs revenus. & de leurs Sujets. D'où il conclut que les Papes antérieurs à la fondation de Cluni, ayant exemté en partie la plupart des Monasteres, de la dépendance des Evêques, leurs successeurs ont pules en affranchir totalement.

One: tane & XXIV. Par quelle raison, par quelle autorité, continuoient doutrime de les Cisterciens, possedez-vous les biens des Eglises Paroissiales,

des prémices, & des dixmes ? Elles n'appartiennent pas aux Moines . les Canons les donnent aux Clercs. Si toutes ces chofes, répond l'Abbé Pierre, font données aux Ecclesiastiques à cause de la prédication, & de l'administration des Sacremens, pourquoi les Moines n'en jouiroient-ils pas, à cause des prieres. du chant des Pfeaumes, des aumônes, & des autres bonnes œuvres qu'ils font pour le falut du Peuple? Vous possedez, diton, des Châteaux, des Villages, & des Serfs de l'un & de l'autre sexe ; yous tirez des péages, des tributs ; yous faites même les fonctions d'Avocat, sans faire attention qu'en cela vous fortez de votre état? Toute la terre étant au Seigneur, nous recevons indifferemment, dit l'Abbé de Cluni, toutes les oblations des Fideles; & en cela nous ne faisons rien contre la Regle, qui permet au Novice, avant de s'engager par la profession, de donner tout fon bien aux pauvres, ou d'en faire folemnellement une donation au Monaftere. Elle n'excepte aucune sorte de biens; elle suppose donc que les Moines peuvent les posseder tous, Châteaux, Villages, fonds, meubles, Serfs de toute condition. Il appuie sa réponse de divers exemples tirés de la vie de faint Gregoire le Grand, & de quelques autres Saints. Puis il ajoute, qu'en accordant aux Moines la possession des biens temporels, c'est une conséquence de leur permettre de les désendre en Justice contre les usurpateurs, n'y ayant aucune Loi qui défende aux Moines de plaider dans leur propre caufe.

X X V. Sur la fin de fa Lettre l'Abbé Pierre distingue deux fortes de Commandemens de Dicu, les uns éternels & immua-dispenser, bles; les autres sujets au changement, selon les tems & les circonstances. On n'a jamais dispensé des premiers, comme du précepte d'aimer Dieu de tout fon cœur, & le procliain comme foi-même. Mais les autres, qui ont eu pour Auteurs, ou les faints Peres, ou les Conciles, ou les faints Fondateurs d'Ordres, peuvent, & doivent changer , lorsque la charité le demande ; les Superieurs font en droit d'en dispenser. C'est sur ce principe qu'il excuse les changemens faits dans Cluni à l'égard des habits, de la nourriture, & de quelques autres observances Monastiques, Il fonde encore la nécessité de dispenser, sur ce que la nature humaine étoit beaucoup affoiblie depuis le siécle de faint Benoît, où elle étoir plus forte & plus robuste. De-là il conclut, que les Cisterciens refusant à leurs Freres les soulagemens nécessaires à la confervation de la fanté, manquoient de charité, & péchoient

Tome XXII.

### 482 PIERRE LE VENERABLE:

conséquemment contre la Regle de S. Benoît, qui ne respire que charité.

XXVI. Il y a une autre Lettre à saint Bernard au sujet d'un-Epift. 29. Moine de Cluni élû Evêque de Langres. Son élection s'étoit faite du confentement du Clergé & du Peuple, de l'avis du-Métropolitain, & de l'agrément de l'Abbé de Cluni. Cependant faint Bernard s'y oppofa. Il en écrivit au Pape Innocent II. à deux Chanoines de Lyon; aux Evêques & aux Cardinaux de la Cour de Rome; au Roi Louis le Jeune qui avoit déja investi l'Elû. L'Abbé Pierre, mécontent du procedé de l'Abbé de Clairvaux, essava de lui rendre savorable le nouvel Evêque de Langres, enlui représentant, que ceux qui lui en avoient dit du mal, avoient depuis un certain tems déclaré une guerre si ouverte à l'Abbaye de Cluni, qu'ils avoient publiquement chargé les Moines d'injures, de calomnies, & quelquefois même de coups. Qu'à l'égard de l'Elû, il l'avoir sondé en toutes manieres pour sçavoir de lui-même s'il étoit coupable de quelques-unes des fautes dont on l'accusoit ; qu'il avoit non-seulement protesté de son innocence, mais qu'il s'étoit encore offert de se purger par

ferment. XXVII. Le Pape Innocent II. étant à Cluni en 1132 au mois de Février, accorda, sans en parler à l'Abbé ni à personne de sa Communauté, un privilege à Estienne, Abbé de Cîteaux, par lequel il exemptoit tous les Cisterciens de payer les dixmes. Ce privilege n'eut d'abord lieu que contre les Clunistes : ensuite il s'étendit à toutes fortes de personnes ; mais aucun ne réclama. que l'Abbé Pierre, & celui de Gigny. Celui-ci avoit des dixmes confidérables à percevoir fur les Terres du Monastere du Miroir . Ordre de Cîteaux. Les avant voulu exiger, le Pape mit en interdit l'Eglife de Gigny. L'Abbé de Cluni, affligé de l'induk & des fuites qu'il avoit occasionnées, en écrivit au Pape, pour lui remontrer que l'Eglise de Cluni tiroit depuis plus de deux cens ans les dixmes indistinctement sur toutes fortes de Terres; que files Cifterciens en étoient exempts, comme leurs Monasteres se multiplioient de tous côtés, il arriveroit nécessairement la suppression de la dixiéme partie des Clunistes, ou même qu'ils feroient obligés de céder leur place aux Cisterciens. Il prie le Pape de ne pas permettre, que les nouveaux venus chaffent les anciens ; & de suspendre jusqu'à Pâques l'exécution de la Sentence contre l'Abbaye de Gigny, afin que l'Abbé ou ses Moines ayent le

Toifir d'aller à Rome rendre au Saint Siege un compte exact de leurs droits & de leur conduite. Pierre écrivit sur le même sujet Epif. 144 au Cardinal & Chancelier Aimeric, à qui il représente, qu'il est inotii que quelqu'un ait été dépouillé de ses droits par le Siege Apostolique, sans avoir été entendu; ni que l'on ait donné ée bien d'une personne, sans son agrément. Il répond à ce que les Cisterciens disoient qu'ils étoient pauvres, & les Clunistes riches; que s'ils étoient riches, ils avoient un grand nombre de personnes à nourrir ; qu'ils ne refusoient pas de soulager les pauvres; que le monde connoissoit l'usage qu'on faisoit à Cluni des revenus du Monastere ; qu'avant de juger de la pauvreté des Cisterciens & des richesses des Clunistes, il falloit faire un parallelle des revenus & des dépenfes des uns & des autres ; que l'indult accordé par lePape seroit supportable, s'il ne regardoit que quelques cantons, & non toutes les possessions des Cisterciens qui se multiplioient de jour en jour. Dans sa Lettre au Chapitre général Enfl. 55. de Cîteaux , il rappelle les bienfaits dont il avoit comblé , autant qu'il avoit été à son pouvoir, cet Ordre naissant ; l'amour qu'il avoit eu pour lui ; les éloges qu'il avoit faits, de leur ferveur, de leur sobrieté, de leur modestie, de leur humilité. Il leur fait envifager leur privilege touchant l'exemption des dixmes comme une pomme de discorde, que l'homme ennemi avoit jettée entre les deuxOrdres; & les exhorte à préferer à ce privilege, la charité, l'ame des Chrétiens. Cette Lettre offensa les Abbés de l'Ordre de Citeaux. Pierre en ayant eu avis, leur en écrivit une seconde Epif. 36; l'année suivante, où il proteste, que dans la premiere il n'avoit eu aucune intention de rompre avec eux, & qu'il l'avoit écrite dans un esprit de paix & de charité.

XXVIII. Il arriva que quelqu'un de la dépendance de l'Abbé de Cluni tomba dans une erreur toute semblable à celle des cond. Apollinaristes, soutenant comme eux, que Jesus-Christ en se Epist. 1. failant homme n'avoit pris que le corps & non l'ame humaine. Il n'est point nommé dans l'inscription de la Lettre qu'il lui écrivit; mais Pierre fait assez entendre qu'il étoit chargé de sa conduite, & qu'il avoit demeuré longtems, ou même qu'il demeuroit encore dans une Communauté confiée à ses soins. Pour l'empêcher de se perdre lui-même, ou d'infecter les autres de son erreur, il l'en convainc dans cette Lettre, & prouve par un grand nombre de passages de l'Ecriture, & par plusieurs raisonnemens théologiques, que l'humanité en Jesus-Christ étoit composée d'un corps & d'une ame raisonnable, comme dans

Livre fe-

Pppij

tout le reste des hommes. Il le prouve encore par le Symbole des Apôtres, où il est dit, que Jesus-Christ est descendu aux Ensers : ce qui ne peur s'entendre que de son ame, puisque dans come for come fort des le respect

ce tems, fon corps étoit dans le tombeau.

Lift. 1. XXIX. En congratulant Plette, Archevêque de Lyon, de ce qu'il étoit élevé fur le Siege primatial du Royaume, qui ne connoit d'autre Superieur que le Siege Apolíolique, & qui lui donne autorité fur routes les Eglifes de France, il le prie d'exercer fon zèle contre les vices & les abus qui regnoient dans le Clergé féculier & régulier; & lui offie és fervices pour cette.

Epjt. 3, œuvre de pieré. Informé de la froideur du Pape Innoceir pour le Cardinal d'Albane , il essaya de le remettre dans les bonnes graces, en le faisant ressources de cardinal pous l'Eglis & pour lui-même v de la fagesse de la prudence qu'il avoir sait paroitre dans les diverse légations dont on l'avoir chargé; ensin les mouvemens qu'il s'éroit donnés au commencement de son exaltation pour le maintenir sur le saint Siege, contre Pierre de Leon son Compétiteur. Il prie le Pape de le laisser continuer sa légation en France, jusqu'à cequ'il cût occasion de le rappeller à Rome avec honneur. Le partide Pierre de Leon étoit, jorque l'Abbè de Cluni écrivit cette Lettre, réduit Epjs. 4 x 3,0 préque à rien ; il en tita une preuve pour montrer à Gilon,

¿t. 4 % 30. prefque à rien ; il en tira une preuve pour montrer à Gilon ,
Evêque de Tufculum , qu'il ne pouvoir fe dispenser de quitterce parti , puisqu'il n'étoit pas possible que l'Eglise Catholique ne
fût composée que du petit nombre de personnes renfermées dans

quelques Forteresses d'Italie ou du Poitou.

Eijl. 7. XXX. Pierre n'eur aucun égard aux remontrances de Theonaf fur l'impoffibilité où il fe difoit être de gouverner l'Abbaye de la Chanité, dont il étoit Prieur u mais il lui fit voir qu'il devoit par obélifance & par devoit continuer l'exercice de fa Charge; ét que fi fa fanté ne lui permeteroit pas d'en tremplit toutes les fonctions, il pouvoit s'abfenter quelquefois des exercices communs, ainfi qu'il étoit permis aux infirmes , ét prendre les autres foulagemens néceffaires. La Lettre que l'Abbé de Cluni avoit écrite au Pape Innocent II. en fayeur de Mahieu, Carlinal,

Piff. 10. Evêque d'Albane, fut fans effet. Ce Légat fut rappellé à Rome. Pierre ne put s'empèclier de témoigner au Pape que ce rappel droir préjudiciable à fes interéts. Il le prie encore une fois de rendre fes bonnes graces à ce Cardinal, qui lui avoit toujours

Epil. 11. été si atraché & si utile. Ce sur à Matthieu que l'Abbé de Clunt se plaignit, comme au nom de tout l'Ordre Monastique, qu'on. ent chassé les Moines de Verdun, apparemment de saint Vannes, pour mettre en leur place des Clercs féculiers.

X X X I. Il ne croyoit pas que celui qui avoit fait ferment de Exig. 150 prendre l'habit Monastique, pût s'en dispenser, ni suppléer parun voyage à Jerusalem : Sa raison étoit, que l'on ne pouvoit pas compenser une bonne action, par une autre de moindre valeur; & qu'il étoit plus agréable à Dieu de le servir toute la vie dans l'humilité & la pauvreté, que de faire un pélerinage avec offentation. Raingarde sa mere étant morte le 22 Juin de Epist. 16. l'an 1134, dans le Monastere de Marcigni, où elle avoit fait profession, il écrivit une Lettre circulaire à tous les Superieurs des Monasteres de son Ordre, portant, qu'ils seroient dire pour le repos de son ame trente Messes, & nourriroient douze Pauvres dans les lieux où cela seroit possible; & que tous les Prêtres diroient deux Messes pour elle, sans compter l'Ossice & la Messe génerale. Il adressa une autre lettre à Jourdain, Ponce & Armann , Epist. 17. dans laquelle il fait l'éloge de la pieté de sa mere, & rapporte les circonflances de sa mort. Suivant la coutume, elle reçut l'Extrême-Onction avant le Corps du Seigneur, après s'être préparée

à l'un & à l'autre par la confession de ses péchés.

X X X I I. Il y a plusieurs Lettres de Pierre le Vénerable à Epist. 246 Henri, Evéque de Vinchestre, par lesquelles on voit que ce Prélat étoit très-affectionné aux Monasteres que l'Ordre de Cluni avoit en Angleterre. Dans une, Pierre recommande à cet Evêque de faire enforte que les cent marcs que le Roi d'Angleterre avoit donnés jusques là à Cluni, lui soient aussi délivrés à l'avenir. Pierre avoit depuis longtems le dessein d'aller à Rome. Mais le Epist. 16, 17. Pape conneissant la foiblesse de sa complexion & de sa santé, le dispensa de ce voyage. Il écrivit au même Pape pour lui représenter le dommage que souffriroit l'Abbave de Vezelai, si l'onen tiroit l'Abbé pour le faire Evêque de Langres, ainsi que le bruit en couroit. Guillaume, Evêque d'Orange, avoit mis en Epiff. 28.2 interdit le Monastere du Puy, sous le prétexte que les Moines retenoient injustement l'Eglise de saint Martin. L'Abbé de Cluni Epist 31. écrivit à cet Evêque, que l'Eglise leur avoit été donnée par son prédécesseur, avec le consentement du Pape Urbain; & qu'ils en avoient pris possession avec toutes les formalités de droit; que s'il ne vouloit pas se désisser de ses poursuites, il lui demandoit jour pour faire discuter cette affaire en présence du Légat du

XXXIII. On a vû plus haut que les Clunisses avoient Episk 138. Ppp iij.

# PIERRE LE VENERABLE:

obtenu du faint Siege, des privileges, qui leur permettoient de recevoir les Ordres sacrés de quel Evêque ils voudroient. Atton, Evêque de Troyes, en ordonna plusieurs dans le Monastere de la Charité fur Loire. Hugues, Evêque d'Auxerre, auparavant Abbé de Pontigni, lui en fit un Procès. Atton confulta fur cette affaire Pierre le Vénerable, qui lui donna communication des privileges de Cluni. Les deux Evêques s'accorderent, & l'affaire

Epil. 35- en resta là. On voit par la réponse d'Atton, l'estime qu'il faisoit Epif. . . des lumieres & des vertus de l'Abbé de Cluni. Sa Lettre à Jean Comnene, ou Calo Joannes, Empereur de Constantinople, est pour l'engager à faire rendre à l'Ordre de Cluni le Monastere de la Charité, situé dans le voisinage de cette Ville, & usurpé par d'autres Moines depuis trois ans. Il promet à ce Prince de l'associer aux prieres, & à toutes les bonnes œuvres de Cluni. comme on y avoit affocié les Rois de France, d'Angleterre, d'Espagne, d'Allemagne, de Hongrie, & même les Empereurs.

Epiff. 40. Il écrivit fur le même sujet au Patriarche de Constantinople, à qui il fait remarquer que ce Monastere avoit été donné à Cluni par l'Empereur Alexis Comnene. Pierre dit dans cette Lettre, qu'ilétoit uni au Patriarche par une même foi , & que s'il lui étoit possible d'aller à Constantinople, il feroit avec lui une alliance spirituelle & de charité, qui ne souffriroit aucune dissolution. Il demanda au Patriarche de Jérusalem des reliques du tombeau

de Jesus-Christ, de celui de la fainte Vierge, & d'autres, telles

qu'il lui plairoit d'envoyer.

XXXIV. Un Moine nommé Gregoire, très-appliqué à Livre troil'étude, furtout de l'Ecriture fainte, confulta fon Abbé fur diffeme. Epift. 7. verses difficultés. La premiere étoit de sçavoir, si la fainte Vierge que l'Ange falua pleine de grace, en reçut une augmentation le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit descendit sur elle, comme fur les Apôtres. L'Abbé Pierre répond, qu'elle ne reçut en cette occasion aucun accroissement de charité, ou de grace fanctifiante, mais qu'elle a pu recevoir une augmentation de

2. Cor. 12.8.9. ces dons dont il est parlé dans la premiere Epître aux Corinthiens: L'un reçoit du Saint-Esprit le don de parler de Dieu dans une haute sagesse; un autre reçoit du même Esprit le don de parler aux hommes avec science ; un autre reçoit le don de la foi par le même Esprit ; un autre la grace des miracles ; un autre celle de guérir les maladies. Gregoire demande par la seconde question, comment la fainte Vierge, après avoir conçu le Fils de Dieu, uni personnellement dans son sein à la nature humaine, en qui conséquemment se trouvoient tous les trésors de la sagesse & de la science, a pu ignoter quelque chose d'ici-bas? Pierre de Cluni répond, qu'encore que la fainte Vierge ait conçu & renfermé dans son sein celui en qui sont tous les trésors de science, il ne s'enfuit pas qu'elle y ait puifé, ni que ces tréfors lui ayent appartenu personnellement; qu'autre chose est d'avoir engendré celui en qui est la plénitude de la sagesse, & autre de posseder personnellement cette sagesse; que quant à la pureté des mœurs, à la persection de la vie, & à la pratique de toutes les vertus, elle a surpassé même étant sur terre . les hommes & les Anges ; mais qu'on ne peut dire qu'elle ait eu une connoissance plus parfaite de Dieu que les Anges, qui le voyent comme il est; autrement il faudroit dire qu'elle a joui dès ce monde de la béatitude : ce qui ne se peut, vû les traverses dont sa vie a été partagée sur terre, à son enfantement, à sa fuite en Egypte, à la mott de son Fils. La troisième question toule sur un passage de saint Gregoire le Grand, qui semble dire, que le Verbe étoit uni à l'homme avant de naître de la sainte Vierge. Mais l'Abbé Pierre sait voir par le discours même d'où ce passage est tiré, que saint Gregoire n'a voulu dire autre chose, smon que l'union du Verbe avec la nature humaine avoit été arrêtée dans les décrets de Dieu . & figurée en plusieurs manieres, avant qu'elle se sit dans le sein de Marie.

XXXV. Après la mort d'Alberic , Archevêque de Bourges . Livre que arrivée en 1140, le Pape Innocent II. fit élire à sa place Pierre triéme. de la Chastre, & l'envoya prendre possession. Le Roi Louis le Epist. 30 jeune, irrité qu'on l'eût choisi sans son consentement, jura publiquement, que de son vivant Pierre ne seroit point Archevêque. Le Pape jetta un interdit sur la France, Saint Bernard fit tous ses efforts pour réconcilier le Roi avec le Pape. Pierre de Clunilui en écrivit aussi, lui représentant la dignité du Roi & du-Royaume de France ; le péril dont l'Eglise étoit menacée ; & le prie d'user de condescendance à l'égard d'un jeune Prince, qu'il avoit lui-même élevé fur le thrône en le facrant avec l'huile fainte le 25 d'Octobre 1131. Il marque au Pape dans la même Lettre. que la réforme introduite par ses ordres l'année précedente dans le Monastere de Luxeu, n'y avoit eu lieu que très-peu de tems; qu'ensuite il étoit retombé en un état pire qu'auparavant. Dans une autre Lettre à Innocent II. l'Abbé Pierre lui raconte com- Epift. 46 ment il avoit, avec l'Abbé de Cîteaux, reconcilié Abaillard avec faint Bernard; ce qu'il avoit fait pour l'engager à rétracter ce qui paroissoit, dans ses écrits, contraire à la Foi catholique; &

### PIERRE LE VENERABLE.

la réfolution où étoit Abaillard de quitter le tumulte des Ecoles. pour passer le reste de ses jours à Cluni. L'Abbé ne voulant lui accorder cette grace que sous le bon plaisir de sa Sainteté, lui Erift. 7. demande fon confentement par la même Lettre. Par une troisième, il prie le Pape de confirmer, malgré les oppositions du

Comte d'Angers, l'élection d'Arnoul, Archidiacre de Séez, confacré Evêque de Lizieux.

XXXVI. Dans la Lettre à Milon, Evêque de Terrouane. il se plaint que cet Evêque ait traité publiquement en présence du Clergé & du Peuple, les Moines de Cluni, de superbes & de désobéissaux Evêques. Il lui représente que de tels reproches devoient leur avoir été faits en Chapitre à Cluni, & non en public : que faint Augustin n'en agissoit pas ainsi à l'égard des Freres de sa Communauté; qu'au reste il ne connoît les Moines de Cluni, ni pour superbes, ni pour désobéissans aux Evêques; que presque rous ceux de l'Eglise Latine ont pour eux de l'amitié. Il prie Milon de leur être propice , & lui reproche comme à un ami, d'avoir empêché qu'on ne donnât aux Clunistes un Canonicat d'Abbeville, quoique ce lieu ne fût pas de son Diocèse, mais de celui d'Amiens. Il parle d'un Concile de Reims où cette donation avoit été proposée & agréée de tous les Evê-

Epif. 92 ques, excepté de Milon. Pierre se chargea de la part du Roi d'Espagne de demander au Pape Innocent II. la translation de l'Evêque de Salamanque, à l'Archevêché de Compostelle; &

Epif. 10. de la part de l'Eglise de Tours, la permission à Hugues qui en étoit Archevêque, & qui étant tombé malade au Monastere de la Charité, y avoit pris l'habit Religieux, de retourner à son Arche-

Epiff. 11. vêché. Au contraire, il exhorta l'Archevêque de Narbonne, que son âge & ses infirmités mettoient hors d'état de gouverner son Diocèse, à se retirer à Cluni, pour s'y reposer de ses travaux,

X X X V I I. Sa Lettre à faint Bernard est pour l'affurer, que leur differend au fujet du Moine de Cluni nommé à l'Evêché de Langres, n'a rien diminué de l'amitié ni de l'estime qu'il avoit pour lui. Il lui demande aussi, que la difference des usages entre les Cisterciens & les Clunistes n'altere point la charité entre les deux Ordres. Il marque fur la fin , qu'il lui envoye une nouvelle traduction de l'Alcoran, de l'Arabe en Latin, qu'il avoit fait faire érant en Espagne, par Maître Pierre de Tolede. L'Abbé de Cluni l'avoit fait aider dans cette version par son Sécretaire. parce que Pierre de Tolede n'étoit pas en état d'écrire clairesient & poliment en Latin, quoiqu'il l'entendit bien. A cette traduction,

traduction . Pierre le Vénerable joignit l'abregé de l'histoire de Mahomet & de sa doctrine, afin que le monde qui étoit infecté de ses erreurs, connût combien on devoit les avoit en horteut.

X X X V I I I. Auflitôt que Pierre de Cluni eur appris l'élection Epift. 18. de Celestin II. faite le 26 de Septembre 1143, il lui écrivit une Lettre de congratulation. Ce Pape n'ayant tenu le Saint Siege que cinq mois, Pierre n'eut pas d'occasion de lui écrire plus fouvent. Il fit auffi au Pape Lucius II. élû le dixiéme de Mars Epift. 194 1144, des complimens fur son élevation, & lui demanda de nouveaux ordres pour lui envoyer treize de ses Religieux, dont un devoit être Abbé des douze autres. L'envoi se fir, & le Pape Exist. 20, 241 leur donna à Rome le Monastere de saint Sabas, fondé dès le tems de faint Gregoire, afin d'y rétablir l'observance. Il mit pour condition, que ce Monastere dépendroit de l'Abbé de Cluni. Nous avons une autre Lettre de l'Abbé Pierre au Pape Edit. 221 Luce, dans laquelle il prend le parti de l'Evêque d'Orleans contre ses Chanoines, montrant qu'ils l'avoient accusé inius-

tement. XXXIX. Abaillard étant mort en 1,142, Pierre de Cluni Ezin. 114 ne trouva rien de mieux pour confoler Heloiffe, que de lui apprendre de quelle maniere son mari avoit vêcu & fini sa vie dans sa retraite. Je ne me souviens point, dit-il, d'avoir vû son semblable en humilité, tant pour l'habit que pour la contenance. Je l'obligeois à tenir le premier rang dans notre nombreuse Communauté, mais il paroilloit le dernier de tous, par la pauvreté de fon habit. Dans les Processions, comme il marchoit devaut moi fuivant la coutume, l'admirois souvent comment un homme d'une si grande réputation put s'abaisser de la sorte, & se mépriser lui-même. Il observoit dans la nourriture & dans tous les besoins du corps la même fimplicité que dans ses habits , & condamnoit par ses discours & par son exemple, non-seulement le superflu, mais tout ce qui n'est pas absolument nécessaire. Il lisoit fouvent, gardoit un filence perpéruel, si ce n'est quand il éroit forcé de parler, ou dans les conférences, ou dans les fermons qu'il faisoit à la Communauté. Il offroit fréquemment le sacrifice, & même presque tous les jours, depuis que par mes Lettres & mes sollicitations il eut été réconcilié au Saint Siege. Que dirai-je davantage? Il n'étoit occupé que de méditer ou d'enseigner les vérités de la Religion ou de la Philosophie. L'Abbé de Cluni ajoute, que l'ayant envoyé, à cause de ses insirmités, au Prieuré de saint Marcel, près Châlons sur Saône, il y sut attaqué d'une Tome XXII.

# 490 PIERRE LE VENERABLE;

maladie qui le réduisit à l'extrêmité; qu'alors il fit d'abord se confession de soi; puis celle de ses péchés, & reçur le Viatique avec une fainte avidité, en présence de tous les Freres de ce Monastere.

Andhaitee:

Fift. 31. X L. La Lettre à Raimond , Moine de Touloufe , est en vers élegiaques. Elle contient son élege. Pierre y releve surtout la sécondité de la verve poëtique , que son grand âge n'alteroit point , & la heauté de la voix dont l'éclat étoit toujours le même. L'Abbé de Cluni avoit , comme on le voit par cette élegie, du goût pour la poétie; & il ne pouvoit souffiri qu'on récitat das l'Eglis des històries pleines de faussers in qu'on y chanatt des Hymnes dont la latinité ne sût pas pure , ou dont les vers pé

Egill. 30c. chaiffent contre la quantité. C'ell pourquoi ayant oûi chanter & chanté lui-même une Hymne pour la fête de faint Benoît, qui péchoit également contre la vérité del l'hiftoire, contre la purted de la langue latine, & contre les regles de l'art poètique, il en compofa une autre en l'honneur de ce Saint, où il relevoit fes vertus & fes miracles. Dans une autre Hymne, mais plus courte que la premiter, il donna l'hiftoire de la translation de fes reliques en France, & de leut illation, ou transport de l'Abbaye de Fleuri fur Loire à Orléans, & d'Orleans à Fleuri; car on faisoit la fere de ces deux translations.

X L I. Saint Bernard dans fa Lettre circulaire pour la Croifade, disoit, qu'il ne falloit point persécuter les Juis, ne les pas tuer, ni même les chaffer, parce qu'ils étoient comme des Lettres vivantes qui nous représentoient la Passion de Notre-Seigneut, & que c'étoit la raifon de leur dispersion dans tous les Pays du monde. L'Abbé de Cluni pensoit à peu près de même. En fouhaitant au Roi Louis vers l'an 1146 un heureux succès dans la Croifade, il dit à ce Prince, qu'encore que les Juifs foient les plus grands ennemis des Chrétiens, & pires que les Sarrafins, il faur, non les faire mourir, mais les réserver à un plus grand supplice, scavoir, d'être toujours esclaves, timides & sugitis; qu'il faut encore les punir en ce qu'ils ont de plus cher, qui est leur argent; leur défendant les gains illicites qu'ils font fur les Chrétiens, non-seulement par les usures, mais par les larcins dont ils sont complices & receleurs, surtont de l'argenterie des. Eglifes, qu'ils achetoient des Voleurs, la fondoient ensuite, & l'employoient à des usages prophanes. Il exhortele Roi Louis à punir les facrileges, & à prendre sur les Juiss de quoi fournir à la guerre contre les Sarrafins.

\* X L II. Le Pape Eugene III. élu au mois de Février 1144, Livre cine avoit nommé l'Archevêque d'Arles & l'Evêque de Viviers pour quéme. connoître d'un differend entre l'Evêque de Nifmes & l'Abbé de Toille 46 la Chaife-Dieu, au fujet du Monastere de saint Baudille de Nifmes qui dépendoit de cette Abbaye. Mais les Parties contendantes recuferent les Arbitres. Pierre de Cluni, qui prenoit interêt à cette affaire, écrivit au Pape les motifs de récufation, en le priant de juger lui-même ce différend ; l'affurant que l'Abbé de la Chaife-Dieu, ou quelqu'un de sa part, sera volontiers le voyage de Rome, quelque pénible & dangereux qu'il fût, pout foutenir les interêts de son Monastere. Il recommanda au même Epif. 5: Pape les Députés de l'Eglife d'Angoulème, réfolus de fe pourvoir à Rome, contre l'Archevêque de Bordeaux, qui refusoit de

facrer celui qu'ils avoient élû pour leur Evêque.

32

(di

2

:32

34

33

3

50

TE. (it

zi

7

3

3

di

15

ø

1

id

XLIII. Consulté par Thibaud, Abbé de fainte Colombe, Epifl. 7. pourquoi on réiteroit l'onction des malades à Cluni, il répondit, qu'il n'en étoit pas de cette onction comme de celle du Baptême, de la Confirmation & de l'Ordre facerdotal, ou des onctions d'Eglifes & de vafes facrés; que ces onctions imprimoient une confécration qui ne pouvoit s'effacer ; au lieu que l'effet de l'onction des malades étant la rémission des péchés, dans lesquels ils peuvent retomber après s'être relevés de leur maladie, il est permis dans ce cas de leur administrer plusieurs fois cette onction; ce que l'on ne feroit pas néanmoins, fi le malade, après fa convalescence, ne retomboit plus dans aucun péché. Pierre autorise sa Jacob, 5, 140 réponse des paroles mêmes de l'Apôtre faint Jacques, qui étant génerales, & fondées fur les befoins que nous avons de réiterer les remedes à nos chutes , supposent qu'on peut recourir à l'Extrême-Onction autant de fois qu'il est nécessaire pour le salut du malade. L'Abbé de fainte Colombe ne concevoit pas comment s'étoit accompli le fonge de Joseph , où il lui avoit semblé que son pere, sa mere, & tous ses sreres l'adoroient. En esfet, la mere de Joseph étoit morte avant qu'il fut établi Prince dans toute l'Egypte, & l'Ecriture ne dit point que Jacob son pere l'ait adoré depuis son élevation. Pierre de Cluni dit, que le songé de Joseph ne fut pas accompli personnellement dans son pere ni dans sa mere, mais dans leurs descendans: comme la bénédiction d'Isac n'eut pas son effet personnellement dans Esau, qui ne sut jamais affujetti à Jacob, mais dans les descendans d'Esau, c'està-dire, dans les Iduméens, qui furent pendant un certain tems

foumis à la posterité de Jacob, ou aux Juiss. Sur la fin de sa Lettre

# PIERRE LE VENERABLE;

l'Abbé de Cluni donne à Thibaud des instructions pour sa con-

duite dans le voyage de la Terre sainte.

XLIV. Henri, frere du Roi Louis le jeune, après avoir pratiqué quelque tems la vie Monastique à Clairvaux, sut élû Evêque de Beauvais en 1149. Saint Bernard incertain s'il consentiroit à cette élection, confulta Pierre de Cluni, dont la réporte fut, que si elle avoit été faite unanimement par le Clergé & le Peuple, avec le consentement du Métropolitain & de ses Suffragans; si on l'avoit prié lui-même de l'approuver; & si le Pape s'étoit déclaré sur ce sujet en écrivant au Métropolitain, il falloit se soumettre à la volonté de Dieu, manifestée par tant d'endroits, & donner à l'Eglise de Beauvais le Pasteur qu'elle demandoit. Si vous vous défiez de la science de Henri, ajoutoit Pierre, Dieu qui l'a déja favorifé de tant de graces, peut lui en accorder en-Evill. 9, & core de plus grandes. Henri n'ignorant pas que l'Abbé de Cluni

16. 6, epift. 7. n'eût beaucoup contribué à sa promotion, lui en sit des reproches,

mais qui ne bleffoient, ni la charité, ni l'amitié. .

X L V. Cet Abbé, par l'estime qu'il avoit pour saint Bernard Livre fixié-& ceux de son Ordre, souhaitoit qu'il y eût entr'eux & ceux de

Epif. 4. Cluni une union fraternelle, qui fans les obliger à changer la couleur de leurs habits, les unit par d'autres marques de fraternité. Il pria doncS. Bernard de trouver bon que les Clunistes allant dans les Monasteres des Cisterciens, y fussent reçus dans le Résectoire, dans leDortoir,& dans les autres lieux réguliers; promettant que de son côté il continueroit de recevoir les Cisterciens , & les feroit recevoir dans tous les Monasteres de sa Jurisdiction. Pour faciliter ce devoir de charité, il lui demande que les uns & les autres se conforment à la maniere de vivre dans les Monasteres des deux Ordres, en usant de la nourriture qui y sera en usage-

XLVI. On avoit fait rapport au Pape Eugene III. que l'Archevêque de Vienne, au lieu de proteger les Clunistes, les inquietoit. Le Pape lui en tit ses plaintes. L'Archevêque fit part du contenu de la Lettre d'Eugene III. à l'Abbé de Cluni, qui désabusa le Pape, en lui marquant, que l'Archevêque n'avoit

occasionné aux Clunistes aucune occasion de plaintes.

XLVI). Il écrivit une Lettre très-vive à tous les Prieurs & Religieux de son Ordre, pour réprimer l'abus qui s'étoit introduit dans plusieurs Monasteres, de ne plus garder l'abstinence de la viande, que les jours de vendredis. Il leur représente, qu'en cela ils font non-seulement moins Religieux que les Laïcs, qui s'en abstiennent les samedis; & la plûpart, les lundis

& les mercredis; mais encore qu'ils vont directement contre leur engagement, contre la constitution d'Odon, l'un des Fondateurs de leur Ordre, & contre la regle de faint Benoît, qui ne permet l'usage de la viande à quatre pieds qu'aux malades & à ceux qui en ont besoin pour se rétablir ou se soutenir. Il convient que dans l'Ordre de Cluni l'on avoit changé quelque chose au prescrit de la Regle à l'égard de la réception des Novices, des habits, du travail des mains, & de quelques autres usages, pour des raifons légitimes; mais il foutient qu'il ne s'étoit fait aucun changement sur l'article de l'abstinence. Il cite quelques exemples de la vengeance de Dieu contre des prévaricateurs, & n'oublie pas la maniere dont les Ifraelites furent punis, au lieu Num. 11, 342 appellé les fépulchres de concupifcence, pour avoir défiré avec

trop d'avidité de manger de la chair.

XLVIII. Les quatre Lettres suivantes regardent le mauvais Epist. 26. fuccès de la Croifade. L'Abbé Pierre après avoir témoigné fa douleur à Roger, Roi de Sicile, sur la mort de ses enfans, & l'avoir assuré qu'on avoit fait à Cluni pour le repos de leurs ames, les prieres, & autres bonnes œuvres usitées dans l'Eglise, l'exhorte à faire sa paix avec l'Empereur des Romains, pour être plus en liberté d'aller enfuite au secours des Croisés, & venger le fang des Chrétiens répandu par les Sarrafins. Pierre avoit appris ce mauvais succès par des Lettres de saint Bernard, & de Suger 18, 19, 201 Abbé de faint Denys. Il écrivit à l'un & à l'autre pour partager avec eux la douleur d'un si triste évenement. Dans la Lettre à faint Bernard, il s'excuse de se trouver à l'assemblée de Chartres, tant fur sa mauvaise santé, que parce qu'il avoit convoqué un Chapitre à Cluni pour le même jour, qui étoit le vingt-uniéme d'Avril 1146. Il allegue les mêmes raifons à l'Abbé Suger.

X L I X. Il a été parlé ailleurs de la Leitre d'Heloisse à Pierre Epist. xx, 2xe de Cluni pour le remercier de sa visite & de lui avoir apporté le corps d'Abaillard; & de la réponse que lui fit cet Abbé. Sa Lettre Epid. 13, 14. au Prieur de Majoreve, est un témoignage de l'estime qu'il avoit toujours eûe de l'Institut des Chartreux. Il promet à ce Prieur de lui renvoyer au plutôt les deux Livres qu'il répetoit; l'un, contenant des glofes fur l'Evangile de faint Matthieu; l'autre,

fur l'Evangile de faint Jean.

L. Le Pape Eugene III. l'avoit chargé avec l'Evêque de Epift. 15-Limoges, d'agir auprès de l'Evêque de Clermont pour l'obliger à rendre un Chevalier qu'il tenoit captif depuis deux ans ; & à terminer la difficulté qu'il avoit avec quelques Nobles au fujet

### PIERRE LE VENERABLE.

du Château d'Alfon. Les Lettres du Pape ne furent pas rendues à l'Abbé de Cluni, mais à l'Evêque même de Clermont, parce que le porteur, qui étoit frere du Captif, ne put en obtenir l'élargissement, qu'en donnant ces Lettres à l'Evêque. L'Abbé Pierre n'ayant donc pu exécuter les autres Commillions portées dans ces Lettres, se contenta d'instruire le Pape de la mauvaise conduite de l'Evêque de Clermont, dont le Diocese étoit deftitué de tout secours spirituel & temporel de la part de ce Prélat. Il n'entre pas dans le détail de ses désordres, ne doutant pas que d'autres n'en instruisssent le Pape.

LI. Pierre s'intéressa auprès de lui en saveur de Humbert de Beaujeu, qui depuis son retour d'outre-mer, avoit quitté l'Ordre des Chevaliers du Temple, & repris sa femme. Cette démarche étant contraire au vœu de chasteté que faisoient les Chevaliers, le Pape ne vouloit pas fouffrir qu'il rentrât dans le monde, ni qu'il demeurât avec sa semme. L'Abbé de Cluni avoit cru d'abord qu'Humbert, en passant à Rome, avoit obtenu du Pape cette dispense. Mais ayanr été détrompé, il pria le Pape de laisser Humbert en cet état, disant que s'étant établi dans le territoire de Cluni, il en avoit banni tous les pillards & les brigands, mit les pauvres à couvert de la perfécution des tyrans, rendu la paix partout; que sa conduite étoit reglée; enfin que s'il s'étoit engagé dans l'Ordre des Chevaliers, sa femme n'y avoit point confenti, & ne s'étoit point engagée depuis à

44 . 45 .

Epifl. 16, vivre dans la continence. L'Abbé écrivit sur le même sujet à 28, 43, 43, Ebrard, Maître du Temple. Il y a plusieurs autres Lettres de recommandation de l'Abbé de Cluni au Pape Eugene III. dont une est contre le Prevôt & les autres Supérieurs Écclésiastiques de Brioude, qui avoient, sans aucune formalité de Justice, dépouillé de ses biens un Clerc de cette Eglise, quoiqu'il s'offrit de comparoître à jour certain & désigné par eux ; qu'il leur donnát fon argent pour gage de sa parole, ses parens & ses amis; & qu'il confentît, au défaut de jugement judiciaire, de se justifier par l'épreuve du feu, pourvu qu'ils permissent de faire sur le bucher les exorcismes ordinaires; ce qu'ils avoient refusé.

Epift. 19. LII. La Lettre de l'Abbé de Cluni à ses deux niéces, Marguerite & Ponce, est un éloge de la virginité qu'elles avoient vouée l'une & l'autre. Il en fait voir les avantages, & emprunte sur ce sujet quelques beaux endroits des écrits de faint Augustin, de faint Ambroife, de faint Cyprien & de faint Hilaire, Comme elles avoient dans leur famille même de grands exemples de vertu, Pierre les leur propose à imiter.

LIII. De retour du voyage qu'il avoit fait à Rome en 1150. il fit à faint Bernard le récit de la réception que le Pape Eugene III. lui avoit faite. Il a, dit-il, toujours eû pour moi un visage égal, quoiqu'il en changeat avec discretion pour les autres, suivant la diversité des personnes & des évenemens. Tel je l'ai trouvé à mon arrivée, tel je l'ai laissé en prenant congé de lui. Il me préferoit à tous, même à ceux qui étoient d'un rang plus élevé, même au Patriarche de Ravenne qui étoit présent. J'étois presque le seul Etranger qui sitt admis à ses Conseils avec les Romains; voilà pour le public : Mais dans le particulier, je n'ai jamais trouvé d'ami plus fidele, ni de frere plus fincere. Il m'écoutoit patiemment ; il me répondoit promptement & efficacement; il me traitoit comme fon égal, quelquefois comme son Supérieur. Rien ne sentoit le faste ou la grandeur; ce n'étoit qu'équité, humilité & raison. Ce que je lui ai demandé. ou il me l'a accordé, ou il me l'a refusé de maniere que je ne pouvois m'en plaindre. Je l'avois vû à Rome la premiere année de son Pontificat; je l'avois vu depuis à Cluni, à Auxerre, à Chálons, à Reims & ailleurs, mais je l'ai trouvé encore tout autre. Pierre remarque que pendant son séjour en Italie, qui sut de plus de quatre mois, on eut toujours un tems ferein, pendant qu'en France il pleuvoit presque continuellement, comme il l'apprit à son retour. Quelque tems après il écrivit à Nicolas . Epift. 476 Sécrétaire de S. Bernard , pour l'inviter à une conférence qu'il devoit avoir avec ce Saint, à Dijon, le troisième Dimanche d'après la Pentecoste, si toutefois elle pouvoit se tenir en ce jour;

LIV. Des huit Lettres publices de nouveau dans la Biblioteque des Peres à Lyon, il y en a trois de Pierre de Cluni à tres de Pierre l'Abbé Suger ; la quatriéme est une Réponse de cet Abbé. Les de Cluni, erois suivantes sont de saint Bernard; & la huitième, de Pierre de Celle à l'Abbé de Cluni. Elles ne contiennent rien de remarquable. André Duchesne a inséré quatre Lettres de Pierre de Cluni, dans le quatricine tome (a) des Ecrivains François, comme pouvant servir à l'Histoire du Royaume; mais elles avoient déja été imprimées dans la Biblioteque de Cluni, à Paris en 1614. Il v a aussi de ses l'ettres qui ont été rendues publiques par Pierre du Mont des Martyrs, à Paris en 1522. Dom Mabillon (b) nous en a donné deux, qui n'avoient pasencore vûle

<sup>(</sup>a) Pag. 458 & feq.

<sup>(</sup>b) Matilion, in analetiis, pag. 159.

jour. L'une est adressée aux Sénateurs de Venise, de qui l'Abbé de Cluni avoit reçu plusieurs marques d'amitié étant en cette . Ville. Ils s'étoient obligés à fournir gratuitement à l'Abbaye de Cluni, en l'honneur de Dieu & des faints Apôtres faint Pierre & faint Paul, chaque année, cent livres d'encens blanc, comme une offrande pour la rémission de leurs péchés. En reconnoissance, Pierre de Cluni ordonna que tous les ans, le lendemain de la Fête de S. Benoît, on célébreroit pour leurs parens défunts, un Office général avec la Messe solemnelle; que chaque Prêtre diroit aussi une Messe, & que ceux qui ne l'étoient point, réciteroient un certain nombre de Pseaumes, suivant qu'il se pratique à Cluni. L'autre Lettre est aux Religieux de la grande Chartreuse. Elle porte qu'il avoit été arrêté dans le Chapitre de Cluni, que lorsqu'on y auroit avis de la mort d'un Chartreux, on célébreroit pour lui à Cluni, l'Office des Morts avec la Messe Conventuelle ; qu'en outre chaque Prêtre diroit une Messe pour le repos de fon ame, & les fimples Clercs les fept Pfeaumes de la Pénitence, & fept fois le Miferere mei , Deus ; qu'on célébreroit aussi l'Osfice des Morts & la Messe Conventuelle dans les Prieurés dépendans de Cluni, & que le nom du mort feroit écrit dans le Nécrologe. Les Chartreux en répondant à cette Lettre, s'engagerent à rendre les mêmes fervices à chaque Religieux de Cluni, aussi-tôt qu'ils apprendroient leur mort. Geoffror, Abbé de Vendôme, contracta avec les Clunistes le même engagement, comme on le voit par la Lettre qu'il leur écrivit, & qui est aussi rapportée dans les Analectes de Dom Mabillon.

Ade fuffrages.

L.V. Ces fortes d'affociations tiroient leur origine de la persur les socié- fuasion où l'on étoit, que les prieres de l'Eglise produisoient tes de prieres leur effet fur ceux qui en étoient les membres , & qu'il y avoit entre les Fideles une communion de bonnes œuvres. Elles avoient auffi pour principe l'ancien ufage de l'Eglife, de nommer dans les facrées dipeyques les vivants & les morts, pendant la célébration des divins Mysteres. C'est sur (a) cet usage que l'on a introduit dans les Monasteres celui des Nécrologes, où l'on écrivoit le nom des Freres, des Bienfaiteurs & de ceux que l'on avoit associés aux prieres de la Communauté, Comme le jour & le mois de leur mort étoient marqués dans ce Nécrologe, on récitoit leur nom à Primes, après la lecture du Martyrologe & de la

<sup>(</sup>a) Mabillon. in analettis, pag. 169.

Regle de S. Benoit, afin que l'on fit en commun des Prieres pour le défunt ou pour plufeurs, s'il y en avoit plus d'un dont la mort fut annoncée en un même jour. La Martone Theodetrude, en faifant quelques donations à l'Abbaye de Saint Denis, l'an 43 du Roi Clorière, e sigea que l'on écrivit fon nom dans le livre de vie. Berchramn, Evêque du Mans, demanda la même chofe par fon teffament. Le vénérable Bede, dans fa Letre à l'Evêque Ediride & aux Moines de Lindisfane, leur demande des Melfles & des Prieres après fa mort; & Alcuin obtint par la médation de Charlemagne, des Evêques affemblés à Francfort,

d'être admis à la communion de leurs fuffrages.

L V I. Ce n'étoit jusques-là que des associations de quelques Particuliers, mais dans la fuite il s'en fit de Monasteres entiers. Il y en a des exemples dans les Lettres de faint Boniface. Dans la vingt-quatriéme il recommande aux Prieres de l'Abbé Aldher, queloues Freres défunts, dont il lui envoyoit les noms. Par la quatre - vingt - quatriéme, Dodon, Abbé d'Hornbach, fupplia Lulle, Archevêque de Mayence, de le recevoir lui & fa Communauté à la communion de ses Prieres, de celles de ses amis, des Evêques ses Suffragans, des Abbés & du Clergé de fon Diocese; le priant en même tems de lui envoyer les noms de tous les amis, tant vivants que défunts, afin que l'on fit pour eux des Prieres dans son Abbaye d'Hornbach. Ce fut donc dans le huitième fiecle que commença cette affociation générale & mutuelle de fuffrages. Il s'en fit une (a) la vingt-cinquiéme année de Louis le Pieux, entre les Moines de faint Denis & de faint Remi, dont l'acte est rapporté au quatriéme tome du Spicilege. On en voit une autre, fous le regne de Charlemagne, entre les Moines de Richenou & ceux de faint Gal. Les bonnes œuvres prescrites par ces sortes d'associations, étoient des Messes, des Prieres, des Aumones, tantôt pendant un an entier, quelquefois pendant trente jours. Les Eglises Cathédrales sirent aussi entr'elles des sociétés de Prieres. Fulbert, Evêque de Chartres, fait mention dans fa Lettre cent dixiéme, de celle qu'il établit avec l'Evêque de Lizieux en 840. Les Evêques du Concile du Mans s'obligerent mutuellement à célebrer douze Messes pour chacun d'entr'eux qui viendroit à mourir. Il sut convenu que le Doyen de chaque Cathédrale envoyeroit au Synode

(a) Nahillon, Ibid.
Tome XXII.

#### PIERRE LE VENERABLE.

prochain le nom des Chanoines morts depuis le Concide précédent; & que l'on offriroit douze fois pour chacun le S. Sacrifice. avec grand nombre de Prieres spécifiées dans l'acte d'affociation. On en cite une entre les Chanoines de Laon & les Moines de S. Remi, à Reims, faite en 928, qui porte pour chaque défunt quatre Vigiles & autane de Messes; scavoir, le premier jour de fa mort, le troisième, le septième, le trentième; & la récitation du Pfeautier, avec l'obligation d'inferire dans le Nécrologe fon nom , pour être mis devant les yeux du Prêtre au Meinento des morts.

L VII. On lit au premier tome des Anecdotes de Dom Martres de Pierre tenne une Lettre de Pierre de Cluni à Hugues, Abbé de Troisde Ciuni, tom. Fontaines, de l'Ordre de Citeaux, par laquelle il lui fait, à la Marten. pag. priere de faint Bernard, donation d'un certain terrain qui étoit à la bienféance de cette Abbaye, fous le cens annuel de dix fols proviniens. Cette Lettre est de l'an 1150, de même que celle qui est addressée aux Prieur & Religieux du Monastere de faint Benoît fur Pau, foumis à l'Abbé de Cluni. C'est une permission d'élire un Abbé, conformement aux privileges à eux accordés par les Papes Gregoire VII. Urbain II. Pafchal II. Gelafe IL Callixte II. Honorius & Lucius II. La troisième Lettre, publice par Dom Martenne, regarde un démêlé entre les Moines de fainte Marie de la Deaurade & les Chanoines de faint Etienne de Touloufe. Pierre ordonne aux premiers de faire cesser les plaintes que les Chanoines faisoient contreux. La quatriéme, adressée à tout l'Ordre de Cluni, fait mention de l'association

416.

Bid, pag, faite de l'Abbaye de Rebais à cet Ordre. La cinquiéme est une protestation d'amitié à l'Abbé Suger, & en même tems une Lettre de recommandation pour le porteur, chargé de certaines affaires, dans lesquelles il pouvoit être aidé par l'Abbé Suger. LVIII. Nous pouvons regarder comme le premier des

Traités de re de feint Bit ior. Pat. pag. 970.

Pierre de Clu- Traités Théologiques de Pierre de Cluni, fa Lettre à Pierre Leure Piere de faint Jean, puisqu'outre sa longueur, c'est une discussion d'une vérité fondamentale de notre Religion. Ce Pierre de faint Jean, tom. 11, Jean avoit averti l'Abbé de Cluni, étant en conférence avec lui, que quelques-uns de ses Religieux ne croyoient pas que Jesus-Christ se fut appellé clairement Dieu dans l'Evangile, quoiqu'ils en eussent lû le texte avec beaucoup d'attention. L'Abbé, pour les défabuler, leur fait remarquer premierement, qu'en tous tems le Demon a fait ce qu'il a pû pour détruire dans l'esprit des Fideles la foi de la divinité de Jesus-Christ. Il leur dit en second lieu, que si Jesus-Christ ne s'est pas d'abord appellé Dieu, en termes aussi clairs que Dieu s'appelloit dans l'Ancien Testament, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob; c'est qu'il vouloit convaincre infensiblement les Juis de sa divinité. Que vous Matt. 12, 41, femble du Christ, leur disoit-il un jour, de qui doit-il être fils? Ils lui répondirent : de David. Comment donc, répliqua Jesus-Christ, David l'appelle-t-il en esprit son Seigneur; & s'il est son Seigneur, comment est-il fon fils ! L'Abbé de Cluni foutient que par ce caisonnement le Sauveur faisoir voir clairement que le Messie toit Dieu; mais il apporte des passages plus expressis, où Jesus-Christ se dit Dieu. Nous en citerons quelques-uns. La Samaritaine ayant dit à Jesus-Christ: Je sçai que le Mef- Joan. 4, 25. fie, qui est appellé le Christ, doit venir; le Sauveur lui répondit: C'est moi-même qui vous parle. Ayant rencontré l'Aveugle né quelques momens après l'avoir guéri, il lui dit: Croyez-vous au Fils de Dieu ? Qui eft-il Seigneur , lui répondit cet homme , afin Joan. 9 , 15. que je croye en lui. Jesus lui dit : Vous l'avez va, & c'est celui-là même qui parle à vous. Je crois Seigneur, répliqua-t-il, & se prosternant, il l'adora. Pierre, le premier des Apôtres, ayant dit au Sauveur: Vous êtes le Christ Fils du Dieu vivant : Vous êtes Mitt. 16. 16. bienheureux, lui répondit le Sauveur, parce que ce n'est point la chair & le fang qui vous ont revelé ceci, mais mon Pere qui est dans le Ciel.

LIX. Le fecond Traité de Pierre le Vénérable, est contre les Juifs, à qui il fait voir, par l'autorité des divines Ecritures, qu'ils admettent comme les Chrétiens, que Jesus-Christ est Dieu & Fils de Dieu. Il tire ses principales preuves du Livre des Pseaumes & des Prophetes, furtout d'Isaïe & de Michée. Isaïe, , , 6 Le premier annonce la naissance du Messie, qu'il dépeint avec Miche, 5, 2, tous les caracteres de la divinité; le fecond, le fait naître à Bethléem, où Jesus-Christ est esfectivement né. Isaïe parle de certe naissance, comme ineffable, parce qu'en effet elle n'est connue que de Dieu : lui feul connoissant comment le Messie est né d'une Vierge, cette naissance étant son ouvrage. Pierre rapproche ce qu'on lit de la Passion de Jesus-Christ dans l'Evangile, à ce qui en est prédit dans Isaïe; de-là il conclut deux choses: La premiere, que ce que le Prophete dit du Sacrifice & de la Passion du Messie, a été accompli en Jesus-Christ; la seconde, que le premier avenement du Messie ne devoit pas se faire dans l'éclat de sa majesté, comme le pensoient les Juis,

mais dans l'obscurité & les souffrances. Il applique à Jesus-Christ

Rerii

## PIERRE LE VENERABLE,

Malach.r. ... ce qu'on lit dans Malachie, que du lever du Soleil jufqu'au couchant, le nom de Dieu feroit grand parmi toutes les Nations; que l'on lui offriroit des facrifices & une oblation pure ea tout lieu. La preuve étoit évidente. Du temps de Malachie, toute la terre, excepté les Juifs, offroit aux Idoles. Ce n'est que depuis la venue de Jesus-Christ, que les Gentils connoissent & adorent le vrai Dieu; & c'est aussi depuis ce tems que l'on a

bâti dans tout le monde des Eglises au nom de l'Agneau de Genef. 49,10. Dieu que les Juis ont attaché à la Croix. L'Abbé de Cluni vient ensuite aux preuves, tirées des Prophéties de Jacob, touchant la durée du sceptre dans Juda jusqu'à la venue du Meilie;

Daniel, 1, 24. de celle des septante semaines du l'rophete Daniel, & de quelques autres Prophéties, dont il fait voir l'accomplissement en J. C. Après quoi il réfute quelques l'ables du Talmud des Juifs, qu'il sussificit de rapporter pour en faire sentir le ridicule. Quand on demandoit aux Juifs ce que faifoit Dieu dans le Ciel? Ils

Cap. 5 , pag. répondoient : qu'il n'y faifoit autre chose que lire le Talmud & d'en conferer avec les sages Juiss qui l'ont composé, Pierre de Cluni ne nous apprend point quelle fut l'occasion de ce Traité. Mais on sçait par d'autres, que les Juits, qui en tout tems se sont déclarés contre les Chrériens, le firent avec éclat dans le douzième fiecle, d'où font venus les Ecrits que répandirent contre les Juifs, Gilbert de Westminster, Rupert Abbé de Tuy, Guibert de Nogent, Pierre de Blois, & quelques-autres Scavans de ce tems-là.

L.X. Dans le voyage que Pierre de Cluni sit en Espagne en Translation & tom.9.amp! coll. Marrenn.

Pag. 1119.

1142, il fe donna tous les foins nécessaires pour faire traduite Prinze rose, en Latin la Loi des Mahometans, nommée ordinairement l'Alcoran, & choisit à cet effet des personnes bien instruites de l'Arabe, parce que l'Alcoran étoit écrit en cette Langue. De ce nombre étoit Robert de Resines ; & c'est le seul dont le nom paroiffe à la tête de la Préface de cette translation, dédiée à l'Abbé de Cluni. On n'a rapporté dans la Biblioteque des Peres que cette Préface; mais la traduction entiere fut imprimée avec la Préface de Robert, à Zurich en 1743, par les foins de Theodore Bibliander. Pierre de Cluni, de retour en France, envoya la Version de l'Alcoran à faint Bernard, avec une Lettre, où il l'exhortoit à employer les talens que Dieu lui avoit donnés, à la réfutation de Ce Livre. Cette Lettre est de l'an 1143. Nous l'avons dans la Biblioteque de Cluni & dans celle des Peres. Mais la réponse de saint Bernard n'est pas parvenue jusqu'à nous ; & il ne paroît pas qu'il ait jamais rien écrit contre les Mahométans, laissant ce soin à l'Abbé de Cluni.

LX1. Cet Abbé donna en particulier un fommaire des erreurs enseignées par les Sarrasins ou Ismaelites, & fit remar- de l'Alcoran. quer que la doctrine de cette Secte, n'est qu'un amas confus ibid. de fables Judaïques, & de puerilités tirées de diverses hérésies. Puis il entreprit la réfutation des erreurs de cette Secte, en quatre livres. Pierre de Poitiers mit par ordre tous les arricles qui devoient y être traités. Mais l'Al-bé de Cluni ne voulut pas s'aftreindre à les traiter comme ils avoient été proposés. Ces quatre livres ont éré long-tems ensevelis dans l'obscurité des Biblioteques, & quelques foins que l'on se soit donnés pour les recouvrer, l'on n'a pû encore trouver que les deux premiers livres. On doit cette découverte à Dom Martenne & à Dom Urfin Durand, qui les ont fait imprimer dans le neuvième tome de leur grande Collection, fur un manufcrit de l'Abbaye d'An-

LXII. Dans le Prologue qui est à la tête de l'Ouvrage, Pierre de Cluni entre dans le détail des héréfies qui ont attaque cotte réfurala Doctrine de l'Eglise des son commencement; & après avoir pag. 1105. détaillé aussi nommément tous ceux qui ont pris successivement la défense de la vérité, à mesure qu'elle étoit combattue par de nouveaux Hérétiques, il dit que c'est pour imiter le zele de ces Défenseurs de l'Églife, qu'il se propose de résurer les erreurs des Mahométans; & qu'il avoit déja certe intention lorfou'il fit traduire en Latin leur Loi, on l'Alcoran écrit en Arabe.

chin.

LXIII. Adressant la parole aux Mahométans mêmes, il Pag. 1134. leur dit, que s'il entreprend de combattre leur doctrine, c'est par amour pour eux, & non par haine : dans la feule vûe de leur procurer le falur éternel. L'Abbé de Cluni prend cette voye d'infinuation, afin de les engager du moins à lire fon Ouvrage, parce qu'il avoit oui dire que ceux de cette Secte n'écoutoient jamais personne qui voulut disputer, ou contre les Loix de leurs peres & de leur patrie, ou contre les Rits introduits par Mahomet leur Prophete. Il fait voir que tour esprit raisonnable doit aimer à connoître la vérité, & la chercher, furiout en ce quiregarde les choses divines; que de toutes les Religions, celle de Mahomet est la seule qui aime à demeurer dans les ténebres . ce qui est une preuve de sa saussețé; qu'il n'en est pas ainsi de la Religion Chrétienne; que tous ceux qui la professent sont, aux termes de l'Apôtre saint Pierre, obligés de rendre compte : Per. 3, 15.

Rrr iii

# JOS PIERRE LE VENERABLE

de leur espérance à tous ceux qui le leur demandent.

P4.1141. LX IV. Pierre rapporte l'endroit de l'Alcoran où il est défendu de disputer de la Loi, & ordonné de dire anathème à
quiceonque veut en disputer; & même de le tuer. Il fait remarquer aux Mahométans qu'un conseil de cette nature deshonore
leur Seche, en montre la foiblesse, & combsen ils se désient de
leur propre cause; que les Juiss ne poussent pas si loin leur opiniâtreté, putiqu'ils écoutent quand on leur prêche les vérités
de la Religion; que c'est en les écoutant avec attention, que
les Rois d'Angleterre se sont convertis avec leurs Peuples; qu'il
est furprenant que Mahomet, qui, pour fortner sa Loi, a emprunte pluseurs choses des Chrétiens & des Juis, n'ait pas tout
tiré de leurs écrits, en prescrivant aux siens, ou la Religion
Chrétienne seule, ou la Juive.

L X V. Les Mahométans en donnoient pour raison, que les livres des Chrétiens & des Juifs avoient été corrompus. Pierre leur demande l'époque de cette altération, & les prie de lui citer quelqu'endroit de l'Alcoran ou de leurs autres livres qui attestent cette falsification. Comme ils repondoient que l'exemplaire de la Loi, emporté de Babylone par les Juifs délivrés de la captivité, étoit péri en chemin ; il répond, que la perte de cet exemplaire, quand elle feroit arrivée de la maniere fabuleuse qu'ils la racontoient, n'emportoit pas nécessairement la perte de tant d'autres exemplaires qui étoient en mains des Juiss dispersés dans les autres Provinces du monde. Qu'elle est, ditil , la Nation , qui ayant à se conduire selon une Loi écrite, n'en conserve pas plusieurs exemplaires pour les besoins de ceux qui soumis à cette même Loi vivent éloignés les uns des autres en diverses Villes ou Provinces? Il dit qu'il étoit d'usage chez les Juifs avant la captivité, de conferver un exemplaire de la Loi, non-seulement à Jerusalem, mais encore dans toutes les autres

que les Sarraíns mêmes ont pluficurs copies de l'Alcoran. Pierre \*E/L\*1, rapporte un passage du second livre d'Essars, qui prouve nettement que le Livre de la Loi evisloit depuis le retour de la captivité; & prouve que si cette Loi avoit été corrompue, on ne l'auroit pas reçue depuis avec tant d'unanimité; ou qu'en admettant qu'elle a été falissée, on doit rejetter l'Alcoran qui en a

Villes, afin qu'ils pussent aisément s'en instruire & l'observer;

Pag. 1157. emprunté plusieurs choses. Il montre par un semblable raisonnement, que l'Evangile & les autres livres des Chtétiens ne sont ni perdus, ni altétés.

LXVI. Venant au point capital de la Religion Mahomé- Eivre ferond, tane, il l'attaque de front, & soutient que Mahomet ne fut ja- Par. 1161. mais Prophete. La Prophétie est, dit il, la manifestation des choses inconnues, soit passées, soit présentes, soit sutures, en vertu de l'inspiration divine, & non d'une invention humaine. D'où il suit, que le Prophete est celui, qui inspiré de Dieu & non instruit des hommes, leur fait connoître les choses du tems passé, présent ou sutur, qu'ils ne connoissent point d'eux-mêmes. Moyfe fut un vrai Prophete, puisqu'il apprit aux hommes ce qui s'étoit passé à la création de l'Univers ; qu'il sit connoître aux Num. 16, 46. Peuples Juis combien Dieu étoit irrité contr'eux; qu'il ordonna à Aaron de prier & d'offrir de l'encens pour leur réconciliation ; & qu'il prédir un grand nombre de choses sutures, rapportées dans le Pentareugue. Ifare, Jeremie, Ezechiel & Daniel étoient Prophetes, Leurs Livres font remplis de diverses prédictions, qu'ils n'ont più faire que par la connoissance que Dieu leur a donnée des choses à venir. Mais à l'égar I de Mahomet, quelle preuve produit-on qu'il ait revelé aux hommes des choses passées, mais qui leur étoient inconnues ; ou des choses présentes , dont ils n'avoient aussi aucune connoissance; ou qu'il leur air prédit des choses sutures ? Qu'on seuillete l'Alcoran d'un bout à l'autre, on n'y trouvera aucune Prophétie de sa part. S'il eût été Pro- Pag. 1172; phete, n'eût-il pas prévû ses fréquentes défaites dans les combars, & en conséquence, ne les eût-il pas évirées ?

LX VII. Il est dit dans l'Alcoran que Dieu en envoyant Pag. 1173. Mahomet, lui parla ainsi : Vous ne viendrez point vers eux avec des miracles évidens, parce qu'ils les rejettent comme odieux, & qu'ils se sont déja opposés à la vérité qui leur a été annoncée. Nous vous donnerions néanmoins des prodiges & des miracles, si nous ne sçavions qu'ils ne vous croiront pass Pierre de Cluni se mocque avec raison de cette saçon de mission; où il y a si peu de sens & de vraisemblance. Qui croira que Malromet se soit abstenu de faire des miracles, uniquement parce que les Peuples n'avoient pas cru à ceux qui en avoient fait avant savenue? On ne connoît que deux Légissateurs envoyés de Dieu : Moyfe & Jesus-Christ. Ils ont fait l'un & l'autre des prodiges sans nombre : mais ceux qui en ont été témoins ont cru à Moyfe & à Jesus-Christi Les Peuples de toute la terre ont cru aussi aux Apôtres envoyés de lui, en voyant leurs miracles. Il conclur, de l'aveu de Mahomet, qu'il n'étoit pas Prophete, puisque la Prophétie est un des plus grands miracles.

#### PIERRE LE VENERABLE.

buliens , tom. pag. 1033.

LXVIII. La Lettre ou le quatriéme Traité de Pierre tre les Petro- de Cluni, est contre les Hérétiques nommés Petrobusiens, ou Sectateurs des erreurs de Pierre de Bruis. Il fut imprimé en 1546 à Ingolstat , in - 4. avec quelques Lettres & quelques Sermons de saint Bernard, par les soins de Jean Hosmeisterus, & dans la Bibliotheque de Cluni en 1614, à Paris. Pierre le dédia aux Arohevêques d'Arles & d'Embrun . aux Evêques de Die & de Gap, qui s'étoient employés contre ces Hérétiques, & les avoient fait fortir de leurs Diocèfes. C'est ce que dit Pierre dans sa Lettre à ces Prélats. Mais il ajoute, qu'encore qu'ils eussent banni les Chefs de cette Secte, par le secours des Princes, il en restoit des membres; & que ceux qui avoient été chassés de leurs Diocèses, s'étoient retirés dans les

lieux voisins, où ils continuoient de répandre en secret leurs erreurs; que Pierre de Bruis & Henri son Disciple avoient même Paz, 1135, été reçus dans tout le Languedoc. Il marque en peu de mots les crimes commis par ces Hérétiques dans les Diocèfes dont on vient de parler. On a vu, dit-il, rebaptifer les Peuples, profaner les Eglifes, renverfer les Autels, brûler les Croix, fouëtter les Prêtres, emprisonner les Moines, les contraindre à prendre des femmes par les menaces & les tourmens. Dans une seconde Lettre que l'on a mise à la tête de celle ci, il rapporte les erreurs de Pierre de Bruis, qu'il réduit à cinq; scavoir, de refuser le Baptême aux enfans avant l'ufage de raison; de ne permettre ni Autels, ni Eglifes; de défendre d'adorer, ou d'honorer la Croix, d'ordon per même de la brifer & fouler aux pieds; de nier, nonfeulement la réalité du Corps & du Sang de Jesus-Christ dans le Sacrifice qui s'offre tous les jours fur nos Autels, mais de défendre encore de l'offrir ; de rejetter les prieres , les facrifices , & les autres bonnes œuvres faites par les vivans pour les morts.

Analyfe de ceTraité.Ibid. pag. 1035.

LXIX. Pierre de Cluni réfute avec étendue toutes ces erreurs. Il dit sur la premiere, que s'il étoit vrai qu'on ne dût baptifer que ceux qui font en age d'être baptifés, & de professer la foi par eux-mêmes, il suivroit de-là que tous ceux, qui de son tems portoient le nom de Chrétien, d'Evêque, de Prêtre, de Diacre. de Moine, le portoient envain, puisqu'aucun n'ayant été baptifé à l'âge de raifon , leur Baptême étoit nul , & conféquemment tout ce qui s'étoit ensuivi ; personne ne pouvant être Evêque, sans avoir été baptisé. Pierre parle non-seulement de ce qui se passoit en France au sujet du Baptême des enfans, mais dans

#### ABBÉ DE CLUNI

dans les autres Royaumes. Depuis environ cinq cens ans, dit-il, toute la Gaule, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie, enfin toute l'Europe n'a presque baptisé que des enfans. Ensuite il prouve par plusieurs exemples de l'Evangile que la foi des peres, ou des maîtres, peut être utile à leurs enfans, ou à leurs domestiques. On voit dans faint Jean, que le fils d'un Officier fut guéri par la Joan. 4, 50. foi de fon pere; dans faint Matthieu, que le Centenier obtint Matt. 8 . 194 par la grandeur de sa foi la guérison de son serviteur; dans S. Marc, que Jesus-Christ accorda la guérison de l'enfant lunatique, Marc , , ssi à cause de la foi de son pere ; dans le même Evangeliste, que la Mare. s. s. santé fut rendue à la fille du Maître de la Synagogue, par la vertu de la foi de fon pere. Il conclut des guérifons corporelles aux spirituelles, & dit, que si la foi des parens peut obtenir à leurs enfans la fanté du corps par la médiation de Jesus-Christ, elle peut aussi leur procurer celle de l'ame par le Baptême conferé en son nom. Si tout est possible à celui qui croit, ainsi que le dit Jesus-Christ, la foi de toute l'Eglise ne pourra-t-elle rien pour le falut des enfans ? Les enfans des Juifs étoient fauvés par la Circoncision, pourquoi les enfans des Chrétiens ne le feroient-ils point par le Baptême ? Jefus-Christ n'a-t-il pas dit à ceux qui repoulsoient les enfans qu'on lui présentoit : Laisser Marc. 10, 144 penir à moi les petits enfans , car le Royaume de Dieu est pour ceux

qui leur ressemblent. L X X. Il combat la seconde erreur des Petrobusiens, par la Pag. 1048. pratique unanime de tous les siécles, tant chez les Patriarches & les Juifs, que chez les Chrétiens. Noe dressa des Autels sur les- Genes. 8,12, quels il offrit à Dieu des facrifices après le déluge ; Abraham en 28. dressa un aussi par ordre de Dieu, pour y immoler son fils; Jacob répandir de l'huile sur la pierre qui lui servit d'Autel ; & ne doucant pas que Dieu ne l'eût approuvé, il s'écria: Vraiment le Seigneur est en ce lieu, & il n'est autre que la maison de Dieu, & la porte du Ciel. Les Israëlites n'ayant point de demeure fixe Exed. 40. dans le défert, avoient un Tabernacle portatif, sur lequel ils offroient à Dieu des facrifices; & ce Tabernacle, depuis leur entrée dans la Terre promife, fut fixé à Jerusalem. Salomon. bâtit en cette Ville un Temple magnifique par l'ordre de Dieu. C'est-là où les Juis, les Rois, les Prophetes venoient offrir au 3. Reg. &. Très-Haut. Dans la Loi nouvelle, & dès le tems des Apôtres, les Fideles avoient certains lieux destinés à leurs assemblées, où on célebroit les divins Mysteres; & dans la suite des tems, les Chrétiens ont eu des Églises & des Autels dans toutes les Tome XXII.

Provinces de l'Univers. Pierre de Cluni entre dans quelque détail à cet égard. Il dit que faint Pierre ayant été vingt-cinq ans à Rome, y eut sans doute une maison de prieres; que saint Trophime, Disciple de faint Paul, en eut aussi une à Arles, n'étant pas viraisemblable qu'il ait roujours prêché, baptisé, prié en pleine campagne. Il suppose la même chose des autres Apôrres des Gaules, & dit, qu'après avoir détruit les Idoles, ou ils bâtissoient des Eglises, ou ils changeoient en Eglises les temples des Idoles. Ceux qui prêcherent l'Evangile en Orient en userent de même; de façon qu'il se trouva des Eglises dans routes lesparties du monde. L'Abbé de Cluni, outre les preuves de fait. allegue une raison générale, mais décisive en ce genre, qui est, que toure Religion facrée, ou prophane, veut avoir un lieu destiné aux exercices qui lui sont propres ; d'où vient que les Idolatres mêmes ont eu leurs temples.

Pag. 1051.

LXXI. Avant de réfuter la troisième erreur de ces Hérétiques touchant le culte de la Croix, il leur reproche, qu'ayant fait un grand bucher de Croix entassées, ils y avoient mis le feu, s'en étoient servi pour faire cuire de la viande, dont ils avoient mangé le Vendredi-Saint, après avoir invité publiquement le peuple à en manger. Il dit qu'en cela ils ont rendu deux services. au démon; l'un, en effaçanr, autant qu'il étoit en eux, la mémoire de la Passion de Jesus-Christ: Oter, dit-il, la Croix, & le nom de la Croix, c'est ôter la mémoire de la mort & de la passion du Crucifié; l'autre, en ce que le signe de la Croix n'étant pas en usage, ce sera un moyen de moins pour mettre en suite: les Anges apostats. Les Petrobusiens répondoient que l'ondevoit détruire & brûler un bois qui avoit mis à la torture les membres de Jesus-Christ. S'il en est ainsi, replique Pierre de Cluni, il faut donc aussi avoir en horreur les lieux où il a soussert, renverier la Ville de Jerusalem, arracher son Sépulcre. Mais la Croix est-elle donc capable de raison, pour la charger d'une faute; & si elle n'en a point commis, pourquoi lui imputer la mort du Sauveur? Qui s'est jamais avisé dans les vindictes publiques, de brûler les gibers, & de mettre en pieces le glaive destiné. à répandre le sang des coupables? Ce n'est pas contre les infordmens des supplices, mais contre les impies qui en abusent, que: l'on doit fe mettre en colere. Il fait voir que le signe de la Croix doit être respectable , non-seulement aux Catholiques , mais encore aux Hérétiques; parce que le fang de l'agneau mis en.

forme de croix fur les portes des Hebreux, les garantit de l'Ange

Exterminateur ; que ce même signe imprimé sur le front des hommes qui gémissoient sur les abominations de Jerusalem, Erchiel. les fauva de la mort; que la Crofx a été en si grand honneur dès 4, 5. le siécle des Apôtres, que saint Paul versoit des larmes sur ceux philip. 1.18. qui se conduisoient en ennemis de la Croix de Jesus-Christ; & qu'il ne vouloit se glorisier en autre chose qu'en cette Croix; & Galat. 6 , 14; que Jesus-Christ viendra avec sa Croix pour juger tous les hommes. Il s'explique fur le culte de la Croix, en difant, que ce n'est pas la Croix, mais Dieu qu'on adore en elle; qu'on y adore J. C.

LXXII. Sur la quattiéme erreur, qui tendoit à anéantir

comme y étant attaché.

le Sacrifice de la Messe, Pierre de Cluni dit, que les Petrobusiens étoient pires que les Berengariens, qui en niant la réalité du Corps de Jesus-Christ dans l'Eucharistie, convenoient au moins qu'il y étoit en figure. Il ajoute, qu'il lui seroit facile de résuter cette erreur par l'autorité & les raisons , non-seulement des Anciens, comme faint Ambroife, faint Augustin, faint Gregoire, mais encore des Ecrivains récens, & presque contemporains, comme Lanfranc, Guitmond, Alger, dont les écrits doivent convaincre ceux qui les lisent, & les retiter de l'erreur, ce qui étoit déja arrivé à plusieurs; mais qu'étant nouvelle, il falloit l'attaquer par de nouveaux moyens. Il dit donc aux Petrobusiens, que l'Eglise n'est pas sans Sacrifice, comme ils l'avançoient, & que dans ce Sacrifice elle n'offroit à Dieu autre chose, que le Corps & le Sang de Jesus-Christ. Comment l'Eglise seroitelle sans Sacrifice? N'en a-t-on pas offert à Dieu depuis Abel.

fans aucune interruption , jusqu'à la venue de Jesus-Christ , soit sur des Autels dressés par les Patriarches, soit dans le Temple de Salomon. Jesus-Christ lui-même n'a-t-il pas été immolé. & n'est-il pas notre Pâque ? Il est le seul Sacrisice des Chrétiens.

Ne convient-il pas en effet qu'il n'y en ait qu'un seul , puisqu'il n'y a qu'un Peuple Chrétien qui l'offre, comme il n'y a qu'un Dieu à qui il l'offre, & qu'une Foi par laquelle il l'offre. L'Abbé de Cluni applique à ce Sacrifice ce qui est dit dans la Prophétie de Malachie : Depuis le lever du Soleil jufqu'au coucher , mon nom Malach 1. 14 est grand parmi les Nations; on offre en tout lieu à mon nom une oblation pure. Il en conclut, que comme la vraie Religion est passée des Juiss aux Gentils, les sacrifices & tout le culte divin y font passés en même-tems; ce qui fait depuis le commencement du monde jusqu'à présent, une continuité de Sacrifices.

SITI

Pag. 10574

## PIÈRRE LE VENERABLE,

quoique de differentes especes. L'Eglise offre (a) aujourd'her l'Agneau de Dieu, qui efface les péchés du monde ; qui étant immolé, ne meurt point ; qui étant partagé, ne diminue point ; & qui étant mangé, ne se consume point. Elle offre pour ellemême, celui qui s'est offert pour elle-même; & elle fait, en l'offrant toujours, ce qu'en mourant il n'a fait qu'une seule fois. Il feroit bien étrange que ce culte qui est principalement du à Dieu, ne lui fut pas rendu en ce tems, après qu'on a eu tant de foin, & tant de zèle pour le lui rendre dans tous les tems qui ont précedé le nôtre.

Sentiment de Pierre de charistie, pag. 1063.

LXXIII. L'Abbé Pierre s'explique ensuite très-elairement fur la transubstantiation: Quiconque, dit-il, ne croit pas, ou Clum for la preference de l'Eglife, le pain soit changé en le dans l'Eu-la Chair de Jesus-Christ, & le vin en son Sang, pense ainsi, ou parce qu'il ne-croit pas que Jesus-Christ ait voulu faire ce changement, ou parce qu'il doute qu'il en air eu le pouvoir. Mais il ne faut que lire ce qui en est écrit dans l'Evangile, pour se convaincre qu'il a voulu ce changement. Quant au pouvoir qu'il en avoit, on ne peut en douter, après l'affurance que nous donne le Prophete, qu'il a fait tout ce qu'il a voulu, puisqu'il est Dieu tout-puissant. Pierre donne des exemples de changement d'une fubstance en une autre. La verge de Moyfe fut changée en Serpent ; les eaux du Nil furent changées en sang. La Nature même change chaque jour par la digestion des alimens dans le corps de l'homme, le pain en chair, & le vin en sang. Pourquoi ne croirat-on pas, pourquoi doutera-t-on que Dieu puisse faire par sa puissance, ce que la Nature peut par la digestion? Que l'infidélité (b) cesse donc, & qu'on leve tout doute, puisque le Verbe

vertamr in fanguinem multorum filiorum hominum : Sic quotidie facie, ut per confecrationem & virtutem divinam panis & vinum commutetur in Cornem & Sanguinem sum itoc est unius Filis Dei & hominis, non multorum filierum hominum. Qui enim dixit & facta funt , mandavit & cream funt, qua potentia facit hoc fingulariter in feipfo a ut munatio fubffanniarum que hominibus folebat conferre mor-

<sup>(</sup>a) Offert Ecclesia Agnum Dei, qui tollit peccata mundi, qui nec immolatus moritur, nec divifus minuitur, nec comestus confumirur. Offert ipsum pro seipsa, qui se obtulit pro seipsa, & quod ille secit semel moriendo, noc illa facit semper offerendo , &c. Petrus, contra Petrobufian. pag. 1018.

<sup>(</sup> b) Ceffes ergo infidelitas , fanetur debieras : Quia omnipotens Verbum Dei , per quod omnia facta funt, ficut quotidie talem vitam, nunc eifdem hominibus, fed facit, ut per comeftionem & digeftionem fidelibus conferat fempiternam. Ibid. pag. humanam, panis in carnem, & vinum 1,1063.

tout-puissant de Dieu, par qui toutes choses ont été faites, fait chaque jour que par la manducation & la digestion, le pain se change en chair. & le vin en fang de plusieurs enfans des hommes. Il fait aussi chaque jour que par la consécration & la vertu divine, le pain & le vin soient changés en sa Chair & en son Sang, c'est-à-dire, du Fils unique de Dieu & de l'homme, & non de plusieurs ensans des hommes. Car celui qui a dit, & toutes chofes ont été faites; celui qui a ordonné, & toutes chofes ont été créées, fait par la même puissance en tous généralement, & en lui singulierement, que le changement des substances qui avoient coutume de donner aux hommes la vie mortelle, leur donne, mais aux Fideles seulement, la vie éternelle. On dira, peut-être, pourquoi réiterer si souvent le Sacrifice de Jesus-Christ, puisque celui qu'il a offert fur la Croix fuffit pour la rédemption des péchés de tout le monde ? L'Abbé de Cluni répond que le Sauveur ayant ordonné de réitérer le Sacrifice en mémoire de lui. on ne peut se dispenser de lui obéir. Qu'au reste, cette mémoire augmente la foi des Fideles, fortifie leur espérance, confirme leur charité mutuelle, excite l'amour envers Dieu, & remet les péchés à ceux qui en font pénitence. Pierre allegue, pour la présence réelle, l'autorité des actes de saint André.

LXXIV. Il vient à la cinquiéme erreur des Petrobusiens Pag. 1068iqui rejettoient, comme inutiles, les prieres & les suffrages des vivans pour les morts, sous le prétexte que l'autre vie n'est pas un lieu de mérites, mais de rétributions. En premier lieu il prouve par l'endroit de l'Evangile où il est dit, que le blasphême contre le Saint-Efprit ne sera pardonné ni en ce monde, ni en l'autre, qu'il y a des péchés que Dieu pardonne en ce monde, mais dont la peine est renvoyée en l'autre pour y être expiée. Il montre en second lieu, que l'usage de prier pour les morts est autorifé par l'Ecriture, par la Tradition, & la discipline universelle de l'Eglise. Il dit à cette occasion que l'on regardoit. comme divin, le second Livre des Macchabées. Quant à ce que disoient les Petrobusiens, que c'étoit se moquer de Dieu, de l'invoquer à haute voix, & de chanter des hymnes à sa gloire. L'Abbé de Cluni les réfute encore par l'usage autorisé dans une Pfalm. 95,97; infinité d'endroits de l'Ecriture, où il est fait mention de canti- 31; 46. Num ques en l'honneur de Dieu , & d'instrumens de Musique dans les 4Reg. 3. louanges, ou actions de graces folemnelles; & par la coutume confrante de l'Eglife, de faire chanter les Pfeaumes au Clergé. Il finit sa Lettre, ou son Traité, en priant les Evêques qui avoient

Matt. 127-Luc , 1200

## PIERRE LE VENERABLE,

purgé leurs Diocèses de ces Hérétiques & de leurs erreurs, de veiller avec soin sur les lieux où ils s'efforçoient de les répandre ; & de les réprimer.

\$419.

L X X V. Nous ne connoissons que quatre Sermons de Pierre deClt- Pierre le Venerable; le premier, fur la Transfiguration du Sau-Bibliot. Par, veur, imprimé dans la Bibliotheque de Cluni, dans ce'lle des Pag. 1080; & Peres, & dans la Bibliotheque des Prédicateurs, par le Pere tom, s, anecdo. Combesis; les trois autres ont été publiés par Dom Martenne, dans le cinquiéme tome de ses Anecdotes. L'un est à la louange du Sépulchre de Jesus-Christ; l'autre, en l'honneur de saint Marcel, Pape & Martyr; & le troisiéme sur la vénération des Reliques. Pierre de Cluni fait mention dans son discours sur le Sépulchre du Sauveur, du miracle qui s'y faifoit annuellement la veille de Pâques. Un feu miraculeux descendoit du Ciel, & à la vûe de tout le monde allumoit les lampes qui étoient autour du faint Sépulchre. Le Moine Bernard (a), qui fit en 870 le pélerinage de Jerusalem, assure dans son Itineraire, avoir été témoin de ce fait miraculeux. Il en est parlé dans l'ancien Pontifical de l'Eglife de Poitiers, écrit il y a plus de 800 ans : dans le fixiéme chapitre du quatriéme Livre de Raoul Glaber ; dans la Chronique de Leon (b) d'Ostie; dans celle de Hugues de Flavigni; dans Guillaume de Malmelburi, & dans les neuviéme & dixiéme tomes du Spicilege. L'Abbé de Cluni remarque sur cet évenement, qu'il est particulier au Samedi de Pâques, & qu'on ne voit rien de femblable ni le jour de Noël, ni autres jours deftinés à la célebration de quelque Mystere; qu'il se continuoit encore de son s, & n'avoit point été jusques-là interrompu. Il dit dans le discours sur faint Marcel, qu'après la mort de saint Marcellin arrivée en 304, le faint Siège vaqua fept ans fix mois & vingt-cinq jours. Cependant faint Marcel fon fuccesseur fut élevé au souverain Pontificat en 308, après une vacance seulement de trois ans six mois & vingt-cinq jours. Dans le manuscrit de Cluni d'où est tiré le discours sur la vénération des Reliques, il est dit, que l'Abbé Pierre le prononça le jour qu'on recut de Rome celles de faint Marcel. Cela paroît auffi dans le corps du discours. Il fonde sur deux raisons le respect dû aux Reliques des Saints. La premiere, que leurs membres ont été pendant leur

<sup>(</sup>a) Martenn. not. in hunc Serm. tom \$ , | Chronic Virdunenf, pag. 178. Hillor. Belli facri, tom. 1; Mufar Indic, num. 101; (b) Chronic, Caffin. lib.; 3, cap. 3; &c. halmsparg. lib. 4, de Regib. Anglor. anecdot. prg. 1432.

vie employés au service de Dieu. La seconde, qu'on ne doute pas qu'ils ne doivent ressusciter pour jouir de la gloire éternelle.

LXXVI. Il y a eu plusieurs éditions du Recueil des Miracles, une autrautres à Douai en 1595 in-12. Il est dans la miacles, om. Bibliotheque de Cluni & dans celle des Peres. Pierre de Cluni Pat,pag,1087; n'y a rapporté que ceux qui étoient arrivés de son tems. Son but dans ce Recueil, qu'il a divifé en deux Livres, est de contribuer à l'accroissement de la foi & de l'espérance des Fideles, & de confirmer les vérités de la Religion, par des évenemens qui y avoient du rapport. Il commence le premier Livre, par les Miracles qui regardent l'Eucharistie. Ceux qu'il raconte, sont des témoignages évidens de sa soi & de celle de son siecle sur la présence réelle; de l'usage où l'on éroit de ne point administrer ce Sacrement aux malades qu'après la confession de leurs péchés au Prêtre; & des Prieres que l'on faisoit pour eux après. leur mort, pour les délivrer du Purgatoire. Les Miracles rapportés dans le second Livre ont d'autres objets ; mais ils sont comme ceux du premier, mélés de diverses apparitions desmorts aux vivants. Il y est parlé du Schisme occasionné dans Cluni : par l'Abbé Ponce; des moyens que l'Abbé Maithieu, depuis Cardinal & Evêque d'Albane, employa pour l'éteindre; & des mouvemens qu'il se donna pour maintenir le Pape Linocent II. fur le Saint Siege, que Pietre de Leon vouloit usurper. L'Abbé de Cluni y dit ausli quelque chose de l'Institut des Chartreux, Pag. 1732. qui , dit-il , pour dompter leur chair , la mortifient par des cilices, l'affligent par des jeunes très-austeres & presque continuels, s'abiliennent de viande en tous tems, foit qu'ils foient fains ou malades; se nourrissent de pain de son . & mettent tant d'eau dans le vin qu'ils boivent, qu'il en perd presque le gout-En parlant du concours qui se fait à Sainte Marie Majeure, pour la Fête de l'Assomption de la fainte Vierge, où le Pape célebre ordinairement la Messe, assisté des Evêques & des Cardinaux, il die que les Romains y viennent aux Vêpres dès la veille, & y. P.Z. 1173. allument des cierges après les avoir pelés en leur maison; & que quoiqu'ils demeurent allumés depuis le foir jusqu'après la Messe du lendemain, ils ne diminuent pas de poids. L'Abbé de Cluni affure qu'il y avoit plus de cent ans que ce Miracle se faisoit annuellement en ce jour, & qu'il s'opéroit encore de

fon tems. LXXVII. Il reste des Poessies de Pierre de Cluni, une Hymnes &

## PIERRE LE VENERABLE;

re de Cluni ,

Profes dePier- Apologie en vers élegiaques de Pierre de Poitiers, contre ceux qui blâmoient ses vers ; des Rimes & des Proses sur la vie de Jesus-Christ; en l'honneur de la sainte Vierge, de sainte Marie-Magdelaine, de saint Benoît & de saint Hugues Abbé de Cluni; avec les Epitaphes du Comte Eustache, de Bernard Prieur de Cluni, de Rainaud Archevêque de Lyon, & de Pierre Abaillard, Son Poëme intitulé, de la Vertu, se trouve (a) parmi les manuserits de la Bibliotheque Pauline, à Leipsic. Fabricius (b) avoir fait imprimer sous le nom de Pierre de Cluni un autre Poëme fur les Rits de la Messe, à Hambourg en 1713. Mais il a reconnu depuis qu'il éroit d'Hildebert, Evêque du Mans,

£132.

LXXVIII. Pendant les vingt-quatre premieres années de fon gouvernement, l'Abbé Pierre fit plusieurs Reglemens pour fon Abbaye & pour son Ordre. Il changea quelques uns de ceux que ses Prédécesseurs avoient faits; & en retrancha plusieurs de peu d'importance dont il n'étoit plus besoin , parce que les raisons en avoient cessé. Il recueillit en 1146 tous ceux qu'il avoit fairs, & fit un corps de foixante-feize articles, rendant sur chacun la raifon du changement qu'il y avoit fait, afin de ne pas scandaliser ceux à qui elle seroit inconnue. Quoiqu'il scût par l'exemple des changemens fairs de tout tems dans la discipline de l'Eglise & dans les pratiques des Monasteres, qu'il lui étoit libre d'en faire dans les Statuts de son Ordre, il prit toutesois làdessus l'avis des plus sages de ses Confreres, & sit approuver son Recueil par le Chapitre général. Les plus remarquables de ces Statuts, font ceux qui réforment certains abus que l'on reprochoit aux Clunistes. LXXIX. Défense de manger de la graiffe tous les Ven-

Ce qu'ils contienment

dredis, si ce n'est que la Fête de Noel tombe en ce jour. Il paroissoit indécent que tandis que les Laïcs riches ou Ca. 10. pauvres s'abstenoient entierement de viande les Vendredis. Cap. 11. les Moines fissent cuire leurs légumes avec de la graisse. Désense de boire du vin mêlé de miel & d'épices, c'est-à-dire, de l'hypocras, hors le jour du Jeudi Saint, suivant l'ancien usage. Eq. 11. Défenses de manger de la viande, sinon aux infirmes & à ceux qui font absolument caducs. Les Clunistes avoient fait quelques changemens dans les observances prescrites par la Regle

(a) Fabricius , tem. 5 , Bibliot. Latis. ( b ) Ibid. pag. 758. medii ari, pag. 757.

de faint Benoît. Pierre convient qu'il n'y avoit aucune cause raisonnable d'en faire à l'égard de l'abstinence de la viande. Pour diminuer le nombre des jeunes qu'elle prescrit, depuis la mi- Cap. 14. Septembre jusqu'au Carême, ils avoient multiplié les Fêtes. Pierre en fixe le nombre ; sçavoir , celles de faint Michel , de la Dédicace de l'Eglife & des Apôtres , hors de l'Avent & de la Septuagesime; l'Octave entier de Noel, le jour de l'Epiphanie, les Fétes de saint Marcel Pape, de saint Vincent Martyr, de la Purification & de la Chaire de faint Pierre. On accordoit l'usage de la graisse, dans toutes les Fêtes à douze lecons; mais elle étoit désendue en Avent, excepté le premier Dimanche. Les étoffes Car. 15. & les fourrures précieuses sont désendues ; & pour en éviter l'abus, on spécifie toutes celles dont il n'est pas permis d'user. Il est ordonné de garder le silence à l'Infirmerie, dans la cham- Cap. 16, 17, bre des Novices, au Refectoire, & toujours pendant le Carême. 18. On en excepte les personnes de considération, avec qui le Grand Cap. 19, 10, Prieur, le Sous-Prieur & quelques autres Officiers pourront 11. parler dans l'appartement des Novices. L'affluence des étrangers à Cluni, la multitude des affaires y avoient occasionné du relâchement à l'égard du silence.

LXXX. Par un autre abus beaucoup plus dangereux, on Cap. 25. recevoit dans presque tous les Monasteres dépendans de Cluni, des paifans, des enfans, des vieillards, des fous, des gens ineptes à toutes fortes de choses, ou coupables de grands crimes. Il y avoit déja eû des défenses de les recevoir ; & l'Abbé Pierre ne fit que les renouveller, en y ajoutant la clause qu'on ne pourroit recevoir aucun Moine dans l'Ordre fans la permission de l'Abbé de Cluni. Il ordonna aussi, qu'on ne donneroit l'habit Cap. 36, 37, monastique à personne avant l'âge de vingt ans ; qu'on éprouve- 39. roit les Novices au moins pendant un mois; & qu'on rétabliroit le travail des mains, autant qu'il feroit possible, pour éviter l'oissveré. Mais il restreignit le travail à l'interieur des Cloîtres. ou aux autres lieux , où l'on put le faire décemment & fans être vû des Séculiers. Les autres Statuts concernent ou l'Office divin, ou la forme des habits, ou la modestie que l'on doit garder dans les équipages de campagne, ou l'éducation des enfans que l'on enseignoit dans les Monasteres, Il étoit d'usage Cap. 524 en plusieurs Eglises de suspendre au milieu du Chœur une grande couronne d'airain ornée d'or ou d'argent, & d'y allumer un grand nombre de cierges dans les folemnités. Infensiblement on les alluma presque à toutes les Fêtes de l'année ; & alors on

Tome XXII.

Melle.

ne distinguoit plus les grandes solemnités, des autres. C'est pourquoi il fut ordonné que cette multitude de cierges ne feroient allumés qu'aux cinq principales Fêtes, à la Dedicace de l'Eglise & à la Fête de tous les Saints; qu'aux autres Fêtes où l'on avoit coutume d'illuminer cette couronne, on se serviroit de lampes de verre.

L X X X I. Nous remarquerons encore dans ces Statuts, que l'on devoit dire chaque jour une Messe en l'honneur de la sainte Vierge, & fon Office entier dans la Chapelles des infirmes. depuis la Fête de tous les Saints jusqu'à Paques; que lorsqu'après avoir administré l'Extrême Onction aux malades, on leur préfentera la Croix pour l'adorer, ce sera une Croix de bois, dans laquelle on avoit incrusté une particule de la vraie Croix, en-Cap. 61. chassée dans de l'or; afin que les paroles de l'adoration : Ecce

lignum crucis, &c. eussent du rapport à la matiere de la Croix; qu'à la Fête de Noël il n'étoit permis à aucun Prêtre de dire la Cup. 72. Messe avant la fin de celle qui se chante au point du jour, parce que ces Messes particulieres pendant la célébration de la Messe

folemnelle, occasionnoient de déserter le Chœur.

LXXXII. Le Traité de Pierre le Venerable, intitulé: Traite de Pierre de Clu- Nucleus de Sacrificio Miffa, ou Noiau du Sacrifice de la Messe, rifice de la fut imprimé à Rome en 1591, dans le Recueil des Livres qui traitent des offices & des ministeres de l'Eglise Catholique ; à Paris en 1624, dans le dixiéme tome de la Bibliotheque des Peres; en 1644, dans la seconde partie du douziéme tome de cette Bibliotheque. Il est distribué en quatorze Chapitres.

LXXXIII. L'Abbé de Cluni y fait voir que depuis Adam e Traité, tom. jusqu'à Jesus-Christ, on n'a pas cessé d'offrir des Sactifices à 10 , Bibliot. Dieu; que ces Sacrifices étoient de diverses especes; que com-Pat.an. 1614, me il n'est permis d'en offrir qu'à Dieu seul, pas même aux pag. 1091. Cap. 1,2, 3,4. Anges, on ne peut douter aussi que cette marque de la servitude des hommes ne lui soit agréable ; qu'après un si long usage d'offrir à Dieu des Sacrifices, soit du tems des Patriarches, soit

Cap. 1, 6, sous la Loi de Moyse, on ne peut voir qu'avec surprise les Hérétiques faire un crime aux Catholiques du Sacrifice unique qu'ils offrent à Dieu; qu'en observant la pernicieuse doctrine de ces Novateurs, il arrivera que l'Eglife fera fans Sacrifice dans le tems de la grace, ce qui n'est pas arrivé, même dans le

Cop. 6, 7, tems de la colere, ou fous la Loi. Il prouve par le témoignage des Prophetes, que le culte du vrai Dieu est passé des Juiss aux Chrétiens ; que le Sacrifice offert à Dieu par les Chrétiens

dans tout l'Univers, a été annoncé par Malachie; que l'Hostie Malach. 2. n'est autre que Jesus-Christ , qui en effet s'est offert pour nous Cap. 8 , 9. racheter de la mort que nous avions encourue par le péché de notre naiffance.

LXXXIV. Ensuite il vient à l'essence du Sacrifice de nos Cap. 10, 11, Autels,& dit que le Corps qui y est offert,est le même qui a souffert fur la Croix; & le même Sang qui a été répandu pour la rémission; que c'est ce Corps que Jesus-Christ nous ordonne de manger, & ce Sang qu'il veut que nous buvions pour vivre éternellement. l'ierre de Cluni établit le dogme de la Transubstantiation, ou du changement réel du pain & du vin au Corps & au Sang de Jesus-Christ, par les paroles de la confécration, & instite (a) sur ce que le Sauveur, pour nous étes tout doute, a dit à ses Disciples : c'est mon corps & non le corps d'un autre, que je vous donne; il n'est ni changé, ni nouvellement créé; c'est le même qui scra livré pour vous & attaché à la Croix; c'est le même sang qui sera répandu, provoqué par les verges & contraint de fortir de mes veines par les cloux & par la lance. Il dit à ceux qui doutoient de la réalité de ce changement, Cap. 12, 13, qu'ils ne pouvoient douter de la toute-puissance de Dieu, à qui 14. l'Ecriture rend des témoignages si éclatans ; aux effets qu'ils en voyoient eux-mêmes ; & leur rapporte quantité d'exemples de la nature, où une substance est changée en une autre, comme le pain & le vin se changent chaque jour en chair & en sang dans

le corps humain. LXXXV. Berenger disoit qu'il n'étoit pas possible que le Cap. 13. Corps de Jesus-Christ, eut-il été gros comme une tour, eut pu fusfire à nourrir les Fideles depuis tant de tems qu'il leur est administré. C'est-là, dit Pierre de Cluni, le langage de ceux qui croyent que Dieu ne peut que ce qu'ils peuvent eux-mêmes; qu'il ne scait que ce qu'ils scavent ; qu'il ne fait que ce qu'ils font: Mais qu'ils se souviennent que d'une extrêmité du monde

(a) Accipite, hoc eft Corpus, adjua- 1 meum, non permutatum, vel noviter creatum, fed quo i pro vobis tra l-tur, pro vobis crucifigetur, pro vobis moriesur. Sic & de Calice: Hiceit, ait, Sanguis. . . . qui pro vobis fundetur, flagellis provocatus, dem esser, red tamen quod ipée erat non clavis extortus , sancæa excussiv. Petrus esser es

T tt ij

ait meum. Suum ergo non aiteries Corpes dedit Diftipuis. Rurfum ne fonè alicui coniento occulta fubreperes : postifile creare in manibus fuis, Corpus quod fuum quifi diceret: Nolire dubitare.... quia hoc est Corpus non aiterum, aut aiterius, ted

## PIERRE LE VENERABLE;

à l'autre, du lever du Soleil au couchant, l'on public à haute voix ce que nous lisons dans le Pseaume 134: Dieu a fait tout ce qu'il a voulu, foit dans le Ciel, foit fur la terre, foit dans la mer & dans les abimes. Or il a voulu (a) changer le pain en fa Chair, & le vin en son Sang; il a donc pû faire ce changement, étant Dieu, & conféquemment tout-puissant.

fondation en Spicileg. pag. 332.

L X X X V I. On lit dans le Spicilege une Charte ou Acte de Pierre, Abbé de Cluni, par lequel, en reconnoissance des Sairiles, nas, biens que Raoul, Comte de Peronne, fils de Hugues le Grand, frere de Philippe, Roi de France, avoit faits au Monastere de Crespy & à celui de Cluni, il ordonne qu'après sa mort on lui fera deux trentains; que chaque Prêtre lui dira trois Messes, & les non-Prêtres trois fois les fept Pseaumes de la Penitence; que dans les autres Monasteres de l'Ordre de Cluni, on lui sera trois trentains, & tous les Prêtres, sans exception, célebreront deux fois pour le repos de fon ame; qu'en outre, on fera à Cluni fon anniverfaire folemnellement, comme d'un des plus grands amis & bienfaiteurs de l'Abbaye, après les Empereurs & les Rois; & que chaque jour pendant un an, on offrira pour lui le faint Sacrifice. En cet anniversaire solemnel, on chantoit pour le défunt la Messe conventuelle; tous les Prêtres de la Communauté de Cluni célebroient pour lui chacun une fois ; les autres récitoient le Pseaume Miserere mei Deus, & l'on donnoit à

Etat de l'Abbaye deClumi, tom. s . Mifeellan. Balufii, pag. 443.

manger à treize pauvres. LX X X V I I. Pierre de Cluni dressa, la vingt-septiéme année depuis qu'il en fut Abbé, un Etat de cette Abbaye, telle qu'elle étoit lorsqu'il en prit possession, & de ce qu'il sit pendant ces vingt-fix ans pour l'ameliorer. En entrant il trouva l'Eglife grande, mais pauvre, dont les réparations ou entretiens absorboient les revenus. Il y avoit dans le Monastere plus de 300 Moines; & la Maison ne pouvoit en entretenir au-delà de cent de ses propres revenus, quoiqu'ils fussent nourris très pauvrement ; enforte qu'il falloit emprunter des fommes confidérables pour fournir à l'entretien des deux cens autres, des étrangers & des pauvres. Pour fournir aux dépenses nécessaires, sans emprunt,

<sup>(</sup>a) Voluit ergo & potuit ut panis in Cornem fram, & vinum convertatur in Sa guinem to um. Et quia voluit & poruit, sens oft, & Christus Deus eft , fequirur | cap. 14-

quia ad converrendum panem in Corpus frum , & vinum in Sanguinem fourn omnimodò, ficut & ad universa potens est. Petrus Cluniao. Nucleo de Sacrificio Millia,

Pierre mit un autre ordre dans les recettes des Fermes dépendantes de l'Abbaye. Cet Etat, qui est représenté dans le cinquiéme tome des Mélanges de M. Baluse, prouve bien que Pierre le Venerable avoit les qualités nécessaires pour le gouvernement spirituel & temporel de ce Monastere & de tout son Ordre.

LXXXVIII. Il étoit d'un naturel doux; & réunissoit un Jugement de esprit élevé avec les talens propres à inspirer l'estime & la veneration. Si l'on en croit un Poéte (a) de son tems, l'Abbé Pierre n'avoit point d'égal fous le Ciel, pour les qualités de l'esprit. Ses Lettres en sont pleines; le style en est aisé, pur, agréable & toujours égal ; les penfées fines & délicates ; les réflexions folides & judicieuses. Il y a du seu dans ses discours & du nerf dans ses ouvrages pour la défense de la Religion. Mais il y a moins d'amenité & d'élégance dans ses vers que dans sa prose.



WIBALD, Abbé de Stavelo, & de Corbie.

I. T 'A BBAYE de Stavelo, fondée par Sigebert, Roi d'Auf- Wibald. Ser trafie, dans l'Ardenne au Diocèfe de Tongres, aujour-commenced'hui de Mastricht, avoit pour Abbé en 1130, Wibald, homme 1, ampliss. de beaucoup d'esprit & de vertu, connu dans l'histoire de son coliec. Marien. fiecle, par les grands fervices qu'il rendit à l'Empire & à l'Eglife.Il P25. 153. étoit Lorrain de naissance; d'où vient qu'il appelle cette Pro- Pag. 1556 vince, sa patrie, sa mere & sa nourrice. Mais il faut l'entendre de la basse Lorraine : car il témoigne aussi qu'il avoit pris pais- Epist. 305. fance dans le Pays de Liege. Il eut deux freres, Erebert & Erlebold; & une fœur, nommée Havid. Le premier fit le voyage de la Palestine en 1148, avec le Roi Conrad, dont il étoit Chancelier; le second, après avoir fait profession de la vie monastique à Saint Laurent de Liege, passa à Stavelo. Havid Esist, 2000. se confacra à Dieu dans un Monastere de Filles, nommé Ge-

<sup>(</sup>a) Scit benè, fit mundus, quod ha-beris in orbe fecundus..... fub Celi capa : Toraxius , in Elegio Peri Venerabilis, tibi non supereit nisi Papa.... & forusito ; Mabillon, lib. 73. Annal. num. 45. Ttt iii.

rishem, vers l'an 1150. Wibald, son frere ainé, lui envoya un anneau, en la congratulant sur l'état qu'elle avoit embrassé.

II. Il fut mis étant encore jeune dans l'Abbaye de Stavelo, pour Moine à Vas- y apprendre les premiers élemens des Lettres & la Grammaire, fous un venerable vieillard, appellé Reinard. Ensuite il passa aux Ecoles de Liege, où il apprit en très-peu d'années, la Dialecti-

Epig. 371. que, la Réthorique, l'Arithmétique, la Géometrie, l'Astronomie. C'étoit vers l'an 1115. Ennuyé du commerce du monde, il pensoit sérieusement à le quitter. Stavelo avoit pour lui de l'attrait : mais il en avoit auffi pour la folitude de Vaffor, au Dio-

Valciodor. om. 7. Spicil.

Pag. 156. cèse de Liege. Widrie qui en étoit Abbé, y attiroit par sa répu-ErChronic, tation grand nombre de personnes de vertu & de scavoir. Wibald y alla avec Richer, un de ses Condisciples. Ils y prirent l'habit monastique. Leur dessein étoit d'y vivre dans la contemplation des vérités de la Religion & dans le repos. Mais Widric chargea Wibald du foin des Ecoles avant même qu'il eût prononcé ses vœux. Ceux de Stavelo le reclamerent & se donnerent tant de mouvemens, qu'ils l'engagerent à y retourner. III. Cette Abbaye depuis la mort de l'Abbé Folmart, en 1106.

Heft fait Aben 1130.

bé de Serveio. dépérissoit de jour en jour, par la mouvaise conduite de ses successeurs. Cunon & Rulland avoient essayé d'en rétablir les biens & l'observance : mais morts tous deux, depuis 1128 jusqu'en 1130, ils n'eurent pas le loisit de mettre leurs bons desseins à exécution. Wibald leur succéda, ayant été élu sur la fin de l'an 1130. Au mois d'Avril de l'année suivante 1131, il reçut à Pag. 90, 92. Stavelo, Lothaire III. Roi des Romains, & la Reine Richife son épouse. Ce Prince consirma l'élection de Wibald, & tant à fa priere, que des Moines de cette Abbaye, il la maintint dans la possession de ses droits & de ses privileges, par un

158.

Bid. & paz. Diplome, daté du 13 de ce mois. Adalberon, Evéque de Liege, accompagna Lothaire jusqu'à Treves, d'où étant revenu à Stavelo pour la Fêre de Pâques, il donna le lende nain à l'Abbé Wibald la bénédiction Abbatiale.

Il rétablit le bon ordre à Savelo.

IV. Son premier soin sut de rétablir l'observance réguliere; & à cet effet il remit les Ecoles en vigueur, & sit rentrer les biens aliénés, ou engagés par ses prédécesseurs. On ne doute pas que Lothaire, qui connoissoit sa capacité dans les affaires, n'ait pris, étant à Stavelo avec Innocent II. ses avis, sur les Pag. 160. moyens de rétablir ce Pape sur le Saint Siege, & d'en chasser

Pierre de Leon, comme cela arriva en 1133. Mais les Schismatiques s'étant remis en forces, il fallut les attaquet de nouyeau.

## ABBÉ DE STAVELO, &c.

V. L'Empereur Lothaire passa donc les Alpes en 1136, suivi d'une nombreuse armée ; & ayant convoqué une assemblée à avec l'Empereur pour le Melphe . l'Abbé Wibald fut chargé , comme chef de l'expédi- rétabliffement tion contre Roger, Roi de Sicile, seul protecteur de l'Anti- du Pape Inno-Pape, de pourvoir à l'équipement d'une flotte, en soldats & Pag. 162. en armes. Il se rendit devant Salerne avec l'armée de l'Empereur; & après la prife de cette Ville, il passa en Sicile, où l'ennemi s'étoit retiré. Wibald se voyant à portée de Mont-Cas- Pag. 162. fin , y alla autant par dévotion , que pour engager l'Abbé & les Moines, qui avoient pris le parti de Pierre de Leon, à rentrer dans l'unité de l'Eglife, en reconnoissant pour Pape légitime Innocent II. Rainald le Toscan, c'étoit le nom de l'Abbé, fit ferment de fidélité à Lothaire & au Pape Innocent; mais il faussa bientôt sen serment. Il y avoit contestation sur la canonicité de son election, & l'Empereur pensoit à lui substituer Wibald, qui prévoyant ce qui devoit arriver, étoit allé à Naples sous prétexte d'affaires; mais en effet pour se soultraire au fardeau qu'on vouloit

lui impofer. VI. De retour de Naples, où l'Empereur l'avoit envoyé chercher, ce Prince le pressa d'accepter l'Abbaye de Mont- A bédeMont-Cassin; il en fur prié par l'Imperatrice Richife, par les Archevêques, les Evêques, les Abbés, les grands Seigneurs qui fe trouvoient à la Cour de Lothaire. Il le refusa. L'Empereur le fit prendre de force & le livra aux Moines de Castin, qui Cassinens. lib. l'ayant conduit au Chapitre, le proclamerent leur Abbé, d'une 4, cap. 118, voix unanime; & l'installerent en la maniere ordinaire. Lothaire qui avoit concu de l'estime pour Pierre Diacre, Moine de Mont- Pag. 164. Cassin, qu'il avoit vû dans l'assemblée de Melphe prendre avec ardeur les intérêts de son Monastere, songeoit à l'emmener en Pag, 165-Allemagne & à lui donner l'Abbaye de Stavelo à la place de Wibald. Mais il changea de dessein sur les remontrances de Wibald.

VII. Cet Abbé pensoit lui-même à retourner dans sa pre-

Il eft élu

Pag. 163.

miere Abbaye, voyant que sa présence à Mont-Cassin ne fai- à Stavelo, enfoit qu'irriter de plus en plus le Roi Roger contre cette Maifon. Pag. 167.

De concert avec Landulphe , un de fes confidens , il fortit du & Epiff. 1-Monastere la nuit du second de Novembre de l'an 1137, & s'en

retourna à Stavelo. Avant d'y arriver, il écrivit aux Moines de

Mont-Cassin pour leur déclarer qu'ils eussent à se choisir un autre Abbé. Leur choix tomba fur Raynald Collemezzo, Competi- Epift. 4eur de Raynald le Toscan. Wibald ayant appris son élection, l'en congratula; & par une seconde Lettre aux Moines de MontEpiff. c. Cassin, il les déchargea de l'obéissance qu'ils lui avoient promises & leur sit sçavoir qu'il renvoyoit le sceau & l'anneau à l'Abbé Raynald. C'étoient les marques de la dignité d'Abbé, avec la crosse & le Livre de la Regle.

VIII. Depuis fon retour à Stavelo, Wibald continua à faire faire rentrer rentrer les biens de l'Abbaye, usurpés ou aliénés. Il ne put y nes, en 1140, réussir sans faire divers voyages à la Cour du Roi Conrad, à Cologne, à Liege, même à Rome. Etant en cette Ville en 1143, E144.

\$69.

Pag, 168, lors de la mort d'Innocent II. il obtint de Celestin II. son succesfeur, une Lettre pour Adalberon, Evêque de Liege, que ce Pape exhortoit de prendre la désense de l'Abbaye de Stavelo, & d'employer s'il étoit besoin, les Censures contre les détenteurs des biens de ce Monastere.

I X. A peine s'étoit-il reposé de ses voyages, qu'il sut obligé bé de Corbie, de se trouver sur la fin d'Août 1144, à Corbie en Saxe, pour juger en 1146. avec d'autres Abbés, des plaintes formées contre Henri, Abbé

de ce Monastere. Il sit tant auprès du Roi Conrad, que l'on arrêta Pag. 170. la procédure. Mais ayant été recommencée l'année suivante. par Thomas, Prêtre & Cardinal de l'Eglife Romaine, il prononça à Paderborne au mois de Mars 1146, une Sentence de déposition contre l'Abbé Henri. Les Moines de Corbie qui en ces deux occasions avoient connu le merite de Wibald,& qui n'ignoroient pas les biens qu'il faifoit dans fon Abbaye de Stavelo. l'élurent pour leur Abbé d'un commun consentement & de l'avis de Bernard, Evêque de Paderborne. Wibald ne voulut point y

confentir; les Moines de Stavelo s'y opposerent: mais le Roi Pag. 173. Conrad appuyant l'élection, manda à Wibald de se rendre à Francfort le six de Décembre, pour y recevoir de sa main les Regales, comme Abbé de Corbie. Il fut reçu en cette Abbaye le 18 du même mois aux acclamations de toute la Communauté; & ceux-mêmes qui avoient soutenu le parti d'Henri, s'en

rapporterent à la clemence de Wibald.

Saxonscontre les Sclaves, en 1148.

X. Cependant le Roi Conrad s'étant croifé à Ratisbonne, pour aller au fecours des Chrétiens d'Orient, ordonna avant son départ une autre Croifade contre les Payens du Nord, nommément contre les Sclaves, qui ravageoient les terres des Chrétiens, furtout des Danois, dont plusieurs avoient été tués par ces Infideles. Les Chefs de cette Croifade furent, l'Archevêque de Magdebourg; les Evêques d'Halberstat, de Munster, de Mersbourg & quelques autres, avec le nouvel Abbé de Corbie, Wibald; il y avoit aussi plusieurs Seigneurs Laïcs. L'armée qui étoit de plus

# ABBÉ DE STAVELO,&c.

de foixante mille hommes, après avoir attaqué les Sclaves, fait le dégât dans leurs terres , brûlé quelques-unes de leurs Villes , leur offrit la paix sous la condition de se faire baptiser, & de relâcher les Danois qu'ils tenoient en esclavage. Ils accepterent les conditions; mais ceux qui reçurent le Baptême n'en observerent pas les promesses; & tous continuerent à maltraiter les Chrétiens. Ainsi l'on ne retira pas de cette expédition le fruit que l'on s'en étoit promis.

alors en France, dans l'Abbave de faint Denis, pout recevoir frais de la de lui la confirmation de son élection. Elle sut accordée. Wibald Croisade. fe trouva dans un autre embarras avant son départ. L'Abbaye de Corbie devoit fournir son contingent pour les frais de la Croisade. Tout l'argent de la Maison ayant été dépensé quelques années : auparavant par l'Abbé Henri, il fallut avoir recours au tresor de l'Eglise, & engager même les calices au Duc de Saxe. Il sue dressé un Acte des emprunts & dépenses faites en cette occasion. La date est de l'an 1148, 324 ans depuis la fondation de la nou- Pag. 177. velle Corbie. Les Partifans de l'Abbè Henri exagererent les dépenses de Wibald, répandirent le bruit qu'il avoit dépouillé les Pag. 178, Autels & donné au Roi Conrad les Vases sacrés & les autres gichesses de l'Eglise de Corbie; & le disfamerent de façon auprès du Pape Eugene, qu'il envoya un Légat fur les lieux pour informer du vrai des accusations. Elles surent trouvées fausses. & Epist. 46.

l'on reconnut l'innocence de Wibald. XII. Environ un mois après l'expédition contre les Sclaves, Il retourne à il alla à Stavelo, pour délivrer ce Monastere de l'oppression de Godefroi , Comte de Namur , & de quelques autres Seigneurs Pag. 178. Lorrains. Le Roi Conrad à fon retout de la Palestine, l'invita à une affemblée qu'il devoit tenir à Francfort, le 15 d'Août de l'an 1149, pour des affaires d'Etat de la derniere importance. Il fuivit ce Prince à Bamberg , à Spire & en plusieurs autres Villes; puis il fut envoyé en députation au Pape Eugene & aux Romains, pour menager avec eux une expédition secrette contre la Sicile, en faveur de l'Eglife: mais la mort du Roi

Conrad fit renvoyer l'exécution de ce projet à un autre tems. XIII. Il eut pour successeur, Frideric, qui connoissant la fagesse & la prudence de l'Abbé Wibald, partagea avec lui le 1158. gouvernement de l'Empire. Ce fut sur lui qu'il se reposa pour traiter de son mariage avec la fille de l'Empereur Manuel, en

Tome XXII.

1153. Wibald fit deux fois le voyage de Constantinople, en qualité de Député du Roi Frideric vers l'Empereur des Grecs. Il mourut au retout de sa seconde députation, le 19 de Juillet de l'an 1158; digne par la douceur & la pureté de ses mœurs. des premiers siécles de l'Eglise; & l'un des plus grands hommes de son tems, par la bonté de son genie, par sa prudence & ses autres excellentes qualités. Ses offemens furent rapportés de Butellie, Ville de Paphlagonie, à Stavelo, par les foins d'Erlebold fon frere & fon fucceffeur, & inhumés honorablement au milieu du Chœur, en présence de Henri, Evêque de Liege, qui fit les obseques.

Lettres de PAbbé Wibald.

183,

XIV. On conferve dans l'Abbave de Stavelo un Recueil des Lettres de Wibald, dont la plupart sont intéressantes pour l'Histoire de l'Empereur Conrad, de Henri son fils & de Frideric Pag. 182 » son successeur. Il s'y en trouve d'autres qui peuvent répandre beaucoup de jour fur l'Histoire des Eglises de Cologne, de Mayence, de Breme, de Minden & de plusieurs autres d'Allemagne; & ce qui n'est pas moins interessant, on peut en tirer plusieurs traits pour la discipline Ecclesiastique & Monastique du douziéme siécle. Il paroît que ce Recueil étoit en deux tomes. Le premier n'existe plus ; & il manque plusieurs seuillets au second, qui ne comprend que les Lettres écrites depuis qu'il fut élu Abbé de Corbie. Dom Martenne les a fait imprimer au commencement du deuxième tome de sa grande Collection.avea quelques autres Lettres de Wibald qui lui sont venues des Abbayes de Corbie, de Vassor, ou qu'il a tirées de la Chronique de Mont-Cassin,& des Papiers de Dom Mabillon. Il y a joint tous les Diplômes. Bulles & autres Documens qui concernent la fondation de Stavelo, fes droits, fes possessions, fes privileges. On y voit que le Monastere de Malmedi situé dans le Diocèse de Cologne, devoit être foumis à celui de Stavelo, comme une Celle, ou Prieuré en dépendant ; que l'Abbé de Stavelo devoir Pag. 90, 91, être choisi entre les Membres de cette Communauté; mais qu'au cas qu'il ne s'en trouvât point qui en fût digne, on en choisiroit un

de Malmedi, s'il y en avoit de capable, finon que l'on en pren-Par. 100. droit d'ailleurs. Qu'au furplus, les Moines des deux Monasteres s'assembleroient en commun dans le Chapitre de Stavelo, pour y proceder librement à l'élection de l'Abbé.

XV. Quoique Wibald n'eût accepté qu'à regret & comme par pog. 183, um- violence la dignité Abbatiale de Mont-Cassin, il ne laissa pas d'enprendre à cœur les interêts; & voyant que ce Monastere avoit

#### ABBÉ DE STAVELO. &c.

tout à craindre des Schismariques & des ennemis de l'Empire, il pria l'Empereur Lothaire de le prendre sous sa protection. Il rappelle à ce Prince les maux que l'Abbaye avoit foufferts de la part des Lombards, des Normans & des Sarrasins, pour s'être toujours attachée à l'Empire Romain & au Saint Siege; & parce que le détail de ceux qu'elle soussroit alors l'auroit mené trop loin, il dit à Lothaire qu'il les apprendra de Pierre, Diacte de Mont-Catlin, dans le voyage qu'il devoit faire en Allemagne, en Saxe, en Lorraine. Il ajouce, que l'histoire de l'Empire Romain, dont Lothaire avoit chargé ce Diacre, n'étoit point achevée, parce que pressé par diverses tribulations, il avoit été moins en liberté d'écrire que de pleurer. Pietre écrivit lui-même cette Lettre au nom de son Abbé. La suivante, adressée au même Prince & à Richife son épouse, fait le détail des dommages caufés à l'Abbaye de Mont-Cassin par les Lombards, les Sarrafins & les Normans. Elles sont l'une & l'autre de l'an 1137. Il paroit par la seconde, que l'on ne doutoit pas en cette Abbaye que le Corps de saint Benoît n'y sût encore.

XVI. Wibald qui s'en écoir fauvé de nuir, écrivit aux sept. 3.4.5. Moines de Calin de le choifir un autre Abbé, & renvoya les marques de fa digniré à Rainald Colomezzo, qui fut fon fuccefeur. Thierris, Abbé de Vaifor, s'achant le creour de Wibald à Stavelo, Jui envoya le Recueil, qu'un de les Rellgieux, nommé Robert, avoit fait des miracles de faint Fovann, Ecoffois de Nation, Evêque & premier Abbé de Vasfor; le priant de le line & de corriger ce qui s'y trouveroit de défectueux. Wibald loua le zèle de Robert, pria que l'on continuât à ce sept. 6. ce utilit les miracles du Saint, & promit qu'à s'on olivit l'eroit ce

qu'on fouhaitoit de lui.

XVII. Ayane été choif Abbé de Corbie en 1146, le Roi Epit. 7.

Concad, qui avoit fouhaité cette élection, juit écrivit defe rendre
à Francfore le 6 de Décembre, Pêre de faint Nicolas, pour y
recevoir de fa main l'investiture. Mais il pria ce Prince de crouver bon qu'il examinăr auparavant la canonicité de son élection,
parce que jusques-là il n'étoit yenu personne de Corbie lui en
faire connoitre les circonstances. Le Roi Conrad la notifia luimême par Lettre aux Doyen & Religieux de l'Abbaye de
Stavelo, en leur marquant, que Wibald continuectit d'étre leur
Abbé; & que s'il les privoir pour un tems de sa présence, c'est
que le bien de son Royaume le vouloir ains. Les Moines de Epit. 9, 104

Corbie remercierent ceux de Stavelo, du consentement qu'ils

Vu u il

Epp. 11. avoient donné à l'élection de Wibald. La réponse de ceux-ci contient un fort bel éloge de Wibald. Ils demandent à leurs Confreres de Corbie de le traiter avec beaucoup d'honneur, & de soutenir avec leurs épaules les bras de ce Moyfe, pendant qu'il priera pour la défaite d'Amalec, c'est-à-dire, des ennemis

Epil. 12. tant de l'Eglife de Corbie, que de Stavelo. Wibald reçut fur fon élection une Lettre de congratulation de la part de Reinard, Abbé de Reinehaufen, dont nous avons un Opuscule fur la fondation & les commencemens de son Eglife, au deuxiéme

tome des Egrivains de Brunsvic.

Epif. 13&14. XVIII. Avant d'accepter, Wibald écrivit à la Communauté de Corbie, de rendre compte de l'élection au Pape Eugene III. L'Empereur Conrad l'avoit ééja fait, & demandé au Saint Siege que le proprié à l'Abhaye de Corbie le biene de deux Montferen

que l'on unit à l'Abbaye de Corbie les biens de deux Monafleres Bejil. 15. de Filles, fitués dans le voifinage. Le Prieur de Corbie écrivir auffi au Pape, pour lui donner avis, que l'élection de Wibald s'étoit faite canoniquement, de du befoin qu'il y avoir d'unit à Corbie les rofféctions de car dans Monafleres de Filles Keni-

Corbie les possessions de ces deux Monasteres de Filles, Kami-Epit, 11. nat & Vishika, attendu que l'on n'avoit pu jusques-là y remettre le bon ordre, quelques soins que se fussent donnés les Abbés de Corbie. La Lettre au Cardinal Guy est sur le même fuier.

Epifi. 18. Il y en a une seconde de l'Empereur Conrad à Henri, Duc de Saxe, à qui il recommande l'Abbé Wibald. Par une trossisséme. Epifi. 20. il fait part au Pape Eugene IH. de l'élection de Henri son fils

pour Roi des Romains, & du dessein où il étoit lui-même, Epis. 31. de partir incessamment pour la Croisade. Mais auparavant, il se

recommanda aux prieres de Wibald, & lechargea de l'éducation de fon fils Henri.

A. I.A. Le Pape ne confirma pas l'union dés deux Monaîleres à celui de Corbie; mais aufii il ne changea rien à la disposition que l'Empereur Conrad en avoir faire. Wibald affuré par le Cardinal Guy, Chancelier de l'Eglife Romaine, qu'il pouvoir sans manquer à son devoir quitter Stavelo pour aller à Corbie, par le prendit. Ce fur de-là fans doute qu'il écrivir au Cardinal Guy.

Appl. 31... 8 y renont. Ce fut de-la lans doute qui netrivit au Cartinia Gury en faveur de l'Abbé de Fuldo, molette par quelques Moines, qui, oubliant leurs vœux & leur Regle, n'avoient d'autre guide que l'ambition dans les Procès qu'ils lui fuérioien. Illui recommanda auffi l'Abbé Reinard, qu'il avoit eu pour Maitre à Stavelo.

<sup>(</sup>A) Pag. 703.

### ABBÉ DE STAVELO, &c. 52

A sintéresse auprès de Henti, Evêque de Liege, pour sitte Epit. 40. restituer à cette Abbaye les biens qu'on lui avoit enlevés, quoi-qu'ils lui culsent éconstitués par les Papes Honorius & Inno-cent II. & qu'Eugene III. en lui metant la Croix pour l'expédition contre les Sclaves, l'étir mis, & les biens de s'adépendance sous la prescetion du Saint Siege. Cet Evêque lui demanda Epit. 41: à fon tour de venit à Liege, l'alder à remedier aux désortes qui regnoient dans son Diocète. Il se tint à cet elle un Synode, mais il étoit fini quand W'ibald reçut la Lettre d'invitation. Sça-chant qu'Eugene III. se disposé à venit en Lorraine, il se hâte Epit. 45: d'arcanger toutes les affaires dont il devoit lui rendre compte; & sit mettre en liberté des personnes envoyées pour le consulter Epit. 44: fur certaines affaires Reclenastiques, & qu'on avoir arrêtées en chemin.

X X. Depuis que Wibald fur élû Abbé de Corbie, il se forma Epist. 45: entre les Moines de cette Abbaye & ceux de Stavelo une union de fraternité, & Wibald prenoit soin de ces deux Monasteres. En 1148 il fir fournir par celui de Stavelo, au Pape Eugene, un Egift 49: 1 contingent plus fort qu'il n'avoit été ordonné dans le Diocèfe de Liege. Il écrivit la même année à Guy & à Jean , Cardinaux de l'Eglise Romaine, pour demander leur protection contre les 10,51. ennemis de cette Abbaye; ils la lui promirent l'un & l'autre. Eugene III. après avoir confirmé l'élection de Wibald, écrivit Epil. 52, 53. aux Moines de Corbie de lui rendre l'obéissance & les respects dûs à sa dignité, & à Henri, Evêque de Liege, de réprimer les ravisseurs des bions de l'Abbaye de Stavelo. Mais il resusoisjours de confirmer l'union des deux Monafteres de Filles à l'Ab- 57 6 feq. baye de Corbie. Henri, Roi des Romains, l'en pria; & il fut. fecondé en cela par l'Evêque d'Hildesheim; par Henri, Ducde Saxe ; par Herimann , Comte de Wincenbourg ; & par d'autres personnes considerables. L'union faite par le Roi Conrad Pag. 602. en 1147 ent lieu ; l'Evêque de Minden y consentit , & il en fat Eviff. 267. remercié par ce Prince. Le Pape même lui écrivit, & à l'Evêque Egill. 66. de Bremen & de Ferden de faire rentrer les biens de ces Monafteres alienés par les Abbeffes.

N.X.I. Celui de l'ulde ayant perda fom Abbé, le Pape Eugène Epid. 682informé qu'il avoit laiffé en mourant extre Abbaye dans un grand dérangement, tant pour le fipititude que pour le temporel, ordonna qu'on lui choliforit un fucceffeur dans un autre Monaflere. Le Pape ne fut point obéi. Les Moines de Fulde choffient un dentreux, si difforme dans ses membres, qu'on me pouvoits. Vuu iii. Esjif. 40 , l'ordonner Prêtre. L'élection fut déclarée nulle , & le Pape 79,71,82. Eugene ordonna à plutieurs Abbés , entr'aurres , à celui de Corbie , de fe rendre à Fulde pour alififer à une nouvelle. Wibald y fur invité par la Communauté de Fulde, à qui il répondir , que s'il ne pouvoir valler , il les aideroit de fes

répondir, que s'il ne pouvoir y aller, il les aideroit de fes FM. 7; confeils. En méme-tems il écrivir à Henri, Roi des Romains, d'empécher que la delitution de l'élic caufar aucun trouble à Fulde,& de ne contrevenir en rien aux Décrets du Pape Eugene, & de l'Eglife Romaine. Parlant du Concête qui venoit de fe tenir à Reims, le vingr-deux Mars u44, par le Pape Eugene, il dig au Roi : Je ne doute point que l'on ne vousait rendu témoignage du zèle avec lequel nous y avons défendu vos interêts & ceux du Royaume que Dieu vous a donné. Il parle dans la même Letter du prochain retour de l'Empereur Conrad, de fon voyage de la Terte fainte. La Chronique d'Afflighen , die que ce Prince

evvint dans (es Etats en 1:49. Il moutrule 15 Février 1152.

546,149.

446,149.

446,149.

446,149.

446,149.

446,149.

446,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,149.

447,1

Ejil. 7e, plus exacts & plus atrachés a feurs devoirs. Les Moines de Corbie le prierent d'ordonner, qu'à l'avenir, à cause de la Societé entre l'Abbaye de Stavelo & de Corbie, l'on nommeroir dans une Orailon particuliere les noms des Patrons de œs deux

Epil. 89, Eglifes, & que l'on en feroit la fête dans chacune. Au mois de Septembre de l'an 1148, Henri, Roi des Romains, invita Wibald à fet trouver à Feancher pour la fête de la Nativité de la fainte Vierge, afin de l'aider de fes confeils & de fon fecours dans ce qu'il fe propofoit de faire pour l'arrangement & la paix de fon

Epilt. 30, 31, Royaume. Ĉe Prince souhaitoit que sesasfiaires, tant particulieres que publiques, fussient maniées par cer Abbé. Quelque enus après le Chapitre de Notre-Dame & de faint Lambert de Liege, le prierent avec instances de venir leur donner conscil dans une affaire très-épinesse. Il en avoit lai-même aclors de fort embarraffantes à terminer à Stavelo, qui ne lui permisent point le woyage de Liege; mais il sit part aux Chanoines de Notre-Dame & de saint Lambert des moyens qu'il croyotic convenables, pour

Epift. 97, 98 terminer les difficultés qu'on leur fuscitoit. Sur les remontrances

## ABBÉ DE STAVELO, &c.

qu'il fit de la part du Chapitre de la Cathédrale de Paderborne à Folquin , qui en étoit Evêque , que fes Chanoines vivoient dans l'indigence; cet Evêque s'offrit de fournir à leurs befoins & à ceux de leurs pauvres, aux dépens de fes propres revenus. Wibald de fon coré leur témoigna qu'il étoit prêt de partager avec eux la fubliance de fon Monaflere , quoiqu'elle fur peu confidérable.

XXIII. Le Pape Eugene III. avoit invité au Concile de Esif. Reims Henri, Archevêque de Mayence; mais il ne put y affifter, parce qu'il étoit d'usage qu'en l'absence du Roi des Romains. l'Archevêque de Mayence fut le Gardien & Régent du Royaume; que d'ailleurs il n'y auroit point eu de sureté pour bui, d'aller à un Concile qui se tenoit en un Royaume Etranger. Wibald chaffa de Corbie trois Moines incorrigibles , & défendit Eift. rogà ceux de Stavelo de les recevoir. Le tems destiné à l'élection d'un nouvel Abbé de Fulde étant arrivé, la Communauté invita-Wibald à y affifter; elle écrivit même à celle deCorbie de preffer cet Abbé de s'y rendre fans délai. Wibald y alla, mais il ne put 108, engager les Moines de Fulde à se choisir un Abbé d'une autre Communauté que la leur, quoique le Pape l'eût ordonné ainsi; il écrivit fur cela deux Lettres à Eugene III. l'une pour lui faire Evill. 112 & connoître les soins qu'il s'étoit donnés pour empêcher qu'il ne 114fe sit rien à Fulde contre ses ordres; l'autre pour l'informer des obstacles qu'il avoit rencontrés à cette élection; que plusieurs avoient demandé pour Abbé celui de Herevelden, autrefois membre de la Communauté de Fulde ; que lui ayant proposé Epist. 115. d'accepter, il en avoit d'abord fait difficulté, puis confenti. Il conferva fon Abbaye avec celle de Fulde, comme on le voit par l'inscription de la Lettre que Wibald lui écrivit en 1149, Epist. 1445 où il le prie de recevoir avec bonté ceux de la Communauté de Fulde, à qui les divisions avoient été une occasion de fortir du Monastere.

X X I V. Au mois de Février 1 r.49, Thierri, Comre de Epijl. 145.
Huxaire, fut accusé par Rheinere de la Porte d'avoir enlevé &
fait tuer les chevaux de l'Abbé de Corbie; & celui-ci s'offiri de
prouver son accusation paz un duel. Wibald, que cette affaire
segardoit, empécha le duel; mais il ordonna que Thierri seroit
ferment sur les reliques de faint Vit, qu'il n'avoit aucune par a
Tenlevement des chevaux. Il sit non-seulement ce serment,
mais il proresta qu'il n'auroit aucune liaison avec l'Abbé Henridéposé de sa dignité pour sa mauvaise conduite, & donna des

ôtages de sa fidelité envers Wibald son successeur.

Epil. 146. X X V. Un jeune homme plein d'ardeur pour l'étude lut
450. d'envir une Lettre en forme d'éloge, où il relevoir & fes vertus
& fon fçavoir. Wibald reçut cette Lettre comme une marque
d'amitié; & pour en témoigner lui-même une bien fincere à
Manegold, c'eft ainfi qu'il le nommoir, il lui donna un plan
d'étude, qui fait voir combien il étoir verfé dans la lecture des
Ecrivains Eccléfiaffiques & prophanes, Poètes, Philofophes,
Historiens, Orateurs, Grammaiziens. Wibald fair dans cette

Lettre l'éloge de saint Bernard.

XXVI. En l'absence de l'Abbé de Corbie, un des jeunes Ecoliers du Monastere de Kaminat, s'échappa avec un de ses Condisciples, monta sur le toît de l'Eglise que l'on couvroit à neuf, tomba sur le lambris, & de-là sur le pavé auprès de l'autel de faint Denys, & fe tua. On y courut; on examina s'il y avoit du fang répandu; on n'en trouva point. Les Religieux ne faissant. pas de regarder l'Eglise comme pollue par le sang de ces enfant, ne voulurent pas y célebrer l'Office sans avoir consulté là-dessus leur Abbé. Mais en lui écrivant, ils le firent souvenir qu'il y avoit dans la Tour de Kaminat une Eglise consacrée, & que s'il le trouvoit bon, on y célebreroit l'Office Divin. C'étoit l'usage autrefois dans les Monasteres, de dresser un Autel dans la Tour. de l'Eglife, & de le dédier à faint Michel comme Tutelaire de la maison. L'avis de Wibald sut, que si la Tour de l'Eglise de Kaminat avoit été dédiée en un autre jour & séparément de l'Eglife, on pouvoit faire l'Office dans cette Tour; & à l'égard de l'Eglife, qu'il falloit envoyer des Députés à l'Evêque de Epift. 155. Minden, pour le prier de venir la réconcilier. Il lui écrivit luimême pour ce sujet. Dans cette Lettre, il donne à celui qui

même pour ce fujer. Dans cette Lettre, il donne à celui qui Epil. 154, avoit été tué, le nom de Moine; à Coura doucir la douleur que fes feres reflencient de cet accident, il le leur fait envisager comme un trait de la malice du Démon, qui ne pouvoit foulfrit

que les Moines de Corbie , fubfitués aux Religieuses dans le Monastere de Kaminat , y rétablissent la dicipline réguliere. X X V I I. L'Abbé Wibald bien informé des mauvais senti-

mens, & de la conduire irréguliere d'un de les Moines de Corbie , lui interdit la délébration des faints mylteres, avec définée de fortir du Cloître, de parler ou d'avoir aucune rearion avec des Laïes, sous peine, en cas d'incorrigibilité d'être expullé irrévocablement du Monaltere. Un des crimes de ce Moine, ou plurôr une de les extravagances, étoir de dire chaque jour

#### ABBE DE STAVELO,&c.

une Messe de la Sainte Trinité, pour le déperissement de la prosperité temporelle & la santé de son Abbé & de son Prevôt.

XXVIII. L'Empereur Conrad ayant fait sçavoir à Wibald Epift. 160, son retour du voyage de la Terre sainte, cet Abbé l'en sélicita en lui témoignant qu'il l'avoit toujours eu présent à l'esprit pendant le voyage & n'avoit cessé de prier pour lui ; qu'il auroit . même été au-devant de lui, fans les vexations continuelles dont on accabloit la Lorraine, & furtout cette partie qu'on appelle Ardenne. L'expedition de la Croifade n'avoit pas été heureuse. Le Pape Eugene III. écrivit sur cela une Lettre de consolation Epist. 164à Conrad, & lui envoya un Nonce pour sçavoir de lui-même l'état de sa santé. Ce Prince avoit reçu des plaintes de l'Abbé Wibald contre l'Evêque de Minden, qui s'opposoit à l'union des deux Monasteres Kaminat & Visbicha à l'Abbayede Corbie, & qui refusoit de réconcilier l'Eglise de Kaminat, pollue par la chute & la mort du jeune Moine dont on vient de parler. Il en écrività cet Evêque, & lui ordonna de ne plus s'oppofer à l'union de ces deux Monasteres, & de réconcilier au plutôt l'Eglise de Kaminat. Il y a encore une Lettre de l'Empereur Conrad, & une du Cardinal Guy à l'Evêque de Minden fur le même fujet. Le Pape Eugene écrivit depuis à cet Evêque, que l'Eglise de Kaminat n'avoir pas besoin de réconciliation pour l'accident qui y étoit arrivé.

XXIX. Wibald fut invité par l'Empereur Conrad à une assemblée qui devoit se tenir à Francfort à l'Assomption de la 180. fainte Vierge 1149, où l'on devoit concerter quelques expéditions intéressantes pour l'Empire. Il entreprenoit souvent de terminer des difficultés qu'il sçavoit être entre des Eglises au 6 feq. fujet de quelques droits, ou entre des personnes constituées en dignité; & il usoit volontiers de son crédit auprès des Princes du siécle ou de l'Eglise, en saveur de ceux qui s'adressoient à lui. Le 5°. Dimanche de Carême de l'an 1150, il assista à une Conference que l'Empereur Conrad eut à Fulde avec les Saxons, touchant l'expédition d'Italie, dont on avoit déja traité à Francfort le 14 d'Août de l'année précedente. Dans la Lettre où il invite de la part de ce Prince , Arnold , Prevôt de la Cathédrale , il lui apprend la victoire que le jeune Roi Henri avoit remporté sur les Troupes de Guelfe, homme d'une grande noblesse, & de beaucoup de pouvoir dans le Royaume de Conrad, mais révolté contre ce Prince. Il en donna aussi avis à Hermann, Evêque de

Epift. 2546

Epifl. 172;

Epift. 171 .

\$12,213,

Epift. 186, Constance. L'Empereur l'écrivit à l'Impératrice de Constanti-#88, 189. nople, à qui il demanda la nièce de son mati en mariage pour son fils Henri, qui fit lui-même le détail de sa victoire à l'Empereur

Manuel, & à l'Impératrice son épouse.

X X X. Pendant que ces choses se passoient, Wibald avoit à 100, 201, furmonter les oppositions que l'Abbesse de Kaminat formoit à l'union que l'Empereur en avoit faite à celle de Corbie. Il en écrivit non-feulement à Conrad, mais à diverfes perfonnes qui alloient à la Cour, ou qui étoient dans le ministère, même au Pape

Eugene. Enfin, par la médiation de l'Empereur, il vint à bout Epif. 246, de faire lever les oppositions, & de se réconcilier avec l'Evêque 447, 249. de Minden, qui étoit l'Evêque Diccèfain de Kaminat, & le plus opposé à l'union de ce Monastere à Corbie, Les Moines que Wibald y avoit envoyés y furent maintenus, & protegés dans la

fuite par l'Evéque même.

Epift. 211 . XXXI. Durant le séjour que l'Empereur Conrad sit à Conflantinople au retour de la Croifade, il fit avec l'Empereur Manuel une alliance contre Roger, Roi de Sicile. Le bruit fe répandit que ce traité étoit également contre le Pape Eugene III. & on le crut aisément quand on vit Guelse se joindre au Roi de Sicile pour déclarer la guerre à l'Empereur. Les Romains informés de tous ces projets de guerre, reprirent leur ancienne idée de rétablir le Sénat; & par haine contre le Pape, ils appellerent à Rome les Allemands, & mirent la Ville en confusion. Parmi les Lettres de Wibald il s'en trouve trois de ces factieux à l'Empereur Conrad, à qui ils offrent leurs biens & leurs perfonnes pour lui aider à vaincre le Roi de Sicile. & à récablie Rome dans l'état de splendeur dont elle jouissoit sous les Empereurs Conflantin & Justinien. Eugene III. dans ces extrêmités,

Epift. 214. écrivit à l'Abbé Wibald qu'il connoissoit très-attaché au faint Siège, & dont il scavoit le crédit auprès de l'Empereur Conrad. de détourner ce Prince de toute expédition nuisible à l'Eglise

Arif. 218. Romaine. L'Abbé de Corbie affura le Pape que l'Empereur Conrad n'avoit aucun mauvais dessein contre sa personne, ni contre la fainte Eglife Romaine sa mere, dont il scavoit que Dieu l'avoit. constitué le Désenseur. Il ajouta : Pendant que je vous écrivois cette lettre à Spire où est la Cour du Roi, on est venu subitement nous annoncer que Guelfe a été fait prisonnier; que Godebold & grand nombre de Soldats de l'Armée de Guelfe ont été tués dans le combat qu'ils avoient livré au jeune Roi des Romains, fils de Conrad. Par la victoire que ce jeune Prince vient de rem-

#### ABBE DE STAVELO, &c.

porter, toutes les difficultés feront vraisemblablement applanies et nore Seigneur Roi poura entrer en Italie sans aucun oblacle. La Lettre que l'Empereur écrivit au Pape auflités après son retour de la Croissade, marquoit aussi bien clairement qu'il n'avoit que des pensées de paix sur l'Egiste Romaine, puissur l'ongeoit à envoyer à Eugene III. des Ambassadeurs qui avsisafent avec lui aux moyens de mettre le Peuple Chrétien en état de servir Dieu en paix, & dans une crainte falutaire, & de rendre à l'Empire son ancienne diegnité.

XXXI. Nous avons une feconde Lettre de Conrad au Epil. 216.

Pape fur le même fujet. Wibald ſgachant la terreur qu'avoit jetté
dans l'Eglife de Rome le bruit de l'alliance de l'Empereur
Cônzad avec l'Empereur de Confiantinople, contre le Pape &
Roger, Roi de Sicile, écrivit au Cardinal Guy, différent du Epil. 216.
Chancelier de l'Eglife Romaine, que ce bruit étoit faux, & que
s'il y avoit un traité d'alliance entre ces deux Princes, c'étoit
uniquement contre le Roi de Sicile. Wibald écrivit à l'Empereur de Confiantinople ſur ce traité, & l'exhorta vivement à
tirer vengeance de ce Tyran, c'est-à-dire, du Roi de Sicile.

Dans une de ces Lettres, qui est de l'an 1150, Wibald parle du Epil. 215.
Cardinal Guy, Chancelier de l'Eglife Romaine, comme déja
mort. C'est donc une faute à Ciaconius den avoir mis la mort de

Guy qu'en 1153. X X X I I I. Le Pape Eugene III. apprit avec joie le dessein Epist. 229. que l'Empereur avoit concu de lui envoyer des Députés. Ce 330, 257. Prince jetta les yeux fur l'Abbé de Corbie, & fur le Chancelier, en leur faifant entendre qu'ils feroient le voyage de Rome à leurs frais. Ils supplierent l'Empereur de charger d'autres qu'eux Epist. 260, de cette Légation, & lui donnerent des raisons solides de ne pas 263 , 263 , la faire à leurs dépens. Conrad persista dans son choix. Wibald obéit , & persuada au Chancelier d'accepter la députation. L'Empereur faifant toutefois attention aux raifons que l'Abbé de Corbie avoit alleguées pour se dispenser d'aller à Rome, choifit pour ses Députés les Evêques de Basse & de Constance. Wibald ne laissa pas d'écrire au Pape Eugene qu'il devoit être lui-même un des Députés, & qu'il en auroit volontiers accepté 180 la commission, s'il eut cru qu'elle put être avantageuse à l'Eglise Catholique, au faint Siége, à l'Empire Romain. L'Empereur étant revenu à son premier dessein, Wibald partit pour Rome, 335. avec l'Archevêque de Cologne, & Henri, Notaire de l'Empereur, où ils furent recus honorablement d'Eugene III. A

X x x ij

leur retout le Pape les chargea d'une Lettre pour Conrad, & d'une autre pour Henri, Duc de Saxe, à qui il recommandoit. particulierement l'Abbé de Corbie. Il annonça lui même fon Epifl. 340. retour à sa Communauté par une Lettre datée de Cologne, dans laquelle il lui donne avis de la mort de l'Empereur, arrivée le 1 c. de Février 1152; & leur ordonne de faire à ce Prince des obsé-

ques folemneiles, dignes d'un Roi.

XXXIV. De Cologne Wibald retourna à Corbie par Stavelo. La distance considérable entre ces deux Abbayes , faifoit douter à Wibald qu'il fut en état de les gouverner. Cesdeux Communautés étoient nombreuses, possedoient de grands biens; & dans les difficultés qui furvenoient touchant la jouiffance de ces biens, on n'avoit que peu, ou point de fecours à attendre des Tribunaux Ecclésiastiques, ni Séculiers. D'un autre côté, Wibald croyoit n'avoir rien à se reprocher sur ses élections. Il avoit été canoniquement élu Abbé de Stavelo ; l'Empereut avoit contribué à le saire choisir Abbé de Corbie, & le Pape avoit confirmé cette élection; enforte qu'il gouvernoit ces deux Monasteres tout à la fois, du consentement des deux Puissances. Néanmoins il pensoit sérieusement à quitter celui de Stavelo. Il en fit la proposition à la Communauté, & en écrivit à un Moine de la même Maison, en qui il avoit plus de confiance, nommé Epifl, 294, Henri. Tous représenterent à Wibald que l'Eglise de Stavelo 199, 196, étoit sa mere; qu'elle l'avoit nourri, & elevé; qu'il en étoit l'Epoux en qualité d'Abbé; qu'ils ne consentitoient jamais qu'il les abandonnât. Les Moines de Malmedy lui écrivirent dans les

mêmes termes. Le Moine Henri lui écrivit plusieurs fois sur ce

gouvernement de Stavelo-, afin qu'ils l'eussent plus souvent auprès d'eux; mais informés du mauvais état des affaires de cette Abbaye, & du danger qu'elles n'empirassent, si Wibald venoit à Epif. 302. la quirter, ils le prierent de ne faire aucune attention, pour le présent, à la demande qu'ils lui avoient faite. Wibald prit le parti de continuer ses soins à l'Abbaye de Stavelo, lui donna pour Prieur le Moine Henri, dont on vient de parler, & destitua celui qui l'étoit auparavant, mais qui s'acquittoit mal des devoirs

fujet. Ceux de Corbie l'avoient follicité quelquefois de quitter le

de sa Charge,

XXXV. Aussitôt que Wibald eut appris la mort de l'Em-Evift. 244. pereur Conrad, il en écrivit au Pape Eugene, à qui il fit sçavoir en même-rems l'élection de Frideric, fils du frere de Conrad. Ce Prince l'avoit défigné lui-même pour son successeur, à cause: que son propre fils Frideric étoit trop jeune pour être élu Roi. L'élection de Frideric , surnommé Barberousse , se sit à Francfort, du consentement unanime de tous les Seigneurs qui étoient présens, le quatriéme jour de Mars, & il sut couronné le Dimanche suivant, qui étoit le quatriéme de Carême, à Aix-la-Chapelle, par Arnold, Archevêque de Cologne. Les Evêques quiaffisterent à son couronnement étoient d'avis d'obliger ce Prince, en lui mettant le diadême fur la tête, à promettre de mettre en exécution les projets de guerre de l'Empereur Conrad contre le Roi de Sicile, afin d'abbattre les ennemis du faint Siège. Mais les Seigneurs Laïcs ne furent pas de cet avis. Ils opinerent qu'il ne falloit pas engager sitôt ce jeune Prince dans une expédition militaire; qu'il valoit mieux que le Pape l'appellat à fon secours, que d'y aller de lui-même. Frideric n'avoit pas encore trente ans. Il étoit d'un esprit vif, prompt à prendre son parti, heureux dansla guerre, avide de la gloire & des grandes entreprises, affable, libéral, parlant sa langue avec graces & élégance; mais il ne pouvoit souffrir une injure. Il donna lui-même par ses Députés avis Epis. 345.au Pape de son élection, & lui promit sincerement de protéger l'Eglife Romaine. L'Evêque de Bamberg, l'un des Députés, futchargé de tout ce qui concernoit cette députation. L'Abbé Wibald qui connoissoit le style de la Cour de Rome, l'avertit que Epist. 346. les Romains étoient extrémement attentifs dans les légations qui leur venoient de l'Empire, aux termes dont se servoient les Députés, & qu'ils ne permettroient pas qu'on les changeat, depeur que la majesté de l'Empire & l'ordre de la discipline n'en souffrissent. Il paroît que l'Abbé de Corbie eut la commission des sceaux d'or & des Patentes pour l'Evêque de Bamberg; au bas defquelles ces sceaux devoient être suspendus. Le Pape Eugene sut très-satisfait de la députation du Roi Frideric, à qui de son côté il envoya un Nonce Apostolique, pour le féliciter sur son avenement à la Couronne; mais par une Lettre particuliere sur le Epist. 378. même fujet, il témoigna à ce Prince qu'il esperoit de lui lesmêmes fecours que l'Empereur Conrad avoit prêtés à l'Eglife.

XXVI. Vers le même temes, c'eft-à-dire, en 1152, les Eppl. 211, eft-ques d'Allemagne, croyant faire plaifir au Roi Frideric, 311, etc. 211, etc. 2

X X X 11

du Roi, il écrivit au Chapitre de Magdebourg de rejetter cet Evêque , comme un ufurpateur; & aux Evêques d'Allemagne, , de ne plus s'intéreffer pour la translation, mais d'enagger le Roi Frideric à laisser à l'Eglise de Magdebourg la liberté entiere de l'élection: car nous ne pouvons, divil, rien accorder contre Dieu & les Canons.

Epift. 349. X X V I I. Wibald déja chargé de la conduite de deux Abbayes , fut prié par les Moines de Vaffor d'être aufil leur Abbé , à la place de celui qu'ils venoient de perdre. Il ne paroît

Epil. 148. point qu'il le foit prèté à leur désir , ni qu'il le soit donné aucur mouvement pour se procurer l'Evéché de Bremen , après la mort d'Adalberon en 1149 , quoiqu'il n'ignordt pas que le plus grand nombre des suffrages étoient pour lui. Harterie, qui au contraire le souponnoit de l'avoit traversé dans son élection, lui en voulut du mal. Ce sur pour s'expliquer sur ce sujer que Wibald lui écrivit la Lettre 148. Il avoit auparavant écrit à Epil. 113, Guy , Cardinal & Chanceller de l'Egisse Romaine, pour lui

Epif. 113. Guy, Cardinal & Chancelier de l'Egilfe Romaine, pour lui recommander Harteric nouvellement d'u Evêque de Brême, l'affurant qu'il feroit utile à cette Eglife. Il ne falloit que cette

Lettre pour faire tomber les foupçons de Harteric.

Epill. 384. X X X I I I. Un nommé Werzel du parti oppoié aux intérêts d'Eugene III. écrivit à l'Empereur Frideric de fecouer le joug du faint Siége, de reprendre l'empire du Sénat & du Peuple Romain, & d'envoyer au plutôt à Rome des fçavans Jurifoon-fultes pour traiter avec les Romains, de peur qu'ils ne fe rournaffent contre lui. Il cite dans fa Lettre la donarion de Conflantin, & la rejette comme une piéce fuppofée & hérétique. Les Epill. 315 (ollicitations de Wetzel n'eutrent aucun fuccés. L'Empereur &

Egil. 345 (ollicitations de Wetzel n'eurent aucun luccès. L'Empereur & Et apud le Pape Eugene firent entr'eux un traité le 23 de Mars 11,24, où Baron, da aou. ce Prince promit de ne faire ni paix, ni tréve avec les Romains, 1 dépard. 

in avec Roger, Roi de Sicile, fans le confentement & la libre volonté de l'Egilie Romaine, du Pape Eugene, ou de fes Suc-

ceffeurs qui voudront garder le traité fait avec le Roi Frideric, de travailler de otusce s'es forces à rendre les Romains aufi founis au Pape, qu'ils l'avoient été depuis cent ans; de défendre contre tous la dignité Papale, & les Régales de faint Pierre, comme Avoué de l'Eglife Romaine, & l'aider à recouvrer ce qu'elle avoir perdu; de n'accorder aucune Terre à l'Empreur des Grees deçà la Mer; & s'il en envahiffoit quelqu'une, l'en chaffet au plutôr, felon fon pouvoir actuel, ou s'il ne le peur alors, d'aider à l'en chaffet. Le Pape promit auff, par l'autorité

# ABBÉ DE STAVELO, &c. : 535

du Siège Apostolique, avec les Cardinaux présens, de donner au Roi la Couronne Impériale, quand il viendroit la recevoir ; de l'aider de tout son pouvoir à maintenir & augmenter sa dignité, employant pour cet effet les censures Ecclénastiques ; & d'empêcher l'Empereur Grec de faire aucune conquête decà la Mer. Ce traité fut figné de la part du Pape par sept Cardinaux & deux . Abbés ; & de la part du Roi , par deux Evêques & trois Comtes. Néanmoins le Roi Frideric n'entreprit aucune expédition en Sicile contre le Roi Roger sous le Pontificat d'Eugene III. & ce Pape, suivant les avis de l'Abbé Wibald, se réconcilia avec les Romains, ainsi que nous l'apprenons (a) de Romuald de Sa-Ierne. Wibald fit aufli ce qu'il put pour engager Manuel, Empereur de Constantinople, à vivre en paix avec le Roi Frideric, & à cimenter cette paix par un mariage de quelque personne de son fang avec ce Prince.

Epil. 388;

X X X I X. Le Pape Eugene III. mourut en odeur de sain- Epift. 393. teté, du 7 au 8 de Juillet 1153, après buit ans quatre mois &c feize jours de Pontificat. Il eut pour successeur Conrad, Evêque de Sabine & Cardinal, qui prit le nom d'Anastase IV. L'Abbé de Corbie auroit fait volontiers le voyage de Rome pour le féliciter de son élévation, & le mettre au fait de plusieurs affaires qui intéressoient le faint Siège; mais obligé de travailler aux préparatifs de l'expédition prochaîne en Italie, il se contenta de Jui écrire avec le respect d'un fils à son pere, & la contiance d'un ami; car il y avoit vingt-cing ans qu'ils étoient liés d'une étroite amitié. Wibald fut invité à un Parlement que l'Empereur Fri- Epift. 399. deric devoit tenir à Cologne le premier de Novembre 1153, Fête de tous les Saints; & ce Prince lui promit qu'on y obligeroit le Comte Palatin de Sumerbure, de réparer les torts qu'il Jui avoit faits. Henri, Comte de Salmes, en avoit auffi beaucoup causés à l'Abbaye de Stavelo. Wihald, qui y étoit retourné par 401. ordre du Roi & des Cardinaux, fit à ce Comte le détail de tous ces dommages, & lui en demanda la réparation; ajoutant, qu'en cas de refus de sa part, il se poury oiroit auprès du Roi & des Grands du Royaume. Le Contre le plaignit de son côté des injures qu'il avoit roçues ; & pour ne pas rompre avec l'Abbé Wibald qu'il aimoit , il le fit Juge de leurs différends.

Erif. 401,

X L. Cet Abbe fit anguller un acle par lequel Poppon , l'un Epif. 403. To Anne We

<sup>(</sup>a) Marten tom a , ampliff collect in Prafat, pag. xxxv.

de se prédécesseur, avoit accordé à un Lase, à titte de Bénéfice, des redevances appartenantes à l'Eglise de Stavelo; ce quil sit à cet égard sitt consirmé dans une Assemblée où se trouverent Arnold, Archevêque de Cologne; Henri, Evêque de Liege, & Anselme d'Havelebergen; & van Décret de l'Empereur, qui désendir pour toujours ces sortes d'alishations.

Epift. 404.

XLI Le Pape Anafafe IV. qui avoit des preuves du zèle de l'Abbé Wibald pour les intérêts de l'Eglife Romaine, lui en témoigna fa reconnoilfance en lui accordant, à la priere de quelques Cardinaux, l'ufage de porter l'anneau, & lui en envoya un par Gerard, Cardinal-Diacre, qui alloit en Allemagne. Les

Epil. 405. Abbés dans le douziéme fiécle ne portoient donc l'anneau que par privilege du faint Siége, qui ne l'accordoit qu'avec diffine-

tion du mérite & des personnes.

Epift. 412 &

X L I I. En 1156 l'Abbé de Corbie porta ses plaintes à l'Empereur Frideric contre l'Evêque d'Osnabrug, qui avoit usurpé dans la Nortlande des dixmes affez confidérables, appartenantes à fon Abbaye; il fit encore d'autres plaintes à ce Prince, qui étoient plus de son ressort. La cause sut d'abord portée au Pape Hadrien IV. qui avoit succédé à Anastase, le 3 Décembre 1154. Hadrien en commit la connoissance à Wiemann, Archevêque de Magdebourg, avec pouvoir de terminer l'affaire. L'Empereur ordonna aussi à Wicmann de l'examiner avec soin. & de la finir. L'Archevêque cita à fon Tribunal l'Evêque d'Ofnabrug & l'Abbé de Corbie, à jour certain dans la Ville de Mersbourg. L'Evêque d'Ofnabrug fit défaut, difant qu'il aimoit mieux renoncer à son Evêché, qu'à des dixmes que son Eglise possédoit paisiblement depuis plus de soixante ans. Cependant après avoir pris confeil, il se mit en chemin; & étant tombé malade. il s'en retourna : deux Chanoines comparurent en sa place. Wibald au contraire comparut en perfonne au jour nommé, qui étoit le 23 de Janvier. Il produisit les Diplomes & les Privileges des Empereurs, qui prouvoient que ces dixmes avoient été données à l'Abbaye de Corbie par Louis le Pieux, lors de sa fondation ; qu'elle les avoit possédées jusqu'au regne de l'Empereur Henri IV. qui pendant son schisme avec le Pape, les avoit données par dépit à l'Evêque d'Ofnabrug, qui n'en avoit jamais joui paifiblement. Les Chanoines n'intifterent que sur l'impossibilité où leur Evêque s'étoit trouvé de venir à Mersbourg. Wibald répondit, que puisqu'il avoit eu assez de force pour s'en retourner, il pouvoit en avoir affez pour comparoître; & voyant

.:02

.que

## ABBÉ DE STAVELO, &c. 3

que la contellation traîneroit en longueur, si on la laissoit au jugement de l'Archevèque de Magdebourg, si en appella au Pape Hadrien, & cita l'Évêque d'Osnabrug à comparoitre dans l'octave de faint Martin. Wicmann en donna avis au Pape. Mais l'Empereur Frideric à qui la présence de Wibald étoit nécessaire, l'engagea, quoiqu'avec peine, à se déssiste de nappel; il écriv au Chapitte d'Osnabrug de terminer le procès à l'amiable : ajoutant que s'il n'étoit pas sini pour un certain tems, il se chargeroit lui-même de le décider.

X L1 I I. Il écrivit en 1157 à Wibald, de se rendre le troi-Epist. 433fiéme Dimanche d'après Pâques à Nimegue, où il avoit besoin
de se sons leis Par la même Lettre, ce Prince lui sit sépoir qu'il
ne pensoir plus à l'expédition contre la Pouille, parce que les
Grecs en avoient cét chasses; mais qu'il ye na avoit une d'indiquée
contre les Milanois, pour la veille de la Pentecoste, qu'il remettoit à la prudence. Le Pape Hadrien ayant appris que quelquesuns s'estroçient de diminuer, ou même d'étenidre dans Frideric
l'amour & le respect qu'il avoit pour le Saint Siege, lui envoya
des Légast. Il les recommanda à l'Abbé de Corbie le priant de
Leight avoit pour le suit de l'espis de travailler avec le Roi à l'agrandissement de l'Episte Romaine
& à rout ce qui pouvoit lui ter utile; de l'engager surrour à deEpiste. 439meuter ferme dans sa vénération pour le Siege Apostolique.

Dons d'autres Lettres le Pour marquoi à Wibbil d'émpocher Fais 415.

Dans d'autres Lettres le Pape marquoit à Wibald d'empêcher Epif. 427que quelques Maisons Religieuses, qu'il nomme, souffrent des dommages au passage de l'Armée.

XLIV. C'étoir apparemment celle qui devoit pénétrer en Engli. 4371 Italie. Avant d'entamer cette expédition, l'Empereut avoit remporté une victoire complette fur les Polonois. Il en envoya le détail à l'Abbé de Corbie, & les conditions fous lesquelles le Roi Boleslas s'étoit rendu au vainqueur. Une étoit, qu'il feroit de l'expédition d'Italie. Par la même Lettre il prioit Wibald de venir le joindre la veille de saint Michel pour lui communiquer son dessein et le saint Michel pour lui communiquer son dessein couchant la légation, dont il vouloit le charger vers l'Empereur des Grecs. Ce fur pour la seconde sois qu'il fit le voyage de Constantinople en qualité de Légat.

<sup>2</sup> XLV, Il 'avoit fur la fin de l'an 1154, paffé en Ítalie avec Maddavica. Frideric; & ce Prince, par fes confeils, s'y étoit fair couronner 1864-179. Roi des Lombards. Wibald entra avec lui à Rome au mois de Mai de l'année fuivante 1155. Frideric y reçut des mains du Pape Hadrien IV, la Couronne Impériale. Incertain des métifs

Yyy

Tome XXII.

### 438 WIBALD, ABBÉ DE STAVELO, &c.

qui amenoient ce Prince à Rome, il envoya au-devant de fui Pag. 616. une députation. Mais il fut bientôt raffuré par l'Abbé de Corbie. dont il récompensa les services & l'affection envers l'Eglise Romaine, par une Bulle confirmative des droits, biens & privileges des Abbayes de Stavelo & de Corbie. La même Bulle lui accorde l'usage des fandales & de la dalmatique, dans les principales folemnités de l'année, & met l'Abbave de Corbie fous la protection du Saint Siege, avec exemption de route autre Juris-Pag. 619. diction. Il y a deux autres Bulles, où le même Pape unit à l'Abbaye de Corbie celle de Werbé, foumise immédiatement au Saint Siege, tant pour le spirituel que pour le temporel. Wibald obtint auffi des Diplômes en faveur de ses deux Abbaves de Stavelo & de Corbie, des Empereurs Conrad & Frideric. On les 2

fait imprimer ensuite du Recueil de ses Lettres. On n'a point d écrits le Wibald , que fes

Legres.

X L'VI. On ne connoît point d'autres Ecrits de Wibald. Ses grandes occupations ne lui donnoient gueres le loisir de travailler fur l'Ecriture fainte, ou sur des matteres intéressantes pour la Religion. Mais il proposoit quelquesois aux autres des questions à éclaircit & à résoudre. Il pria Anselme (a) Evêque d'Havelbergen de lui marquer ce qu'il pensoit de la création des Anges. Il engagea Henri (b) Moine de Stavelo, à la composition d'un ouvrage, qui devoit être un monument éternel de son esprit & de fa capacité. Nous n'en sçavons pas le sujet. On a vû plus haut (c) qu'il avoit approuvé le Recueil que le Moine Robert avoit fait des Miracles du Saint Abbé Forannan, & qu'il l'exhorta à le continuer. On ne doute pas que les anciens Rits de l'Eglise de Corbie, que l'on voit encore dans la Bibliotheque de cette Abbaye, ne foient l'ouvrage de Wibald. On en (d) juge ainsi par les caracteres du manuscrit, qui sont du douzième siecle, & par le bel ordre & la décence de ces Rits. Sa Lettre à (e) Manegold mérite d'être lûe, tant pour l'érudition qui y brille de toutes parts, que pour la beauté des fentimens & l'aisance du style.

<sup>(</sup>a) Epill. 142. (b) Epill. 106. (e) Epill. 6.

<sup>(</sup>d) Enift. 182. (e) Epif. 147.

# CHUNON ou CONRAD, ABBÉ DE MOURY, &c. 530

#### CHAPITRE XXIII.

CHUNON OU CONRAD, Abbé de Moury en Suisse.

Es Actes de l'origine de cette Abbaye, située au Dio-de la Riviere de Bintz, Mores de la Riviere de Bintz, Moury, effià une lieue au-dessus de Bremgarten, & à six de la Ville de més de plus Bade, font devenus célebres par l'usage que les Généalogistes en sieurs. ont fait, pour établir leurs divers Systèmes touchant la Maison d'Habsbourg, d'où descendent celles d'Autriche & de Lorraine. Ausli-tôt qu'ils furent rendus publics, on les reçut avec joie, & plusieurs en sirent autant de cas que des plus anciens originaux. Guillimann (a) les cita fouvent avec éloge, comme des monumens dignes de foi. Christophe Hartmann (b) en usa de même. Eccard s'en autorifa (c), pour faire descendre l'Empereur Rodolphe de Gontrand le Riche, & de Radeboton Comte d'Habfbourg. Il fit même imprimer ces Actes tout entiers dans le Recueil des Preuves de la Maison d'Autriche, à Leipsic en 1721. Doni Bernard Pez (d) en releva austi l'autorité; & avant tous ces Généalogistes, les Peres Vignier & Chisset entrerent assez dans l'idée que présentent ces Actes, sur l'origine de la Maison d'Habsbourg.

II. Blondel (e) en pensa disséremment. La Généalogie des Comtes d'Halifbourg qu'on lit à la tête de ces Actes, lui parut uns lourent de fautive, & l'autorité des Actes mêmes fort suspecte. Dom Marquard Hergott, connu depuis long-tems dans la république des Lettres, par plusieurs excellens ouvrages, sans rejetter absolument cette Généalogie & ces Actes, a entrepris de montrer qu'ils ne pouvoient passer pour des monumens dignes de foi en tous points; qu'on y trouvoit des erreurs contre la vérité de l'Histoire & de la Chronologie; enfin que l'édition qui en a été

<sup>(</sup>a) Guilliman. in Habsb. lib. 4 , cap. 3; | Prafat. pag. 4; & in probat. pag. 199. (d, Pez. Epift, ad Comit, de Sinzendorf.

lib. c , cap. 4 ; lib. c , cap. 1. (a, t (b) Hartman. in annal. Eremi Deip. in pag. 31. vita Emtricii. Abb. v. (e) Blondel, Genealog. Franc. pag. 375; (c) Eccard , de origin. Habflurg. in | & D. Hergott. Prolegom. 1 , num. 10.

faire à Paris en 1618, par Pegreft, se trouvant remplie de fautes, il s'étoit cru obligé d'en donner une nouvelle, colationnée avec foin sur le manuscrit même de l'Abbaye de Moury. Ces Actes ainsi corrigés, sont partie du premier tome de la Généalogie di-plomatique de la Maisson d'Habsbourg, simprimée à Vienne en 1737, in-fol. Dom Hergott y a joint se remarques sur l'âge & la qualité du manuscrit dont il s'est servi, & se conjectures sur l'Auteur de ces Actes, & le sicle où il vivoit.

Apologie de

III. Sa Critique fur tous ces points, déplut aux propriétaires du manuscrit. Dom Gerold, alors Abbé-Prince de Moury, voyant les Actes de la fondation de fon Abbaye attaqués, chargea Dom Fridolin Kopp, que son mérite a depuis élevé à la dignité d'Abbé, d'en prendre la défense. Son ouvrage sortit de l'Imprimerie même de l'Abbaye de Moury, en 1750, in-4°. fous le titre de Désense des Actes de ce Monastere, pour & contre le R. P. D. Marquard Hergott. Cette Apologie est divisée en deux parties. Dans la premiere, Dom Kopp rapporte les divers jugemens que les Scavans ont portés du manuscrit de Moury. Il en fixe l'âge, en foutient l'autenticité; & descendant dans le détail de la Généalogie des Comtes d'Habsbourg, qui fe lit au commencement du manuscrit, il montre qu'elle est de deux Ecrivains, dont l'un a rapporté les cinq premieres générations; l'autre, les trois dernieres. Dans la seconde partie. Dom Fridolin traite en particulier des Cointes d'Habsbourg, depuis Gontrand le Riche jusqu'à Rodolphe I. Roi des Romains, & depuis Empereur.

Editions de ces Actes. Cririque de l'Apologie.

ÎV. A là défense des Actes de Moury, l'Auteur a ajoute les Actes mêmes se qui en sait une quatrième édition. Il y en a une cinquiéme de Pierre Ludevig, à Francfort & à Leipsse en 1718. Celle de Dom Kopp a été revûe sur le manuscrit de l'Abaye. L'Editeur l'a cru nécessaire pour corriger quelques fautes dans les éditions précédentes, occassonnées par les abréviations fréquentes dans ce manuscrit. Mais il est arrivé qu'il a pris pour fautes, ce qui pouvoir n'en être pas, & qu'il n'a pas toujours réussi à justifier les Actes de la sondation de son Monastere. C'et ce qui a fait naître une Critique de son Apologie, où en usant de toutes les bienséances que Dom Kopp avoit observées lui-même envers Dom Hergott, on soutient comme a fait ce dernier que la Généalogie & les Actes de la sondation de Moury ne sont pas exempss de fautes. Cet Ecrit est de Dom Rustein Héer, Beneditin de l'Abbaye de faint Blaise, dans la Forte noire, associates

à Dom Hergott pour la composition de l'Histoire numismatique de la Maison d'Autriche, dont le premier volume sut imprimé à Vienne en 1750, in fol. le second & le troisième à Fribourg en Brifgaw, en 1752 & 1754: ouvrages qui montrent dans ces deux doctes Ecrivains, autant de gout que de lumieres, & une profonde connoissance des matieres sur lesquelles ils

prononcent. V. La discussion de tous les articles qui regardent cette dispute La Généra-logie de la littéraire, nous meneroit trop loin, & seroit inutile à beaucoup Maisond Habd'égards. Nous nous contenterons de nous expliquer fur l'auten- sourg n'est ticité de la Généalogie qu'on a mise à la tête des Actes de l'ori- pas exacte. gine de Moury ; fur les Auteurs , tant de cette Généalogie , que de ces Actes, & fur le tems où ils ont écrit. La Généalogie de la Maison d'Habsbourg est désectueuse en plusieurs points. 1°. Il y est dit que la Comtesse Itta, épouse de Radeboton, Comte d'Hasbourg, étoit sœur de Thierry, Duc de Lorraine, & conséquemment fille de Frideric I. & de Beatrix , Duc & Duchesse de Lorraine & de Bar. Mais les Chronologistes & les Ecrivains du Pays ne connoissent d'autre enfant de l'rideric I. & de Beatrix, que le Duc Thierry, qui fut pere du Duc Frideric II. & l'on ne voit par aucun ancien monument que Beatrix se soit remariée après la mort de Frideric I. arrivée en 084. 2º. Itta . ouice femble étoit déja mariée en 1027 (a), ne pouvoit être fœur du Duc Thierry, qui ne mourut qu'en 1115, quatre-vingt-huir ans après le mariage d'Itta. 3º. Cette Généalogie donne au Duc Thierry pour fils, le Duc Gerard; en quoi elle est contraire à la Généalogie de faint Arnould, revue & approuvée (1) de tous les Scavans; felon laquelle le Duc Thierry eut pour fils Frideric II. & non pas Gerard. S'il y a des défauts dans la Généalogie de faint Arnould, on convient que ce n'est que dans les ascendans depuis Thierry jusqu'à faint Arnould; & que pour les descendans de Thierry jusqu'à nos jours, elle est bien suivie. Elle est encore contraire au titre de fondation de l'Abbave de Bouzonville, & à tous les monumens les plus incontestables & les plus autentiques de la Lorraine, rapportés par Dom Calmet dans le Recueil (c) des Preuves de l'Histoire de cettre Province. 4°. Les-Actes de la fondation de Moury font (d) la Comtesse Itta non-

<sup>(</sup>a) Ala Murenfia, pag. 8, 9. (b) Calmet, Hyl, de Lorraine, tom. 1, (c) Ilid. pag. 543 & feq. (d) Pag. 8,9.

seulement sœur du Duc Thierry, mais aussi de Vernaire, Evêque de Strasbourg. Mais c'est une nouvelle erreur. La Comtesse Itta avoit, selon les mêmes Actes, époulé le Comte Radeboton; & ce Comte étoit, suivant la table généalogique qui se voit à la fin de l'Apologie, frere de Vernaire, Evêque de Strasbourg. Itta ne pouvoit donc être sa sœur, mais seulement sa belle-lœur. Les Auteurs de la Gaule Chrétienne (a) prétendent même que Vernaire étoit fils de Radeboton, & apparemment d'Itta; en quoi ils se fondent sur le Diplôme de la fondation de l'Abbaye de Moury, où cet Evêque se donne pour frere germain de Lancelin, qu'ils supposent avoir été aussi fils de Rade-

logie a été faice.

boton & d'Irta: En quel tems VI. Il suit de tout cela que l'Auteur de cette Généalogie cette Genen- n'étoit, ni au fait des Comtes d'Habibourg, ni de leur Maison, & qu'il sçavoit encore moins ce que c'est que d'écrire une Généalogie, puisque dans celle-ci, où il se proposoit de donner la suite des Comtes d'Habsbourg en ligne directe, jusqu'à Rodolphe I. Roi des Romains, il passe sous silence Radeboton, regardé comme la tige de la Maison d'Autriche, dans le système de ceux qui ne remontent pas jusqu'à Gontrand le Riche. Il suit encore que cette Généalogie, dans l'état qu'elle est aujourd'hui, n'a été achevée que fur la fin du treiziéme siécle, quelque tems ayant que Rodolphe I. fut couronné Empereur: ce qui arriva en 1273. Enfin, qu'étant écrite de la même main que les Actes de l'origine de Moury dans le manuscrit de cette Abbaye, on doit dire nécessairement que ce manuscrit est aussi de la sin du treiziéme siécle, mais que ce n'est qu'une copie.

Attes de VII. On en conviendra, si l'on fait attention que l'Auteur de l'origine de ces Actes dit nettement en plusieurs endroits, qu'il vivoit à Mouri, écris des Actes du l'electrical en planedis elidions, qu'il aida avec ses Consreres à zième ficele. démolir (b) l'Autel qu'une noble Marrone avoit fait bâtir sous l'Abbé Udalric, prédécesseur de Ronzelin; qu'il vit lui-même les Reliques que l'Abbé Ronzelin fit enfermer dans le nouvel Autel; qu'il étoit à Moury (c) lorsque cet Abbé sit en 1132 l'acquisition d'un fonds de terre. De la maniere dont il en décrit les suites, il paroît qu'alors l'Abbé Ronzelin étoit mort ; qu'ainsi l'Auteur écrivoit après l'an 1-145, auguel Ronzelin mourut, & avant l'an 1188 qu'il mourut lui-même, comme on le verra dans la fuite.

<sup>(</sup>a) Tom. 5, Gallia Christiana, pog. (b) Ada Murenf. pag. 50, 51. 1036. (c) Pag. 86.

VIII. Non-seulement cet Auteur nous fait connoître le tems L'Aveur de auguel il vivoit, mais aufli quelle place il occupoit dans le Mo- Conrad, Abbé nastere depuis la mort de l'Abbé Ronzelin. Tantot il se montre de Moury. comme disposant (a) de tout en Superieur, soit pour le temporel, foit pour le spirituel. Tantôt il se (b) met au nombre des Abbés, en donnant ce titre à ses prédécesseurs; & quoiqu'il ne fe nomme pas, on ne peut ce semble douter que son nom n'ait été Chunon ou Conrad , successeur immédiat de l'Abbé Ronzelin. Nous venons de voir que l'Auteur avoit vécu à Moury fous l'Abbé Ronzelin; qu'après la mort de cet Abbé, il y avoit fait les fonctions de Superieur, & porté le nom d'Abbé. Or il est convenur parmi les Historiens (c) de cette Maison, que Chunon ou Conrad fuccéda immédiarement à Ronzelin ; c'est donc ce Conrad qui a écrit les Actes de l'origine de ce Monastere. Ce qu'on dir de lui, fait voir qu'il en étoit capable. Chunon ou Conrad, difent les Auteurs (d) de la Gaule Chrétienne, élu de Moine de faint Blaife Abbé de Moury en 1145, obtint une Bulle du Pape Adrien IV. qui lui permettoit de célebrer l'Office divin pendant l'Interdit jetté fur le Pays; & une autre Bulle, en 1159, confirmative de tous les droits & privileges du Monassere. Après y avoir rétabli l'étude des Belles-Lettres, un peu négligées auparavant, il se démit de son Abbave vers l'an 1166, & mourut le 2 de Novembre 1188. Les anciens (e) monumens de l'Abbave de faint Blaife marquent ce Conrad pour le cinquiéme Abbé qu'elle avoit donné à celle de Moury. Mais il paroit que Conrad y fut d'abord envoyé pour faire reprendre vigueur aux études; & que ce service rendu à ce Monastere, l'en fit choisir Abbé après la mort de Ronzelin.

+IX. Chunon rendit un autre fervice à fon Abbaye, en met Cemily atant par écrit l'origine de fa fondation, & tous les bienqu'elle fermagne avoir reçus de fes Fondateurs, ou qu'elle avoir acquis d'elle- Maramemen par fes épargnes, foir de ne tems, foir fous les Abbés fes prédéceffeus. Le Fondateur de Moury, fur Vernaire, Evêque A. Muran, de Strafbourg. Le Monaftere fur mis fous la procedion du faitre Fize (\*\*), \$\mathbf{x}\$. Siége, avec Fobligation d'un cens annuel à faint Fierre, L'Acle

(a) Allor, Murenf. pag. 6, 35, 76, 12, par. 100, 111, 1dea Congregat. 77, 79, 80, 88. (b) Pag. 59, 61. (d) Gallia Cariffana, 10m. 3, pag. (d) Gallia Cariffana, 10m. 3, pag.

<sup>(</sup>c) Kopp. Vindiciae part. 1, cap. 7, 1038.
pag. 40. Anonym. Denudatus, lib. 1, cap. (e) Anonym. Denudat. pag. 110.

Pag 9. de fondation est de l'an 1027. Il paroît par les tetmes dont il est conçu, que Vernaire étoit fils de Radeboton, & non pas fon frere. C'est ainsi que l'ont entendu les Auteurs de la Gaule Chtétienne, comme on vient de le remarquer, & Dom Mabillon, dans le tome quatriéme (a) des Annales de l'Ordre. Vernaire ordonna qu'on suivroit à Moury la Regle de saint Benoit; que les Moines auroient la liberté de choisit leur Abbé, soit dans la Communauté, foit dans un autre Monastere; que l'Abbé, de l'avis de ses Religieux, choisiroit un défenseur du Monastere dans la famille du Fondateur. La Comtesse Itta, femme de Radeboton, fit beaucoup de bien à Moury, d'où vient que dans le Necrologe elle est appellée Fondatrice, quoiqu'elle ne sut que Paz. 10. bienfaitrice. L'Auteur des Actes dit que Vernaire étant allé à Constantinople par ordre de l'Empereur Contad, y mourut en

1027. C'est une faute. La mort de cet Evêque n'atriva (b) qu'en 1029, le 28 d'Octobre.

X. Embricius, Abbé de Notre-Dame des Ermites, ptit soin du nouveau Monastere, auquel il donna pour Prieur ou Prevôt le Moine Reginbold. L'Evêque de Constance favorifa ce nouvel établissement à la priere de Radeboton & d'Itta. Reginbold amena avec lui des Moines de Notre - Dame des Ermites ; des Reliques, des Livres & des Ornemens sacerdotaux. Il acheta des cloches à Strasbourg, sit transcrire les Livres de l'Ecriture & plusieurs ouvrages des Peres; un Pseautier, des Misfels, un Antiphonier & une partie du Graduel; en un mot il se donna tous les foins néceffaires pour former une Bibliotheque & Pag. 16, une Sacriffie. Le Comte Radeboton étant mort, il le fit inhu-

mer dans l'Eglise devant l'Autel de la sainte Croix. · XI. Mort lui-même en 1055, les Moines de Moury, de concett avec le Comte Vernaire, fils de Radeboton, demanderent

un autre Prieur à Hermann, Abbé de Notte-Dame des Ermi-Pag. 10. tes, qui leur donna Burkard, nourri dès fon enfance dans ce Monastere. Mais après la mort de l'Abbé Hermann, le Comte Vernaire craignant que les Moines de Notre-Dame des Ermites ne s'arrogeassent un pouvoir trop absolu sur le Monastete de Moury, en sit choisir Abbé, Burkard, qui mourut en 1072.

Par. 16. On élut pour second Abbé Luitfrid, Moine de l'Abbaye de saint Blaife. Dans un voyage qu'il fit à Rome en 1096, il obtint

<sup>(</sup>a) Lib. 16, pag. 331, num. 9. (b) Mabillon. ibid. & Galia Chri-

545

des Cardinaux, en l'absence du Pape, un Décret qui confirmoit Pag. 18. l'exemption de son Abbaye, sous la rétribution d'un denier d'or de cens annuel.

X I I. Le troisième Abbé sut Udalric, à qui l'Empereur Henri IV. confirma, par un Diplôme, tous les droits & toutes les possessions de l'Abbaye de Moury, en 1094; nommément le pouvoir à Pag. 31, 351 la Communauté d'élire un Abbé felon la Regle de S. Benoît. Le nombre des Reliques des Saints qu'il y avoit à Mouri est prodigieux. On y en voyoit entr'autres de la fainte Croix, de l'Eponge du Seigneur, du Sépulchre de la fainte Vierge & de ses cheveux , du fang de faint Jean-Baptiste. La Bibliothéque étoit aussi très-nombreuse; outre les Livres de l'Ecriture & les ouvra- Pag. 48. ges des Peres, il y avoit ceux d'Homere, de Perfe, d'Helperic, de Donat, de Martial, d'Ovide, de Saluste, de Stace, d'Achille-Stace, & des Livres de Dialectique, de Grammaire, de Musique, de Geometrie, de Réthorique ; & une Mappe-monde. Après en avoir donné le détail, l'Auteur des Actes ajoute : il faut toujours avoir soin de transcrire des livres & d'en augmenter le nombre, parce que la vie des hommes spirituels n'est rien fans les livres.

XIII. Il remarque que l'usage d'avoir à Moury des Freres Pag. 54-Convers ou Laïcs pour les ouvrages du dehors, venoit de l'Abbaye de faint Blaife; qu'il s'étoit répandu partout, & qu'on devoit le maintenir, en les obligeant de vivre fous la regle & l'obéissance du Pere spirituel. Il est aussi d'avis qu'on laisse subsister Pag. 55. le Monastere de Filles bâti dans le voisinage de Moury, pourvu qu'il y ait entre ces deux Maisons une distance convenable, pour éviter tout soupçon; & qu'on donne à celui des Filles, des perfonnes fages pour les diriger. On les transfera depuis en un lieu Pag. 69: appellé Hermentswile, qui faisoit partie de la fondation de Moury.

XÍV. Le quatriéme Abbé fut Rupert, qui mourut en 1110. Il eut pour successeur Udalric II. à qui succéda en 11 to Ron- la Genealogie zelin , dont le fuccesseur fut Chunon ou Conrad , Auteur des même tems , Actes dont nous parlons. Il finit son ouvrage en priant ceux qui nid'un meme viendront après de mettre par écrit ce qui arrivera de remarquable dans l'Abbaye de Moury. Ce qui fuit, de même que la Table généalogique des Comtes d'Habsbourg, ont été ajoutés aux Actes de la fondation de Moury. La chose est évidente pour le fragment qu'on lit ensuite des Actes; & elle ne l'est pas moins à l'égard de la Généalogie, puisqu'elle va beaucoup plus loin que Tome XXII.

Zzz

546 CHUNON ou CONRAD, ABBÉ DE MOURY &c. les Actes, & qu'elle est contraire en faits avec les Actes mêmes. La Comtesse Îtta est appellée dans la Généalogie, Réparatrice du Monastere de Moury : les Actes l'en disent Fondatrice. Il est dit dans ceux-ci que Radeboton , Comte d'Habsbourg , prit pour femme Itta. La Généalogie ne fait pas même mention de Radeboton, quoiqu'il fût la tige de la Maison d'Habsbourg & de la Maison d'Autriche: ce qui fait voir que l'Auteur n'étoit pas au sait de la matiere qu'il avoit à traiter, ou que cette Généalogie n'est pas complette.

X V. On attribue encore à l'Abbé Conrad une Chronique

Abbé de Mou-Cap. 2.

de Conrad , du Monastere de Burglen , situé sur une montagne très-élevée dans le Brifgaw, entre Bafle & Fribourg. Cette Chronique que l'on conferve dans la Bibliotheque de faint Blaife, avec quelques-autres opuscules, qu'on juge par le style & la méthode être du même Conrad, Moine de cette Abbaye, quand il les composa, a été imprimée à Fribourg en 1755 in-4°. par les soins de Dom Rustene Héer, Elle nous apprend que le Monastere de Burglen fut sondé par Wernher de Cattinbach, d'une très-noble & trèsancienne samille de Brisgaw, Seigneur recommandable par ses-Cap-3.4. vertus, furtout par fes libéralités envers les pauvres, fa compafsion pour les malheureux, & ses bienfaits envers le Clergé &

Cap. 6. les Moines de l'Abbaye de saint Blaise; qu'il y sit même prosesfion de la vie monastique sous le venerable Rustene, qui en sut

Cep. 13. Abbé depuis l'an 1108, jusqu'en 1125; qu'Itta, semme de Wernher, qui ne cédoit à son mari ni en noblesse ni en vertu, fe confacra à Dieu dans un Monastere de Filles, nommé Beraw.

Cap. 1. bâti par l'Abbé Rustene. Avant la fondation de Burglen, il y avoit au même lieu une ancienne Eglise, desservie par un seul Clerc. Wernher la donna à l'Abbaye de faint Blaife, avec une partie des terres qu'il possédoit dans le Brisgaw, la Bourgogne & la Suisse, à charge d'établir à Burglen une Communauté de

Csp. 10. Moines sous la Regle de saint Benoît. Cela s'exécuta sous l'Abbé Berthold, successeur de Rustene, malgré les oppositions de Cap. 12. l'Evêque de Constance, qui ensuite les leva, par la médiation du

Pape Honoré II. Wernher mourut à faint Blaife en 1125, & fon épouse à Beraw l'année suivante. Des deux ensans qu'ils avoient eus de leur mariage, le premier, nommé Wernhere, se sit Moine à saint Blaise, & y mourut en odeur de sainteté, en 1159. Le second, qui se nommoit Wipert, embrassa aussi la vie monastique, & sut le premier Prevôt de Burglen, dont il. augmenta les fonds.

#### SUITE DES CONCILES DU HUITIEME SIECLE. 747

THE STATE OF THE S

#### CHAPITRE XXIV.

fuite des Conciles du Tome XX. le Manuscrit s'étant preffion du Toils devoiens être placés.

Nota. L'on

reprend ici la

DES Conciles de Vormes, d'Ingelheim, de Narbonne, me XXI. 02 d'Acclech, de Fincenhalle, de Frioul, de Ratisbonne, de Francfort, & d'Angleterre.

I. T E Roi Charles fit en 787 un troisième voyage à Rome, Concile de dans le dessein de prendre le Pape Adrien pour arbitre 757, 1000.7, de son disserted avec Tassision, Duc de Baviere: & ce Duc de Concil. pag. son cric europea un Evêque & un Abbé pour le même sujet. Le 963; & de la data, Page consiste de la commoder les Parties; mais les Ambalsadeurs 757. de Tassillon ayant déclaré qu'ils n'avoient aucun pouvoir pour regler les conditions du Traité, le Pape mécontent de ce procedé, prononça anathême contre Taffillon & ses complices, s'il n'accomplissoit les sermens qu'il avoit faits au Roi Charles.

Ce Prince après avoir fair sa priere au tombeau de saint Pierre & reçu la bénédiction du Pape, retourna en France, & s'arrêta à Vormes, où étoit Fastrade son épouse. Il y assembla les Evêques & les Grands de son Royaume, leur exposa le sujet de fon voyage à Rome, & comment le souverain Pontise avoit découvert la mauvaise soi de Tassillon. Puis de l'avis de l'assemblée, il députa à ce Duc, pour l'avertir de se rendre aux exhortations du Pape. Tassillon l'ayant refusé, le Roi Charles entra avec son armée dans la Baviere, obligea le Duc de lui renouvel-

ler ses sermens, exigea de lui douze ôtages, du nombre desquels étoit Theodon, l'un de ses enfans. II. Tassillon continua ses pratiques avec les ennemis du Roi Conc.d'Ingel-Charles, qui en étant informé par les Bavarois mêmes, que tom. 7, Concil. l'inquiétude de leur Duc exposoit à une guerre funeste, convo- pag-963; Egiqua une assemblée à Ingelheim en 788, où le Duc de Baviere nard. ad 2nn. 788; Regin. & tous les autres Vassaux de l'Empire François furent appellés. in Chron. Taffillon qui ne se méfioit de rien, comparut devant l'assemblée, où ses propres Sujets le chargerent de plusieurs crimes de leze-Majesté, en particulier d'avoir engagé les Huns à faire la guerre à la France. Les preuves étant évidentes & fans replique, le Duc fut condamné à avoir la tête tranchée. Mais Charles ne

#### SUITE DES CONCILES

pouvant se résoudre à verser le sang de son cousin germain, luidonna la vie, à condition qu'il se retireroit dans un Monastere avec Theodon fon fils pour y faire pénitence. Les complices du Duc furent envoyés en exil : pour lui il fut rélegué d'abord au-Monastere de saint Goar, sur les rives du Rhin, au Diocèse de Treves, & ensuite à celui de Lauresheim; & son fils Theodon. dans celui de faint Maximin à Treves.

Concile de 791 , tom. 7 , Concil. pag. 264 ..

III. L'héréfie de Felix d'Urgel & d'Elipand continuant. à Narbonne en faire des progrès, le Roi Charles pour les arrêter fit assembler un Concile à Narbonne le vingt-septiéme de Juin, la vingttroisième année de son regne, qui est l'an 791. Il est dit dans les Actes de ce Concile, qu'il fut affemblé pour plusieurs affaires Eccléfiastiques, principalement contre le dogme pernicieux de Felix d'Urgel; mais on ne sçait pas ce qui fut décidé sur ce sujet ; & ce qui fait croire qu'on ne décida rien touchant formereurs, c'est qu'il fouscrivit lui-même en son rang aux Actes de Concile. auquel il assista avec vingt-cinq autres Evêques, deux Députés d'absens, & un Commissaire de la part du Roi, nommé Didier. Il y avoit quelques différends entre l'Archevêque de Narbonne . & les Evêques d'Elne & de Beziers, pour les limites de leurs: Diocèfes : le Concile les termina.

de Fincenhalle, ibid. pag.

966; & Spel-Frioul , tor. 7, Concil. pas.

991.

I V. On met deux Conciles en Angleterre, vers l'an 788,. d'Acclech & l'un à Acclech , l'autre à Fincenhalle. Les Actes n'en font pas venus jufqu'à nous...

V. En 791, ou en 796, Paulin Patriarche d'Aquilée, tint man. com. 1, avec ses Suffragans un Concile à Frioul, dans l'Église de la fainte Vierge. Il en fit l'ouverture par un long discours, où il Concile de représenta que les désordres des guerres ne lui ayant pas permis depuis long-tems de tenir des Conciles, quoique les Canons en ordonnassent deux par chacune année, il avoit saisi le moment de la paix & de la tranquilité publique pour en affembler un où l'on pût établir la foi , & la défendre contre deux nouvelles erreurs : dont l'une soutenoit que le Saint-Esprit ne procedé que du Pere & non pas du Fils ; l'autre que Jesus-Christ n'est fils de Dieu que par adoption. Il établit lui-même les principaux dogmes de la foi , en expliquant ce que le Concile de Nicée en a dit dans son Symbole. Il s'arrête principalement à l'article du Saint-Esprit. Le Concile de Nicée ne s'étoit pas expliqué clairement sur sa divinité. Celui de Constantinople le sit d'une maniere plus expresse, en disant qu'on devoit l'adorer avec le Pere & le Fils. Et parce que ce dernier Concile avoit dit feulement.

#### DU HUITIEME SIECLE.

que le Saint-Esprit procede du Pere, & que quelques-uns en prenoient occasion d'avancer qu'il ne procédoit pas du Fils; on a depuis ajouté au Symbole, que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils. Paulin enseigne que ces sortes d'explications ouadditions ne font point contraires aux défenses faites si fouvent dans les Conciles, de composer de nouvelles professions de foi, parce que ceux qui ont fait ces additions, n'avoient pas une doctrine différente, & qu'ils n'ont eu autre chose en vûe que de rendre en termes plus clairs le sens du Symbole même de Nicée: Après cette remarque, Paulin montre par plusieurs passages de l'Écriture, que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, parce qu'autrement il ne feroit pas consubstantiel à ces deux Personnes: ce qui ne se peut dire, puisque le Pere, le Fils & le Saint-Esprit sont un en nature, & que les opérations de la fainte Trinité sont indivisibles & inséparables. Ensuite, sans nommer Felix & Elipand, qui divisoient Jesus-Christ en deux, Fun naturel, l'autre adoptif, il les réfute par ces paroles du Pfeaume, qui dit du Fils de Dieu fait homme : Vous êtes toujours Pfulm, 1017le même & vos années ne pafferont point. Il ne s'étend pas davan- 28. tage sur ce sujet, remettant à le faire dans une profession de foi raifonnée qu'il donne, en priant les Evêques du Concile de la Pag. 979. graver profondement dans leur memoire. Le Peuple de Frioul ne fut pas présent au discours de Paulin. Il étoit en soule au- Pag. 991. dehors de l'Eglife, où les Evêques entrerent par une porte fecrette.

VI. Ce Concile fit quatorze Canons, qui portent en substance Canons du que l'on ne prendra rien pour les ordinations; que les Pasteurs Concile de Friout, il.d. feront par l'excellence de leur vie le modele de leur troupeau , p25. 1032, comme ils en doivent être la lumiere par leurs infructions ; Con. 1. qu'ils s'abstiendront surtout de l'excès dans le vin, sous peine Can, 3. de privation de leur dégré d'honneur, en cas d'incorrigibilité: Qu'ils n'auront avec eux d'autres femmes que celles qui font Can. 4.permifes par le cinquiéme Canon de Nicée. Qu'aucun Clerc ne Can, 5. fe mêlera des affaites du fiecle ; qu'ils ne fe mêleront point des emplois qui sont ordinairement exercés par les gens du monde ou par les Princes de la terre ; & qu'au lieu de s'occuper de la Can. 6;chaffe, de chanfons profanes, d'instrumens de musique & d'autres jeux femblables, ils mettront leurs plaifirs à lire les faintes Ecritures, & au chant des Hymnes & des Cantiques spirituels. Le Concile semble ne point désaprouver l'usage des instrumens, même dans les Clercs, lorsqu'il s'agit de ces sortes de Cantiquez.

Zzz iii.

#### STO SUITE DES CONCILES

Can. 7. Il ajoute qu'aucun Evêque ne déposera un Prêtre, un Diacre ou un Abbé, sans avoir auparavant consulté le Patriarche d'A-

em, q. quilée; que les mariages ne fe feront point clandeflinement, ni entre parens ; qu'il y aura un tems fulfilant entre les fançailles et la célebration du mariage, afin d'avoir le loifit d'examiner fi les Fiancés ne font point parens; que ceux qui fe trouveront mariés dans les dégrés défendus, feront léparés et mis en pénitence; que ficela fe peut, ils demeureront fans se remarier, mais que s'ils veulent avoit des enfans, ou ne peuvent vivre dans le célibat, il leur sera permis de se marier à d'autres. Pour parer aux inconveniens qui pourroient arriver dans les mariages, il est ordonné qu'il ne s'en sera acun, que le Curé du lieu nen ait can, s, connoissance. On ne contrastera pas de mariage avant l'ige de

Can, connoillance. On ne contractera pas de mariage avant l'age de puberté; èt il n'y aura pas entre les contractans une trop grande disproportion d'âge, pour éviter les occasions d'adultere. Celui

Can. 16. disproportion a gge, pour treir es occasions à adultere. Cettit qui le l'épare de la femme pour causie de fornication, ne peut fermarier tant qu'elle est vivante, parce que Jesus - Christ en permetant à un homme de renvoyer sa femme, ne sui a pas permis d'en épouser une autre, a sinsi que le remarque faint Jerome. A l'égard de la femme coupable, elle ne peut se remarier, même après la mort de son mari. Les silles ou les veuves de

Can, III. Interior agrecation que ce foir, qui ont une fois pris l'habit noir, en figne de continence, doivent en garder le vœu, quoiqu'elles n'ayent point été confiarcées par l'Evêque. Que fi elles fe marient en fecret ou vivent dans le défordre, elles feront punies fiuvant la rigueur des Lois, véparées de ceux qu'elles autont époufés, & miles en pénitence pour le refle de leur vie. Permis toutefois à l'Evêque d'ufer envers elles d'indulgence, eu degard à la ferveur de leur pénitence. Mais à l'article de la mort on leur accordera le Viatique. Le Concile ajoure qu'aucune ne pourra prendre l'habit de Religieufe à l'infiqu de l'Evêque. Il paroit par ce Canon que la coutume ancienne d'Aquilée & des Provinces voisines, étoit que les perfonnes confacrées à Dieu s'habillatient de

Con. 11. noir. Défense à qui que ce soit d'entrer dans les Monasteres de Filles, sans la permission de l'Evéque Diocéain, qui n'y entrera lui-même qui accompagné de l'êtres ou de ses Cleres. Les Abbesses niles Religieuses ne fortiront point, sous préterre d'aller à Rome ou en d'autres lieux venerables, pour taison de pélerinage. Celles qui feront le contraire subiront la peine portée par les Loix Canoniques, s'eront soumisses ou à l'anasthême ou à l'excommunication, ou privées de leur dégré d'honneur, s'uivant la

#### DU HUITIEME SIECLE.

grandeur de la faute. Ces peines regardent également ceux qui entrent dans les Monasteres de Religieuses sans l'agrément de l'Evêque. On commencera l'observation du Dimanche, au foir Can. 13. du Samedi; c'est-à-dire, à l'heure que l'on sonne les Vêpres; mais on ne chomera pas pour cela le Samedi, comme faifoient encore quelques parfans. Les autres Fêtes annoncées par les Evêques ou les Pasteurs, seront aussi observées. On les passera dans la priere & dans l'exercice de toutes les bonnes œuvres : & les gens mariés garderont la continence en ces jours. Le dernier Canon Can, 147 recommande le payement des dixmes & des prémices, qu'il autorise par quelques passages de l'Ancien Testament.

VII. Alcuin dit qu'avant qu'il eût passé en France, la cause de Felix d'Urgel avoit déja été agitée dans un Concile célebre. Ratifbonneen tenu à Ratisbonne, en présence & par les ordres du Roi Char. Concil. Par les, & que son hérésse y avoit été condamnée par les Evêques 1016; Egg. affemblés en cette Ville de toutes les parties de l'Empire. C'étoit 792; Lossel, en 792, le Roi Charles y avoit passé l'hyver. Pour convaincre idem. Felix, il le fit amener en cette Ville afin qu'il fut préfent au Concile & y défendit sa doctrine. Mais convaincu d'erreur par les Evêques, on ordonna qu'il feroit envoyé à Rome vers le Pape Adrien. L'Abbé Angilbert fut chargé de le conduire. Felix voyant que le Pape pensoit de sa doctrine comme en avoient jugé les Evêques de Francfort, l'abjura dans l'Eglife de faint

Pierre, puis il retourna chez lui à Urgel. VIII. Le jugement du Concile de Ratisbonne n'empêcha pas Francfort en les Evêques d'Espagne, infectés de l'erreur de Felix, d'y per- 79+, tom. 7, sister. Felix lui-même, qui l'avoit abjurée à Rome, en prit de Concil. pag. nouveau la défense. Elipand écrivit une Lettre pour la soutenir. Il l'adressa aux Evêques de France, & en écrivit une particuliere au Roi Charles, qui la fit lire devant les Evêques qu'il avoit assemblés de diverses Provinces. Non content d'avoir leursavis, il confulta le Pape Adrien, qui lui envoya une Lettre, adressée aux Evêques de Galice & d'Espagne, dans laquelle il réfutoir les erreurs contenues dans la Lettre d'Elipand. Paulin .. Patriarche d'Aquilée, les combattit aussi par un Écrit où il parloit tant en son nom que de tous les Evêques d'Italie de l'obéiffance du Roi Charles. Cet Ecrit fut présenté dans le Concile de Francfort, tenu au commencement de l'Eté de l'an 794, avec la Lettre du PapeAdrien aux Evêques d'Espagne contre Elipand, & celle de Charlemagne à Elipand. Ce Prince affifta au Concileavec les Légats du Pape, Theophilacte & Etienne, & environt

SUITE DES CONCILES

trois cens Evêques. Le nombre en devoit être considérable; puisque Charles en avoit fait venir de toutes les Provinces de son obéissance, c'est-à-dire, de France, d'Italie, d'Allemagne & d'Angleterre, d'où vient que ce Concile a été long-tems regardé en France comme un Concile général.

Concile, ibid. pag. 1031.

IX. Le Roi Charles fit lire dans ce Concile l'écrit envoyé par Elipand & les Evêques d'Espagne; & après qu'on l'eut examiné, les Evêques du Concile le réfuterent par une Lettre. Synodique adressée à rous les Evêques & les Fideles d'Espagne. Ils font voir premierement la mauvaise foi d'Elipand & de ses Sectateurs, en ce que voulant appuyer leurs erreurs par des pafsages des Peres, ils avoient affecté de ne point marquer les noms des livres, ni le nombre des chapitres d'où ils les avoient tirés. Ils les accusent même d'avoir altéré ces passages en y ajoutant quelques paroles, afin de se les rendre plus savorables. Elipand, entre plusieurs passages de l'Ecrirure par lesquels il vouloit prouver que Jesus-Christ n'est que le Fils adoptif de Dieu, citoit Joan. 1 , 14. celui-ci : Mon Pere est plus grand que moi. Les Peres de Francfort répondent que Jesus-Christ a parléainsi, non à cause de son

adoption, mais de sa forme de Serviteur, ou à cause de sa nature humaine, selon laquelle il est moindre que son Pere. Sur ces paro-Joan ibid. les de saint Jean : Neus avons vu sa gloire comme du Fils unique du Pere, étant plein de grace & de vérité; ils disent qu'elles font plutôt contre l'adoption de la chair. En effet, s'il est Fils unique, comment peut-il être adoptif? Ou s'il n'est pas Fils propre, comment est-il plein de grace & de vérité ? Ils répondent aux passages objectés de saint Hilaire, de saint Jerôme & de faint Augustin, montrant qu'Elipand en avoit mal pris le sens, ou les avoit altérés. Ils ne-répondent point aux raisons tirées de la Liturgie d'Espagne, attribuée à Eugene, à faint Ildephonse & à Julien, Evêques de Tolede, se contenrant de dire que c'est pour cette nouvelle erreur qu'ils ont été livrés entre les mains des Infideles, & des ennemis de Jefus-Christ; qu'il vaut mieux croire au témoignage que Dieu le Pere a rendu à son Fils, en disant : Celui-ci est mon Fils bien aimé, qu'à faint Ildephonse Auteur de cette Liturgie; que les prieres qu'elle contient n'étant point en usage dans l'Eglise universelle, il est sans apparence que ceux qui les récitent soient exaucés de Dieu; que si saint Ildephonfe a appellé dans cette Liturgie Jesus-Christ Fils adop-

Peg. 1034. tif, faint Gregoire le Grand, dont le nom est célebre dans tout le monde, l'a nommé dans la sienne Fils unique de Dieu. Les Evêques

#### DU HUITIEME SIECLE.

Evêques du Concile prouvent ensuite par l'Ecriture & par les Peres, que Jesus-Christ est & doit être appellé le propre l'ils de 654 Dieu; qu'il ne peut être nommé Fils adoptif, parce qu'il n'y a point en lui de division ni de séparation des deux natures ; que les deux natures étant unies personnellement en lui, c'est le même qui est vrai Dieu & vrai homme ; que l'Apôtre faint Paul Pag. 1043. & l'Eglife Catholique n'ayant jamais appellé Jefus-Christ Fils adoptif, on doit s'abstenir de cette dénomination, qui ne peut avoir d'autre sens, sinon que J. C. n'est pas propre Fils de Dicu. Ils conjurent les Evêques d'Espagne de ne point se servir, en par- P.g. 1016. lant de Jesus-Christ, d'autres noms que de ceux qui lui sont donnés dans l'Ecriture, & leur témoignent beaucoup d'amitié & de charité, sans aucune menace d'anathême. Le Roi Charles employa aussi la voye de douceur pour ramener Elipand & les Evêques de son parti, parce qu'il scavoit qu'il n'y avoit que l'opiniâtreté dans l'erreur qui fit l'Hérétique; & jusques-là il ne les croyoit pas tels: au contraire il les traite d'Ortodoxes dans l'inf- Pag. 1054. cription de sa Lettre, en les avertissant toutesois que s'ils ne renoncent à leurs erreurs, ils seront traités d'Hérétiques & séparés de la communion des autres Evêques. On voit dans cette Lettre de quelle maniere on avoit procedé dans le Concile de Francfort, pour la condamnation de l'erreur dont ils étoient Pag. 1019. accusés; qu'on y avoit fait la lecture de la Lettre du Pape Adrien & de l'Ecrit de Paulin d'Aquilée; que leurs preuves touchant l'adoption de Jesus Christ y avoient été proposées, examinées, & réfutées dans la Lettre Synodale du Concile ; qu'on y avoit fait plusieurs Canons, aufquels il avoit lui-même donné son approbation par sa souscription. Il fait dans la même Lettre une longue profession de foi , qu'il dit être celle de l'Eglise Catholique, & qu'il fouhaite être embrassée d'Elipand & des autres Evêques d'Espagne. Tous les articles du Symbole y sont expli- P.g. 1051. qués clairement, principalement celui de l'Incarnation. Il y est dit que Jesus-Christ est vrai Fils de Dieu, en ses deux natures, Dieu & l'Homme ne faifant en lui qu'une seule Personne, qu'ainsi il n'est point Fils adoptif ni putatif, mais propre Fils de

Dieu. X. Le Concile de Francfort fit cinquante-fix Canons. Nous Canons du mettrons les plus intéreffans. Le premier marque qu'il fut affem- Concile Francfort, blé par l'autorité Apostolique & par ordre du Roi Charles, 222, 1057. L'hérésie d'Elipand de Tolede & de Felix d'Urgel touchant Can. 1. l'adoption de Jesus-Christ, y est condamnée, Le second rejette Tome XXII. Aaaa

#### 674 SUITE DES CONCILES

Can. 2. le Décret du fecond Concile de Nicée fur l'adoration des Imae.

Cm. 3, ges. Il est dit dans le troisiéme, que Tassillon, auparavant Duc de Baviere, se présenta au milieu du Concile, demanda pardon des faures qu'il avoit commises, tant contre l'Etat-des François, que contre les Rois Pepin & Charles; que la grace lui sut accordée, & que l'on en expédia trois Brevers sun pour être mis au Palais Royal; le second pour Tassillon; le troisiéme devoit être déposé dans la Chapelle du sacré Palais, Le hui-

Can. 2. tiéme Canon renvoye au Pape la décifion d'un différend furvenuentre Urfion Archevêque de Vienne, & Elifant Archevêque d'Arles, au fujer des limites de leurs Provinces. Il fut ordonité

Can. 5. par le neuviéme, que Pierre Evéque de Verdun, a coulé d'avoir eu part à la conjuration de Pepin le Boffu contre le Roi fon pere, fe purgeroit par ferment avec deux ou trois Evéques ou avec. l'Archevêque de Treves fon Métropolitain. Perfonne n'ayant vouls jurer avec lui, il envoya un des fiens éprouver le jugement de Dieu 3 en protefiant de fon innocence, il en demanda pout marque la protefion de Dieu fur Homme qu'il avoit envoyé. Cet homme étant revenu fain & fauf, le Roi pardonna à l'Évéque & lui conferva fa dignité, ne doutant plus après cettre épreuve qu'il ne fût innocent. Ce Canon ne dit pas en quoi elle conflitôte: fà céroit le fer chaud ou quelqu'autre ufficé alors & autorifée par les loix babraers. Il marque feulement que le Can. 10. Roi & le Concile n'y eurent aucune part. Le dixiéme déclare Gerbord déchu de l'Epífeopar, parce qu'il ne pouvoir produiter.

Cen. 10. Roi & le Concile n'y eurent aucune part. Le distinue déclare Gerbord déchu de l'Epificopat, parce qu'il ne pouvoir produire aucun témoin de fon ordination, & qu'il convenoit qu'il n'avoit pas dét promue anoniquement au Diaconat ni à la Pfétrife. Par Cen. 15, le quinziéme, le Concile accorde au Roi de retenit à fa Cour

Angelrame, Evêque de Metz, pour lui fervis dans les affaires Can. 28. Eccléfiaftiques. Le vingt-huitiéme défend d'ordonner des Clercs.

Can. 3. Ecclelatiques. Le vinge hauteime cetend do ordonner des cheres.

Can. 3. fans les attacher à quelque Egifick. Le cinquante-claustième déclare qu'on peut prier Dieu en toute langue; & non pas feulement en trois , comme quelques-uns le prétendoient. Le Canon ne nomme point ces trois langues; mais on croir que c'étoit. l'Hébreu , le Grec & le Latin , à caufe que le titre mis fur la. Croix de Jefus-Chrift étoit écrit en Hébreu , en Grec & en Latin. Les autres Canons font fouvent répérés dans les Capitulaires de Charlemagne. Il en faue excepte le cinquante fixiéme, où il est dit que le Roi pria le Concile de recevoir Alcuin en fa compagne à chans la fociété de fes prieces, à caufe de fon favoiz-dans les marieres Ecclélishifques; c qui lui fur accordé.

#### . DU HUITIEME SIECLE.

XI. On met trois Conciles en Angleterre ; les deux premiers Conciles en 793, & le troisième en 794. Ils furent assemblés à Verulam Sous le regne d'Offa, Roi des Merciens, & l'Episcopat de Hum- paz, 1012. bert, dont le Siège étoit à Lichefelden. Il s'y trouva quelques Evêques suffragans de Humbert, des Seigneurs du Royaume & une grande multitude de peuple. Le fujet de ces affemblées fut de construire un Monastere en l'honneur de Saint Alban Martyr, dont on avoit depuis peu trouvé les Reliques. Le Roi Offa le fonda en lui assignant de grands patrimoines: & asin que fes donations fussent fermes & stables, il fut convenu qu'on les feroit confirmer par le faint Siège. On croit que ce fut dans l'un Tom. 6, Con-

de ces trois Conciles que l'on publia les vingt Canons qui avoient cil. pag. 1873. été faits en 787 dans celui de Calecut. Comme ils étoient en Latin, on les expliqua en langue Teutonique afin qu'ils fussent entendus de tout le monde. L'Archevêque Humbert y fouscrivit par un signe de Croix; le Roi Offa en sit autant, & les autres Evêques du Concile avec les Abbés & les Comtes. Le premier Abbé du Monastere fondé par Offa, fut le Prêtre Willigod, comme il est porté dans le Diplôme de ce Prince, datté de l'an 16, annal. 793 de l'Incarnation. Spelman dit que Willigod fut tiré avec Monaft, Angl. plusieurs Moines de l'Abbaye du Bec en Neustrie, pour être tom. 1, pag. transportés dans le Monastere de faint Alban. Mais c'est une 177. faute, l'Abbaye du Bec n'ayant été bâtie que plus de deux cens ans après celle de faint Alban. Le Diplôme d'Offa porte que le Prêtre Willigod feroit observer à ses Moines la Regle de saint Benoît. Le Roi Offa après cet établissement alla à Rome & assujettit ses Etats à saint Pierre, en ordonnant que chaque samille de ses Sujets payeroit un tribu au saint Siège, pour marque de leur dépendance ; mais il voulut que ce qu'on leveroit de ce tri- Monaft, Angl. but dans le Diocèse d'Hertford fut pour l'Abbaye de saint Alban ibid. pag. 178. qui y étoit située. Offa eut pour successeur dans le Royaume des Merciens , Kenulphe II y eur fous fon regne deux Conciles, l'un à Finchallend en 798; & l'autre à Bancanceld, la même année, qui étoit la seconde de ce Prince, ou selon d'autres la

troisième. Plusieurs Evêques & plusieurs Seigneurs y assisterent. Ehandbald, Archevêque d'Yorc, présida au premier, où l'on traita divers points de discipline, entr'autres ce qui regardoit la Fête de l'âques, & l'observation des faints Canons. On y reçut aussi les cinq premiers Conciles généraux. Athelard Archevêque

de Rochester, présida au second, dont il sit l'ouverture par un petit discours, où il dit, que suivant l'ordre du Pape Leon III. Aaaaij

#### SUITE DES CONCILES

les Eglises devoient jouir en telle sorte de leurs biens & de leurs privileges, que les Laïes ne s'en rendissent point les maitres. Il menaça ceux qui avoient fait le contraire d'être séparés dès-lors de l'Eglise, & de rendre compte de leur usurpation au jour du Jugement, s'ils ne se corrigeoient. Tous les Evêques du Concile approuverent ce discours, & y souscrivitent par le signe de la Croix. Ils étoient au nombre de dix-huit Evêques, avec deux Abbés & un Archidiacre.

# 

#### CHAPITRE XXV.

DES Conciles de Rome, d'Urgel, d'Aix-la-Chapelle, de Rome & de Cloveshou...

tom. 7, Concil. 1858.

Concile de I. FELIX d'Urgel qui n'avoit abjuté son hérésie que de ome en 1999.

Représentation de la Pape Adrien , soit à Rome devant le Pape Adrien , soit à Ratifbonne en présence du Roi Charles, & des Evêques du Concile, fit voir par sa réponse à la Lettre qu'Alcuin lui avoit écrite pour l'exhorter de se réunir à l'Eglise Catholique, qu'il n'étoit rien moins que converti. Son écrit scandalisa toute l'Eglife, ce qui obligea le Roi Charles d'assembler un Concile à Rome pour le condamner. Il se tint en 799. Le Pape Leon III. y présida assisté de cinquante-sept Evêgues. Il nous reste trois fragmens des trois sessions de ce Concile. Dans la premiere, le Pape rendit raison de la convocation du Concile, en disant, qu'il y avoit été obligé pour arrêter le cours de la doctrine empestée de Felix, qui se répandoit plus que jamais, quoiqu'on l'eût cru entierement éteinte par les Sent les Anathêmes du Pape Adrien, & du Concile tenu par ordre du Roi Charles à Ratisbonne. Il dit dans la seconde, que Felix avoit dans le même Concile confessé son erreur, & anathêmatisé par écrit cette proposition: Jesus-Christ est Fils adoptif de Dieu selon la chair. Qu'ayant depuis été envoyé au Pape Adrien , il fit , étant prisonnier, une confession de foi Catholique qu'il mit sur les divins Mysteres dans le Palais Patriarchal, & ensuite sur le corps de faint Pierre, assurant avec serment qu'il croyoit ainsi, & difant anathême à quiconque ne croit pas que Notre-Seigneur

#### DU HUITIEME SIECLE.

Jesus-Christ n'est pas le vrai & propre Fils de Dieu; mais que s'étant enfui chez les Payens, c'est-à-dire, chez les Musulmans, il avoit faussé son serment. Le Pape ajoute, que Felix n'avoit pas même appréhendé la Sentence rendue contre lui au Concile de Francfort. Il en donne pour preuve l'écrit que cet Evêque avoit composé contre le vénérable Alcuin , Abbé du Monastere de faint Martin, où il répandoit ses erreurs avec plus de véhémence qu'il n'avoit fait jusqu'alors. Leon prononce dans la troisiémefession la Sentence d'excommunication contre Felix d'Urgel s'il ne renonce à l'erreur par laquelle il a ofé enfeigner que J. C. est Fils adoptif de Dieu.

II. La même année 799 le Roi Charles étant à Paderborne d'Urrel envova Leïdrade, Archevêque de Lyon, Nefride, Archevêque 799, tom. 7 de Narbonne, Benoît, Abbé d'Aniane, & plusieurs autres, tant Concil. pag-Evêques qu'Abbés, à Urgel, pour engager Felix à abandonner son erreur, & à se soumettre au jugement de l'Eglise. Ils lui représenterent ce qui venoit de se passer dans le Concile de Rome , & l'inviterent à venir devant le Roi , lui donnant parole qu'il pourroit en toute liberté produire toutes les preuves de fonsentiment. On met quelquefois cette Assemblée (a) au nombre

des Conciles.

III. Sur la parole des Evêques, Felix vint à Aix-la-Chapelle Concide fur la fin de l'an 799. Il y produisit en toute liberté les raisons & pelie en 799, les paffages des Peres qu'il croyoit favorables à fon opinion; mais 1:m7, Contil les Evêques que le Roi Charles avoit assemblés le convainquirent 1813. tellement, qu'il renonça à fon erreur. Néanmoins à caufe de fes fréquentes rechutes, ils le dépoferent de l'Episcopat, & le Roi le relégua à Lyon où il finit ses jours. Etant encore à Aix-la-Chapelle il donna son abjuration par écrit en forme de Lettre adreffée au Clergé & au Peuple d'Urgel. Il y expose la maniere dont les Evêques envoyés par le Roi Charles l'avoient engagé à se rendre à Aix-la-Chapelle; la liberté qu'on lui avoit accordée de défendre son sentiment ; la douceur avec laquelle les Eyêques du Concile l'avoient traité; la force des raisons par lesquelles ils l'avoient convaincu , furtout par l'autorité des écrits des faints: Peres , nommément de faint Cyrille, de faint Gregoire, Pape. de faine Leon , & de quelques autres qu'il ne connoissoir point auparavant. Il raconte encore ce qui s'étoit passé dans le Concile:

<sup>(</sup>a.) Cave , Hillor. Litter. paz, 431.

de Rome en présence du Pape Leon III. & de cinquante-sept Evêques. Puis il dit, que convaincu par la force de la vérité, & du consentement de toute l'Eglise universelle, il y retourne de tout son cœur, & prend Dieu à témoin de la sincerité de sa conversion. En conséquence il promet de ne plus croire, ni enseigner que Jesus-Christ, selon la chair, soit Fils de Dieu adoptif, ou nuncupatif; mais de croire, conformément à la doctrine des Saints Peres . qu'en l'une & l'autre nature il est le vrai Fils unique de Dieu, pat l'union personnelle qui s'est faite des deux natures, de la divine & de l'humaine, dans le sein même de la sainte Vierge. Il exhorte le Clergé & le Peuple d'Urgelà embrasser cette doctrine avec l'Eglife universelle, à implorer pour lui la miséricorde de Dieu & à faire cesser le scandale qu'il avoit causé patmi les Fideles par ses erreurs. Il reconnoît qu'elles n'étoient point éloignées de celles de Nestorius, qui ne croyoit Jesus-Christ qu'un pur homme. Sur quoi il rapporte les propres paroles de cet Héréfiarque, & plusieurs passages des Peres pour le combattre; sçavoir, de saint Cyrille de Jetusalem, de saint Gregoire Pape, de faint Athanase, de faint Gtegoire de Nazianze . & de faint Leon.

Concile de tom. 7 ,Concil. geg. 1158.

I V. Les ennemis du Pape Leon III. après avoir exercé Rome en800, plusieurs violences contre lui , voyant qu'il leur avoit échappé en se retitant en France vers le Roi Charles, envoyerent à ce Prince des Députés avec ordre de former plusieurs accufations contre ce Pape. Charles vint en Italie, & arriva à Rome le vingtquatriéme de Novembre de l'an 800. Leon III, qui y étoit arrivé le vingt-neuvième de Novembre de l'année précédente 700 . vint au-devant de lui avec le Clergé, le Sénat, la Milice & le Peuple. Sept jours après le Roi convoqua une Assemblée, où. entre plusieurs affaires, il proposa d'examiner les accusations formées contre le Pape. Le Concile se tint dans l'Eglise de saint Pietre. Le Roi & le Pape étoient assis, de même que les Evêques & les Abbés; mais les Prêtres & les Seigneuts demeurerent de-Anaffasius, bout. Personne ne se présentant pour prouver les crimes objectés in Leone III. au Pape ; les Evêques dirent : Nous (a) n'osons juger le Siége

Apostolique, qui est le Chef de toutes les Eglises ; c'est l'ancienne coutume que nous sovions jugés nous-mêmes par lui, &

<sup>(</sup>a) Nos Sciem Apostolicam, que est Vicario suo judicemur, que madmodum Caput omnium Dui l'ecclestram, judicare a natiquités mos fuit. Anastajus, tom. 7, ana audemus; napa aò jusa nos omnes & Contile pag. 8s.

DU HUITIEME SIECLE.

par son Vicaire. Le Pape prenant la parole, dit, qu'il vouloit suivre les traces de ses Prédécesseurs, & qu'il étoit prêt à se purger de ces fausses accusations. Il le sit le lendemain dans la même Eglife de faint Pierre, en présence des Archevêques, Evêgues, Abbés, des François & des Romains. A cet effet il prit entre ses mains les saints Evangiles, & montant devant tout le monde fur l'ambon, il dit à haute voix avec serment : Je n'ai aucune connoissance d'avoir commis les crimes dont m'ont chargé les Romains qui m'ont perfécuté injustement. Alors tousles Archevêques, Evêques & Abbés chanterent avec le Clergé une Litanie, & louerent Dieu, la fainte Vierge, faint Pierre & tous les Saints.

V. En Angleterre, fous le regne du Roi Kenulphe, Adelard, Concile de Archevêque de Cantorberi, tint vers l'an 800 un Concile à Cloveshou, Cloveshou avec les Evêques de fa Province, où, en présence tom. 7, Concil. du Roi, on examina premierement ce qui regardoit la Foi, & pag. 1153. ensuite les usurpations des biens d'Eglise. On reconnut que la Foi étoit la même qu'on l'avoit reçue de saint Gregoire. Mais à l'égard des biens des Eglises, il sut prouvé que l'on en avoir usurpé plusieurs, & que l'on en avoit même détourné les titres. Ces usurpations regardoient le Roi Offa, & Kenulphe lui-même. Ce dernier en témoigna du répentir, avec promesse de restituer. Adelard fit autoriser dans le nrême Concile un échange qu'il avoit fait avec l'Abbesse du Monastere de Cotha. Dans un autre Concile affemblé au même lieu le 12 d'Octobre de l'an 803, le 11894 même Archevêque se plaignit encore des usurpations faites sous fon prédécesseur par le Roi Osfa; & en vertu du pouvoir qu'il avoit reçu du Pape Leon, il défendit, sous peine d'anathême, à qui que ce foit, Rois, Evêques, Princes, d'usurper aucun des biens de l'Eglife de Cantorberi. Il désendit aussi, en vertu du même pouvoir, aux Moines, de se choisir des Laïcs pour Majtres , voulant qu'ils se conformassent dans l'élection de leurs Supérieurs, aux décrets des Conciles, aux privileges du faint Siège, & aux intentions de leurs Fondateurs, en observant la regle & la discipline qui y avoient été établies. Douze Evêques fouscrivirent aux actes de ce Concile, & après eux les Abbés &

les Prêtres.

# 

# CHAPITRE XXVI

CONCILES d'Altino, d'Aix-la-Chapelle, d'Arles. de Mayence, de Reims, de Tours, de Châlons-sur-Saône, d'Aix-la-Chapelle.

1187.

Concile I. TEAN, Duc de Venise, voulant faire plaisir à l'Empereur Nicephore, essaya de faire élire Evêque d'Olivito un 803, tom. 7, nommé Christophe, Grec de naissance. Les Tribuns s'opposerent à son Ordination, & prierent le Patriarche de Grade de ne le point confacrer. Celui-ci alla plus loin, il excommunia Chriftophe; ce qui irrita tellement le Duc de Venife, qu'ayant mené une Flote contre la Ville de Grade, il s'en rendit maire, & fit précipiter le Patriarche d'une Tour très-haute avec d'autres Prêtres, qui en moururent. Paulin, Patriarche d'Aquilée, informé de cette violence, assembla au mois de May de l'an 803 un Concile à Altino, d'où il écrivit à l'Empereur Charles une Lettre synodale, où il se plaignoit que des Prêtres avoient été battus, & laissés demi-morts, d'autres même tués; l'exhortant à en faire justice, comme l'unique Protecteur de l'Eglise, afin que l'exemple d'une juste séverité arrêtat le cours de ces excès, qui étoient devenus fréquens par l'impunité des défordres. Il demandoit encore que la Sentence que ce Prince rendroit à ce sujet fût publice dans toute la Monarchie, afin qu'on ne l'oubliat jamais. On ne sçait point la fuite de cette affaire, sinon que les Tribuns de Venise sirent élire Fortunat à la place du Patriarche mis à mort par le Duc.

1958.

II. La même année Paulin d'Aquilée, en qualité de Légat d'Aix-la Cha- du Pape Leon, & non pas d'Adrien, comme on lit dans quelques pelle, tom. 1, Capitul, Balu- exemplaires, présida à un Concile que l'Empereur Charles avoit fingag-379; & fait affembler à Aix-la-Chapelle. Il nous en refte un Capitulaire hom. 2 . pag. divifé en sept articles. Les trois premiers sont pour le maintien des biens appartenans à l'Eglife, la liberté des élections, & la conservation des privileges & des domaines Ecclésiastiques. Les trois suivans contiennent les plaintes formées contre les co-Evêques, & le décret rendu contr'eux. L'Empereur y dit. qu'ayant été fouvent fatigué des remontrances faites contre les .co-Eyêques .

#### DU NEUVIEME SIECLE. for

co-Evêques, non-seulement par le Clergé, mais encore par les Laïcs, il avoit envoyé l'Archevêque Arnon au Pape Leon pour le consulter sur cette affaire, afin que les Evêques de son Empire puffent la décider, fuivant l'autorité du faint Sière ; que la réponse du Pape portoit que les co-Evêques n'avoient le pouvoir ni d'ordonner des Prêtres, des Diacres & des fous-Diacres, ni de dédier des Eglifes, confacrer des Vierges, donner la Confirmation, ou faire aucune fonction Episcopale; & que tout ce qu'ils avoient prétendu faire par attentat, devoit être fait de nouveau par des Evêques légitimes, fans crainte de réitérer ce qui étoit nul ; que le Pape avoit ordonné de condamner tous les co-Evêques, & de les envoyer en exil, en trouvant bon toutefois, que les Evêques les traitassent plus doucement, & qu'on les mît au rang des Prêtres, à condition de n'entreprendre à l'avenir aucune fonction Episcopale, sous peine de déposition. C'est, ajouta l'Empereur, ce qui a été ordonné au Concile tenu à Ratisbonne par l'autorité Apostolique, & on y a déclaré que les co-Evêques n'étoient point Evêques, parce qu'ils n'avoient été ordonnés ni pour un Siége Episcopal, ni par trois Evêques. Nous avons donc, continue ce Prince, ordonné, de l'avis du Pape Leon, de tous nos Evêques & nos autres Sujets, qu'aucun co-Evêque ne pourra donner la Confirmation, ordonner des Prêtres, des Diacres, ou des sous-Diacres, donner le voile à des Vierges, faire le faint Chrême, confacrer des Eglifes, ou des Autels, ou donner la bénédiction au peuple à la Messe publique; le tout sous peine de nullité, & de déposition de tout rang Ecclésiastique pour le co-Evêque, parce que toutes ces fonctions sont Episcopales, & que les co-Evêques ne sont que Prêtres. C'est pourquoi les Evêques confirmeront, ou ordonneront de nouveau ceux à qui les co-Evêgues ont imposé les mains, & ainsi du reste, sans craindre de réitérer les Sacremens; parce qu'il est écrit que l'on ne doit point regarder comme réitéré, ce que l'on prouve n'avoir point été fait. Le septiéme article traite de la maniere dont un Prêtre accusé devoit se justifier, & de la qualité des témoins & des accusateurs. Il est ordonné que si l'accusateur est tel que les Canons le demandent, & qu'il prouve en présence des Evêques, par un nombre suffisant de témoins dignes de soi. & qui soient de bonnes mœurs, le crime dont il accuse un Prêtre, celui-ci sera condamné canoniquement; mais que si l'accufateur ne prouve point, il fera lui-même jugé canoniquement. Le Capitulaire ajoute que si un Prêtre n'est que soupçonné de

Bbbb

Tome XXII.

CONCILES

crime, fans qu'il y ait des preuves qu'il en foit coupable, il prouvera son innocence en présence de plusieurs Prêtres, ou devant le Peuple, en faifant serment sur les quatre Evangiles, qu'il est innocent de ce dont on le soupçonne.

Constantingple en 806 &

III. On a remarqué en fon lieu que le Patriarche Tataile avoit déposé le Prêtre Joseph pour avoir donné la bénédiction 809, tom, 7, au mariage illicite de l'Empereur Constantin avec Theodote, Concil. pag. & que ce Prêtre ayant dans la fuite gagné les bonnes graces de 1391 & 1391. l'Empereur Nicephore, ce Prince pressa si vivement le Patriarche Nicephore , successeur de Taraile , qu'il rétablit Joseph dans ses fonctions. Il ne voulut pas toutesois casser de son autorité le décret de Taraise; il assembla à cet effet en 806 un Concile d'environ quinze Evêques. Saint Theodore Studite qui se trouvoit à ce Concile, s'opposa à son décret, comme il s'étoit opposé au mariage de Constantin avec Theodote; & le lendemain il fignifia fa protestation au Patriarche, après quoi il se fépara de la communion avec tous ses Moines. Saint Platon prit le même parti, & quelques mouvemens que l'Empereur se donnât pour les obliger l'un & l'autre à approuver son mariage, als le refuserent constamment. Ce Prince les voyant inébranlables affembla un Concile en 809, où il les fit comparoître ayant les chaînes aux pieds. Ils y furent traités indignement ; & le Concile, sans s'arrêter à leur opposition, déclara que le mariage de Conftantin avoit été légitime par dispense. En conséquence, il prononça anathême contre ceux qui ne recevoient pas ce qui avoit été fait à cet égard par le Parriarche Nicephore. L'Empereur fit signifier ce décret à faint Platon & à faint Theodore, de même qu'à Joseph son frere, qui étoit Archevêque de Thessalonique, qui s'étoit opposé, comme lui, au décret du Concile de 806; & après les avoir fait mettre en prison, & leur avoir signifié le décret de déposition & d'excommunication, il les relégus tous trois dans des Isles voisines de Constantinople, avec ordre de les mettre en des prisons séparées.

Concile de Salabourg , Launerus , lib. 6, num. 4; & le Cointe, tom 7 , pag. 95.

IV. En 807 le vingt-six de Janvier, Arnon, Métropolitain de Salzbourg en Baviere, tint avec pluficurs Evéques, Abbés & autres Clercs, un Concile où l'on agita principalement la queftion des dixmes. Il y fut déclaré que, fuivant les ufages & les flatuts des Anciens, on en feroit quatre parts, une pour l'Evêque, une autre pour les Clercs, la troisiéme pour les Pauvres, &c une quarrième pour la Fabrique de l'Eglife. Nous n'avons qu'un précis des actes de ce Concile, donné par Brunerus fur un ancien manuscrit delFrifingue.

# DU NEUVIEME SIECLE. (62

V. Il est fair mention dans la Chronique de Moissac sur l'an Conciles 802, d'un Concile tenu au mois d'Octobre à Aix-la-Chapelle, pelle en 801 en présence de l'Empereur Charlemagne. Ce Prince y fit lire & 809, tom.7, tous les Canons & les Décrets des Papes, & ordonna qu'ils Concil. pag. seroient observés à l'avenir, tant par le Clergé que par le Peuple. Comme il avoit fait venir à ce Concile les Abbés & les Moines . il les obligea aussi à faire observer dans leurs Monasteres la Regle de saint Benoît, & à réformer tous les abus contraires à cette Regle. Au mois de Novembre de l'an 809 le même Prince affembla un Concile en cette Ville pour y examiner la question : Si le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere. Elle avoit auparavant été agitée à Jerusalem par un Moine nommé Jean. L'Empereur ne voulant rien décider fur cette matiere fans l'avis du faint Siége, députa à Rome Bernard, ou Bernaire, Evêque de Vormes, & Adélard, Abbé de Corbie, avec une Lettre de la façon de Smaragde, Abbé de faint Mihel, contenant les paffages de l'Ecriture & des Peres qui montrent que le Saint-Esprit procede du Fils comme du Pere. Les Députés lûrent cette Lettre au Pape Leon avec qui ils entrerent en consérence. Le résultat qui en a été sait par l'Abbé Smaragde, présent à la conférence , porte : que le Pape convint que, suivant la doctrine de l'Ecriture & des Peres, le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils : que l'on devoit enseigner cette doctrine à ceux qui l'ignoroient; mais qu'il ne fut point d'avis d'ajouter cet article au Symbole, moins encore de le chanter; qu'il permit toutefois de continuer de le chanter dans le Palais de Charlemagne, à condition que peu à peu on aboliroit cet usage qui s'étoit introduit fans autorité. Son avis , à cet égard , ne fut point suivi , & on continua en France de chanter le Symbole avec l'addition Filioque. L'Auteur (a) de la vie de Charlemagne, dit, que l'on traita dans le même Concile plusieurs autres matieres touchant l'état des Eglises, & la conversion de ceux qui y servoient Dieu; mais que l'on n'y décida rien , à cause de l'importance des choses

qui v furent propofées. VI. L'Empereur Charles avoit envoyé en 811 une Lettre d'Arles en circulaire à tous les Archevêques de fon Royaume, dans la- 812,00m. 7, quelle il les prioit de lui faire sçavoir comment eux , & leurs Pag. 1031. Suffragans, instruisoient les Prêtres & les Peuples touchant le

<sup>(</sup> a ) Visa Caroli, p:r Monachum Egolifm, Duchefne, tom. 1 . var. 84. Bbbbii

Baptème & les cérémonies qui le précedent & l'accompagnent. Cette Lettre occasionna plusieurs Traités dont nous avons rendu compte dans ce Volume. Deux ans après il assembla un Parlement à Aix-la-Chapelle, où il ordonna que l'on tiendroit cito. Conciles dans les principales Métropoles de ses Etats à Arles, à Mayence, à Reims, à Tours & à Châalons-sur-Saône, & que les décrets lui en seroient apportés. Ces cinq Conciles se tinnent en 813. Les Réglemens que l'on y fit ont rapport à la Lettre circulaire envoyée à tous les Archevêques, deux ansauparavant. Le Concile d'Arles fut tenu le dixiéme de May dans l'Église de faint Essense, qui en se apparavant. Le Concile d'Arles fut tenu le dixiéme de May dans l'Église de Saint Essense, qui se de l'accompagne, y présida avec Nebridius de Narbonne, qui se qualifient l'un & l'autre, Envoyés de leur très-glorieux & très-pieux Prince. On y fit vinges de Canons. Le premier contient une profession de Foi avec l'addi-

Can. 7. Canons. Le premier contient une profession de Foi avec l'addi-Can. 3. tion Ex Patre & Filio. Le second ordonne une Assemblée générale dans l'Eglise pour y chanter des Messes, & saire des prieres

Can, pour le Roi Charles. Îl est dir dans le trossiéme, que chaque Archevêque enhortera les Susfragans de le mettre en état par l'étude de l'Ecriture fainte, de bien instruire les Prêtres & le Peuple sur le Baptême, & tous les Mysteres de la foi; parce que l'ignortance étant la merce de toutes les erreurs, elle ne doit pas fe trouver dans les Prêtres, qui sont chargés de l'instruction des autres. Il faut donc qu'ils fachent & l'Ecriture fainte, & les Canons; & que tandis qu'ils enfeignent les Peuples, ils les édi-

Cm. 45; fient par leur bonne conduite. Les quatriéme & cinquiéme postent, que les Laics, c'eftà-drie, les Partons, ne pourront chaffer des Églifes les Curés à qui les Evêques en ont confié le foin, ni y en mettre d'autres fans le iyagement de leur propre Evêque, de qui ils recevront les infunctions néceffaires, lorfqu'ils feront par lui ordonnés pour la defferte des Paroiffes; que les Partons ne pourront non plus exiger des préfens pour confier à des Prêtres le foin de quelques Eglifes, parce qu'il arrive fouvent que la cupidité des Laics les engage à préfenter des Minillres indignes

car. 6. des fonctions Sacerdorales. Le fixiéme veur que chaque Evêque ait foin que les Chanoines & les Moires vivera Chacun, Jelon Car. 7. leur inflitut. Il eft ordonné par le feptiéme que l'on choifira des hommes de bonnes mœurs, & d'un age avancé, pour le fervice des Monaftres de Filles; que les Petres qui y ionr le férvice des Monaftres de Filles; que les Petres qui y ionr célébre la Meffe, en fortiront auflitôt qu'elle fera finie; qu'aucun Clerc, ni Moine jeure, n'aura accés dances Monafteres, 6 ce n'eft à

raison de parenté.

VII. Il est porté dans le huitième, que dans les Monasteres Cy. 1, de Chanoines, de Moines, ou de Religieuses, on ne recevra qu'autant de personnes que la Maison en pourra commodément entretenir. On lit dans les suivans, que chacun offrira de son Can. 9. propre travail les dixmes & les prémices à Dieu ; que nonseulement dans les Villes, mais aussi dans toutes les Paroisses, les Prêtres instruiront de vive voix leur Peuple; que l'on séparera Can. 114 tous ceux qui ont contracté des mariages incestueux, en leur faifant d'ailleurs subir la peine portée par les anciens Canons; que chacun contribuera de son côté à l'entretien de la paix entre Can. 134 les Evêques, les Comtes, les Clercs, les Moines, & tout le Peuple ; qu'à cet effet , les Comtes , les Juges , & tout le Peuple , Can. 130 obéiront à l'Evêgue, & qu'ilsagiront de concert pour le maintien de la Justice; qu'en tems de famine, ou de quelqu'autre néces- Con, 14. fité, chacun nourrira felon fes facultés ceux qui lui appartiennent; que les poids & les mesures seront partout égales & justes ; qu'on Con. 15. n'exposera point publiquement des marchandises les jours de Can. 16. Dimanche, qu'on n'y tiendra point les plaids; & que s'abstenant de toutes œuvres serviles & de la Campagne, chacun ne s'occupera que du culte de Dieu, ou des choses qui y ont du rapport; que chaque Evêque fera une fois l'année la visite de son Diocèse. Can. 176 & prendra la protection des pauvres opprimés, en employant même l'autorité de la puissance Royale pour réprimer ceux qu'il n'auroit pu fléchir par ses prieres & ses remontrances ; que les Prêtres garderont fous la clef le faint Chrême, & ne le donne- Con. 18. ront à personne, sous prétexte de médecine, parce que c'est un genre de Sacrement que d'autres que les Prêtres ne doivent point toucher ; que les parens doivent instruire leurs enfans , & les Can, se. Parains ceux qu'ils ont tenus sur les Fonts; ceux-là, parce qu'ils les ont engendrés; & ceux-ci, parce qu'ils répondent pour eux; que l'on conservera aux anciennes Eglises leurs dixmes & les Cen. xo. autres biens dont elles sont en possession; que pour ce qui regarde Can, 11, la sépulture des morts dans les Basiliques, on s'en tiendra aux Décrets des anciens Peres ; que l'on ne tiendra point de plaids Can. 22. publics & séculiers dans les Parvis des Eglises, ni dans les Eglifes mêmes ; que les perfonnes puissantes , comme les Can, sze Comtes, les Vicaires, les Juges, les Centeniers, n'acheteront les biens des Pauvres que publiquement en présence du Comte & des plus Nobles de la Cité; que chaque Evêque veillera fur Can. sas les Prêtres & les Diacres de son Diocèse, & obligera les Clercs fugitifs de retourner vers leur propre Eyêque, & les rendra à Bbbb iii

Car. ss. ceux qui les répeteront ; que si quelqu'un possède en bénéfice les biens d'une Eglife, c'est-à-dire; en usufruit, il contribuera non-seulement aux réparations, mais encore à la construction Cp. 16. d'une nouvelle Eglife; s'il en est besoin; que ceux qui seront

convaincus d'un crime public, feront penitence publique reloit les Canons.

£139.

VIII. Le Concile de Mayence fut affemblé le neuvième de Mayence en Juin dans le Cloître de la Basilique de saint Alban , Martyr. 813, tom. 7, Il s'y trouva en tout trente Evêques, vingt-cinq Abbés, & plusieurs Laics. Comtes & Juges. Les Présidens de l'affemblée furent Hitdebold , Atchevêque du facré Palais ; Riculphe , Archevêque de Mayence; Arnon, Archevêque de Salzbourg; & Bernaire , Eveque de Vormes. Pour régler plus aifément toutes les affaires, on divifa l'affemblée en trois bandes, dont la premiere fut des cvêques qui devoient s'appliquer à la confervation de la discipline Ecclesiastique; la seconde, des Abbés & des Moines, que l'on chargea de chercher les moyens de rétablir l'Observance Monastique ; & la troisième , des Comtes & des Juges, chargés d'examiner les Loix féculieres, & de rendre justice à tous ceux qui se présentetoient. CeConcile sit cinquanteadministré partout suivant l'ordre Romain & les Décrets du

Can. 4. cinq Canons; voici les plus remarquables. Le Baptême fera Pape Leon, qui en fixe l'administration à Pâques & à la Pentecôte, si ce n'est en cas de nécessité, où il est permis, suivant le

Can. 4. Pape Sirice, de l'administrer en tout tems. Pour conserver la paix, les Evêques feront rendre, autant qu'il dépendra d'eux, aux Orphelins & aux Pauvres, les héritages de leurs peres qui leur

. Con. 9. auront été enlevés par des voyes injustes. Les Chanoines vivront conformément à leur Regle, ne feront rien sans la permission de l'Evêque, ou du Superieur, mangeront & dormiront en commun, & demeureront dans leur Cloître; tous les jours des le matin ils s'affembleront pour écouter la lecture & ce qui leur Tera commandé; on lira pendant leur repas, & ils rendroit l'obéissance à leurs Maîtres suivant les Canons. Ils s'abstiendront des plaisirs du siécle, & n'affisteront point aux Spectacles; ils s'appliqueront à l'étude, à la pfalmodie, & se rendront capables

Can, 11. d'instruire les Peuples. Les Abbés vivront avec leurs Moines en observant la Regle de faint Benoît, autant que la fragilité

On. 11. humaine le permet; les Moines n'iront point aux plaids féculiers, & l'Abbé même ne pourra y aller fans l'avis de fon Evêque; s'il a quelque Procès, il le fera poursuivre par l'Avocat du Monastere.

Les Ministres de l'Autel & les Moines ne comparoîtront point Cop. 14. devant les Tribunaux séculiers pour des affaires temporelles , si ce n'est pour la désense des Orphelins & des Veuves ; ce qui n'empêche pas qu'ils ne prennent soin de leurs interêts selon la justice. Ceux qui ont quitté le siècle, ne doivent avoir d'autres Can. 17. armes que les spirituelles ; mais les Laïcs qui demeurent chez les Clercs, c'est-à-dire, leurs Serfs, leurs Domestiques, & leurs Vasfaux, peuvent porter les armes, suivant l'ancienne coutume, qui subsistoit encore alors. Les Envoyés du Prince avec l'Evêque Can. 200 Diocèfain examineront la situation des Monasteres, tant des Chanoines que des Moines & des Religieuses, s'ils sont en lieux propres à trouver tout ce qui leur est nécessaire, afin de n'avoir pas besoin de sortir au-dehors; ce qu'ils ne pourroient faire qu'au péril de leurs ames : ils examineront encore fi les édifices sont construits & distribués de maniere qu'on puisse y faire tous les exercices de leur profession. Les Evêques seront Con 11. obligés de sçavoir combien de Chanoines les Abbés ont dans leurs Monasteres, & de concert avec les Abbés ils feront opter ceux qui sont dans les Monasteres, de vivre en Moine ou en Chanoine, afin qu'après cette option, ils vivent conformément à la Regle des Moines ou des Chanoines. A l'égard des Clercs qui Cm. 30, font sans Superieurs, & vagabonds , l'Evêque les fera arrêter ; &c au cas qu'ils ne voudroient pas lui obéir, il les excommuniera; s'ils ne se corrigent point, on les mettra en prison jusqu'au premier Synode, où ils feront jugés. On aura foin à l'avenir de ne Can. 23. donner la tonfure Cléricale à personne que dans l'âge légirime, & de l'agrément de son Maître, s'il est Serf, ou de sa pleine volonté, s'il est libre.

IX. Si IEvêque est absent ou malade, il v aura toujouts Can. 15. quelqu'un qui préchera la parole de Dicu les Fétes & Dinnan-ches, selon la portée du Peuple. Les Prètres porteront toujous Can. 15. POratium, ou l'Etole pour marque de la dignité du Sacerdoce. On observera la grande Litanie, ou les Rogations pendant trois jouts, & on y marcheta nuds pieds avec la cendre & le cillice, si l'on n'en est empéché par quelqu'instrmité. Les jetines des Can. 33. Quatre-temps seront aussi losservés par tous les Chrétiens, & celui qui méprisera le jeune commandé, sera excommunié. Les Can. 34. 315. Pétes d'obligation sont, le jour de Pâques avec toute la Remaine, l'Ascension, la Pentecôte comme Pâques, saint Pierre & saint Paul, saint Jean-Baptiste, l'Assomption de la fainte Vierge, clim, Michel, saint Roms, saint Martin, saint André. A Noel Can. 34.

quatre jours ; l'Octave du Seigneur , fon Epiphanie , la Purification de la fainte Vierge; les Fêtes des Martyrs & des Confesseurs, dont les reliques sont en chaque Diocèse, & la Dédicace

Can. 17. de l'Eglise, avec tous les Dimanches de l'année, Dieu avant ordonné le payement de la dixme, on ne négligera pas de la

Can, 18. lui payer. Aucun Prêtre ne chantera seul la Messe. Comment diroit-il, le Seigneur est avec vous, si personne n'étoit présent

Can. 43. pour lui répondre, il est aussi avec vous? On avertira souvent le Peuple de faire l'offrande & de recevoir la paix, parce que l'offrande est un grand remede pour les ames; & la paix que l'on

Can. 44. reçoit marque l'unanimité & la concorde. Les Prêtres avertiront les Fideles d'apprendre le symbole & l'Oraison Dominicale : Ils

Can. 45. imposeront des jeunes ou d'autres pénitences à ceux qui le négligeront; à cet effet les parens envoyeront leurs enfans aux Ecoles, soit des Monasteres, soit des Prêtres, pour apprendre leur créance & l'enfeigner aux autres dans la maifon : ceux qui ne pourront l'apprendre autrement, l'apprendront en langue

Can. 46. vulgaire. Pour détruire le vice d'yvrognerie, qui est la source de tous les autres, on excommuniera les yvrognes. Comme il n'étoit point décent que les Evêques & les Abbés administrassent

Can. 50. par eux-mêmes leur temporel, il est ordonné qu'ils choisiront pour Vidames, Prevôts, Avoués ou Défenseurs, des hommes vertueux, fideles . justes . doux , défintéressés , non sujets au mensonge & au pariure; & de les destituer au cas qu'ils s'acquittent mal de

Can. 51. leurs fonctions. Défense de transferer les corps des Saints sans la permission du Prince; d'enterrer dans les Eglises les morts, si ce n'est un Evêque, un Abbé, un Prêtre, ou les Laïcs sideles;

Can. 52. d'en tirer les criminels pour les faire mourir; ce qui n'empêchera pas qu'on ne puisse leur faire payer la composition de leur crime;

Can. 39. de contracter mariage au quatriéme dégré de parenté ; aux peres Can. 14. & meres , de lever leurs enfans des Fonts de Baptême ; aux

Can. 55. Parains d'épouser leurs filleules, ou la mere de celui ou de celle

qu'ils auront menés à la Confirmation.

X. Vulfaire, Archevêque de Reims, présida au Concile Reims en 813, affemblé en cette Ville à la mi-Mai 813. Le nombre des Evêques qui y affisterent n'est point marqué. On le commença par un pag. 1254. jeune de trois jours, comme on le fit à Mayence, & on y dressa

Can. 1, 2, 3. quarante-quatre Décrets, dont les trois premiers regardent le foin que les Clercs doivent avoir de s'instruire des fonctions de Can. 4. leur Ordre. On lut pour cet effet les Epîtres de faint Paul, pour

apprendre aux Sous-Diacres, comment ils sont obligés de les

lire;

Tire; on lut l'Evangile pour montrer aux Diacres à s'acquitter Can. 52 du ministere qu'ils remplissent au nom de Jesus-Christ; pour les Prêttes qui n'étoient pas bien au fait des cérémonies de la Can. 6, 7. Messe & des Rits du Baptême, on lut ce qui concernoit cette matiere; on lut encore les Canons pour les Chanoines; la Regle de saint Benoît pour les Abbés ; le Pastoral de saint 10,11. Gregoire, & plusieurs Sentences des Peres pout les Pasteurs. Après quoi , on examina l'ordre de la pénirence , afin que les Can, 120 Prêtres comprissent comment ils devoient écouter les confessions & imposer les pénitences aux pécheurs. On s'expliqua sur Can, 110 la nature des huit vices capitaux pour en faire connoîrre les differences, & en donner de l'éloignement; & on fir plusieurs Canons pour régler les obligations des Evêques, des Prêtres & des Abbés. Les Evêques feront des homelies à leurs Peuples, Cun. 15, 17. ne souffriront point qu'on fasse devant eux des jeux deshonnètes, 13. recevront les Pauvres à leuts tables, feront lire l'Ecriture sainte pendant leurs repas, & ils éviteront les excès de bouche. Les Cin. 21. Prêtres ne passeront point d'un moindre titre à un plus grand. Les Abbés vivront selon leurs Regles, & observeront dans leur Can. 23. maniere de vivre & de se vêtir , la volonté de Dieu & celle de l'Empèreur. Les Moines & les Chanoines n'entreront point Can. 16 & 300 dans les tavernes, & ne se mêleront d'aucune affaire séculiere. On distinguera ceux qui doivent saire pénitence publique, de ceux à qui il ne faut en imposer que de secrettes. Les donations Con. 11. faires à l'Eglife, d'un bien acquis par des voyes illégitimes, feront nulles, & le bien fera rendu à qui il appartiendra, en metsant en pénirence les usurpareurs, selon la grieveté de leur faute.

X I. On ne sçait ni le mois ni le jout de la tenue du Concile de Tours, ni qui en fut le Président. Ce fur sans doute l'Ar- Toursen 813, chevêque de cette Ville. Plusieurs Evêques y assisterent, avec tom 7, Concil. des Abbés & le Clergé. Les Canons de ce Concile sont au pag. 1259. nombre de cinquante-un, la plûpart conformes à ceux des trois Conciles précedens. Permis à l'Évêque de prendre dans le trésot Can. 11. del'Eglife, en présence des Prêtres & des Diacres, de quoi fournir aux besoins de la famille de cette Eglise & des Pauvres. Personne ne sera ordonné Prêtre avant l'âge de trente ans ; & avant d'être Can. 12. promú au Sacerdoce, il demeurera dans l'Evêché pour y apprendre ses fonctions, & y donner des preuves de son idonéiré pour le saint ministere. Un Prêtre ne pourra célebrer l'Office Can. 13. dans une Paroisse étrangere sans Lettre de recommandation. Chaque Evêque aura des homelies pour l'instruction de son Tome XXII. Cccc

Con. 17. Peuple; & afin qu'elles puissent être entendues de tous, il les: fera traduire clairement en langue Romaine rustique ou en langue Tudesque. Il n'y avoit que ces deux langues qui eussent cours en France: la premiere étoit celle des anciens Habitans Gaulois. Romains, c'est-à-dire, le Latin, mais alors fort corrompu; l'autre étoit la langue des Francs & des autres Peuples de la

Que, 18. Germanie, répandus dans l'Empire François. Les Evêques auront foin d'instruire leurs Prêtres touchant le Baptême & les

Can, 10, renonciations qui s'y font. Ils les avertiront aussi de ne pas donner indifféremment après la Messe le Corps de Notre-Seigneur, aux enfans & aux personnes qui s'y rencontrent, de peur que s'il s'en trouvoit qui fussent chargés de crimes, l'Eucharistie au lieu de leur être un remede, ne leur attirât la condamnation. On observoit donc encorel'ancien usage de distribuer aux enfans ce qui restoit de l'Eucharistie, après la Communion générale,

Cit. 22. Pour observer l'unisormité dans l'administration de la Pénitence ... les Evêques conviendront à leur premiere affemblée dans lo facré Palais, duquel des pénitentiels des Anciens on se servira à l'avenir envers ceux qui viennent confesser leurs péchés. On Can. 34. avertira les Comtes & les Juges de ne point admettre en témoi-

gnage les personnes viles & sans probité, à cause de leur facilité à 1 se parjurer pour un léger interêt. Les Fideles seront avertis

d'entrer à l'Eglise sans bruit & sans tumulte; & de s'abstenir pendant la Messe, non-seulement de discours inutiles, mais de : mauvailes penfées.

XII. Il paroît par le quarante-uniéme Canon, que les Décrets du Concile furent envoyés à l'Empereur Charles, puisque les Evêques lui adresserent la parole en ces termes: Nous avons chez nous plusieurs incestueux, parricides & homicides qui perséverent dans leurs crimes, nonobstant nos exhortations; nousen avons déja excommunié quelques-uns, qui n'en tiennent compte : C'est pourquoi nous prions votre clémence d'ordonner Can 42, ce qu'il en faut faire. Ils ordonnent d'avertir les Fideles, que les fortileges ni les enchantemens, ou les ligatures d'herbes ou

d'offemens, ne peuvent guerir les hommes ni les animaux, & Con. 45. que ce ne sont que des illusions du Démon ; de les avertir encore . de ne pas prendre le nom de Dieu en vain : ce qui se fait lorsqu'à chaque occasion qui se présente d'assurer quelque fair, on en

Can. 47. prend Dieu à témoin. Les jeunes ordonnés généralement pour quelque nécessité, seront observés de tous. Les Laïcs commu-

Can. 10. nieront au moins trois fois l'an , s'ils n'en sont empêchés par de:

grands crimes. Il y avoit des Monasteres peu nombreux , dont Can. 15. les Abbés qui vivoient plutôt en Chanoines qu'en Moines, ne faisoient pas promettre à leurs Moines l'observance; le Concile ordonne, qu'ils feront réformés fuivant la Regle de faint Benoît. Il défend de donner le voile de la Religion aux filles avant l'âge Can. 18. de vingt-cinq ans , s'il n'y a nécetlité. L'Empereur avoit averti Can. 11. d'examiner foigneusement ceux qui prétendoient avoir été dépouillés de leurs biens : les Evêques firent à ce fujet toutes les recherches nécessaires & ne trouverent aucune plainte contre l'Eglise; & il ne pouvoit y en avoir, car, disent-ils, il n'y a presque personne qui donne son bien à l'Eglise, sans recevoir autant, ou le double ou le triple des biens de l'Eglise en usufruit , avec convention d'en laisser jouir ses enfans ou ses parens, qu'il a désignés ; & nous leur avons offert la faculté de retirer ces biens alienés par leurs parens, dont ils étoient déja exclus par la Loi, pour les

tenir de l'Eglise en Bénéfice, c'est-à-dire en Fief.

XIII. Les actes du Concile de Châlons-fur-Saône font Chilons-furcomme celui de Tours fans date de mois & de jour. Les Saone en Bra-Evêques de la Gaule Lyonnoise y affisterent avec les Abbés, & 10m. 7, Concil. firent foixante-fix Camons. Il y est ordonne, que conformément pag. 1270. à l'Edit de l'Empereur, les Evêques établiront des Ecoles, où lesClercs apprendront les bonnes Lettres & les faintes Ecritures. non-seulement pour se rendre capables d'instruire les Peuples, mais aussi pour résister aux Hérétiques & détruire leurs erreurs ; que les Evêques useront des biens de l'Eglise, non comme de Car. 6. leur bien propre, mais d'un bien qui leur est consié pour en aider les Pauvres; que les Evêques & les Abbés qui auront perfuadé Can. 7. à quelques perfonnes de renoncer au monde pour donner leurs biens à l'Eglife, feront foumis à la pénitence Canonique. S'il arrive aux Prêtres de mettre des fruits & tout autre produit de Can. 8. leurs terres en réserve, ce ne doit point être dans la vue de les vendre plus cher, mais pour secourir les pauvres en disette. Défense aux Prêtres, aux Diacres & aux Moines de prendre des Con 12. terres à ferme ; aux Évêques de faire jurer ceux qu'ils ordonnent, Con 11. qu'ils en font dignes, qu'ils ne feront rien contre les Canons, &c qu'ils obérront à l'Evêque de qui ils reçoivent l'Ordination. parce que ce serment est dangereux; de faire des exactions illicites Cin. 14. dans le cours de la visite de leur Diocèse ; d'être à charge à personne, si ce n'est dans le besoin, & d'être à leurs freres une occasion de scandale; aux Archidiacres d'exercer sur les Prêtres Can 15. de leur dépendance une domination tyrannique, en exigeant

Cccc ii

Can. 14. d'eux des redevances ; aux Evêques de rien prendre pour le prix du baume qui entre dans le saint Chrême, ou du luminaire, non plus que pour la Dédicace des Eglises & pour les Ordinations ;

Can. 17. d'exiger des Prêtres, des cens annuels, & de recevoir des Can. 18. amendes par les incestueux, par ceux qui ne payent point les

dixmes, ou par les Prêtres négligens; ces fortes d'amendes pouvant donner lieu à l'avarice. Il est ordonné, que les familles payeront la dixme à l'Eglife ou elles entendent la Messe paradant toute l'année, & où elles font baptiser leurs ensans. On avoit

6m. s.; aboli en beaucoup d'endroirs l'ufage de la pénitence publique : faivant 1es anciens Caffons; le Concile veut que l'on recoura à l'autorité de l'Empereur, fâin que les pécheurs publics faffent pénitence publique, qu'ils foient excommuniés & réconciliés

Ean. 16 felon les Cânons. Sur les plaintes que les Eglifes qui fe trouvoient dans les Domaines des Particuliers, étoient partagées entre les héritiers, jufqu'à faire d'un feul autel quarre parts, dont chacuno avoit fon Prêtre, le Concile défendit ces partages, ordonna que jufqu'à ce que les héritiers fuffent convenus du Prêtre qui devoit desfervir feul cette Eglife, l'Evêque Diocélain défendroit d'y célebrer la Meffe. Voilà le Patronage laic.

Con. 30. XIV. On n'annullera point les mariages contractés entre des personnes Serss, quoiqu'appartenans à differens Maîtres, pourvû qu'ils se soient mariés de leur consentement & selon les Loix;

Gan. 31. mais ils continueront chacun à fervir leur Maitre. On ne féparera point non plus les femmes qui ont tenu leurs enfans à la Confirmation, par mégarde, ou par malice, pour quitter leur marismais elles feront mifes en pénitence pour toute leur vie. Quel-

Con, 31- ques-uns ne se consession pas entierement aux Prêtres. Le Concile déclare, que l'homme étant compossé de deux substances, de l'ame & du corps, il pêche tantôt par un mouvement de l'esprie, rantôt par la fragilité de la chair, qu'ainsii doit consession de l'esprie, arantôt par la fragilité de la chair, qu'ainsii doit consession de l'esprie, prochés extended de l'esprie, prochés extended de l'esprie, avenue les péchés extended de l'esprie prochés extended de l'espri

Can. 33, rieurs; qu'il ne suffit pas de se consesser de ses péchés à Dieu; Can. 34, qu'il faut encore s'en consesser aux Prêtres; que ceux-ci dans le

ygement qu'ils portent des péchés, doivent prendre garde de ne se pas laisser prévenir de quelque passion envers les Pénirens, soit de haine, soit de faveur, mais prendre pour regle les Canons

Can. 35. de l'Eglife. Il blâme ceux qui dans la pénitence penfent moins à effacer leurs péchés, qu'au tems où la fatisfaction qu'on leur a imposse finira, & qui lorsqu'on leur interdit le vin & la chair, cherchent d'autres viandes & d'autres boissons plus délicieuses;

le vrai penitent devant se priver absolument des plaisirs du corps. Can. 16: Il ajoute contre ceux qui pêchoient de propos déliberé, dans l'esperance d'esfacer leurs péchés par des aumônes , qu'il ne faut pas pécher pour faire l'aumone, mais la faire parce qu'on a péché; qu'au refte les Pretres en imposant la pénirence aux pécheurs , Can, 37 & 18. doivent consulter l'Egriture sainte, les Canons & la coutume de l'Eglife, & non les Livres pénitentiels, dont les erreurs font certaines & les Auteurs inconnus, & qui flattent les pécheurs en leur ordonnant des satisfactions légeres & inusitées pour de grands péchés. Il four expliquer ce que le Concile dit des Livres pénitentiels, par ce qui en est dit dans celui de Tours rapporté plus haut : scavoir, que l'on choisira parmi les pénitentiels anciens

celui que l'on doit fuivre.

X V. Comme il n'y a aucun jour où nous ne devions prier Cm. 29. Dieu pour nes besoins, il n'y en a point où l'on ne doive faire à la Messe des prieres pour les Morts, suivant l'ancienne courume de l'Eglise & la doctrine de saint Augustin. Les Pretres, Can. 40. qui étant dégradés pour leur négligence, vivent d'une maniere féculiere & refusent de faire pénitence , seront renfermés dans des Monasteres; si cela ne se peut & qu'ils continuent dans leurs déreglemens, ils feront excommuniés. Ceux qui ayant Cin. 41. quitté leur propre Eglife, passent à une autre, n'y seront point reçus fans donner des preuves de leur bonne vie, & fans apporter avec eux des Lettres où le nom de l'Evêque & de la Ville soit imprimé sur du plomb. Il y avoit en quelques lieux des Ecossois Cm. 43. qui se disant Evêgues, ordonnoient des Prêtres & des Diacres fans la permission de leurs Seigneurs & de leurs Superieurs; le Concile déclare nulles ces Ordinations, comme étant abusives & la plûpart fimoniaques. En s'expliquant fur les pélerinages Can, 45: qui se faisoient à Rome ou à Tours, soit par des Prêtres & des Clercs qui prétendoient par-là se purifier de leurs péchés, & en conféquence être rétablis dans leurs fonctions; foit par des Laïcs qui s'imaginoient acquerir l'impunité pour leurs péchés paffés ou à venir; soit par les Pauvres qui en prenoient un prétexte de mendicité: Nous louons la dévotion de ceux qui pour accomplir la pénitence que le Prêtre leur a conseillée font ces pélerinages en les accompagnant de prieres, d'aumônes & de correction de leurs mœurs. Il marque l'usage de la Communion géné- Can. 47. rale au Jeudi faint, & dit que, felon la doctrine de l'Apôtre faint Jacques & celle des Peres , l'onction que l'on fair aux malades Can. 43. avec de l'huile bénite par l'Evêque, est une médecine utile

pout guerir les langueurs du corps & de l'ame; qu'à l'égard de la Communion, il faut éviter de trop la differer, ou de s'en approcher indignement, & s'abstenir quelques jours auparavant des œuvres de la chair, & se purifier le corps & l'ame. Le Concile ne fait aucun réglement pour les Moines & les Moniales, se contentant de les renvoyer à la Regle de saint Benoît; mais il en fait quelques uns pout les Chanoinesses, principalement sur l'exactitude à l'Office divin, à la lecture, & à la clôture.

X V I. Les Décrets de ces cinq Conciles ayant été envoyés à

Capitulaire paz. 1187.

de Charlema- l'Empereur Charles, ce Prince les fit examiner en fa présence à gne en 813, Aix-la-Chapelle, au mois de Septembre de l'an 813, & en forma un Capitulaire de vingt-six articles contenant les Canons dont l'exécution avoit plus besoin de la Puissance temporelle. Il y ajouta deux articles qui n'avoient point été traités dans ces cinq Conciles. Le premier potte que l'on s'informera, s'il étoit vrai, comme on le disoit, qu'en Autriche les Prêtres découvroient pour de l'argent les voleurs, fur leurs confessions. Le second, qu'on s'informeroit aussi des hommes sujets au droit de Faide qui faisoient du trouble les Dimanches & les Fêtes, afin d'empêcher qu'ils n'en fissent à l'avenir. On appelloit Faide dans les Liv. 46, tom. Loix barbares, le droit qu'avoient les parens d'un homme tué de

30, pag. 153. venger sa mort par celle du meurtrier. Ce Capitulaire dans un manuscrit de Gand contient deux autres atticles, dont l'un reglé la vie des Chanoines & des Moines; l'autre défend aux Prêtres ; & aux autres Clercs . l'entrée dans les Monasteres de filles sans nécessité; & aux femmes de patcourir les maisons des Clercs.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

## CHAPITRE XXVI.L

CONCILES de Constantinople, de Noyon, d'Aix-la-Chapelle, de Celchyte, de Thionville, de Trebur, de Cloveshou & d'Attigny.

'EMPEREUR Leon , furnommé l'Armenien , s'étant ple on 814, déclaré pour le parti des Iconoclastes, choisit pour lui tom. 7, Concil. aider à l'établir, un Prêtre nommé Jean, à qui il ptomit, s'il le vita Theodori faisoit réussir, de lui donner le Siége Patriarchal de Constanti-Studita . 6 nople; & Antoine, qui de Moine & d'Abbé étoit devenus Nicera.

Métropolitain de Sylée, ou de Perge, Capitale de Pamphylie. Aidé de leurs confeils, il attaqua ouvertement le Patriarche Nicephore, & n'ayant pu l'obliger à condamner le culte des Images, il manda à Constantinople la plupart des Evêques qui en dépendoient , espérant de leur faire embrasser son erreur. Ceux qui le refuserent furent mis dans des cachots, où on leur sit fouffrir beaucoup de mauvais traitemens; on laissa en liberté ceux qui paroissoient disposés à suivre la volonté du Prince. Le Patriarche rémoin de cette conduite, exhortoit les Catholiques à demeurer fermes, redoublant ses prieres vers Dieu. Il assembla dans le Palais Patriarchal autant d'Evêques & de Moines qu'il put, & après avoir passé la nuiten prieres avec eux dans la grande Eglife, il monta sur l'ambon & dit anathême à Antoine de Sylée. comme prévaricateur. Le peuple qui étoit présent répondit, anathême. L'Empereur averti de cette assemblée s'en plaignit au Patriarche, comme d'une sédition, & lui ordonna de venir au Palais avec les Evêques & les Moines. Ils y allerent. Le Patriarche Nicephore entra en matiere avec ce Prince, & traita à fonds la question des Images. Leon voulant une conférence en regle entre les Catholiques & les Iconoclastes, fit entrer les Evêques des deux partis, avec les Grands & les Officiers de la Cour. l'épée nue à la main, pour intimider les Catholiques. Nicephore, après avoir montré que le culte des Images étoit plus ancien que Leon l'Isautien, & Constantin son fils, refusa d'entrer en conférence avec les Iconoclastes dans le Palais, disant que, s'agissant d'une matiere Ecclésiastique, on devoit la traiter dans l'Eglise, fuivant la coutume. Les autres Evêques Catholiques opinerent de même. Pierre de Nicée dit à l'Empereur: Comment voulezvous que nous entrions en conférence avec les Iconoclaftes. pendant que vous les soutenez ? Ne sçavez-vous pas que les Manichéens mêmes l'emporteroient, si vous êtiez de leur côté? Euthymius de Sardes ajouta, qu'il y avoit plus de huis cens ans que l'on peignoit & que l'on adoroit l'Image de Jefus-Christ; que personne ne seroit assez hardi pour abolir une tradition si ancienne, & confirmée par le second Concile de Nicée sous Constantin & Irene. Theodore Studite prenant la parole après les Evêques, pria l'Empereur de ne point troubler l'ordre de l'Eglise, en lui représentant que l'Apôtre ne dit rien des Princes temporels dans le dénombrement des Ministres de l'Eglises qu'ils sont chargés de l'Etat & de l'Armée , & qu'ils doivent faisser l'Eglise aux Pasteurs & aux Docteurs. Leon irrité de ces remontrances les

chassa tous du Palais, avec défense de plus paroître devant lui, ni de parler sur cette matiere. On trouve à la suite de ce Concile dix-fept Canons, fous le nom de Nicephore, Confesseur, imprimés d'abord dans le troisiéme Livre du Droit Grec. Le dixseptiéme défend de donner les Sacremens à ceux qui prêtent à ulure. Le troilième & le quatrième condamnent certains Livres apocryphes qui avoient cours alors, entr'autres, les Révélations

Concile des àConftantino-60,73; &vi-tæ S. Nicetæ, cap. 6.

ou Apocalypses de Zozyme, d'Esdras & de saint Paul. II. Quoique l'Empereur Leon eût désendu au Patriarche Nicephore de prêcher & de parler du culte des Images, il ne ple en 815, laissa pas de l'inviter une seconde fois à une conference avec tom.7, Concil. les Iconoclastes. Il refusa de l'accepter jusqu'à ce qu'on lui eut pag. 1299; K. rendu le gouvernement libre de son Eglise, qu'on eût remis en cap. 10, num. liberté les Evêques Catholiques que ce Prince avoit fair mettre en prison, & que l'on sut convenu que la conférence se tiendroit dans l'Eglife & non dans le Palais. Les Evêques Iconoclaftes qui prétendoient représenter le Concile de la Cour, persuaderent à l'Empereur de rejetter ces conditions ; & après avoir fait une monition par écrit au Patriarche, voyant qu'il ne vouloit point comparoître, ils défendirent de le reconnoître pour Patriarche & de le nommer à la Messe. Il sut enlevé quelques jours après par ordre de l'Empereur & envoyé en exil. On voulut mettre à fa place Jean l'Economante; mais fur les remontrances des Patrices l'Empereur changea d'avis, & fit ordonner Patriarche de Constantinople, Theodote, fils du Patrice Michel, le jour de Pâques, premier d'Avril 815. Après les Fêtes, les Evêques Iconoclaftes & ceux des Catholiques qui avoient cédé aux violences, s'affemblerent dans l'Eglife de sainte Sophie. Les Abbés orthodoxes furent appellés au Concile. Quelques-uns comparurent avec fermeré. Les autres , nommément S. Theodore Studite, s'en excuserent par Lettre, disant que suivant les Canons, on ne devoit faire aucun Acte Eccléfiastique, surtout touchant la Foi, fans le consentement de l'Evêque Dioccfain. Theodote préfidoit à l'affemblée : mais les Orthodoxes le regardoient comme Întrus. Les Moines qui présenterent la Lettre de cet Abbé su Concile furent renvoyés avec opprobre. Dans la premiere session on lut & on confirma la définition de Foi du Concile tenu à Blaquernes sous Constantin Copronyme, en 754. Elle est directement opposée à la doctrine de l'Eglise sur les Images. Ensuite on prononça anathême contre le fecond Concile de Nicée & contre les Patriarches orthodoxes. Dans la seconde on sit comparoître

les Evêques Catholiques que l'on croyoit les plus faciles à être séduits. Ils einrent fermes pour la Foi. Les Iconoclastes le c argerent de coups, les chafferent avec ignominie, & les livrerent à des Soldats, qui les conduisirent en prison. On usa de semblables violences envers les Abbés des principaux Monasteres. La troisième feilion fut employée à dresser & à souscrire la définition de Foi, en vertu de laquelle on essaça toutes les peintures qui se trouvoient dans les Eglises, & on brisa celles que l'on ne pouvoit effacer : ce qui vérifia ce que faint Theodore Studite Tom. 7, Conavoit dit dans sa Lettre aux Evêques de ce Concile pour s'excu-cil.pag. 1301. fer d'y aller, qu'il n'avoit été affemblé qui pour renverser celui de Nicée, c'est-à-dire, pour abolir les Images de Jesus-Christ, de la Mere de Dieu & des Saints, & le culte qu'on leur

rendoit. III. En France, Windelmare, Evêque de Noyon, & Ro-Corrile de tard, Evêque de Soiffons, revendiquoient mutuellement certiva., 7,0001814, taines Paroisses , qu'ils disoient être de leur Diocèse. Wulfaire , pig. 1301. Archevêque de Reims & Métropolitain, voulant terminer leur conteffation, assembla en 814 un Concile à Noyon, où, de l'avis des Evêques de la Province, qu'il avoit convoqués, il fut convenu & arrêté que tous les lieux du territoire de Novon qui se trouvoient en-deca de la Riviere d'Ifere, appartiendroient à l'Eglife de Noyon; & que ceux qui feroient fitués au-delà de ce Fleuve, dépendroient de celle de Soissons. Cet accommodement fut souscrit par les Evêques, co - Evêques & Abbés du Concile, & par le Clergé des deux Eglises qui étoient en contestation. Il est parlé de cette assemblée dans l'lodoard (a) & dans la Chronique de Cambrai.

IV. Frotaire, Evêque de Toul, écrivant à Hetti, successeur Concile de d'Amalaire dans l'Archevêche de Treves, le prie de lui marquer lan 814. le tems auguel il tiendroit son Concile, suivant qu'il avoit été ordonné nouvellement. On ne sçait si Hetti en assembla un, ni

ce qui v fut reglé.

V. Én 816, l'Empereur Louis le Débonnaire en convoqua un général à Aix-la-Chapelle, où les Evêques se rendirent au d'Aix-la-Chamois de Septembre de la même année. Ce Prince les exhorta à 10m. 7. Concil. dresser une Regle pour les Chanoines, tirée des anciens Canons Page 1307. & des Ecrits des faints Peres. Son dessein en cela étoit de foula-

<sup>(</sup>a) Flodard. lib. 2, cap. 18, Chron. Cameracenfe, lib. 1, cap. 37. Dddd Tome XXII.

ger les simples & ceux qui, faute de capacité ou de livres, ne pouvoient s'instruire par eux-mêmes; & en même tems de mettre de l'uniformité dans la vie des Clercs, foit superieurs, soit inferieurs, & de les faire marcher d'un pas égal dans la voyequ'ils avoient choisie. Il fournit à cet effet les sivres nécessaires. Amalaire, Prêtre de l'Eglise de Metz, fur chargé de la commission; mais il se borna aux extraits des Peres & des Conciles. Les Evêques d'Aix-la-Chapelle acheverent le reste de la Regle, ou plutôt des Regles : car il y en a deux ; une pour les Chanoines. & une pour les Religieuses Chanoinesses.

Regle pour ibid.pag.1386.

VI. La premiere est composée de cent quarante-cinq articles. les Chanoines, dont les cent treize premiers ne sont que les extraits saits par Amalaire; ceux qui viennenr ensuite sont des Reglemens fairs par le Concile. Il commence par détruire le faux préjugé de ceux qui lorsqu'on les reprenoir de leur riedeur & de leurs négligences dans l'observation des préceptes de l'Evangile, répondoient,. que ces préceptes n'étoient que pour les Moines & les Clercs. Il fait voir que la voye étroite est la seule qui mene à la vie, & que personne n'y peut arriver que par cette voye; qu'ainsi les Laïcs comme les Clercs & les Moines doivent y marcher, s'ils veulent être heureux dans la vie future. C'est ce qu'il prouve nonseulement par un grand nombre de passages de l'Ecriture, mais encore par les promesses que chaque Chrétien fait dans le Baptême, de renoncer à Satan, à ses pompes & à toutes ses œuvres...

Cin. 115. Le Concile convient néanmoins qu'il y a certaines observances qui sont particulieres aux Moines, parce qu'ils menent une vieplus austere; mais il soutient qu'il n'y a entr'eux & les Chanoines. aucune distinction à faire lorsqu'il s'agit de s'éloigner du vice & de pratiquer la vertu. Il est permis aux Chanoines de porter du linge, de manger de la chair, de donner & de recevoir, d'avoir des biens en propre, & de posseder avec humilité & justice les biens de l'Eglise, parce que ni l'Ecriture, ni les Canons ne leur défendent rien de femblable ; mais il n'en est pas de même des-Moines, qui font une profession particuliere de renoncer à tout. quoiqu'il leur soit permis de recevoir de l'Eglise de quoi fournir Can. 116. à leurs befoins. Les biens de l'Eglise étant les vœux des Fideles,

le prix des péchés, le patrimoine des pauvres, ceux qui en ont l'administration doivent en prendre beaucoup de soin, sans en rien détourner à leur propre usage. Les Cloîtres où les Chanoines doivent loger, seront exactement fermés, ensorte qu'il ne foit permis à aucun d'y entrer ou d'en fortir que par la porte. Il

y aura dans l'interieur, des dortoirs, des réfectoires, des celliers, Can. 1174 & tous les autres lieux nécessaires à ceux qui vivent en commun. Les Superieurs auront grand soin de proportionner le nombre Can, 118, des Chanoines au service & aux revenus des Eglises, de peur que si par vaniré ils en assembloient un trop grand nombre, ils ne pussent suffire aux autres dépenses, ni au besoin même des ·Chanoines, qui ne recevant pas les appointemens nécessaires, deviendroient vagabonds & déreglés dans leurs mœurs. Quelques-uns prenoient leurs Clercs d'entre les Serfs de l'Eglife, afin que s'ils leur faisoient quelque injustice ou les privoient de leurs pensions, ils n'osassent se plaindre, dans la crainte d'être châtiés ou remis en servitude. Le Concile désend cet abus . & ordonne Can 119. que les nobles seront admis dans le Clergé, sans toutefois en exclure les personnes qui sont ou de basse condition, ou de la famille de l'Eglise qui en seront trouvés dignes, puisqu'il n'y a point en Dieu d'acception de personne. Les Clercs qui ont du Can. 120. patrimoine ou des biens de l'Eglise, c'est-à-dire des Bénésices ou des fonds de l'Eglise, par concession de l'Evêque, ne recevront que la nourriture & une partie des aumônes. Ceux qui ont du bien de l'Eglise sans patrimoine, & sont d'une grande utilité à l'Eglife, auront la nourriture & le vêtement, avec une partie des aumônes; quant aux autres qui n'ont ni patrimoine, ni bien d'Eglise, les Prélats auront soin de pourvoir à tous leurs befoins.

VII. Dans la plûpart des Communautés de Chanoines, les Can. 151. ziches se faisoient donner une plus grande quantité de boisson & de nourriture qu'aux autres ; il est ordonné que tous les Chanoines recevront la même quantité, sans aucune acception de personne; que la portion de vin fera plus ou moins grande, felon la fertilité Can. 122. du Pays & la richesse des Eglises; que quand il y aura moins de vin, on suppléra par la biere; que communément ils auront par ar 4 livres de vin, c'est-à-dire environ trois chopines mesure Paris; que s'il n'y a point de vignes dans la Province, on leur nnera trois livres de biere & une livre de vin, si cela est possible; ce qui doit s'entendre pour les deux repas du jour, deux Can. 123. livres de boisson pour chaque repas. Les Chanoines auront soin Can. 114. également d'orner leur ame de vertus, & de ne point deshonorer la dignité de la Religion, par des excès de propreté & de parure dans leurs habits. Mais ils éviteront aussi l'extrêmité opposée, de saleté & de négligence. Ils ne porteront point de Can. 125. cucules, qui est l'habit des Moines, étant du bon ordre que

Ddddii

chacun porte l'habit de son état, & reglé par l'Eglisc. Ils seroné:

altidus à toutes les heures de l'Office, soit de jour, soit de nuit,

& aussi-tôt qu'ils entendront le signe de la cloche ils accourte
Can. 131. tont à l'Eglisc avec modeltie & réverence. Ils se comporteront

à l'Eglisc comme étant en la présence de Dieu & des Anges,

qu'on ne peut douter être présens dans le l'étu où l'on célebre

qu'on ne peut douter être préfens dans le lieu où l'on célèbre les Mysteres du Corps & du Sang de Jesus-Christ. Soit qu'ils Can. 131: lifent, qu'ils chantent ou qu'ils psalmodient, ils s'appliqueront plus à l'édification du peuple, qu'à tirer vanité de la mélodie de leur voix, & on cholssina pour lire & pour chanter ceux qui pourvoix, et contoins pour lire & pour chanter ceux qui pourcen. 134. ront mieux remplir ces fonctions. Ceux qui négligeront d'assister le propose de destrict à la gouferne de la contra del contra de la cont

ont mieux remplir ces fonctions. Ceux qui négligeront d'affillet aux heures canoniques, de venir à la conference, de faire ce qui leur est commandé par leurs Superieurs, de se trouver à la table aux rens marqués, qui auront sorti du Cloîter, couché hors du dortoir sans permission ou nécessité inévitable, serone avertis jusqu'à trois sois ; s'ils ne tiennent compte de ces avertis-femens, on les blâmera publiquement, de 'ils petsévent dans leurs déréglemens, on les réduira pour toute nourriture au pair & à l'eau ; ensuite on leur donnera la discipline, si l'âge & la condition le permet, sinon on se contentera de les séparer de la Communauté & de les obliger au jeune. Ensin s'ils deviennent incorrigibles, on les enfermera dans une prison bâte à cet effer dans le Cloître, puis on les présentera à l'Evêque pour être con-

Care. 1350 damnés canoniquement. A l'égard des enfans & des jeunes Clercs que l'on nourrit ou que l'on éteve dans la Communauté, les Superieurs les feron loger dans une chambre du Cloitre, (ous la conduite d'un viciliard d'une vertu éprouvée. S'illes néglige;, on en mettra un autre à fa place, après l'avoir repris feverement. Les Offices du jour étant finis, tous les Chanoines iront à Complies, a près lequel ils iront au dortoir, où ils coucheronr chacun féparement. Il y aura pendant toute la nuit une lampe allucture.

Con. 137. mée dans le dortoir. On choifira quelques uns des Anciens per être préfens à certaines heures à l'Ecole des Chantres, & emppêcher que ceux qui doivent apprendre à chanter ne perdent louttems en chofes inutiles.

Can. 135. VIII. Les Prélats de l'Eglife choifiront des perfonnes de bonnes mœurs pour partager avec eux le foin des Communautés qui leur font confiées, fans avoir égard au rang qu'ils tiennent dans la Communauté, ni à leur âge, mais feulement à leur mérite perfonnel. L'ufage-étoit de les nommer Prevôts. Ils avoient fous eux un Celletier qui Procureur; ceux que l'Ona.

chargeoit de la boulangerie, de la cuisine & des autres offices Can. 1404 semblables, se prenoient d'entre les Serss de l'Eglise les plus fideles. Les Evêques fe fouvenant de ce que Jesus-Christ dit Cam. 1470. dans l'Evangile : J'ai été étranger & vous m'avez logé, établiront, à l'exemple de leurs prédécesseurs, un Hôpital, pour recevoir les pauvres en aussi grand nombre que les revenus de l'Eglise pourront supporter. Les Chanoines y donneront la dixme de feurs fruits, même des oblations, & un d'entr'eux fera choisi, tant pour recevoir les pauvres & les étrangers, que pour gerer le temporel de l'Hôpital. Si les Clercs ne peuvent en tout tems laver les pieds des pauvres, ils le feront du moins en Carême : c'est pour quoi l'Hôpital sera fitué de façon qu'ils puissent y aller aisément. C'est-là, comme on le croit, l'origine des Hôpitaux fondés près des Eglifes Cathedrales, & gouvernés par des Chanoines. Quoi-Liv. 47, 10m. qu'il leur fût permis d'avoir des maisons particulieres , apparem- 10, pag. 191. ment pour s'y retirer pendant le jour, car ils devoient coucher dans le dortoir commun, le Prélat aura foin qu'il y en ait dans le Cloître pour les infirmes & les vieillards qui n'en auront point à eux; les Freres iront les visiter & les consoler, & ils y seront entretenus des subsides de l'Eglise. On mettra pour Portier quel- Can. 143. qu'un d'entre les Chanoines, de probité reconnue, qui ne laiffera entrer, ni fortir personne sans congé, & après Complies portera les cless au Superieur. L'entrée du Cloître sera interdite aux Can. 1441femmes; à plus forte raison ne pourront-elles y manger ni s'y repofer, & aucun des Chanoines ne leur parlera fans témoins. Le dernier chapitrede cette Regleest une exhortation générale à la pratique des bonnes œuvres & à la fuite des vices , & en même tems;

Can. 142.

IX. Il y en a vingt-huit pour la Regle des Chanoinesses ou Regle des Chanoinesses ou Chanoinesses, Chanoinesses, Religieuses, puisqu'elles étoient engagées par vœu de chasteté. ibid.pag.1406. Les six premiers ne sont que des extraits des Lettres de faint Jerôme à Eustochie, à Demetriade, & à Furia; de la Lettre de faint Cyprien , intitulée : De la Conduite des Vierges ; du Difcours de faint Cefaire adressé aux Religieuses, & de celui de faint Athanase aux Epouses de Jesus-Christy Les autres contiennent à peu-près les mêmes reglemens que nous venons de rapporter de la Regle des Chanoines, autant que le permet la différence du fexe. Les Abbelles fe fouviendront qu'elles ne font conf- Can. 71. tituées du Seigneur au-dessus des autres, qu'asin qu'elles leur fervent de modeles par la régularité de leur vie, qu'elles veillent fur leur conduite, qu'elles corrigent leurs défauts, & qu'elles.

une récapitulation de ce qui est prescrit dans les arricles précédens.

fournissent à leurs besoins temporels & spirituels. Elles ne doivent employer qu'un certain tems aux affaires du Monastere , mais en donner beaucoup à la priere, à la lecture & aux autres pratiques de piété. Si les nécetlités de la Communauté les obligent à parler à des Séculiers, elles le feront avec gravité & modeftie,

Can ?. en présence de deux ou trois Sœurs. Elles ne recevront dans le Monastere que des filles recommandables par la probité de leurs mœurs, & ne leur permettront de s'engager par le vœu de continence, qu'après leur avoir lû la Regle, les avoir éprouvées & leur avoir fourni les moyens de s'instruire de leurs obligations.

Can. s. Elles auront soin que les postulantes disposent tellement de leurs biens, qu'elles n'en foient point inquiétées après leur entrée dans le Monastere. Que si quelqu'une des Religieuses donne son bien à l'Eglise sans s'en réserver même l'ususruit, elle sera entretenue suffisamment des revenus de l'Eglise; si elle s'en réferve l'ulufruit, le Questeur en sera chargé. Si elle veut conserver son bien, elle le pourra, mais à condition de passer procuration par acte public à un parent ou à un ami, pour l'adminiftrer & défendre ses droits en Justice. On usera d'une plus grande réserve dans la réception des petites filles, dont la conduite cause souvent du trouble dans les Communautés.

X. Les Religieuses doivent se souvenir qu'étant engagées par le vœu de chasteré, elles sont dans l'obligation de demeurer toujours dans le Monastere & d'y servir le Seigneur de toute la capacité de leur ame & de leur corps; qu'il ne leur fert de rien de voiler leur corps, si elles souillent leur ame par l'affection au péché, & si elles se permettent ce qui est désendu; qu'elles évitent donc l'oisiveté, les distractions & tous les autres vices ; qu'elles s'occupent successivement du chant des Pseaumes, du travail des mains & de faintes lectures. Elles coucheront toutes dans un même dortoir, chacune dans un lit féparé. Elles mangeront ensemble dans le même réfectoire, si ce n'est qu'elles en foient empêchées par maladie ou par la foiblesse de l'âge. On lira pendant leur repas, qu'elles prendront en silence, tenant leur esprit appliqué à la lecture. Chaque jour elles iront à la conference, où on lira quelque Livre d'édification. Si quelqu'une se trouve en faute, elle en sera punie selon le mérite de sa faute. Celles qui seront de condition noble, ne se préséreront point à

Corite, celles dont l'extraction n'a rien de relevé. Il en fera de même de celles qui ont plus de vertu ou de sçavoir, se souvenant que c'est un don qu'elles ont reçu de Dieu, à qui elles doivent en

rendre graces,& non pas s'en élever. La clôture de leur Monaftere fera si exacte, que personne ne puisse y entrer ni en sortir que par la porte. Il n'y aura entr'elles aucune distinction pour le boire & le manger. On donnera à chacune trois livres de pain par jour & trois livres de vin , s'il est commun dans le lieu. Dans les sems de stérilité elles n'auront que deux livres de vin, ou même une. On suppléra au surplus par la biere. Elles mangeront de la Can. 13:chair, du poisson, des herbes & des légumes, si toutefois il est possible d'en avoir, ce qui est remis à la discrétion de l'Abbesse. On leur fournira de la laine & du lin pour faire elles-mêmes leurs habits, à l'exception des malades & des infirmes qui n'ont pas la force de travailler à ces fortes d'ouvrages. Leurs habits exte- Can, 21,rieurs étoient noirs. Elles pouvoient avoir des servantes dans l'intérieur du Cloître, & se charger de l'éducation de jeunes filles. Le Concile propose pour modele de l'éducation chré- Can. 220 tienne que la Maîtresse devoit leur donner, celle que saint Jesôme preserit dans sa Lettre à Luta. Les Prêtres charges d'ad Can. 17. ministrer les Sacremens aux Religieuses, avoient leur logement & leur Eglise au-dehors ; ils n'entroient dans le Monastere qu'au tems marqué, & toujours accompagnés d'un Diacre & d'un Sous-Diacre, avec lesquels ils sortoient aussi-tôt qu'ils avoient rempli leurs fonctions. Les Religieuses tiroient un rideau devant elles pendant la Messe & les heures canoniques. Si quelqu'une (a) vouloit confesser ses péchés au Prêtre, c'étoit dans l'Eglise, asin qu'elle sut vue des autres. Elles n'étoient point dispenfées de l'hospitalité, mais le lieu où l'on recevoit les étrangers & les pauvres devoit être au-dehors & près de l'Eglise. Ellesemployoient pour l'entretien de cet Hôpital, la dixme des oblations qu'on faisoit à leur Monastere.

XI. L'Empereur Louis envoya ces deux Regles aux Archevêques qui n'avoient point affifté au Concile, nommément à Si-Louis le Dichaire, Archevêque de Bordeaux; à Magnus, Archevêque de chant les Re-Sens, & à Arnon de Salfbourg, avec ordre d'affembler leurs gles établies à Suffragans & les Superieurs des Églises, de faire lire ces Regles Aix-la-Chadevant eux, & d'en faire des copies conformes à l'original gardé pag. 1437. dans le Palais. Nous avons les trois Lettres que ce Prince leur écrivit à cette occasion. Il marque qu'il envoyeroit au premier

<sup>(</sup>a) Si que peccata fua Sacerdoti conf- | ab aliis videatur. Can. 27. wir voluerit, id in Ecclefia facint, ut 1:

jour de Septembre des Commissires pour s'informer si ces Regles étoient misse en exécution. L'Empereur envoya en même tems à ces trois Archevêques le poids & la mesure dont on devoir se servir dans la distribution du pain & du vin aux Chanoines & aux Religieuses.

Lette de XII. En conféquence des ordres de Louis le Débonnaire, teta, Archevêque de Treves, Cérivit à Fredaire, Evêque de 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908, 1908

Concile de XIII. Le vingt-feptiéme de Juillet de la même année 816, cleate, en un lieu nommé Cel816, com. 7, on affembla en Angleterre un Concile, en un lieu nommé Cel826, ps., byt., byt. Wulfrede, Archevêque de Cantorberi, y préfida, affifié
de douze Evêques de diverfes Provinces. Quenufie, Roi des

Merciens, y étoit préfent avec plusieurs Seigneurs, outre les Can., Abbés, les Prètres & les Diacres. On y fit l'exposition de la Foi Catholique & de la doêtrine contenue dans les anciens Canons, & tous s'engagerent non-feulement à l'observer, mais aussi à

Can. ». l'enseigner aux autres. Après quoi le Concile ordonna que les Egistes nouvellement bâtes, seroient consacrés par l'Evêque Diocélain avec l'aspersion de l'eau benite & les autres cérémonies prescrites par le Rituel; que l'on y conserveroir l'Eucharistie avec les Reliques dans une boère ou petite chásse; que s'il n'y avoit (a) point de Reliques, l'Eucharistie consacrée par l'Evêque suffirior, comme étant le Corps & le Sang de Jesus-Christ, & qu'il y autroit quelque petiture, pour faire connoître à quel Saint est dédiée l'Egiste ou l'Autrel que pour conserver la paix

Con. 3- & l'unanimité, on ne se contenteroit pas de croire de la même maniere, mais que l'on s'uniroit encore de paroles & d'aklions dans la fincerité & dans la crainte de Dieu; que les Evêques choisiroient chacun dans leur Diocèse les Abbés & les Ab-

Cun. 4. besses, du consentement de la Communauté; que l'on ne permettroit aux Ecossois aucune sonction Ecclésastique, ni de baptiser, ni de célébrer la Messe, ni de distribuer l'Eucharistie, parce que l'on ne sçavoit par qui ils avoient été ordonnés; que

Can 5. I'on ne casseroit point les jugemens rendus dans un Synode

<sup>(</sup>a) Euchariffia que ab Epifcopo per l'intimare non poteft, tamen hoc maxime ridem ministerium confecratur, cum aliss proficere potest, quia Corpus Saganguis Reliquits condarri ne apulat, a ce feretur l'est Domini nostri Jess Christi, Can. 11. En cadem Bassilica. Er si alian Reliquias 1

par les Evêques, & que tout autre acte confirmé par un signe Can. 6. de la Croix seroit inviolablement observé; que les Evêques, les Can.7. Abbés & les Abbesses ne pourroient aliener aucun fonds des Eglises & des Monasteres, que pour le tems de la vie d'un homme & du consentement de la Communauté, & que les titres en demeureroient au Monastere; que les Monasteres où Can, 1. l'on aura une fois établi la vie réguliere, demeureront toujours en cet état, & que l'Abbé ou l'Abbesse seront benits par l'Evêque; que chaque Evêque tirera copie des jugemens rendus dans Can. .. le Concile, avec le nom de l'Archevêque qui y aura préfidé & la date de l'année où il aura été affemblé ; qu'à la mort d'un Can, 10: Evêque on donnera la dixiéme partie de son bien aux pauvres, foit qu'il consiste en bétail ou en autres especes ; qu'on affranchira tous ses Sers Anglois; qu'en chaque Eglise on s'assemblera au son de la cloche pour y réciter trente Pseaumes ; que chaque Evêque & chaque Abbé en sera dire six cens, & six vingt Messes, & affranchira trois Serfs en leur donnant à chacun trois sols; & que chaque Moine ou Clerc jeûnera un jour, afin de procurer au défunt une place dans le Royaume éternel par un suffrage commun ; que les Evêques n'usurperont les Paroisses d'un autre Can. 114 Diocèfe, & n'y feront aucune fonction épiscopale, comme de consacrer des Eglises, d'ordonner des Prêtres. On en excepte l'Archevêque, parce qu'il est le Chef des Evêques de sa dépendance. Ce Canon qui est le dernier, porte encore que les Prêtres n'entreprendront point de grandes affaires sans l'agrément de leur Evêque; que dans l'administration du Baptême. ils ne se contenteront pas de répandre de l'eau sur la tête des enfans, mais qu'ils les plongeront dans le lavoir, à l'exemple du Fils de Dieu qui sut plongé trois sois dans le Jourdain. On commençoit donc dès-lors d'introduire dans quelques Eglifes

d'Angleterre le Baptéme par infusion.

X IV. En 817, 1 Empereur Louis tint un Parlement à Aixla-Chapelle, où , de l'agrément de rous ceux qui y étoient, ; il d'Airès-Cardonna à Lochaire fon sils ainé, le tire d'Empereur, & & Ses deux elle-Bardonna à Lochaire fon sils ainé, le tire d'Empereur, & & Ses deux elle-Bardonna à Lochaire fon sils ainé, le tire d'Empereur, & Ses deux elle-Barautres fils, deux parties de ses Etats à Pepin, l'Aquitaine; & puizà Louis, la Baviere. Après que l'Acte en sur d'esse sile se puizà Louis, la Baviere. Après que l'Acte en sur d'est se puizà Louis , la Baviere. Après que l'Acte en sur d'est se son se les praises de rétablir le bon ordre dans les Monasteres. Ils 
trouverent que la principale cause du restlèmement de la discipline monassique venant de la diversité des observances dans les 
pratiques non écrites, il étoir nécessaire d'établir une discipline

Tome XXII.

Ecce

uniforme par des Statuts, qui expliqualfint la Regle de faint Benoir, dont on faifoit profellion dans ces Monasteres. Ces Statuts font au nombre de quatre-vingt dans les Collections des Conciles; mais fuivant d'autres éditions, il n'y en a que soica. 1. xante & douze, dont voicil es plus temanquables: Les Abbés à leur retour litont la Regle entierement, & après qu'ils en auront

bien compris le fens, ils la feront observer par leurs Moines, Car.: Tous les Moines qui en aurout la facilité l'apprendent par Car., cœur. Ils feront l'Ollice, fuivant la Regle de faint Benoit; ils travailleront de leurs mains à la cuitine, à la boulangerie & aux autres offices, & laveront leurs habits en un tensi convenable.

Car., 6. On ne les rafera que tous les quirze jours; mais en Carême ils Car., 6. ne feront rafés que le Samedi faint. L'ufage des bains leur fera Car., 7. accordé fuivant la discrétion du Superieur. Ils ne pourront man-

Can., a accordé fuivant la diferétion du Superieur. Ils ne pourront man-Can. s. ger de la volaille, ni dedans, ni debors du Monaftere, fi ce Can. s. en ell aux. grandes folemnités, c'est-à-dire, à Noel & à Pâques Cen. s. durant quatre jours. Ils ne se feront point saigner en certaines Cen. s. s. feront accompagnés d'un de leurs Freres. Les jours de jeune ordinaires, c'est-à-dire, du Mercredi & du Vendredi, leu traordinaires, c'est-à-dire, du Mercredi & du Vendredi, leu tra-

vail fera plus leger: en Carême ils travailleront jusqu'à None; Cm. 33, puis la Messe étant finie, ils prendront leurs repas. On leur Gan. 13, donnera deux fergettes, deux tuniques, deux cucules pour fervir dans le Monastere, deux chappes pour le delons; deux paires de fennoraux ou caleçons, deux paires de fouliers & des pantousses par la nuit, des gands en Été, des moustes en Hyver; un froc ou habit de dessus, un pelissife ou robe fourrée. Il s

y aura toujours de la graisse dans la nourriture des Moines, ex-

eepté le Vendredi, ving jours avant Noel, & depuis le Difu. in our. 4, manche de la Quinquagelime jusqu'à Pâques. L'usage de la mon. 151,052, grafife étoit permis en France, parce que l'huile y éroit reès-70 : kin fuis- rare, & peut-être encore pour montrer qu'on ne s'abstenoit pas héd. 752, 149- de la chair par superfittion. Dans les Monafleres où l'on manque Cm 23, de vin, on donnera une double émine de biere. Les Freres se

laveront mutuellement les pieds, furtout en Carême, en chantant des Antiennes.

Con. 25. X V. Les Abbés se contenteront de la portion des Moines;

ils feront vêtus & couchés de même, & travailleront comme

Con. 17. eux, s'ils ne font occupés plus utilement. Ils ne mangeront point
avec les Hotes à la porte du Monaftere, mais dans le réfectoire,
& pourront à leur confidération augmenter les portions des

Freres. Ils n'iront que rarement & dans la nécessité visiter les Can. 16. Métairies, & n'y laisseront point des Moines pour les garder; néanmoins il leur fera permis d'avoir des Celles ou Prieurés, où Can. 44. ils laisseront des Chanoines ou des Moines; & jamais au-dessous de six. La lecture se fera au résectoire à la premiere & seconde table; Can. 18. celle-ci étoit pour les Lecteurs & Serviteurs de la premiere table. Le Prevôt fera tiré d'entre les Moines; il aura la principale autorité Can, 31. après l'Abbé, tant dedans que dehors du Monastere. L'entrée n'en sera pas accordée facilement à un Novice; pour éprouver Can. 34. fa vocation, on le fera fervir les Hôtes dans leur appartement pendant quelques jours. Il commettra à ses parens l'administration de ses biens, dont il disposera suivant la Regle, après l'année de probation. Il ne recevra la tonfure Monachale & ne prendra l'habit qu'en faifant son vœu d'obéissance. Les parens pourzont offrir leurs enfans & faire pour eux la demande, qu'ils confirmeront eux-mêmes étant en âge de raison, en présence de témoins Laïcs. Il n'y aura point d'autre Ecole dans l'interieur Can, 45. du Monastere que pour ces enfans; mais en plusieurs Monasteres il y en avoit d'exterieurs & de publics. Aux principales Fêtes Can. 46. de l'année, comme à Noël, aux Octaves du Seigneur, à l'Epiphanie, à Pâques, à l'Afcension, à la Pentecoste, les jours de Fêtes de saint Estienne, de saint Jean l'Evangeliste, des saints Innocens, de la Purification, de l'Assomption de la fainte Vierge, de faint Jean-Baptiste, de faint Laurent, de faint Martin, on fera l'Office plenier, c'est-à-dire, plus solemnel qu'aux autres jours de l'année. Le Vendredi faint on ne prendra que du Can. 47. pain & de l'eau. Les Séculiers ne boiront ni ne mangeront au Can. 52. réfectoire.

XVI. La livre de pain portée par la Regle, est estimete trente Car. 55.

XVI. La livre de pain portée par la Regle, est estime tonce avant Préjat. in a la cuisson de feixe après. On distribuera méme au réfectoire les sun. Alle preculogies, c'est-à-dire, les pains osfers à l'Aurel, & non confacrés, & la distribution s'en ser par les Prètres. Au Cappirte Car.

6. con lira d'abord le Martyrologe, puis la Regle, ou quelque
con lira d'abord le Martyrologe, puis la Regle, ou quelque
confidérables, auront un logement sépaié, avec une cour où
ils puissent sur les présent les serves de la confidérables, auront un logement sépaié, avec une cour où
ils puissent s'aux les demanderont point pardon. Quelque Can. 14:
faute qu'ils ayent faite, ils ne seront pas souettés à nud à la vic
de leurs Freres. Si le ravaul des Moines est tel qu'ils ayent befoin de boire après le repas du soir, on leur en accordera la per
Ec ec il

miffion, même en Carême : c'est l'origine de la collation; & Can. 18. quand on célebrera l'Office des Morts, ils boiront avant de le Can. 15. commencer. Les Moines survenans seront logés dans un dottoir séparé & bâti près de l'Oratoire. On chositra des Freres blen

toit séparé & bâti près de l'Oratoire. On choissira des Freres blen

Tem. 7, Con- instruits pour les entretenis. L'Empereur Louis consistant & site dil. 1926, 1513 e & dectuer par son autorité tous ces Reglemens, ainsi que le remarque l'Auteur de sa vie. On croit que ce fut dans la même

Control de l'action de l'ac

affemblée que ce Prince fit dresser un état des charges que les Monasteres de son obésissance devoient supporter pour son service. Les a été oues les puis les principeurs d'horis que les principeurs de la company de la company

Ballt, tam vice. Il en a été parlé plus haut. Les principaux Abbés qui y pag. 1084: moutier, Apollinaire de Mont-Caffin, Alveus de faint Hubert en Ardenne, Apollinaire de Mont-Caffin, Alveus de faint Vincent de Wulturne, Agolide de Solignac. On a infété leurs Regle-

Tom.t,Capit. mens dans les Collections des Conciles, & dans le premier 192. 179 6 tome des Capitulaires, avec la charte de confirmation des donations faites à l'Églife Romaine par le Roi Pepin & par Char-

lemagne.

Caocit de XVII. Au mois d'Octobre de l'an 821, l'Empereur Louis Thiowilleen écant à Thionville, fit époufer à fon fils Lothaire, Imingarde, \$11, 1811, 27, fille du Comte Hugues. Les Seigneurs & les Evéques qui avoient 1819 à de cu part à la conjuration de Bernard, profiterent de cette conjonction de l'entre, this: true pour demander leur grace. Le Prince les ayant fait venir en fa préfence, leur pardonna, leur rendit leurs biens confiqués, & renvoya les Evéques exilés dans leurs Siéges. Aifuple, Archevêque de Mayence, Hadabalde de Cologne, Hetton ou Hetti de Treves, & Ebbon de Reims, tous avec leurs Suffagans, avec des Députés des autres Evéques de Gaule & de Germanie, au nombre de trente-deux, frent quatre Canons contre ceux qui feroient convaincus d'avoir frappé un Clerc. Ils furent confirmés par un Décret de Louis le Débonnaire, dans une affemblée teure l'année fuivance à Trebur, lieu fitue près du

autemoire tenue I annee tuivance a Treour, heu httue pres du configant du Rhin & du Mein. Le meutrre d'un Evéque, nommé Jean, tué en Gascogne d'une manierc honteuse, donna lieu à ces Canons. XVIII. En Angleterre on tint deux Conciles à Clif ou

Coscileté XVIII. En Angleterre on tint deux Conciles à Clif ou Cierchou fa Cloveshou; l'un en 822, l'autre en 824. Bemulfe étoit alors Roi 821, & 824, l'averdie des Merciens. Dans le premier, Wulfrede, Archevêque de 945, 1372. Cantorberi, fe plaignit que le Roi Quenulfe l'avoit tellement perfécuté, qu'il avoit été près de fix ans fans avoir pu exercer fon autorité épifopale, & que pendant tout ce tems on n'avoir

point administré le Baptême dans toute l'Angleterre ; que le même Prince l'avoit calomnié auprès du Pape ; qu'étant à Londres, il l'avoit sait venir, & lui avoit ordonné de quitter l'Angleterre, jusqu'à ce qu'il lui eût abandonné une certaine terre de trois cens familles , & fe fût foumis à lui payer fix-vingt livres de deniers ; qu'ayant été obligé d'obéir , l'Abbesse Cynedrite , fille de Quenulfe & son héritiere, retenoit cette terre depuis la mort de son pere. L'Abbesse invitée de venir au Concile, promit en présence du Roi Bernulfe & des Evêques , de la rendre , & en rendit encore d'autres qui appartenoient à l'Archevêque, pour marque de l'amitié qu'elle lui portoit, quoiqu'elle n'eût point promis de les rendre. Dans le second Concile de Cloveshou, le Roi Bernulfe & les Evêques terminerent un différend entre Hebert, Evêque de Vorchestre, & les Moines de Berclei, touchant le Monastere de Vestburi, que ceux-ci prétendoient leur appartenir. Mais il fut adjugé à l'Evêque; & la Sentence rendue sur ce sujet sut signée par le Roi, par douze Evêques, quatre Abbés, un Député du Pape Eugene, & plusieurs Ducs & autres Seigneurs.

XIX. On a vû en son lieu, que Louis le Débonnaire ne voulant point juger par lui-même de la peine que méritoit Ber- 822, tom. 7, nard, Roi d'Italie, pour avoir conjuré contre lui & attenté à fa Concil. pagvie, & que quoiqu'il eût été condamné à mort dans une affem- 1529. blée générale des Seigneurs, Louis avoit commué cette peine & adouci la Sentence; malgré cette modération, il fe laissa persuader par les Evêques, qu'il avoit en cela commis un péché considérable, & qu'il devoit s'accuser lui-même publiquement, & condamner sa propre conduite. Il indiqua à cet effet un Parlement à Attigni en \$22. Maison Royale sur la Riviere d'Aîne. où il fit une confession publique de la rigueur dont il avoit usé envers Bernard, & envers l'Abbé Adalard & Vala son frere. comme d'un crime scandaleux qu'il ne pouvoit effacer que par cette forte de réparation. Il fit aussi une pénitence publique, pour imiter celle de l'Empereur Theodose, quoiqu'il n'y eût point de proportion entre le péché de ce Prince & celui qu'on imputoit à Louis le Débonnaire. Il fit dans la même affemblée un aveu plus louable ; c'étoit , que contre les intentions & les volontés de Charlemagne son pere, il avoit fait couper les cheveux à ses trois freres cadets, & les avoit obligés de se retirer dans des Monasteres : ce qui étoit contre les Canons, qui défendent d'obliger personne à se rensermer dans le Cloître, si ce n'est pour E e c e iii

Rubertus, quelque crime qui mérirat pénitence. Pour réparer ce tort, l'Empereur Louis leur demanda pardon & leur laissa la liberté de revenir à la Cour ou de demeurer dans l'état qu'on les avoit forcés d'embrasser. Mais ils présérerent la retraite aux espérances du siécle. On traita dans la même assemblée de divers abus introduits par la négligence des Evêques. L'Empereur témoigna un grand desir d'y apporter remede. Un des plus grands étoit l'usurpation des biens Ecclésiastiques par les Laïcs. Agobard, Archevêque de Lyon, qui étoit présent, parla fortement sur ce sujet, & soutint que violer les Canons, étoit un attentat contre Dieu même. Les Actes de ce Concile ne sont point parvenus jusqu'à nous, & nous n'en sçavons que ce que nous apprennent les His-Tom. 7, Con- toriens du tems. Quelques-uns lui attribuent le Capitulaire qu'on

cil. pag. 1478. lit à la suite du Concile d'Aix-la-Chapelle en 816, & composé de trente articles. Mais s'il n'y a faute dans l'infeription, il fut fait en cette même Ville , la troisiéme année du regne de l'Empereur Louis, c'est-à-dire, en 816. Le second article est plus intéressant : il porte, qu'afin que l'Eglise jouisse de sa liberté . les Evêques seront élus par le Clergé & le Peuple, & pris dans le Diocèfe même, en considération de leur mérite & de leur capa-Bid. pag. cité, gratuitement & fans acception de perfonnes. En 823, le même Prince donna un autre Capitulaire en vingt-liuit articles , qui contiennent des instructions générales, tant pour les Peuples que pour les Evêques & les Envoyés du Prince, pour l'aider à rétablir le bon ordre en toutes choses. Il paroît par le cinquième. que les Evêques lui avoient promis dans le Concile d'Attigny, d'établir partout où se pourroit des Ecoles pour y instruire les enfans & les Ministres de l'Eglise. L'Empereur leur recommande de tenir la main à l'exécution de ce projet, qui ne pourroit être

que très-utile pour plufieurs. Il exhorte dans le sixième les Gouverneurs des Provinces & les Juges ordinaires à vivre en union avec les Evêques, à proteger l'Églife & les pauvres, & à aider

les Ministres de l'Eglise dans leurs fonctions.

## 

#### CHAPITRE XXVIII.

CONCILE de Paris au sujet des Images; d'Ingelheim, de Rome & d'Aix-la-Charelle.

A PRE's que Michel, Empereur d'Orient, eut terminé la guerre civile contre Thomas, qui se disoit Constan- Paris en 825. tin, fils d'Irene, il envoya une ambaffade à Louis, Empereur d'Occident, avec une grande Lettre, dattée de Constantinople le 10 d'Avril, Indiction seconde, c'est à-dire, de l'an 824. Il se plaignoit dans cette Lettre de divers abus au fujet des Images, & ajoutoit que plusieurs Empereurs orthodoxes & les plus sçavans Evêques avoient assemblé un Concile local, où ils avoient défendu ces abus ; que leurs Décrets à cet égard n'ayant pas été approuvés généralement, il avoit pris le parti d'en écrire au Pape de Rome. Louis le Débonnaire recut cette Lettre au mois de Novembre de la même année, & fuivant le defir de l'Empereur Michel, il fit conduire ses Ambassadeurs avec honneur jusqu'à Rome. Il en envoya deux de son côté, Freculphe, Evêque de Lizieux, & Adegaire, dont on ne connoît point le Siége. 'avec ordre de demander au Pape Eugene II. la permillion de faire examiner par les Evêques de France la question des Images. Le Pape l'accorda, & le Concile où se devoit faire cet examen, fut indiqué à Paris pour le premier Novembre 825. Quelques-uns en ont mis l'époque en \$24, trompés apparentment par la date (a) de l'instruction de l'Empereur Louis à Jeremie, Archevêque de Sens, & à Jonas, Evêque d'Orléans, touchant les Actes du Concile de Paris. Mais cette date est vifiblement fausse; & au lieu de 824, il faut lire 825. Cela paroît. par la Lettre des Evêques de ce Concile à Louis Auguste, où ils disent : (b) Nous avons fait relire en notre présence la Lettre que les Ambassadeurs des Grecs ont apportée l'année derniere. Or il est certain que cette Lettre fut rendue à ce Prince par les Ambassadeurs de Michel & de Theophile, Empereurs d'Orient, au

<sup>(</sup>a) Baluf. tom. t , Capitular, pag. (b) Concil. Parif. epift. ad Ludovicum.

mois de Novembre 824, comme le dit Eginhard (a) sur cette année.

II. Les Evêgues du Concile de Paris marguent dans la mê-Concile. 5 me Lettre, qu'ils s'étoient assemblés le premier jour de Novemnodustarifiere pre, felon l'ordre qu'ils en avoient reçu de l'Empereur. Tous furii , ann. ceux qui avoient été mandés s'y trouverent, à l'exception de 1596, in-12. Modouin d'Autun, qui étoit malade. Jeremie, Archevêque de Sens, Jonas d'Orléans, Halitgaire de Cambrai, Freculphe de Lisieux , & Adegaire , sont les seuls dont les Actes fassent mention; mais on ne peut douter que ce Concile n'ait été beaucoup plus nombreux. On y lut la Lettre du Pape Adrien à l'Empereur Constantin & à Irene, & on remarqua que comme il avoit eû raison de blâmer ceux qui brisoient les Images, il avoit manqué de discretion en ordonnant de les adorer superstitieusement. On lut aussi plusieurs Ecrits faits sous le regne de Charlemagne au sujet des Images, entre autres les Livres Carolins; les Evêques approuverent la censure qu'on y fait du second Concile de Nicée; & ils trouverent infuffifantes les réponfes du Pape Adrien à ces Livres. On fit ensuite la lecture de la Lettre de l'Empereur Michel à Louis le Débonnaire ; & à la demande du Concile, Freculphe & Adegaire firent de vive voix le rapport de ce qu'ils avoient négocié à Rome auprès du Pape Eugene II. Cependant les Evêques avoient donné commission de recueillir un grand nombre de passages de l'Ecriture & des Peres Grecs & Latins fur les Images; ils les firent lire & en composerent un recueil, pour appuyer leurs décisions, qu'ils réduisirent

34 & Seq.

III. Ils y combattent également ceux qui vouloient que l'on ee Concile, abolit les Images, & ceux qui leur rendoient un culte superstiibid, pag. 18 tieux, prétendant imiter la conduite de faint Gregolre le Grand Mabill. Pra- envers Serenus, Evêque de Marfeille. Cet Evêque voyant que fat. in tom. 1. fon Peuple adoroit les Images, les ôta de l'Eglise & les brisa. Saint Gregoire approuva son zèle, parce qu'en esset on ne doit point adorer ce qui est fait de la main des hommes; mais il blâma fon action, difant qu'on mettoit des Images dans l'Eglife, afin que ceux qui ne sçavent pas lire, puissent en voyant ces peintures apprendre ce qu'ils ne peuvent lire dans les livres. Le Concile veut donc que l'on continue à mettre des Images dans les

à quinze chefs.

<sup>(</sup>a) Eginhard, ad ann. 814.

Eglifes, mais il défend de les adorer; & afin que l'on ne se méprenne point au terme d'adoration , il l'explique , & montre qu'elle n'est dûe qu'à Dieu, sans toutesois désaprouver un certain culte moderé envers les Images, comme feroit de les placer en un lieu décent, de les orner, de les tenir proprement. Il fait une distinction entre les Images & la Croix, soutenant qu'on devoit l'adorer, parce que Jesus-Christ y a été attaché, quoique la plûpart des raifons fur lesquelles il se fondoir contre le culre des Images, combarissent celui de la Croix. Il accuse d'erreur le second Concile de Nicée, pour avoir dit qu'il est non-seulement permis de rendre un culte aux Images & de les adorer, mais encore qu'elles font faintes, & qu'elles fanctifient ceux qui s'en approchent. Enfin il reproche au Pape Hadrien d'avoir confirmé les Décrets de ce Concile, & approuvé le culte superstitieux des Images. Si l'on peut excuser les Evêques du Concile de Paris dans la maniere dont ils fe font opposés aux abus qui regnoient alors dans le culte des Images, on ne peut nier qu'ils n'ayent manqué d'attention pour les Décrets de Nicée, foit parce qu'ils n'en comprenoient pas bien le sens, soit parce qu'ils ne le regardoient pas comme un Concile général.

IV. Ils mirent à la tête de leur recueil une Lettre adressée aux Actes Ju Condeux Empereurs Louis le Débonnaire & Lothaire fon fils , pour cile de Paris , leur rendre compte de ce qui s'étoit passé dans leur assemblée; pag. 19, 126 & à la fin des quinze articles, les modeles des deux Lettres, l'une de l'Empereur Louis au Pape, l'autre du Pape à l'Empereur Michel. Dans la premiere, Louis le Débonnaire exhorte le Pape à user de son autorité pour procurer la réunion des Eglises d'Orient, en ramenant l'usage des Images au milieu établi dans le Concile ; fçavoir qu'on les retiendroit dans les Eglifes, mais qu'on ne leur rendroit point de culte. Ce Prince suivit ce modele en écrivant à Eugene II. On ne sçait si ce Pape se conforma au modele qui lui fut envoyé. Quoiqu'il en foit, les Actes du Concile furent portés à l'Empereur Louis par Halitgaire & Amalaire, qui arriverent à Aix-la-Chapelle le huitiéme des Ides de Décembre, c'est-à-dire, le six de ce mois de l'an 825. Ce Prince fe les sit lire, puis les envoya à Jeremie, Archevêque cil, pag. 1648. de Sens, & à Jonas d'Orléans, qui les porterent de fa part au Pape Eugene, avec une seconde Lettre, par laquelle il le prioit de conferer avec ces deux Evêques touchant la légation qu'il devoit envoyer à Constantinople. Il exhortoit aussi le Pape à se conduire tellement dans cette affaire, que ni les Grecs ni les Romains ne

Tome XXII.

gnit une troisième, pour servir d'instruction à ses Envoyés. Ellefait partie des Actes du Concile de Paris, imprimés à Francfort en 1506, chez les héritiers d'André Wechel, fur un ancien manuscrit. Comme on ne marquoit point dans l'inscription dequelle Bibliotheque ce manuscrit avoit été tiré, que d'ailleursl'édition étoit fans nom d'Auteur, & qu'il y avoit toute apparence qu'elle avoit été faite en haine de l'Eglise Romaine, Bellarmin composa un Ecrir, où il entreprit de montrer que les Actes. publiés fous le nom du Concile de Paris, étoient supposés. Le Tom. 7, Cor- Pere Labbe s'est contenté de rapporter l'Ecrit de Bellarmin, & n'a mis dans fa Collection que la Lettre de l'Empereur Louis au Pape Eugene II. & l'instruction pour Jeremie de Sens & Jonas d'Orléans. Le Pere Hardouin n'a rapporté non plus que ces deux pieces, avec une note du Pere Sirmond sur le Concile de Paris. En 1608, Goldast publia de nouveau les Actes du-Concile de Paris, dans le Recueil des Conflitutions Impériales fur les Images, imprimé à Francfort; & M. de la Lande leur donna place dans le Supplément des Conciles de France, qui parut à Paris en 1666. La différence des sentimens entre le saint Siége & les Evêques de France au sujet des Images, ne rompit

point la communion qui étoit entre eux; & lorsqu'Adon, Ar-

ne demanda de lui, que de reconnoître l'autorité des six pre-

miers Conciles généraux, sans parler du second de Nicée, qui

Mabilion, chevêque de Vienne, demanda le Pallium à Nicolas I. ce Pape-Profit.inton 5 , After. pag. 15, num. 45.

est le septiéme général.

Concile d'In-816 , tom, 7 , Balufii , pag.

V. L'Empereur Louis vint le premier de Juin de l'an 826. gelheim en à Ingelheim, Maison Royale sur le Selzt, où il tinr un Parlement avec les Seigneurs de Germanie. On y sir un Capitulaire de sept articles, rapportés dans la Collection de Benoît, Diacre. Le titre porte qu'il fut confirmé par l'autorité Apostolique. Le fecond & le troisième de ces articles prescrivent des peines contre ceux qui auront maltraité d'effets ou de paroles quelqu'un du Clergé ou des Moines. Le quatriéme en ordonne contre ceux qui auront enlevé ou deshonoré une Religieuse, demême que contre les fauteurs de ces crimes. Le cinquiéme met en pénitence publique celui qui aura blasphêmé contre Dieu, & ordonne de le mettre en prison jusqu'à ce qu'il ait accompli sa pénitence. Le sixième défend de célebrer la Messe dans un Oratoire particulier, fans la permission de l'Evêgue Diocesain. Le septiéme confirme les privileges accordés aux Clercs par les Rois précédens, ou par l'Empereur Louis.

VI. Les Décrets du Concile que le Pape Eugene II. tint à Rome, sont dattés du quinzième de Novembre de la treizième Romen vas, tom. 8, Concil. cannée du couronnement & du regne de l'Empereur Louis , la pag. 103. dixième de Lothaire son sils, nouvel Empereur, indiction quatrieme, c'est-à-dire, de l'an 826. Le Pape y présida, assisté de foixante-deux Evêques d'Italie, de dix-huit Prêtres, de six Dia-.cres, & de plusieurs autres Clercs. L'ouverture du Concile se sit par un petit difcours, que le Diacre Theodore lut au nom du Pape, qui apparemment n'étoit ni dans l'usage de parler en public, ni de rien composer de lui-même, puisqu'il est copié du Concile de Gregoire II. en 721. Ensuite on publia trente huit ·Canons, presque tous pour la résormation de la discipline Eceléfiastique. On ne choisira pour Evèques que des personnes can, t. recommandables par leurs bonnes œuvres & par leur doctrine. Le Prêtre qui aura fait des présens pour êrre ordonné, sera Cu. 2) privé de l'honneur du Sacerdoce, de même que celui qui les aura reçus. Les Evêques ignorans seront suspendus par leur Can, to Métropolitain; & les Prêtres, Diacres & Sous-Diacres par leur propre Evêque, pour leur donner le tems de s'instruire. S'ils ne se rendent point capables de remplir leurs fonctions, ils seront jugés canoniquement, c'est-à-dire, qu'ils pourront être déposés. On observera les Canons anciens dans l'élection d'un Eveque, Can se enforte qu'on n'en ordonnera point que du confentement du Clergé & du Peuple. Les Evêques ne demeureront point hors de Can. 6. leur Eglise au-de à de trois semaines , si ce n'est par l'ordre du Métropolitain, ou pour le service du Prince. Les Clercs do- Can. 7. meureront dans un Cloitre proche l'Eglife; ils auront un même dortoir, un même réfectoire & mêmes officines; & feront fous la conduite de Superieurs capables & subordonnés à l'Evêque. Les Evêques ne mettront des Curés que du consentement des Can. 8,9, Habitans, & n'ordonneront des Prêtres que pour certaines 10. Eglifes, ou pour un Monastere, afin qu'ils ne soient point en nécessité de demeurer dans des Maisons séculieres. Les Prêtres Can. 13. ne seront ni usuriers, ni chasseurs; ils ne s'occuperont point des travaux de la Campagne, & ne forriront de leurs maisons qu'en habit facerdotal, pour n'êrre point exposés aux injures des Séculiers, & pour être toujours en étar de faire leurs fonctions. Ils ne pourront être cités pour témoins en Justice pour affaires se- Car. 15. culieres, s'ils ne sont témoins nécessaires. Les Prêtres convain- Can- 14. cus de crime qui mérite la déposition, seront déposés & mis par l'Evêque en un lieu où ils fassent pénitence. Tout Ecclésiaf- Can, 13.

Ffff ii

tique foupconné de mauvais commerce, fera averti une, deux-& trois fois par fon Superieur; s'il ne fe corrige point, il fera: Con. 16. jugé canoniquement. Les Evêques ne tourneront point à leuxpropre ufage les biens des Paroilles & des autres lieux de pieté.

& n'en tireront pas plus que de coutume.

Can. 17. VII. Défense aux Prêxtes de refuser sur aucun prétexte les Can. 18. offrandes de tous ceux qui se présentent, & aux Evêques de donnet des démissiones à des Clercs qui ne sont point demandés, par quelqu'autre Evêque, de peur qu'ils ne deviennent vaga-

co. 19. bonds. Ils auront de même que tous les Prêtres, des Avocats qui pourfuivent en Juftice leurs caufes & celles de leurs Eglifes, à la charge d'en choifir qui foient de bonnes mœurs. Les

Can. 21. Monasteres ou les Oratoires dépendront de leurs Fondateurs , lesquels auront droit d'y établir des Prêtres avec l'agrément de

Gon. 14. l'Evêque. A l'égard des lieux de pieté qui font abandonnés, s'ilsfont de la dépendance des Séculiers, I le Steques les a vertiront d'y établie des Pétres & de-leur fournir la fubifiance. Si après avoir été avertis, ils font troismois fans y en établir, l'Evêque en prendra foin, Ac en donnera avis au Prince, pour s'autorifer Gan, 12, à les faire desserve. On ne mettra pour Abbés dans les Monafes.

Con, 15. A les faire dellervir. On ne mettra pour Abbes dans les Monatit, a les que des perfonnes capables de connoitre & de corrigerles fautes des Moines. Ils feront Prêtres, afin qu'ils ayent plus, d'autorité pour le maintien du bon ordre & des Staturs. Les Con, 18. Evénues autornt foin que les Maines qui ple pour que l'habit.

Can. 18. Evêques auront foin que les Moines qui n'en ont que l'habit, obfervent la Regle dans le Monastere d'où ils sont fortis, out, de les envoyeren d'autres, afin qu'ayant fait des veux à Dieu, pris l'habit monastique, fait tondre leurs cheveux, ils vivent

Out... 39. conformement à l'état qu'ils ont embraffé. Ils en uferont de même à l'égard des femmes qui ont pris l'habit ou le voil de la la Religion ; mais onne retiendra point dans les Monafleres ceux qui y ont été mis par force, fans l'avoir mérité: par quelque cri-Can, 13, mc. On s'abfliendra les jours de D'imanche de toure œuvre fet-

vile, si ce n'est qu'il faille préparer à manger pour ceux qui sont : Gun. 30. en voyage. Aucun Laïc ne s'asseoira dans le lieu où les Prêtres . & les autres Clercs se tiennent pendant la césebration de la

Gan. 33. Messe, c'est-à-dire, dans le Presbytere; ce lieu étant réservé pour y faire honorablement & avec liberté l'Office divin. On

Con. 5.4. établira des Ecoles dans les Evêchés, les Paroiffes & les autres lieux où elles feront jugées nécessaires, avec des Maitres capables de l'effegner les Lettres, les Arts liberaux & les Dogmes de l'Education de l'effection de l'effetion de l'effection de l'effection de l'effection de l'effetion de

Gen. 35. glife. Quelques-uns, principalement les femmes, passoient les

pours de Fêtes à se baigner, à danser & à chanter des chansons deshonnêtes, au lieu de les employer à la priere & à fréquenter les Eglises; le Concile ordonne aux Prêtres de corriger cet abus. Le mari ne doit point se séparer de sa femme, que pour Can. 36. eause de fornication; mais ils peuvent d'un commun consentement embrasser chacun l'état Religieux, avec la permission de l'Evêque, qui leur affignera des demeures féparées. Le dernier Canon défend les mariages dans les dégrés de parenté prohibés. sous peine d'anathême & de privation de la communion. Petronax, Archevêque de Ravenne, souscrivit le premier à tousces Décrets.



#### CONCILE DE PARIS.

LT 'EMPEREUR Louis informé des grands défordres qui Concile de" regnoient dans fes Etats , avoit nommé des Commiffaires. sous le nom d'Envoyés du Prince, pour aller dans tout pag. 1592; & res, lous le nom u Envoyes que time, possibile. Vala, Abbé vita Vala, itb. de Corbie, recommandable par sa naissance, son esprit, sa pru- 5, after Commandable dence & son expérience dans le maniement des affaires, & par S. Beneditti fa vertu, fut du nombre de ces Envoyés. A fon retour il pag. 468 5 rendit compte de ce qu'il avoit vû à l'Émpereur, qui tenoit alors, c'eft-à-dire, en 828, un Parlement à Aix-la-Chapelle; lui parla avec liberté des devoits des Princes, & de ceux des Evêques; se plaignit que l'Etat de l'Eglise contenant deux Puisfances, la Séculiere & l'Eccléfiastique, elles entreprenoient l'une fur l'autre ; que l'Empereur négligeoit souvent ses devoirs à l'égard des affaires temporelles , pour s'appliquer aux affaires de la Religion qui ne le regardoient point; que les Evêques & les autres Ministres de l'Eglife s'occupoient d'affaires temporelles ... au lieu de s'occuper principalement du Service de Dieu ; qu'on abusoit des biens confacrés au Seigneur en les donnant à des Laïcs. Les Seigneurs qui étoient présens dirent que l'Etat étoit rellement affoibli, qu'il ne pouvoit suffire aux besoins présens du Royaume ; qu'ainsi il salloit avoir recours aux biens de l'Eglise. Sil en est de la sorte, répondit Vala, il faut examiner de quelle-Efff iii.

maniere les Evêques pourront subvenir à ces besoins. Il demanda que l'élection des Evêques se sit selon les Canons ; & parla fortement contre l'ambition & l'avarice des Archichapelains du Palais. Puis il exposa le mauvais état des Monasteres, dont les Laïcs avoient usurpé les biens ; & dit à ces Seigneurs : Si quelqu'un des Fideles à mis son offrande sur l'Autel pour être présentée à Dieu, grande ou petite, & qu'un autre vienne la prendre de force ou autrement, comment appellerez-vous cette action? Tous, comme s'ils eussent été touchés intérieurement par quelque nouvelle inspiration, répondirent que c'étoit un sacrilege. Sut cela Vala s'addressant à Louis le Débonnaire, dit : Que personne ne vous trompe, très-illustre Empereur; il est bien dangereux de détourner à des usages profanes, les choses une fois consacrées à Dieu, à l'entretien des pauvres & des serviteurs de Dieu, contre l'autorité divine. S'il est vrai que l'Etat ne puisse subsister sans le secours des biens Ecclésiastiques, il en faut chercher modestement les moyens, fans nuire à la Religion. Vala dit beaucoup d'autres choses qui sont rapportées dans l'histoire de sa vie, par Paschase Ratdbert. Comme on ne pouvoit en contester la vérité,

l'Empereur, de l'avis de son Parlement, ordonna que l'on riendroit quatre Conciles, où l'on prendroit les moyens de récablir la discipline Ecclésiastique; l'un à Mayence, l'autre à Paris, le

aussi-tôt après en avoir sait l'ouverture, c'est-à-dire, dès le Lundi, on devoit observer un jeune de trois jours. En attendant.

Tom. 4,2flor. ubi Suprd.

Tom. 7, Con- troisième à Lyon, & le quatrième à Toulouse. Ces quatre Coneil. psg. 1587. ciles devoient se tenir le jour de l'Octave de la Pentecoste, &c

16id. pag

l'Emperecti envoya des Commissaires partout l'Empire pour s'informer de la conduite des Evêques, des co-Evêques, des Archiprêtres; des Archidiacres, des Vidames & autres Ministres de l'Eglife; de l'état des Monasteres; & des Eglifes données en bénéfice par autérité du Prince; de la maniere dont les Comtes remplissoient leurs sondions, s'ils maintenoiént la paix parmi les

Peuples, & l'exercice de la Justice. Tous ces articles font détaillés dans la Lettre générale qu'il écrivit à rous ses Sujess. Il en 1812, 252 écrivit une autre, où après avoir rapporté toutes les calamités qui désolcient ses Etats, la famine, la lécilité, les maladies contagieuses, les révoltes, les incendies, des Chrétiens menés en captivité, des Serviteurs de Dieu mis à mort, les incursions

des Bulgares; il nomme tous les Métropolitains qui devoient

Vin Va'e, affifter aux Conciles indiqués. Quoique Pafchafe Ratdbert n'ea

Lit., cap., compre que trois, on ne doute point que l'on n'en ait tend

P-6- 474.

4190.

quatre, selon l'ordre de l'Empereur, qui en avoit lui-même désigné les lieux dans sa seconde Lettre : mais il ne nous reste que les Actes de celui de Paris.

II. Il ne sut tenu que le sixième de Juin de l'an \$29, trois femaines après la Pentecoste, quinze jours plus tard qu'il n'avoit Concile été indiqué. Il est compté pour le sixième de Paris, parce qu'on tom. 7, Concil. ne met point au nombre des Conciles tenus en cette Ville, celui pig. 1594. qu'on y affembla quatre ans auparavant pour y examinet la question des Images. Il s'y trouva quatre Métropolitains, Ebbon de Reims, Alderic de Sens, qui ce semble sut consacré lib. 30, annal. dans le Concile même, il avoir été Abbé de Ferrieres : Rognoard de Rouen, & Landran de Tours, avec leurs Suffragans, ce qui faifoit en tout vingt-cinq Evêques. Les Reglemens faits dans ce Concile sont distribués en trois livres. Le premier contient cinquante-quatre articles; le second treize, & le troisième vingt-sept, presque tous appuyés de l'autorité de l'Ecriture, des-

Peres & des Canons.

III. Il ne suffit pas pour être fauvé de croire au Pere, au Premier Li-Fils & au Saint-Esprit, ni rous les autres articles énoncés dans le vre des actes du Concile de Symbole; les bonnes œuvres sont encore nécessaires, parce que Paris, tom. 7; la foi fans les œuvres est une foi morte. La foi doit précéder, Concil. pag. mais elle doit être suivie des bonnes œuvres. On peut juger 1598. de-là des supplices ausquels seront condamnés ceux, qui nonfeulement n'ornent point leur foi des œuvres de pieté, mais qui la deshonorent par leurs mauvaises actions. La sainte Eglise de Cp. 1. Dieu est un Corps dont Jesus-Christ est le Ches. Elle est, selon Cap. 3. que nous l'apprenons des faints Peres, gouvernée par deux Puisfances, la Sacerdotale & la Royale. Gouvernée par les Evêques fuccesseurs des Apôrtes, ils doivent être les modeles de leurs Peuples. Quels fruits peuvent-ils espetet de leurs prédications, Csp. 4. sils ne font pas ce qu'ils prêchent aux autres? Un Evêque qui Cu, s. vit mal & ne sair pas le bien, ne se rend pas Dieu propice ni fon Peuple. Dans les commencemens de l'Eglise on n'admettoit Cap. 6. personne à la soi & au Sacrement de Baptême, sans une instruction précédente ; mais la foi étant présentement établie pattout ; & les enfans des Chrétiens étant admis au Baptême avant l'âge de raifon, il faut suppléer aux instructions, dont ils n'étoient pas capables lors de leur Baprême. On s'en tiendra exactement aux Cap. 7. tems marqués par les Canons pout l'administration de ce Sacrement, qui sont les Fêtes de Paques & de Pentecoste : ceux qui

feront le contraire seront punis, s'ils ne se corrigent avec humi-

lité. Les parains sont obligés d'instruire leurs silheuls, comme devant en répondre devant Dieu; c'est pourquoi il est besoin qu'ils soient eux-mêmes instruits des devoirs de la Religion. Dé-Cap. 8. tense de violer à l'avenir les Canons qui excluent des Ordres

ceux qui ont été baptilés en maladie, ou qui ne fe font faite baptifer que par cupidité & hors des tems reglés. Les Pêtres auront foin que ceux qui ont été baptilés accompliffent les promelles faites au Baptème, & lis les avertitont lorfipu'ils féront en âge de raison, de vivre conformement aux obligations qu'ils

Cap. 10. ont contractées par ce Sacrement. Les élections & les ordinations des Evêques feront exemtes de toutes taches de fimonie; Cap. 116 1. & ceux qui auront été ordonnés felon les Canons, s'occuperont continuellement de l'exemple & de l'infruction qu'ils doivent

donner à leurs Peuples. Ils ne feront point avares ; ils exerceront

3. 14. L'hofpiralité. Ils ne détourneront point à leurs propres ufages les
chofes confacrées à Dieu & à l'entretien des pauvres. S'ils veu-

Cop. 16. Ient faire des donations à leurs parens, ce ne fera que des biens qu'ils possédoient avant d'être Evêques, ou de ceux qu'ils ont acquis par fuccession héréditaire pendant leur Epsteopat. On

C.p. 17. n'aliónera les biens de l'Egilié que dans une extrême nèceffité, du confentement du Primat de la Province, & en préfence des Evêques voifins. Il y avoir des Evêques qui, contre l'ufige des anciens, couchoient en particulier, fans avoir des rémoins de la Co. 10. unerté de leur conduite; le Concile le leur défend à l'avonir.

ce. 20. pureté de leur conduite; le Concile le leur défend à l'avenir, pour retrancher toute occasion de médifance. Il trouve aussi mauvais que la plúpart se plaisoient à converser & à manger

avec des Séculiers plutôt qu'avec des Eccléfialiques, en quoi si écoient invités par les Abbés & par les Abbéfes; qu'ils s'abfentoient fouvent de la Ville ou étoit leur Siège, & alloient en des lieux élognés, ou pour leur intérér particulier, ou pour parties, le titre de ce chapitre porte, qu'except le cas de

néceffité, les Evêques & les autres Prélats diront les heures canoniales avec leurs Clercs; qu'ils leur feront chaque jour des conferences fur l'Ecriture, & qu'ils mangeront avec eux.

25. 1V. Sur les plaintes qu'il y avoit des Evêques qui refufoient d'ordonner ceux qui leur étoient préfentés par des Laïes, il fut teplé, que fi après avoir été examinés ils étoient rouvés capables, l'Evêque feroit obligé de les ordonner; que s'ils ne l'étoient point, il domeroit des preuves de leur infuffiance. En quelques

50 point, a domeroit des preuves de leur infumance. En quelques piocéles les Archidiacres & autres Ministres des Evêques, fongeant plus à contenter leur avarice, qu'au falut des Peuples,

Faifoient fur eux des exactions. Le Concile enjoint à ces Evêques de les empêcher. Dans la perfuasion que les abus qui s'étoient glissés Cap. 26. dans la discipline de l'Eglise ne venoient que de ce qu'on ne tenoit plus les Conciles deux fois l'an, felon les Canons, il ordonne qu'ils se tiendront au moins une sois, & qu'on en demandera la permission à l'Empereur. Il désend aux co-Evéques Cap. 27. de donner la Confirmation, & de faire les autres fonctions réfetvées aux Evêques, attendu que les co-Evêques ne sont point les fuccesseurs des Apôtres , mais des soixante-dix Disciples. Il désend encore aux Prêtres & aux Moines de tenir des fermes & Cip. 28. de négocier, & aux Moines en particulier de se mêler d'aucune affaire Ecclesiastique ou séculiere, sinon par otdre de l'Evêque de la Ville, en cas de nécessité; aux Prêtres de s'absenter de Car. 20. leurs Eglifes, & aux Evêques de les occuper au-dehors, au préjudice du Service Divin, & des ames de ceux qui meurent pendant leur absence, sans consession ou sans Baptême. Il ordonne l'exécution de l'Ordonnance de l'Empereur touchant Cu. 30. les Ecoles, & dit que pout montrer qu'elle est en vigueur, chaque Maître d'Ecole amenera ses Ecoliers au Concile de la Province. Il fait défense aux Evêques d'êsre à charge aux Prêtres Cap. 31. & aux Fideles pendant la visite de leur Diocèse; de donner la Confirmation en d'autres jours que le Baptême, c'est-à-dite, à Cap. 33. Pâques & à la Pentecôte, & de donner la Confirmation après avoir mangé, si ce n'est en cas de nécessité.

V. Plusieurs Prêtres, soit par négligence ou par ignorance, Cap. 324 imposoient à ceux qui se confessoient à eux, des pénitences, autres que celles qui font prescrites par les Canons, se servant de certains pénitentiels pleins d'erreurs ; le Concile enjoignit aux Evêques de faire chacun dans leur Diocèfe la recherche de ces pénitentiels, & de les brûler, afin que les Prètres ne s'en servissent pas pour tromper les hommes, au lieu de guérir leurs playes. Il ordonna en même-tems, que ces Prètres seroient instruits avec soin de leurs Evêques sur la maniere dont ils devoient intertoger leurs pénitens & de la mesure de la pénitence qu'il falloit leut imposer; parce que par la faute de ces Prêtres, plusieurs crimes étoient demeurés impunis, à la perte des ames. Il compte parmi ces crimes les impuretés abominables, fem- Cap. 34. blables à celles des Benjamites, & veut qu'on les punisse suivant Levis. 20, 16 la séverité des Canons. Les Evêques veilleront avec soin sut la vie des Prêtres & autres Clercs dépofés, & les foumettront à la pénitence canonique; c'est que plusieurs comptoient pour tiea

Tome XXII. Gggg

la déposition, & vivoient en Séculiers, s'abandonnant au crime.

Ils réprimeront aussi la licence des Clercs vagabonds, eusseniers, le été reçus par des Evêques & des Abbés, ou par des Comtes, de demanderont pour cet effet le secours de l'Empereur, surout à l'égard de l'Italie où l'on recevoir librement les Clercs sugiris
Ce, 37. de Germanie & des Gaules. Les Abbés qui par orgueil refuseront d'obêtr à leur Evêque, seront ou corrigés par le Synode, our privés par une autorité supérieure, de l'honneur de leur Pré-

lature.

Cap. 39.

VI. Défenée de donner aux Religieuses pour Abbesses des control femmes veuves, qui n'ont jamais été Religieuses, étant control le bon ordre de consier le régime des ames, o le gouvernement des Monasteres, à celles qui n'en om point appris les exercices,

Cap. 40. ni les Statuts. Les Prêtres ne donneront point le voile aux veuves , , fans avoir confulté leurs Evêques. Ils ne pourront non plus con-Cap. 41. facter des Vierges. Il y avoit des femmes qui prenoient le voile

d'elles mêmes ; pour avoir quotaque part à l'adminifitation des Cop. 41. Eglifes. Les Evêques font chargés de réprimer cet abus, & de foumettre à la pénitence canonique les Abbeffes, qui après avoir été averties de ne plus donner de leur propre autorité le voile , ni aux Veuves , ni aux Vierges , continueront dans cette prévari-

Cop. 15. cation. Les femmes nobles qui après la mort de leur 'mari fe donnent le voile à elles-mêmes, & ne laiffent pas de demeurer dans leur maifon, fous prétexte de l'éducation de leurs enfans, c x y vivent dans la licence, g'eront averties de ne-point prendre le voile auffliée après leur veuvage, mais feulement trente jours depuis, felon le Décret de l'Empereur Louis, donné du concept. 4. fentement des Evéques; au bout de ce tems elles prendront le

parti de se marier ou de se confacrer à Dieu , è ca u cas qu'ellesfe déterminent pour ce dernier état , elles prendront le voile, , non dans leur maison , mais dans un Monastere où elles vivrontre.

7. Jous la conduite de la Superiaure. Par un autre abus, des femmes en quelques endroits fervoient à l'Autel, ronchoient les vafes facrés, préfentoient aux Prêtres les habits facerdoraux, & poufficient leur témérité jusqu'à donner au Peuple le Corps & le Sang de Jefus Christ: ce que les hommes laics n'ofoient entre-lemente. Le Concile ordonne aux Evêques d'empécher qu'elles prendre. Le Concile ordonne aux Evêques d'empécher qu'elles prendre. Le Concile ordonne aux Evêques d'empécher qu'elles prendre.

Co., 46, prender. Le Concue ordonne aux Eveques de empecare qu'eules ne faffient rien de tout cela dans leurs Diocèles. Il interdit aux
Chanoines & aux Moines l'entrée des Monafteres de Filles,
foir Chanoinesses, foir Moniales, si ce n'est qu'ils en ayent
obrenu la permission de l'Evêque ou de son Vicaire. Il ajoute,

que fi c'elt pour leur parler , ce fera dans le Parloir , en préfence de personnes pieuses de l'un & l'autre sex ; que si c'elt pour précher , ce fera publiquement ; que si c'elt pour dire la Messe, ils entreront avec leurs Ministres & sortiront austiros après, sins avoir des entretiens serceres avec les Religieuses ; que si c'est pour consesser, cer adans l'Eglisé devant l'Autel , en présence de témoins qui ne seront pas trop sloignés. Il ajoute, qu'il ne paroit pas convenable que les Moines Prêtres quittent leurs Monasteres pour aller entendre les consessions des Religieuses, & leur imposer des pénitences ; qu'ils ne peuvent recevoir que les consessions des Moines de leur Communauté; & qu'il n'est pas du bon ordre que les Clercs & les Laics déclinent les jugemens des Evêques & desPrêtres canoniques, pour aller se consesser les Monasteres. Il déclare que chacun doit se consesser celles qui lui peut imposer la pénitence canonique & le réconcilier, si

l'Evêque l'ordonne. VII. Quelques Prêtres sans égard pour les Canons qui dé- C p. 47. · fendent de célebrer la Messe ailleurs que dans les Eglises confacrées à Dieu, la célebroient dans des maisons & dans des iardins où il y avoit des Oratoires érigés à cet effet avec tous les ornemens nécessaires. Cet usage est traité de téméraire, & on déclare qu'il vaut mieux ne pas entendre la Messe que de l'entendre en un lieu où il n'est pas permis ; que le seul cas où l'on puisse célebrer la Messe hors de l'Eglise, c'est en voyage, ou lorsque l'Eglife est trop éloignée; parce qu'alors c'est une nécessité, asin que le Peuple ne soit point privé de la Messe ni de la participation du Corps & du Sang de Jesus-Christ. Qu'en ce cas on doit Cap. 48. se servir d'un Autel consacré par l'Evêque; & qu'à l'avenir les Prêrres qui célebreront dans les maisons particulieres ou dans les jardins, seront déposés. Il leur est pareillement désendu de Cap. 49. célebrer la Messe seuls, sous peine de correction canonique, & d'avoir plus d'une Eglise & d'un Peuple, chaque Eglise devant avoir son Prêtre, comme chaque Ville a son Evêque; chaque Prêtre pouvant à peine s'acquitter dignement du Service Divin

dans celle qui lui est conside.

VIII. Défense de tenir des marchés & des plaids les jours de Cop. 10.

Dimanche, & de travailler à la Campagne, la celebration de ce
faint jour étant d'institution Apostolique, & ayant coujours été
commandée de l'Église. On réformera l'abus introduit nonfeulement chez les Laics, mais aussi chez les Clercs, d'avoir de
faux poids & de differentes messures, grandes quand ils recei-

Ggggij

voient, & petites lorsqu'ils vendoient ou prêtoient. La plûpart avoient un autre moyen de s'emparer du bien des pauvres qui leur étoient foumis : c'étoit de leur défendre dans le tems de la moisson & de la vendange, de vendre la mesure de bled ou devin à plus haut prix qu'ils ne l'avoient taxée : d'où il arrivoit que ces pauvres étoient obligés de leur vendre leurs den-

Gap. 52. rées à moitié de perte. Le Concile déteste cet usage comme Cap, 53 plein d'impieté & d'injustice. Il condamne encore toutes les Cap. 54. especes d'usure ; & défend de recevoir pour Parains , soit au

Baptême, foit à la Confirmation, ceux qui font pénitence publique.

Livre fecond.

Pag. 1636.

J655.

IX. Les treize articles du second Livre regardent les devoirs' du Roi envers ses Sujets, & des Sujets envers leur Roi. Ils' font tirés mot à mot d'un Traité de Jonas , Evêque d'Orleans , présent au Concile. Nous ne répeterons pas ce que nous en

avons dit en parlant de ses ouvrages.

X. Après que les Evêques du Concile eurent achevé l'oufième , pag. vrage de la réformation de la discipline , pour lequel ils s'étoient affemblés, ils en firent part à l'Empereur Louis par une Lettre qui lui est adressée, & à Lothaire son fils, sous le titre d'augustes. invincibles : comme ils lui envoyoient en même-tems les articles qu'ils avoient dressés, ils n'en dirent qu'un mot dans leur Lettre; mais ils y joignirent sept articles du premier Livre qu'ils regardoient comme les plus intéressans, & en composerent vinge autres dont ils lui demanderent l'exécution. Ces vingt-sepe articles compofent le troisième Livre des Actes de ce Concile. Les sept premiers sont les 4, 34, 52, 29, 50, 47 & 41, du

Cap. 8. premier Livre. Les Evêques demandent dans les vingt autres à l'Empereur de faire enforte que ses enfans & les Grands de sa Cour respectent le pouvoir & la dignité sacerdotale, en les faisant fouvenir que c'est aux Evêques qu'est commis le soin des ames ; qu'ils font après les Apôtres, les Fondateurs des Eglifes; que

Gp. 9. c'est par eux que les volontés de Dieu nous sont connues ; qu'ils sont les Chefs du Peuple sidele, les défenseurs de la vérité, & les peres de ceux qui font régenerés dans la Foi catholique ; de Cap. 10. maintenir en tout tems la paix, la concorde & l'unanimité entre les Evêques & leurs Peuples; de leur accorder la permission de

s'affembler du moins une fois l'année, dans chaque Province, Cap. 11. pour l'utilité des Eglises & le maintien de la discipline ; d'établir par son autorité des Ecoles publiques dans les trois endroits les

Cap. 11. plus convenables de l'Empire; d'autorifer ses Envoyés à faire.

la recherche des Clercs fugitifs, principalement en Italie; d'empêcher que les Moines, les Prêtres & les autres Clercs, ne Cap. 13. fréquentent si souvent le Palais; de rétablir quelques Evêchés Cap. 14. qui ne subsistoient plus, parce qu'on les avoit dépouillés de leurs biens; de faire cesser les désordres qui se commettoient dans Cap. 15. quelques endroits des Diocèfes d'Alitgaire & de Bangaire, l'un Evêque de Cambrai, l'autre de Novon; de réprimer la Cap. 16. fureur de ceux qui pour satisfaire leur haine ou vanger les injures qu'on leur avoit faires, répandoient de leur propre autorité le fang de leurs ennemis; de maintenir le bon ordre dans les Mo- Cap. 17: nasteres & d'empêcher qu'ils ne déperissent par la faute des Laïcs à qui ils sont donnés; de supprimer les Chapelles domes- Ctp. 18. tiques, même celles du Palais; d'engager les Fideles par fon Cip. 19. exemple, à s'approcher de la Communion du Corps & du Sang de Notre-Seigneur; de s'appliquer avec foin à pourvoir les Cip. 20. Eglises de bons Pasteurs; les Monasteres de Filles de dignes Cur. 22, 22, Abbesses; & l'Etat, de Ministres sages & éclairés; & d'élever Cap. 14. lui-même ses enfans dans la crainte de Dieu. Ils représentent en dernier lieu à Louis le Débonnaire la nécessité de contenir chacune des deux Puissance dans ses bornes, difant, que le plus Cap. 16. grand obstacle au bon ordre venoit de ce que depuis longtems les Princes s'ingeroient dans les affaires Ecclésiastiques ; & de ce que les Evêques, foit par ignorance de leurs devoirs, foit par cupidité, s'occupoient plus qu'ils ne devoient d'affaires temporelles. On voit par le second article de ce troisième Livre, que Cu. s. parmi plufieurs défordres qui régnoient dans l'Empire, il y en avoit que les Evêques ne doutoient point être des restes du Paganisme; ils parlent de Magiciens, de Devins, de Sorciers, d'Empoisonneurs, d'Enchanteurs, d'Interprêtes de songes, de gens qui troubloient l'air par leurs maléfices, qui envoyoient de la grêle, qui ótoient les fruits & le lait pour le donner à d'autres, & faifoient beaucoup d'aurres chofes femblables. Ils prient le Prince d'employer contr'eux la séverité des Loix, & citent un Canon du Concile d'Ancyre, où il est ordonné, que les Devins & autres adonnés aux superstitions des Payens, seront mis en pénirence pendant cinq ans, en passant par tous les dégrés de lapénirence.



## 

## CHAPITRE XXX.

CONCILES de Vormes, de Langres, de Nimegue, de Vormes, de Londres, de Compiegne, d'Aix-la-Chapelle, de Mantoue, de Stramiac, de Kinflon, de Châlons-fur-Saône, d'Engelheim, & de Fontenai.

Concile de I. Nous apprenons d'Hincmar de Reims, qu'en 829 ilse tint ormes en un Concile à Vormes, auquel assistement le Léget du Pape

Sig., tom. 7, Gregoire IV.& un grand nombre d'Evêques, qui confirmerent ce qui avoit été reglé dans les quatre Conciles de Mayence, de Paris, de Lyon, & de Toulouse. Ils déciderent encore, que celui qui auroit quitté sa semme, ou l'auroit tuée pour en épouser une autre, feroit pénitence publique après avoir quitté les armes, & que s'il réliftoit , il feroit mis en prison & dans les liens jusqu'à ce que l'Empereur connût du fait. Il n'est pas douteux que ce Tom. 1, Ca- Prince n'ait accedé à ce Réglement, on le trouve dans le Capipitul.pag.670. tulaire qu'il fit en cette Ville la même année. Il y en a un autre Bid. pag. qui défend l'examen ou l'épreuve de l'eau froide que l'on avoit 668. pratiquée jusqu'alors. On lit dans un manuscrit de l'Abbaye de faint Remi de Reims, que ce fut le Pape Eugene II. qui inftirua cette épreuve, pour empêcher que l'on ne jurât sur les reliques. Mabillon, in ou qu'on ne mit la main fur l'Autel. Dom Mabillon rapporte fur Analett. pag. l'autorité de ce manuscrit , qu'il croit être du neuvième siécle , 361 , 161. les rits de cet examen. On chantoit une Messe à laquelle les Accusés assistaire & communicient : mais le Prêtre avant de leur donner la Communion, les conjuroit au nom de la fainte Trinité & de tout ce que la Religion Chrétienne a de plus respectable, de ne la point recevoir s'ils étoient coupables de la faute dont on les accusoit. S'ils ne répondoient point, il les communioit en difant : que ce Corps & ce Sang de Notre-Seigneur Jesus-Christ soient aujourd'hui pour votre épreuve. La Messe tinie. il bénissoit de l'eau, la portoit au lieu où l'examen se devoit saire. leur en faifoit boire ; puis après avoir exorcifé l'eau dans laquelle ils devoient être plongés, il les y plongeoit lui-même, en priant Jesus-Christ d'empêcher qu'elle les reçût, s'ils étoient coupables.

Cette cérémonie se faisoit à jeûn, tant de la part du Prêtre que des Accusés. Le Décret de l'Émpereur Louis ne fut pas généralement observé, puisqu'Hincmar consulté sur cette épreut e quelque tems après par Hildegaire, Evêque de Meaux, prouve pat plusieurs raisons que l'on pouvoit admettre le jugement de l'eau troide.

II. Alberic, Evêque de Langres, craignant que ses succes- Concile de seurs ne reprissent au Monastere de Beze les biens qu'il lui avoit langres en donnés depuis qu'il l'avoit rétabli, eut foin de faire confirmer Concil. pag. fes donations par l'Empereur Louis & fon fils Lothaire; par 1/70; & Ma. Agobard, Archevêque de Lyon, fon Métropolitain, par fes Manil, num. Suffragans & par le Clergé de Langres. Il se tint à cet effet un 47, pag. 533. Concileà Langres, auquel Agobard présida, assisté de quatre Evêques, d'un Abbé, d'un co-Evêque, & de plusieurs Prêtres. Les actes sont dattés de l'an 830, de même que les diplômes des Empereurs, & la charte de la donation faite par l'Évêque

Alberic. III. En 831 l'Empereur Louis ayant fait comparoître dans Concile de l'assemblée tenue à Nimegue sur le Vahal, les Chefs de la révolte, Nimegue en Jessé, Evêque d'Amiens, y sur déposé par les Eyêques; mais Cond., pg.,

coupables eussent été condamnés à mort, il se contenta de les cap. 37. réleguer & de les faire garder, les Laïcs en divers lieux, & les

Glercs dans des Monasteres.

IV. Aldric, Archevêque de Sens, ne prit aucune part à la Concile de révolte des enfans de Louis le Débonnaire. Voyant que le Mo- 83, 2007. 7, nastere de saint Remi , situé en un des Fauxbourgs de cette Cincil. pag. Ville, avoit été dilapidé fous ses prédécesseurs, qu'il étoit : 1678; & Mad'ailleurs en un lieu sterile & incommode, il le transfera, de l'avis Annall, num, de ses Chanoines, des Moines, & des Fideles Laïcs, à Varcilles, 13. pag. 560; & lui accorda plusieurs fonds & divers privileges. L'acte de cette & de Londres en 833 . ibid. translation se trouve dans le second tome du Spicilege, d'où il pag, 1683. est passé dans le Recueil des Conciles. Il est sans date dans les imprimés; ce qui en rend l'époque incertaine. Mais l'infcription qui est aux Evêques & aux Abbés de la domination de Lothaire. fait voir qu'il fut dresse après la déposition de l'Empereur Louis, mais avant l'an 834, puisqu'en cette année ce Prince étant à Aix la Chapelle, confirma cette translation par un diplôme datté du seiziéme des Calendes, la vingt-deuxième année de son Empire, indiction treizieme, c'est-à-dire, du seizieme de Novembre 834. Aldric fit approuver ce qu'il avoit fait par les Evêques

quelque tems après, ce Prince le fit rétablir; & quolque les autres 1673. Thegan,

assemblés à Votmes. Il signa le premiet l'acte de cette translation, qui fut ensuite souscrit par Landramn, de Tours; Barthelemi, de Narbonne; Jonas, d'Orleans; Fulcouin, de Vormes; & plusieurs autres Evêques ou Abbés. A Londres on tint un Concile en 833 en présence d'Egbert, Roi des Saxons; & de Withlusius, Roi des Merciens, pour avifer aux moyens d'empêcher l'irruption des Danois. On y confirma auffi les donations & les privileges accordés au Monastere de Croylande par le Roi Withlutius.

V. On ne répétera point ce qu'on a dit plus haut de la dépo-

Compiegne , fition de l'Empereut Louis au Concile de Compiegne en 833; de S. Denys, de fon rétablissement à faint Denis en France en 834, puis à rigny, de Metz & à Thionville en 835; il y en eut un à Attigny en 834, Thionvilleen où ce Prince travailla aux moyens de réparer les maux occa-833 , 834 , 60 de Frince travalla aux moyens de reparer les maux occa-tom. 7, Concil. fionnés , tant dans les affaires Civiles qu'Eccléfiastiques , pat les pag. 1686 6 guerres précedentes. On rapporte au même Concile le jugement de la contestation entre une semme noble nommée Northilde & Agembert son mati. D'autres disent qu'elle sut jugée dans un Concile tenu en la même Ville en 822. Voici ce qu'en dit Hinemar dans son éctit touchant le divorce de Lothaire & de Teutberge. Northilde se plaignit aux Evêques de certaines choses deshonnétes qui s'étoient passées entre son mari & elle. Les Evêques ne croyant point que de telles matieres fussent de leur compétance, en renvoyerent le jugement aux Laïcs mariés, avec ordre à Northilde de s'en tenir à leur décision, à charge néanmoins que si elle se trouvoit coupable & demandoit pénitence, elle lui feroit impofée par les Evêques felon les Canons.

pelle en 836, pag. 1700.

VI. Au mois de Février de l'an 836, les Evêques s'assemd'Aix-la-Ch:- blerent à Aix-la-Chapelle par ordre de l'Empereur Louis, qui 10m. 7, Concil. proposa lui-même les matieres qu'ils avoient à traiter. Comme elles regardoient les devoirs des Ministres de l'Eglise, & ceux des Princes temporels, on partagea en deux parties les Décrets de ce Concile, connu fous le nom de Second d'Aix-la-Chapelle. Ils ne contiennent rien de nouveau; ce ne font que les anciens Canons que l'on tâcha de remettre en vigueur, la plûpart étant Part. 1. tombés dans l'oubli par le non-usage. Les deux puissances, la

Can, 3, spirituelle & la tempotelle, continuoient à entreprendre l'une sur l'autre; c'est pourquoi le Concile déclare qu'elles agissent

Can. 15. en cela l'une & l'autre contre l'autotité de Dieu. Il prie l'Empereur de rétablir tellement les Evêques dans leur libetté, qu'ils

Can. 16. puissent vacquer à leur salut, à celui de leurs Peuples, & être en

en état de faire à Dieu des vœux pour la stabilité & la tranquilité de l'Empire ; de leur permettre de passer en repos le tems du Can. 17: Carême qui doit servir d'un tems de purification pour le reste de l'année; d'accorder la même grace à tous les autres Ecclésiastiques; & d'empêcher que les Prêtres de divers Diocèfes qui Can. 23. vont s'établir à la Cour n'y foient reçus sans le consentement de leurs Evêques, étant fort possible qu'ils ne sortent de leurs Paroiffes que dans la crainte d'y être punis, selon les Canons, pour quelque crime, ou que ce soit des imposteurs qui se fassent passer pour Prêtres, quoiqu'ils ne le foient pas. Après avoir fait une seconde sois la distinction entre la puissance sacerdotale & la royale, les Evêques avouent qu'ils ont excedé en plusieurs manieres à l'occasion de la révolte des enfans de l'Empereur, qu'ils appellent un crime inoui dans tous les fiécles; puis ils ajoutent en adressant à ce Prince : le seul moven de rétablir les choses, est que laissant jouir les Evêques de toute la puissance que Jesus-Christ leur a donnée, vous usiez de toute celle que vous avez comme pere & comme Empereur : c'est ce qu'on lit dans la conclusion de la premiere partie. La seconde est adressée au Roi Pepin pour l'engager à restituer les biens Ecclesiastiques dont lui & les Seigneurs s'étoient emparés. L'Empereur Louis fon pere lui en avoit déja envoyé l'ordre en 834, comme on le voit par le Concile d'Attigny. Les Evêques font mention dans leur Lettre à Pepin , d'un écrit qu'ils lui avoient adressé par Aldric, Evêque du Mans, & Erchanrad, Evêque de Paris, contenant des avis falutaires, qu'ils étoient autorifés de lui donner en qualité d'Evêques. Nous n'avons plus cet écrit. Mais on nous a confervé le recueil de passages qu'ils y avoient joints en preuves de ce qu'ils y avançoient sur la nature & l'usage des biens Ecclesiastiques. Ce Recueil est en trois Livres. On fait voir dans le premier, que l'usage d'offrir à Dieu des vœux & des facrifices est aussi ancien que le monde; que dans l'ancienne Loi, comme dans la nouvelle, il a eu pour agréable qu'on dressat des Autels en son nom ; qu'il les a lui-même ordonnés , & obligé les Peuples à fournir aux frais du Sanctuaire & du Tabernacle; qu'il a donné non seulement des terres, des maifons, des Villes & des Fauxbourgs, aux Ministres de ses Autels, mais encore une partie des dépouilles que son Peuple avoit enlevées aux ennemis, & ce qu'il y avoir de plus estimable dans les facrifices qu'on lui offroit à lui-même dans le lieu qu'il avoit choifi, c'est-à-dire, dans le Temple. Les Evêques du Concile Tome XXII. Hhhh

se servent de tous ces faits, qui étoient incontestables, pour Lib. 1. répondre à l'objection des Laïcs, qui ne pensant uniquement Can. 3. qu'à contenter leur cupidité & leur avarice , disoient , quel mal y a-t-il de nous servir de ces biens dans nos besoins? Dieu ni les Saints ne s'en servent point ; tout est à lui ; & c'est pour notre usage qu'il a créé tout ce qui est sur la terre. C'étoit, comme le remarquent ces Evêques, raisonner sottement & faire injure à Dieu, puisqu'il avoit lui-même destiné une partie des biens de

Pag. 1747 la terre à l'entretien de ses Ministres. Ils détaillent dans le second Livre les supplices dont Dieu a puni plusieurs Princes pour avoir ou dépouillé le Temple du Seigneur, ou fait un usage prophane des vases sacrés. Ils montrent dans le troisième comment l'Eglise de Jesus-Christ s'est accrue par les oblations des Fideles ; ce qu'ont penséles Saints Peres, de ceux qui détournent à leurs propres usages les terres & les autres biens des l'Eglises, & de quelle maniere ont été punis ceux qui après avoir offert à Dieu leurs biens, en ont retiré une partie. Ils citent les Canons du Concile de Gangres contre ceux qui ont la témerité de s'approprier les biens de l'Eglise, & supplient le Roi l'epin les genoux à terre, de ne point imiter ceux qui ont deshonoré & humilié l'Eglise en la dépouillant de ses possessions; mais de se modeler fur ses ancêtres qui l'ont ornée & enrichie par leurs liberalités.

Les remontrances des Evêques eurent un heureux succès. Pag. 1768. Pepin sit expédier des Lettres scellées de son sceau pour la restitution de tous les biens Ecclesiastiques dont on s'étoit emparé.

Concile de

VII. Il y eut vers l'an 835 un Concile à Mantoue, en présence Mantoue en de l'Evêque Benoît, de Leon le Bibliothecaire, des Legats du 835. Le Coin-10 de la Cointom. 8, pag. Frioul & de Grade, au sujet de quelques Evêchés d'Istrie, alors dépendans du Patriarchat de Grade. Mais fur les preuves alleguées par le Patriarche de Frioul, on les lui adjugea.

Concil. pa. 3768.

VIII. Ceux qui après Ebbon de Reims avoient eu le plus de Stramize en part à la déposition de Louis le Débonnaire, étoient Agobard 836, 10m. 7 de Lyon & Bernard de Vienne. Appellés au Concile de Thionville, ils refuserent de comparoître, & se sauverent en Italie. Comme on s'imaginoit qu'ils vouloient se pourvoir par appel auprès du faint Siege de la Sentence de déposition contr'eux, les Evêques de ce Concile n'examinerent point à fond l'affaire de ces deux Evêques. C'est pourquoi sur la nécessité qu'il y avoit de remplir leurs Eglises vacantes, l'Empereur indiqua une

affemblée à Stramiac ou Cremieu auprès de Lyon. Elle se tint pendant l'Eté de l'an 836; Lothaire ne put s'y trouver, parce qu'il étoit tombé malade après son Traité fait à Thionville, au mois de Mai de la même année, avec l'Empereur. Mais ses freres Pepin & Louis y affifterent avec leur pere. On y examina la cause des Eglises de Lyon & de Vienne. Agobard & Bernard furent cités. Se défiant de la bonté de leur affaire, ils ne comparurent point; ce qui fut cause qu'on ne put rien conclure. n'ayant pas été ouis. Ainsi on remit à un autre tems, de pourvoir à la vacance de ces deux Eglises.

IX. En 838 on assembla un Concile à Kingston. Le Roi Egbert y présida avec son fils Athelwulfe & l'Archevêque 818, tong. 7. Ceonolthe. Il étoit composé de plusieurs autres Evêques & Concil. pag. grands Seigneurs d'Angleterre. On appelloit mixtes ces fortes 1770. d'assemblées, parce qu'elles étoient composées de Laïcs & d'Ecclesiastiques. L'Archevêque Ceonolthe représenta, que le Roi Baldrede avoit donné à l'Eglise de Cantorberi une certaine Terre exempte de toute charge séculiere & même du tribut royal; mais que ce Roi n'étant point agréable à tous les Princes, ils n'avoient pas voulu ratifier sa donation. Il en demanda

la confirmation au Concile. Egbert & Athelwulfe l'accorderent : Les Evêques, les Seigneurs, les Abbés en firent de même, avec anathême contre ceux qui oferoient contester cette donation.

X. Après la mort de Pepin, Roi d'Aquitaine, l'Empereur Louis partagea son Royaume entre Lothaire & le Prince Chalons fur-Charles, Roi de Neustrie, ne laissant à son fils Louis que la tom. 7, Concil. Baviere. Ce Prince se croyant lezé leva une armée pour vanger Pag. 1770. l'injure qu'il croyoit qu'on lui avoit faite. En même tems Ebroin, Evêque de Poitiers, avertit l'Empereur des divisions qui commençoient à s'élever en Aquitaine, & lui fit entendre qu'il étoit absolument nécessaire qu'il y vînt lui-même pour gagner ou intimider ceux qui se déclaroient pour le jeune Pepin, fils du feu Roi. Louis le Débonnaire promit d'y aller; mais auparavant il assembla un Concile à Châlons-sur-Saône pendant l'Automne de l'an 839, avec ordre aux Seigneurs d'Aquitaine de s'y trouver ; il y alla lui même accompagné du Prince Charles, & exposa les raisons qu'il avoit eues de donner le Royaume d'Aquitaine à ce Prince préferablement à l'un des deux enfans de Pepin, aufquels il promit ses soins & un établisfement. Il regla dans le même Concile diverses affaires Civiles & Ecclesiastiques, dont les Historiens du tems ne nous ont point laissé le détail. Hhhh ii

Concile de

Fag. 1777.

gelheim en la mort de l'Empereur Louis, vint trouver Lothaire à Vormes, 840, 10m. 7, Pour le faire fouvenir de l'attachement qu'il avoit eu pour fes Concil, pag, pour le faire fouvenir de la réphile dans fan Siege, Lorhaire interêts, & le prier de le rétablir dans son Siege. Lothaire croyant lui devoir cette marque de sa reconnoissance, le sit absoudre par vingt Evêques, tant des Gaules que de Germanie, assemblés dans le Palais d'Ingelheim, & ensuite conduire à Reims où il fut remis en possession de l'Evêché par un Edit Impérial datté de la première année de son regne en France. Drogon, Evêque de Mets, fouscrivit le premier à cet Edit, en fa qualité d'Archi-Chapelain, & après lui Olgaire de

Mayence. Loix du Roi

XII. Le Pere Labbe a mis ensuite des actes du rétablissement Keneth, ibid. d'Ebbon, un Recueil de Loix faites par Keneth, Roi d'Ecosse, qui regna depuis l'an 840 jusqu'en 855; elles sont divisées en deux articles: le premier contient les Loix Civiles; le second. les Ecclesiastiques; mais cette distribution n'est point exacte, on en trouve des Ecclesiastiques parmi les Civiles, & des Civiles parmi les Ecclesiastiques, Elles crdonnent la vénération des Temples, des Autels, des Statues qui représentent les Saints; l'observation des Fêtes, des jeunes & des veilles : Punissent de mort les insultes saites à un Prêtre de Jesus-Christ, foit de paroles, foit d'action : Veulent qu'on laisse sans culture pendant fept ans un champ où quelqu'un auroit été tué & enfeveli; que l'on mette une Croix fur tous les tombeaux, avec défense de marcher sur l'endroit de la sépulture ; que les pompes funebres se fassent à proportion des facultés du défunt; que si c'est un riche & un homme de condition , le convoi funebre fera accompagné de deux Ecuyers à cheval portant les armes dont il se servoit pendant sa vie; que l'un d'eux entrera dans l'Eglife pour y annoncer la mort de fon Maître, & en fortira auffitôt; & que l'autre déposera devant l'Autel les armes du défunt & les offrira au Prêtre avec le cheval sur lequel il étoit monté. Cet usage sut changé depuis, & au lieu d'un cheval & des armes, il fut ordonné qu'on donneroit au Prêtre cinq livres sterlings. Ces Loix portent encore, que l'on coupera la langue à celui qui aura blasphêmé contre Dieu, contre les Saints, contre le Roi, ou contre le Chef de sa Tribu.

XIII. Après la bataille qui se donna le vingt-cinquiéme de de Fonte i Juin 842 en un lieu nommé Tauriac, proche de Fontenai, en 841, tim. Bourg de l'Auxerrois, entre Lothaire, d'une part; Charles, 7, Concil. pog.

1731.

Roi de France ; & Louis de Baviere , d'autre ; ces deux Princes persuadés que c'étoit de Dieu seul qu'ils tenoient la victoire, ordonnerent qu'on enterrât avec les cérémonies de l'Eglife tous les corps, soit de leurs Soldats, soit des Ennemis; que l'on pansat avec beaucoup de soin les blessés de l'un & de l'autre parti ; & firent publier une amnistie générale pour ceux de leurs fujets qui voudroient rentrer dans leur devoir. Ils assemblerent même les Evêques pour sçavoir, si ni eux ni leur conseil, ni leurs Soldats n'étoient point coupables devant Dieu du fang répandu dans cette bataille. Les Évéques répondirent, que la justice de leur cause & tous les efforts qu'ils avoient faits pour n'en pas venir à cette extrêmité, les disculpoient entierement; qu'il falloit seulement que chacun s'examinat pour sçavoir si la colere, la haine, la vaine gloire n'étoient point entrés dans le motif de leur guerre & des actions qu'ils avoient faites dans le combat; qu'en ce cas il falloit avoir recours (a) à la confession fecrette de leurs péchés pour en avoir l'absolution. Ensuite ils indiquerent un jeune de trois jours pour le repos des ames & la rémission des pécliés de ceux qui étoient morts dans la baraille.

XIV. Lothaire hors d'état de soutenir la guerre, se retirà à Aix-la-Chapelle. Les deux Rois l'y fuivirent, & sçachant qu'il d'Aix-la-Chaavoit pris la fuite, ils conçurent le dessein de le faire déclarer rom, 7, Concil, déchu de tous les Etats qu'il pourroit avoir, ou prétendre dans 148.1781. le Pays d'en-deca des Alpes, & au-delà du Rhin. Ils affemblerent à cet effet les Evêques & les Prêtres qu'ils avoient à leur suite à Aix-la-Chapelle, résolus de s'en tenir à leurs avis, comme à la volonté de Dieu. Les Evêques confiderant la conduite que Lothaire avoit tenue depuis le commencement, les guerres qu'il avoit faites à son propre pere, l'injustice qu'il avoit commise en lui ôtant la couronne, les parjures qu'il avoit sait commettre au Peuple chrétien par son ambition, les sermens qu'il avoit violés à l'égard de fes freres, les adulteres, les homicides, les incendies & les autres crimes dont il s'étoit rendu coupable. fon incapacité pour le gouvernement, & ses autres mauvaises qualités, déclarerent que c'étoit par un juste Jugement de Dieu.

pelle en 842,

<sup>(</sup>a) At quicumque confcius fibi, aut p fecretel fecret de léti, & fecuniem modum in, aut odio, aut vana gloria, aut cere culpz dipickervur. Tem. 7, Cordiquoliber vitio quidquam in he capedipper vition funda, vel gella, elles vere confedis per 1981; & Viandar, 1883, paz, 371, stone funda, vel gella, elles vere confedis per confedis per confedis per confedis per confedis per confedis per confedit per confedi

Tom. 5, 09, partage de tous les Erats en deux. Nithard, qui a rapporté cet Duchs page évenement au commencement de son quarrième Livre, dit qu'il sur un deceux que le Roi Charles choisit.



# Construct Borner La Conference L

D E s Conciles de Bourges , de Constantinople , de Coulaine , de Lauriac , de Toulouse , de Thionville , de Verneuil , de Beauvais , de Meaux , de Paris

Concile de I. E Boon rétabli fut le Siege Episcopal de Reims par les Bourges en E Evêques assemblés à Ingelheim en 840, it to bligée de le Caseil. 1978.

La sum 7, quitter pour toujours par ordre du Roi Charles le Chauve, en Caseil. 1978.

La sum 7, quitter pour toujours par ordre du Roi Charles le Chauve, en Caseil. 1978.

La sum 7, quitter pour toujours par ordre du Roi Charles le Chauve, en Caseil. 1979.

La sum 7, quitter pour toujours par ordre du Roi Charles le Charles par les les par les les parties de la fine par les parties parties par les parties parties par les parties parties parties par les parties par

Concile de 11. La méme année 842, l'Imperatrice Theodora en assembla Constantion un à Constantion de dans le Palais, où les Evêques dirent analier page de la constantion de dans le Palais, où les Evêques dirent analier page de la concile de Nicée. Ils déposerent Jean Leconomante fauteur des Iconoclasses, & mirent à la place Methodius qui avoir sous les Conciles de grandes persécutions sous les Empereurs Michel & Theophile. Dès-lors les Eglises reprirent leur ancienne splendeur. On y rétablit les Images, & con en classifa ceux qui les

avoient ôtées, pout donnet leurs places à des Orthodoxes. Concile de Fille Colonis,

fon Regne, c'est en 843, à un Concile qui sut tenu à Villa tom. 7, Concil, Colonia, près de la Ville du Mans, selon le Pere Sirmond, Pag. 1787. & connu sous le nom de Coulene, ou, selon d'autres, à Coulaine en Touraine, fur la Vienne. Ce Prince y publia un Capitulaire, qui fut souscrit de lui, de tous les Evêques, & les Seigneurs présens. Il contient six articles, précedés d'une préface , où comparant l'Eglise à un vaisseau, tantôt agité de la tempête, tantôt dans le calme, il fait voir qu'elle a besoin du fecours de celui qui la gouverne, c'est-à-dire, de Jesus-Christ. Il s'étend dans les fix articles de fon Capitulaire fur le culte & le respect que l'on doit à Dieu; sur le soin que l'on doit prendre des Eglises; sur la vénération dûe aux Ministres des Autels, & la nécessité de les maintenir dans leurs privileges, ou de leur en accorder; fur les devoirs des Peuples envers leurs Rois; & des Rois envers leurs Peuples. Il défend à qui que ce foit, & fous quelque prétexte que ce foit, de lui rien propofer contre l'équité & la justice; & ordonne à ceux qui pourroient en être informés de l'en avertir, pour n'être point surpris, ou pour remédier à ce qu'il auroit pû faire au contraire.

I V. Au mois d'Octobre de la même année on tint un Concile Concile de à Lauriac en Anjou, dans lequel on fit quatre Canons, avec 843,ibid.pog. anathême contre ceux qui ne les observeroient pas. Le premier 1780. est contre les transgresseurs publics de la Loi de Dieu, & contre ceux qui convaincus de crimes dans les Tribunaux Ecclefiaftiques refuseront d'en subir le jugement ; le second , contre ceux qui attenteront à la dignité royale & n'en feront point une fatisfaction convenable ; le troisséine , contre ceux qui refuseront d'obéir à la puissance royale, qui, selon l'Apôtre, est établie de Dieu; le quatriéme, contre ceux qui oseront violer ce que le Concile a établi pour le maintien de la tranquilité de l'Eglise . de la vigueur sacerdotale, & de la dignité royale. On ne doute pas que ces Canons n'ayent été faits contre Lambert, Gouverneur de Nantes, qui avoit fait déclarer le Duc de Bretagne contre le Roi Charles.

V. Ce Prince étant à Toulouse au mois de Juin de l'an \$44, Capitulaire reçut des plaintes des Prêtres du pays contre leurs Evêques. En de 1001016 en 844, 1000 en attendant qu'on pût les examiner avec plus de foin dans un 7, Concil, pag-Concile, il y pourvut par un Capitulaire de neuf articles, où il 1784. défend en premier lieu aux Evêques de traiter mal leurs Prêtres Cap. 1.

en vangeance de ce qu'ils avoient eu recours à lui. Enfuite il Cap. 2. ordonne que les Evêques n'exigeront point des Prêtres au-delà

de la quantité de vin , de bled , d'orge , & autres fournitures, qui Cap. 3. est spécifiée; que les Prêtres ne seront obligés de les saire porter qu'à cinq milles du lieu de leur demeure, fans qu'ils puissent être molestés sur ce point par les Ministres des Evêques; que

Cap. 4. ceux-ci en faifant la visite de leurs Diocèses, se choisiront un logement où les Paroisses puissent s'assembler commodément pour y recevoir la Confirmation & les inftructions nécessaires; que le Curé du lieu & quatre autres des plus voifins, fourniront une certaine quantité de vivres pour la dépenfe de l'Evêque, avec défense à ses gens d'en exiger une plus grande que celle qui

C47. 5. est ici marquée; que les Evêques ne seront qu'une fois l'an cette visite . & qu'au cas qu'ils la réiterassent , ils ne recevront

Cap. 6. qu'une fois cette fourniture ; qu'elle ne leur fera même délivrée

C17. 7. que quand ils visiteront en personne; qu'ils ne multiplieront point les Paroiffes dans la vue d'augmenter leurs revenus, mais uniquement pour l'utilité des Peuples, & qu'en divifant une Paroisse en deux, ils ne retireront des deux Curés que ce qu'ils Carés receyoient d'un feul ; qu'ils n'obligeront les Curés qu'à deux

Synodes par an & dans les tems réglés par les Canons. On a

inferé ce Capitulaire dans les Recueils des Conciles.

VI. Les trois freres Lothaire, Louis, & Charles, revenus Thionville en de leurs animolités, après plusieurs ambassades qu'ils s'étoient 844, tom. 7, de leurs antificités, après plufieurs attoanades qu'ils s'étolette. Concil, pag, envoyées mutuellement, se rendirent au mois d'Octobre de la même année 844 à Jeust près de Thionville, où ils renouvellerent leurs anciennes proteflations d'amitié, avec promesse de rétablir l'état de l'Eglife qui avoit beaucoup fouffert de leurs divisions. Ils confentirent qu'il se tint là-dessus un Concile. auquel Drogon, Evêque de Mets, préfida, & en approuverent les Canons ou Reglemens qui font au nombre de fix. Dans le

Cap. 1. premier on exhorte ces Princes à conserver entr'eux la paix & la charité, afin de faire cesser les troubles que leur division avoit jettés dans l'Eglise rachetée du Sang de Jesus-Christ, réunie & rétablie avec tant de peine par les Rois leurs prédécesseurs,

Cap. 2. On leur demande dans le fecond de remplir au plutôt les Sieges Episcopaux vacans à cause de leurs querelles, ou d'y faire rentrer ceux qui en avoient été chassés en quelqu'occasion que ce suc ; mais on les prie en même-tems de bannir la simonie,

Cap. 3. & de suivre en tout la disposition des Canons. Par le troisième, ils sont priés d'ôter aux Laïcs les Monasteres qui leur ont été donnés, & d'y remettre des Abbés & des Abbesses pour les gouverner; & au cas qu'ils s'en acquitteroient mal, d'en mettre d'autres

d'autres à leur place. Les Evêques demandent dans le quatriéme Cap. 4la conservation des privileges des Eglises, en s'offrant de sournir des subsides selon leurs facultés dans les besoins pressens de l'Etat. Ils difeut dans le cinquiéme, que si à cause de ces besoins Cap. s. il n'étoit pas possible alors d'ôter aux Laïcs les Monasteres, pour y mettre des Abbés, ou des Abbesses, il soit du moins permis aux Evêques dans les Diocèles desquels ces Monasteres sont situés, d'en prendre soin, afin que les réparations soient faites, l'Office divin célebré, & les Moines entretenus. Leur derniere Cap. 6. demande est, que l'on rende à l'Eglise son ancienne vigueur, & que l'Ordre Ecclesiastique puisse, soutenu de la puissance royale, faire en toutes choses ce qui est nécessaire pour le salut des Peuples. Les trois Princes promirent d'observer tous ces Réglemens.

VII. Deux mois après, c'est-à-dire, en Décembre 844, Verneuil en le Roi Charles sit assembler à Verneuil sur Oise un Concile des 844, rom. 7. Evêques de son Royaume, où Ebroin, Evêque de Poitiers, Contil. Pag. présida comme Archi-Chapelain du Palais, quoique Venilon, Archevêque de Sens, fût préfent. Les Evêques qui regardoient la convocation de ce Concile comme une grace de la part de ce Prince, lui en témoignerent leur reconnoissance. Ils s'appliquerent au rétablissement de la discipline de l'Eglise & firent à ce sujet douze Ganons, qui portent, que plusieurs Monasteres Can. 3. s'étant relâchés de l'Observance, par la nécessité des vivres & des vêtemens, quelques autres par négligence, il sera envoyé par l'autorité du Roi, & avec l'agrément de l'Evêque Diocèfain, des personnes capables pour faire la visite de ces lieux, & en rendre compte, tant au Roi, qu'à l'Evêque; que les Moines Can. 4vagabonds feront contraints de retourner à leurs Monasseres; que s'ils ont quitté leur habit , ou ont été chassés pour leurs fautes, & ne veulent pas accomplir ce qu'ils ont promis à Dieu, on les enfermera, & on les féparera de la fociété des hommes jusqu'à ce qu'ils se soient corrigés ; que ceux qui auront épousé Can. 5. des Religieuses seront excommuniés, mis en pénitence publique, & ne recevront le Viatique qu'à la mort, si toutesois ils se sont répentis de leur faute; que les ravisseurs, parce qu'ils Can. 6. méprisent l'excommunication Ecclésiastique, seront réprimés par la séverité des Loix civiles; que les Religieuses, qui sous un Cin. 7faux prétexte de piété, prennent un habit d'homme, & se coupent les cheveux, ne scront qu'admonestées, parce qu'elles le font plutôt par ignorance, que par mauvais desfein; au lieu qu'elles devroient être séparées du Corps de l'Eglise, si elles

Tome XXII.

agissoient en cela par malice. Les Evêques informés que quelques-uns de leurs Confreres s'excusoient du service de guerrefur la foiblesse de leurs corps, que d'autres en avoient été dif-

Cin. s. penfés par le Roi, prient ce Prince de trouver bon qu'ils donnent la conduite de leurs hommes à quelqu'un de ses Vassaux. Ebroin , Prétident du Concile , & Loup , Abbé de Ferrieres , ... qui en composa les Canons, s'étoient trouvés en personne la même année à la bataille donnée près d'Angoulême, Loup y fut

Can. 9. fait prisonnier. Ils prient aussi ce Prince de pourvoir à la vacance de l'Eglise de Reims destituée de Pasteur depuis longtems , &

Can. 10. dépouillée depuis peu de ses biens ; & d'approuver l'ordination d'Agius, Evêque d'Orléans, & auparavant Prêtre de fon Palais : difant, que cette ordination avoit été faite par Venilon, Archevêque de Sens, du consentement de ses Suffragans, sur le témoi-

On. 11. gnage du Clergé, & à la demande du Peuple. Ils renvoyerent à un Concile plus nombreux l'examen de l'affaire de Drogon . . Evêque de Metz, & Archichapelain de l'Empereur Lothaire, qui vouloit, en vertu des Lettres qu'il avoit obrenues du Pape Sergius, se faire reconnoître pour Vicaire Apostolique dans le Royaume de Charles. Ils finissent par une très-humble remontrance au Roi pour empêcher les rapines, & quantité d'autres crimes qui attiroient la colere de Dieu sur les Peuples; & surtout : pour ôter des mains des Séculiers les biens que les Princes & les autres Fideles avoient offerts à Dieu, pour l'entretien des Ministres des Autels, & autres Serviteurs de Dieu, pour le soulagement des Pauvres & des Etrangers, pour la rédemption des . Captifs . & le rétablissement des Eglises.

J\$11.

VIII. Les remontrances du Concile de Verneuil, ne furent point inutiles. Le Roi Charles confentit à l'élection d'un Ar-Concil. pag. chevêque de Reims, & le choix tomba fur Hincmar, issu d'une ancienne noblesse, & parent de Bernard, Comte de Toulouse. Il fut élu dans le Concile de Beauvais au mois d'Avril de l'an 845, par les Evêques des deux Provinces, de Reims & de Sens, du confentement du Clergé & du Peuple de Reims, & avec l'agrément du Roi, de l'Archevêque de Sens & de l'Abbé de faint Denis, car il avoit été Moine dans ce Monastere. Avant de procéder à fon élection, les Evêques du Concile de Beauvais rapporterent ce qu'ils avoient vû & oui de la déposition d'Ebbon, ce que les Canons ordonnoient en cas pareit; & conclurent qu'ils ne pouvoient se dispenser de remplir un Siège vacant depuis dix ans. Ensuite ils firent huit Reglemens, que le Rois

Charles promit d'observer & d'étendre à toutes les Eglises de son Royaume. Les Evêques s'engagerent de leur côté à remplir fidelement ce qu'ils promettoient au Roi dans ces huit articles. Hincmar les a inférés dans un de fes Opuscules, parce qu'ils éroient intéressans pour lui. Ils demandent au Roi Charles par le premier, de leur conserver, comme avoient fait ses prédécesseurs, toute l'autorité que leur donnent les Canons; par le second, de ne point permettre que les Evêques soient deshonorés pour quelque faute passée ; par le troitième , de teut faire restituer & à leurs Eglises ce qu'on leur avoit enlevé, soit fous son regne, foit sous les regnes précédens; par le quatrième. de révoquer les ordres illégitimes qu'il pourroit avoir donnés touchant les choses qui appartenoient aux Eglises, & de n'en plus donner de semblables à l'avenir; par le cinquiéme, de supprimer toutes les mauvaises courumes & les exactions introduites de son tems dans les Eglises, & de les rétablir dans la liberté dont elles jouissoient sous Louis le Débonnaire son pere ; par le fixième, d'en prendre la défense contre ceux qui vouloient les opprimer; par le septiéme, de confirmer les privileges que son pere & lui avoient accordés aux Eglises; par le huitiéme, que s'il arrivoit que lui ou eux-mêmes contrevinssent par un effet de la foiblesse humaine, & non par malice, à ces Reglemens, cette faute fût corrigée d'un commun avis. Le Concile de Meaux qui rapporte les Reglemens de celui de Beauvais, ne dit rien des deux premiers; mais il en ajoute quatre, qui ne se trouvent point dans les huit que nous venons de rapporter ; un entre aurres qui tend à faire déclarer nulles les aliénations & les commutations des biens de l'Eglife pendant la vacance du Siége.

IX. Le Concile de Meaux fut tenu le dix-feptième de Juin Concile 845; trois Métropolitains y affisterent, Venilon de Sens, Hinc- 871, tom. 7, mar de Reims, & Rodolphe de Bourges. Les deux premiers Concil. pag. s'étoient trouvés au Concile de Beauvais. On recueillit dans 1816, celui de Meaux les Canons des Conciles tenus quelque tems auparavant à Thionville, à Lauriac, à Coulaine & à Beauvais; & l'on v en ajouta cinquante-fix, ce qui fait en tout quatre-vingt; ceux de Verneuil n'entrerent point dans cette collection, parce qu'ils n'étoient pas encore venus à la connoissance du Roi & du Peuple : ce qui paroît surprenant, puisque ce Concile avoit été assemblé par le Roi Charles, comme on le voit par la Lettre ou Préface dans laquelle les Evêques lui rendent grace de les avoir affemblés. Aussi voulant rendre raison de ce que les Canons de

I i i i ij

Hinemar. tom. 2 , peg.

Verneuil n'étoient point parvenus à la connoissance de ce Prinsce, ils n'en donnent point d'autre, finon que cela étoit aritvépar les artifices du Démon & de ses Ministres. Ils ne rapportent point les articles du Capitulaire de Toulouse en 844, apparent nent à cause qu'ils n'avoient point été faits dans un Concile. Nous remarquerons en passant, que cette Lettre ou Préface n'est point des Evéques assemblés à Meaux, mais de ceux du Concile de Paris en \$46 ou \$4.7. La rasson de renouveller les Canons de Thionville, de Lauriac, de Coulaine & de Beauvais, qui étoient demeurés sans exécution, est que l'on ne doit pas avoir moins de soin de donner vigueur aux anciens Canons, que d'en faire de nouveaux.

Canons du Concile de Meaux.

X. Il arrivoit fouvent que les Rois obligés de voyager, ou pour leurs propres intéctes, ou pour ceux de l'Eart, "logecoient dans les Mailons Epifcapeles, y faifoient loger des femares & des perfonnes mariées, & y féjournoient long-temas leurs paffages dans les Villes étoient aufit des occasions de pillage à ceux de leur fuite. Les Evéques du Concilé foru fur cela des remonsers.

de leur fuite. Les Évêques du Concile font fur cela des remon-Can. 16. trances au Roi Charles, en lui repréfentant que les Canons

défendent aux femmes d'entrer dans les maifons des Cleres , à : Can. 17. plus forte raifon dans celle de l'Evêque ; & le prient d'empêcher à l'avenir le pillage des Villes qui feront fur fa route , de leur laiffer à eux le loiff & la liberté de faire les fonctions de leur

con. 12. minifere , furtout en Avent & en Carême ; de corriger ceux qui Cara, 10. négligene de faire la viîte de leurs Diocèfes ; de maintenir la fu-

bordination des Evêques envers leurs Métropolitains; de leur Can. 31. permettre de tenir une ou deux fois l'année les Conciles Provin-

Cm. 32. cas d'impossibilité évidente. Le Concile dit ensuire que dans le

Explications de l'Ecriture fainte, foit par écrit ou de vive voix;

l'on fuivra celles des faints Peres les plus approuvés, & que les

Car. 34. Evêques empécheront les nouveautés non-feulement de doctri-

ne, mais même des termes, en particulier dans les Monafteres.

Can. 35. & que chacun d'eux aura près de lui une personne capable d'infe-

truire dans toute la pureté de la Foi les Prêtres chargés du foin Con 36. des Peuples. Il recommande à ces Prêtres, c'est-à-dire, aux Curés, de ne sortir que rarement de leurs Eglises, asin d'être

toujours en état d'offrir les faints Mysteres & de les dispenser aux Can. 37. Peuples. Il défend aux Clercs, sous peine de déposition, de

Cr. 35. porter les armes ; & aux Evêques de prêter ferment fur les. Cr. 35. chofas faintes. L'ufage en étoit commun alors ; mais il arrivoit:

22 32 Choige raintes. 12 diage en ctoft commun aiors ; mais il arrivol

fouvent que ceux des Fideles qui avoient prêté ces sortes de fermens, se trouvoient parjures; & que dans les lieux où les malades recouvroient la fanté, & ceux qui étoient possedés du Demon leur liberté, ces parjures qui paroiffoient fains au-de-

hors, se trouvoient tout-à-coup saiss de ce malin esprit.

X I. Il est ordonné de faire trois remontrances au Roi; la Can. 43. premiere, au fujer des Hôpitaux qui étoient réduits à rien, principalement de ceux que quelques Hibernois avoient fondés en France pour les personnes de leur Nation ; non-seulement on n'y recevoir point les furvenants, on en chaffoit encore ceux qui v avoient servi Dieu dès l'enfance. & on les réduisoit à mendier de porte en porte; la seconde, pour l'engager à rétablir les Can. 41. Monasteres, qui depuis qu'ils avoient été donnés en propriété à des Particuliers, étoient totalement déchus de l'observance; la troisième, pour obtenir de lui qu'il envoyât des Commissaires Can. 4:, partout le Royaume pour faire un état de tous les biens Eccléfiastiques que lui ou son pere avoient donnés en propriété, ou par ignorance ou par subreption. Le Concile condamna la simonie Can. 43. dans toutes ses especes; défendit aux co-Evêques de faire aucunes Can. 44. fonctions épiscopales; fixa le jour de la consécration du faint Caz, 45 & 46. Chrême, avec défense aux Evêques de rien recevoir de ceux qui venoient en demander. Il ne défend pas néanmoins aux Prêtres forfgu'ils vont rendre visite à leur Evêgue, en certain rems, de leur offrir volontairement quelques eulogies, pour témoignage de leurs respects. Si un Evêque ne peut, pour cause de maladie, Cin. 47. faire ses fonctions, ce sera à l'Archevéque d'y pourvoir, du consentement de cet Evêque ; à l'égard du service de l'Etat, l'Evêque malade choisira du consentement de l'Archevêque, celui d'entre ses Clercs qu'il en croira capable. Aucun des Prêtres ne Can. 48. pourra baptifer finon dans les Eglifes Baptifmales, & aux tems marqués, excepté le cas de nécessité. Désense aux Laics, sous Cin. 49: peine d'excommunication, d'occuper les Prêtres de leurs Eglises à la régie des fermes de la Campagne, ou à des négoces séculiers & indécens. On n'admettra point les Prêtres & les Clercs Can. 50, 51. d'un autre Diocèse à faire les fonctions de leurs Ordres, s'ils ne sont munis de Lettres formées de leurs Evêques; s'ils en ont. on les instruira de leurs devoirs, & on leur indiquera les lieux cà il y a des excommuniés, afin qu'ils ne communiquent point avec eux. Si quelques Seigneurs présentent des Clercs pour l'ordination, fans Lettres canoniques, l'Evêque les renvoyera dans leur Diocèse pour y être ordonnés. Les Sujets des diverses Pa- Can. Can. Liliii.

roiffes d'un Diocèfe qui demandent d'être ordonnés abfolument, c'eft-à-dire, fans être attachés à une Eglife, feront rejettes; ècceux qui demanderont d'être ordonnés pour un titez, ne le feront qui après qu'ils auront paffé un an au moins dans un Clergé eglé, ou dans la Ville Epicopale, a fin que l'on puiffe s'affurer de leur doctrine & de leurs mœurs. Les Chanoines, foit dans

Can. 13. de leur doctrine & de leurs mœurs. Les Chanoines, foit dans la Ville, foit dans le Monaftere, obferveront la vie commune, suivant la Constitution de l'Emperett Louis, faite à Aix-la-

Chapelle.

Cas. 56. XII. Les Evêques ne priveront perfonne de la communion Eccléfiafique, que pour un pécle cerrain & connu publiquoment; & ne prononceront l'avathème que du confentement de l'Archevêque ou des autres Evêques de la Province, & cela après avoir fait au coupable les monitions prefetries par l'Evangile. Il a

avoir fait au coupable les monitions prescrites par l'Evangile. Ils

Can. 54 disposeront, selon les Canons, des titres cardinaux des Villes & des

Con. 55. Fauxbourgs, c'eft-à-dire des Eglifes de la Ville Epifcopale. Les Moines qui ne font point chargés du gouvernement des Monafteres ne fréquenteront point le Palais fans permiffion; que si on les croit utiles à l'Eglife ou au Prince, ils les pourront fervir avec Pautorité de l'Evêque; mais les Evêques ou les Abbés ne les employeront ni à faire leurs méslages, ni à gouverner leurs métai-

Con. 58. ries fous précexte d'obélifance. Le Roi ne pourra non plus recevoir à fon fervice un Chanoine fans le confentement de fon Eveque. C'étoit encore l'ufage de chaffer les Moines incorrigibles;

-Can. 59. le Concile ordonne donc que cela ne se pourra faire sans la participation de l'Evêque ou de son Vicaire, qui reglera la maniere de vie du Moine expulsé, asin qu'il ne se perde pas entierement.

Can. 65. On foumet à la pénitence canonique ceux qui brifent les portes des Monafleres, des Egifies & des autres lieux faints, & qui en emportent ou les dépôts, ou toute autre chofe; ou qui deshono-Can. 61. Tent les Prêtres & autres Clercs, ou les maltraitent. La peine d'ex-

communication effordonnée contre ceux qui s'emparent des biens de l'Eglife, jusqu'à ce qu'ils les restituent; & contre ceux qui resu-

Cas. 4s. Gent de payer à l'Eglife, à caufe des héritages qu'ils tiennent d'elle, les noves & les dixmes, pour fournir aux réparations des bâtimens & entretien des Cletcs. La dixme étoit dûe felon le droit commun; & la nove, ou neuviéme partie des fruits, comme rente feigneuriale ou redevance, pour les terres que l'Eglife

(Con. 63). avoit cedées à quelqu'un. Selon les Canons & la Confitution de l'Empereur Louis, personne ne pourra contraindre les Prêtres de payer quelque cens pour les dixmes & oblations des

XIII. Le Roi donnera des Lettres munies de son sceau à Can. 71. chaque Evêque, en vertu desquelles les Officiers publics seront obligés de lui prêtet secours pour l'exercice de son ministere lorsqu'il en sera besoin. On ne fera enterrer personne dans les Can. 12. Eglifes, comme par droit héréditaire; mais ceux-là feulement que l'Evêque ou le Prêtre en jugeront dignes par la fainteté de leur vie ; on ne fouillera point dans le tombeau pour en tirer les offemens des morts; & on n'exigera rien pour le lieu de la fépulture : mais si les parens ou les héritiers offrent quelque chose en aumône, on pourra la recevoir, fans toutefois la demander. Les Loix des Princes Chrétiens, contre les Juifs, feront obser- Can. 73. vées, nommément celles de Constantin, de Theodose, de Childebert. Ces Loix font rapportées à la fuite de ce Canon, avec plusieurs Décrets des Peres & des Conciles sur le même fujet. Le Concile exhorte les personnes puissantes, principale- Can. 74. ment les Dames, à empêcher dans leurs maisons le concubinage & la débauche; & à autorifer leurs Chapelains, pour instruire & corriger leurs domestiques. Il exhorte aussi le Roi à donner Can. 750 les Chapelles des Maisons Royales, non à des Laïcs, mais à des Prêtres pieux; & de leur laisser les dixmes pour subvenir aux réparations, aux luminaires & aux frais de l'hospitaliré, de crainte qu'en laissant ces dixmes à des Laïcs avec les Chapelles, ils n'en abusent pour la nourriture de leurs chiens. On le prie de Can, 76. défendre aux Comtes & aux autres Juges de tenir lours Audiences depuis le Mercredi des Cendres, commencement du Carême, auquel on impose les mains à tous les Pénitens, pour vaquer le reste de ce faint tems aux exercices de la pénitence & . aux Offices divins. Il est ordonné, sous peine d'excommunica- Care 77. tion, de seter l'Octave de Pâques entiere, & de s'abstenit pendant ce tems de toute œuvre servile, soit à la Campagne, soit

Can. 78. dans les Villes ; d'observer tous les Capitulaires Ecclésiastiques Can. 79. de Charlemagne & de Louis le Débonnaire; & tous les Reglemens du préfent Concile, sous peine de déposition pour les Clercs, & de bannissement pour les Laics. Les Evêques ne

parlent ainsi, que dans la supposition que le Roi les confirme-Can. 80. roit. C'est aussi ce qu'ils le prient de faire, en lui représentant

qu'ils n'avoient fait ces Canons qu'à sa priere. Mais les princi-Peg. 1847. paux Seigneurs voyant qu'en les recevant, ils feroient obligés de quitter les Abbayes & autres biens de l'Eglise dont ils jouisfoient, firent tant auprès de ce Prince, qu'il refusa de confitmer les Canons qui les regardoient, & qu'il n'approuva que ceux qui ne les intéressoient point.

Paris en 846, tom. 7, Concil.

XIV. Les Evêques du Concile de Meaux, de retour dans leurs Diocèfes, tinrent des Conciles Provinciaux, où ils firent pag. 1848; & divers Reglemens, que le Roi Charles se sit présenter étant à Baluf. tom. 3, Epernai en 847. Lothaire mécontent de ce qu'un Seigneur, nommé Gisalbert, avoit enlevé & épousé sa sille Ermingonde. entreprit de s'en venger fur le Roi Charles, dont ce Seigneur étoit Vaffal. Il exigea (a) à cet effet des Lettres du Pape Sergius pour examiner de nouveau la déposition d'Ebbon. Il v en avoit une addressée au Roi Charles, portant ordre d'envoyer Gondebaud, Archevêque de Rouen, avec quelques autres Evêques de son Royaume, & Hincmar, à Treves, où ses Légats devoient se trouver. Le Pape écrivit sur le même sujet à Gondebaud & à Hincmat. Mais Charles prévoyant que ses Evêques ne seroient point en liberté à Treves, qui étoit de la dépendance de Lothaire, refusa d'obéir; & Gondebaud indiqua le lieu de l'affemblée à Paris, où il manda à Ebbon & aux Légats du Pape de se rendre. Il s'y rendit lui-même avec ses Suffragans & la plûpart des Evêques qui avoient assisté au Concile de Meaux. Ebbon n'y comparut ni en personne, ni par député : il n'y envoya pas même de Lettres. Gondebaud, de l'avis & au nom du Concile, lui dénonça par écrit qu'on lui interdisoit toute prétention fur le Diocèse de Reims, avec désense d'inquicter personne pour ce fujet, jusqu'à ce qu'il se présentat devant eux selon l'ordre du Pape, & qu'il fût jugé canoniquement. Ebbon n'ayant pas répondu, le Concile ne prononça point sur cette affaire. Il se tint le quatorziéme de Février de l'an 846, indiction dixiéme, ce

<sup>(</sup>a) Flodourd. lib. 3 , Hift. cap. 2 ; & tom, 8 , Concil. pag. 38 , 39.

qui revient (a), selon notre maniere de compter, à l'an 847, parce qu'alors on commençoir l'année à Pâques. Les Evêques n'y firent point de nouveaux Canons; mais dans une Lettre qu'ils addresserent au Roi Charles, & qui (b) sert de Présace aux Reglemens du Concile de Meaux, ils renouvellent leurs instances pour la réformation de l'Etat & de l'Eglise, attribuant les calamités publiques, en particulier les incursions des Normands, au mépris de leurs avertissemens. Ils confirmerent, à la requête de Paschase, Abbé de Corbie, les Lettres accordées à ce Monastere pour la liberté des élections & la disposition de ses biens, en considération de ce qu'on y avoit conservé une exacte régularité depuis sa fondation. Trois Métropolitains fouscrivirent à l'Acte de confirmation; Hincmar, de Reims; Venilon, de Sens; & Gondebaud, de Rouen, avec dix-fept autres Evêques.

X V. Cependant les Seigneurs qui ne s'accommodoient pas du zele des Eveques, pressoient le Roi Charles de convoquer 846, ou 847. une assemblée générale où ils pussent sournir leurs moyens d'opposition à la réception des Reglemens faits à Meaux. Elle sut indiquée à Epernai sur la Marne, pour le mois de Juin de la même année 346 ou 847. Les Evêques s'y rendirent en grand nombre, de meme que les Seigneurs. Ceux-ci, qui la plupart Annall. Bertenoient en bénéfices des Eglises mêmes, à la charge de quelque 844. redevance reglée par le Roi, représenterent que toutes leurs terres ayant été ruinées par les guerres civiles, ils se trouvoient d'autant moins en état de faire le service, que le Roi étoit luimême dans l'impuissance de fournir à leurs besoins ; qu'ils expofoient à tous momens leur vie pour l'utilité de l'Etat & de l'Eglife; qu'ils ne trouvoient pas à redire que les Evêques fissent des Reglemens pour la réformation des mœurs, mais qu'il n'étoit pas raisonnable que, sous ce prétexte, ils se rendissent seuls les arbitres de l'Etat : Qu'en composant le corps le plus illustre & le plus utile, ils étoient en droit d'examiner les Statuts des Evêques qui concernoient la police & le gouvernement, n'étant pas obligés de se soumettre aveuglement à leurs décisions sur cet article. Ils demanderent donc au Roi permission d'examiner certains points sur lesquels le Concile de Meaux avoit statué;

Tome XXII.

Kkkk

<sup>(</sup>a) Labbe, Not. tom. 8. Contil. pag. (b) Tom. 7, Concil. pag. 1816.

& afin qu'ils le pussent avec liberté, de faire sortir les Evêques du lieu de l'assemblée. Quoique cette demande fût extrêmement offençante pour les Evêques, qui depuis long-tems se trouvoient dans les affemblées avec les Seigneurs, Charles l'accorda, Alors les Seigneurs délibererent entr'eux fur les Canons du Concile de Meaux. Ils en choisirent dix-neuf qui n'avoient aucun rapport à leurs prétentions, & les donnerent par écrit aux Evêques, difant, que ni le Prince ni eux n'en vouloient point observer davantage. Ils sont tirés des 1, 3, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 37, 40, 43, 47, 53, 56, 57, 62, 67, 68 & 72 arti-

Tom. 1, Ca- cles de ce Concile, & rapportés au long dans le second tome des pitul. pag. 30. Capitulaires. Le Pere Labbe n'en a donné que les titres.

#### CHAPITRE XXXII.

DES Conciles de Mayence, de Bretagne, de Quiercy, de Paris, & de Pavie.

Concile de I. V ER s le commencement d'Octobre de l'an 847, Rha-ayence en ban qui venoit de fuccéder à Otgaire dans l'Archevê-Concil. pog. ché de Mayence, affembla un Concile par ordre de Louis, Roi de Baviere, pour travailler à la réformation de la discipline de l'Eglife, & trouver des moyens pour empêcher les usurpations. des biens Ecclésiastiques. Il s'y trouva douze Evêques Suffragans de Mayence, des co-Evêques, des Abbés, des Prêtres. avec les autres Ordres du Clergé. Pour attirer la grace de Dieu fur eux, ils jeunerent trois jours, faifant des processions; & après. être convenus qu'en chaque Diocèse on diroit pour le Roi, la Reine & leurs enfans trois mille cinq cens Messes & dix-sept cens Pfeautiers, ils s'affemblerent dans le Monastere de S. Alban, lieu : ordinaire des Conciles. La diversité des matieres qu'ils avoient à traiter, les engagea à se diviser en deux troupes; l'une, des Evêques, appliqués avec leurs Secretaires à lire l'Ecriture fainte, les Canons & les Ecrits des Peres ; l'autre, des Abbés avec des Moines choisis, qui lisoient la Regle de saint Benoît, & examinoient avec foin de quelle maniere on pourroit en rétablir l'observance. Ces conferences produisirent trente-un Canons ... dont voici la substance.

II. Chaque Evêque aura un recueil d'Homelies pour instruite Canons de Peuples sur les articles essentiels de la Foi Catholique, sur la Mayence. récompense éternelle des bons, sur la condamnation éternelle Can. 2, des méchans, fur la réfurrection future, fur le Jugement dernier, fur les œuvres par lesquelles on peut mériter la félicité, & celles qui en excluent; & les fera traduire en langue Romaine rustique & en Tudesque, asin que tous puissent les entendre. Le scrutin se sera avant le Baptême, & on suivra dans tous les Cin. 3. Diocèfes l'Ordre Romain pour l'administration de ce Sacrement, qui ne sera conferé qu'à Pâques & à la Pentecoste, hors le cas de nécessité. Ceux qui feront des conjurations contre le Can. s. Roi ou contre les Puissances Ecclésiastiques ou Séculieres, seront léparés de la communion & de la fociété des Catholiques. s'ils ne font pénitence de leur rebellion. Il en fera de même des usurpateurs des biens Ecclésiassiques ; on employera contre eux la protection du Roi, comme défenseur des biens de l'Eglise. Les Evêques auront le pouvoir de gouverner & de dispenser ces biens Can. 7. fuïvant les Canons, & lorfqu'ils auront besoin pour les fonctions de leur ministere, de celui des Laïcs, ceux-ci seur obéiront. Les Clercs qui lors de leur ordination ne possédoient rien , & qui pendant leur Episcopat, ou depuis qu'ils sont dans le Clergé, ont acheté des terres ou autres fonds en leur nom, les laisseront à l'Eglife; mais ils pourront disposer des biens qui leur auront été donnés ou qu'ils auront eus par succession de leurs parens. La Can, 10. dixme ayant été ordonnée de Dieu, se payera exactement; l'Evêque en fera, comme des oblations des Fideles & des revenus de l'Eglife, quatre parts; une pour lui, une pour les Clercs, la troisième pour les Pauvres, la quatriéme pour la Fabrique de l'Eglise. On ne dépouillera pas les anciennes Eglises de leurs Can. 12. terres & de leurs dixmes pour les donner à de nouveaux Oratoires, fans le confentement de l'Evêque & de son Concile. Défense, sous peine de déposition, à un Prêtre d'acheter une Egli- Can, 12, se, ou de donner de l'argent pour en chasser le Prêtre qui la possede légitimement, pour se l'approprier; & aux Clercs & aux Laïcs de donner une Eglise à un Prêtre, sans la permission & l'agrément de l'Evêque. C'est à lui à veiller sur la vie des Can. 13. Chanoines & des Moines, afin que, chacun d'eux vivant selon leur Regle, ils ne se mêlent en aucune maniere des affaires séculieres, & n'exercent aucun négoce. Le Concile spécifie les négoces qui leur font défendus, entr'autres de plaider dans les Plaids, si ce n'est pour la défense des veuves & des orphelins.

Kkkkii

Can. 14. Les Moines n'auront rien en propre, & ne se chargeront point de l'administration des Paroisses qu'avec le consentement de l'Evêuque; en ce cas ils rendront compte de leurs Eglises à l'Evêque Can. 15. ou à son Vicaire, & se trouveront au Synode. Il est désendu aux

Clercs de lâcher leurs cheveux.

Can. 16 III. Les Abbeffes dont les Monafteres font fitués dans les Villes , n'en fortiront point dans la permifinon de l'Evêque; elles pourvoiront tant aux befoins de leurs Religieufes , qu'aux entretiens des bâtimens. A l'égard des Religieufes , elles s'occuperon de la lecture , du chant des Pleaumes, de la priere, de la récitation des heures canoniques & de tous les exercices martes aux de de de leur de la Pour ampéher que le récite et outre de la contra del contra de la contra d

Ca. 17, 18. qués dans leur Regle. Pour empêcher que les riches n'opprileur de de leur Regle. Pour empêcher que les riches n'opprirent les pauvres, on prie le Roi d'en prende la défenfe, èt on défend à toutes fortes de perfonnes d'acheter rien d'eux, finon dans les Plaids publics ét en préfence de témoins de probité. Il

Cas, 20. étoit tourmé en usage de condamner les parricides à vivre errans parmi le monde, a où il arrivoit qu'ils se livroient à des excès de bouche & à d'autres défordres ; on ordonne qu'ils demeureront en un lleu pour faire une severe pénitence, & qu'ils ner Can, 13, 22, pouront plus porter les armes ni se remarier. Les pénitences 33, 14.

que le Concile impote aux fornicateurs, aux homicides volontaires ou involontaires & à d'autres crimes, font tirées de ceux d'Elvire, d'Ancyre, d'Agde & de quelques anciens Canons. Il Can. 15. déclare excommuniés ceux qui avoient tué des Prêtres, qui-

étant dégradés alloient par pénitence en divers pélérinages.

Can. 16. Les Prêtres qui affiferont les malades à l'article de la mort, les

feront confeller; mais fans leur impofer de pénitence, ils leurferont connoître celle qu'ils devroient faire: leurs amis y fuppléront par leurs prieres & par leurs aumônes. Si les malades guériffent, ils accompliront la pénitence qui leur aura été imppofée par le Confelleur. On donnera aux malades l'Ondtion faince

Cas. 17. & le Viatique. Ceux qui feront condannés à mort pour leurs crimes, pourtont recevoir la communion s'ils font vraiment pénitens, & s'ils ont confessé leurs péchés à Dieu; ils ne feront privés ni de la sépulture ni des prieres de l'Eglise après leur Car. 18. mort, ni de l'oblation du faint Sacrifice. Les incestieux incord

Ca...18, mort, an el robiation du faint socience ses included into rigibles feront chaffés de l'Eglife julqu'à ce qu'ils faifent pénitence; s'ils perféverent dans leurs défordres, après les monitions des Prêtres, on employera la force de la Puisfance (éculiere pour Les réprimer. Il y a deux Canons contre les mariages contractés:

dans les dégrés de parenté prohibés; le dernier veut que l'on-

Impose une pénitence publique pour les péchés publics, & une fecrette pour les péchés commis en secret; & qu'on fasse com- Can. 31. prendre aux Pénitens qu'ils doivent non-seulement s'abstenir du mal, mais encore faire le bien. Les Evêques envoyerent tous ces Reglemens à Louis de Baviere, en le priant d'employer son autorité pour les faire observer. Ils y joignirent une Lettre Synodale, où, entr'autres plaintes, ils en sont une du peu de respect que l'on avoit pour les lieux faints. Le Concile condamna une Annall Fuld. femme nommée Thiote, à être fouettée publiquement, pour tom. 8, Concil. avoir jetté le trouble dans le Diocèse de l'Evêque Salomon, & pag. 51, in not. ailleurs, en affurant que Dieu lui avoit révelé que la fin du monde devoit arriver la même année, c'est-à dire, en 847. C'étoit de sa part un artifice pour gagner de l'argent. En esset, plusieurs personnes de l'un & de l'autre sexe lui apportoient des présens, & se recommandoient à ses prieres. Interrogée comment elle s'en étoit avisée, elle répondit qu'un certain Prêtre luiavoit suggeré ce qu'elle disoit.

IV. Les Annalles de Fulde mettent au mois d'Octobre de l'année suivante 848 un autre Concile à Mayence, à l'occasion Mayence en de la doctrine de Gothescale sur les deux prédestinations inévi- 12; & Annall. tables; l'une, des bons à la vie; l'autre, des méchans à la more Fuldenf.adan. éternelle. Elle fut condamnée dans ce Concile. & il v fut résolu de renvoyer ce Moine à Hincmar, Archevêque de Reims, dans le Diocèse duquel il avoit recu l'Ordre de la Prêtrise. Rhaban envoya en mêmo-tems une Lettre synodale à Hincmar, où il expose que Gothescale dit, que la prédestination de Dieu est pour le mal, comme pour le bien; & qu'il y a des hommes en ce monde, qui , à cause de cette prédestination qui les contraint d'aller à la mort, ne peuvent se corriger de leur erreur & de leur péché. comme si Dieu les avoit sait incorrigibles dès le commencement. Hincmar (a) cite cette Lettre dans un de ses ouvrages, & le Libelle que Gothescale présenta à Rhaban dans ce Concile, qu'il appelle le Libelle de ses erreurs.

V. La même année 848 Nomenoy, Duc de Bretagne, Concile de pressé par les instances réitérées de saint Convoyon, Abbé de Bretagne en Redon, assembla les Evêques de la Bretagne, & avec eux les 848, Mabillplus habiles gens de la Province, pour réprimer les abus qui pag. 225, s'étoient glissés dans les Ordinations. La plûpart de ces Evêques,

<sup>(4)</sup> Hincmar , tom. 8 , Concil. pag. 52.

nommément Subfanne, Evêque de Vannes, étoient accufés de n'ordonner sans argent ni Prêtres, ni Diacres. Ils en furent convaincus. Mais s'étant élevé de grands débats dans cette Affemblée, on convint que deux d'entr'eux iroient à Rome, scavoir, Subfanne, & Felix Evêque de Quimper, & que l'on s'en rapporteroit au jugement du faint Siège. Le Duc Nomenoy engagea faint Convoyon à y aller avec eux, & le chargea de présens considérables pour l'Eglise de saint Pierre, & de demander au Pape Leon IV. le corps de quelqu'un des Papes Martyrs ses prédécesseurs. Leon allembla un Concile où il sit assister saint Convoyon. On y fit des reproches aux Evêques Bretons de ce qu'ils avoient reçu des présens pour les Ordinations. Comme ils s'en excuserent sur leur ignorance, le Pape, après avoir déclaré qu'il étoit défendu, fous peine de déposition, de rien prendre pour les Ordinations, les renvoya avec des Lettres aux Evêques de Bretagne, où il leur enjoignoit de juger les Evêques simoniaques, suivant la rigueur des Canons. Nomenoy mécontent de ce que le Pape ne les avoit pas jugés lui-même, tint une Affemblée au Monastere de Redon , où ayant fait venir Subsanne; Evêque de Vannes, Salacon, Evêque de Saint-Malo, Felix de Comouaille, & Liberat de Leon, il les obligea de renoncer à leurs Siéges, en quittant les verges & les anneaux qui étoient les marques de la dignité Episcopale, & sit ordonner quatre autres Evêques à leur place.

55 ; & Annal. Bertiniani, ad enn. 8.9.

VI. En 849 Hincmar de Reims fit comparoître le Moine Quiere) - Gothescale devant l'Assemblée que le Roi Charles tenoit à sur-One en Quiercy-fur-Oife. Il s'y trouva douze Evêques, entr'autres, Concil. pag. Venilon de Sens , Hincmar , Rothade de Soissons ; deux co-Evêques, Rigbold de Reims, & Wittao de Cambrai; Enée, Notaire du facré Palais, & depuis Evêque de Paris; trois Abbés, Paschase Ratbert de Corbie, Bavon d'Orbais, & Hilduin d'Hautvillers. Gothescale interrogé sur sa doctrine, sur jugé hérétique & incorrigible, & en conféquence déposé de l'Ordre de Prêtrise qu'il avoit reçu du co-Evêque Rigbold, fans l'agrément de Rothade de Soiffons, son Evêque; puis, à cause de son opiniatreté, & de la façon insolente dont il avoit parlé aux Evêques du Concile, on le condamna à être fustigé, suivant les Canons du Concile d'Agde & la Regle de S. Benoît, à une prison perpétuelle, & à jetter lui-même ses écrits au seu. La Sentence sut exécutée à la rigueur. Après avoir été fouetté publiquement en présence du Roi Charles, & après avoir brûlé lui-même ses écrits, il sut

renfermé dans l'Abbaye d'Hautvillers. On a mis à la fuite des actes de ce Concile quatre Canons, où la doctrine de la prédestination est expliquée; mais ils appartiennent au Concile qui se tint

encore à Quiercy en 853.

VII. Les quatre Evêques de Bretagne avertis du dessein que le Duc Nomenoy avoit les contraindre à quitter leurs Eve- Paris en 349, chés, s'étoient aussitôt pourvus à Rome par une Lettre adressée pag. 18. au Pape Leon IV. où ils lui demandoient de quelle peine on devoit user envers les Simoniaques, par qui ils devoient être jugés, & combien il falloit de témoins pour les condamner. Leur but dans cette consultation étoit de présenter la réponse du Pape au Duc de Bretagne, pour faire échouer ses desseins; mais evil. ed Epis-

Leon IV. cop. Britann.

elle n'arriva qu'après leur déposition. Ce Duc avoit aussi écrit à Leon IV. mais craignant que la réponfe à sa lettre ne sut pas selon ses désirs, ou plutôt fâché de ce que le Pape l'avoit adressée aux Evêques de France pour la lui envoyer, il refusa de la recevoir. Les Evéques de France assemblés au nombre de vingt-deux à Tours, ou à Paris, car on n'est pas d'accord sur le lieu, lui écrivirent une Lettre pleine de reproches & de menaces, où ils lui disoient : qu'encore qu'il portat le nom de Chrétien, il avoit ravagé les terres des Chrétiens, détruit une partie des Eglifes, & brûlé l'autre, avec les Reliques des Saints; détourné à fon usage le patrimoine des pauvres ; chassé de leurs Siéges des Eveques légitimes, & mis à leurs places des voleurs & des mercénaires. Ils lui reprochoient encore d'avoir méprifé le Vicaire de faint Pierre à qui Dieu a donné la primauté dans tout le monde, ea refusant non-seulement d'obéir à ses avertissemens. mais même de recevoir ses Lettres; d'avoir savorisé la révolte du Comte Lambert contre le Roi Charles, & de n'obsetver pas les bornes que les François avoient mises au commencement de leur Empire entr'eux & les Bretons. Ils le chargeoient d'avertir Lambert, que s'il ne rentroit au plutôt dans son devoir, ils l'altoient excommunier, & tous ceux de son parti; & le menaçoient luimême d'une mort procliaine, s'il ne se convertissoit. Néanmoins pour lui donner des marques de charité qu'on doit aux pécheurs, ils s'offroient, au cas qu'il rentrat en lui-même, mit fin à ses mauvaifes actions, & se convertit à Dieu, de lui servir de Médiateurs auprès du Roi, & d'engager ce Prince à le pourvoir lui & ses enfans. Mais le Duc ne tintaucun compte des menaces, ni des promesses des Evêques. La Chronique d'Angoulème marque Tom. 8, Conqu'il mourut en 850 frappé de Dieu par le ministère d'un Ange. cil. pag. 61:-

Ainsi il ne survêquit qu'un an à ce Concile, que l'on met ordinairement en 849. On croit que cette Lettre fut écrite par Loup de Ferrieres, Landran Archevêque de Tours, y est nommé le premier dans l'inscription. C'est ce qui a fait croire que ce Concile s'étoit tenu en cette Ville. Et ce qui le prouve encore, c'est que les affaires traitées dans la Lertre Proda'e étoient du ressort de la Métropole de Tours; mais la Chronique de Fontenelle le met à Paris.

Concile de nom. 8, Concil. pag. 61.

VIII. Il v en eut un à Pavie sur la fin de l'an 850, l'indiction Pavie en 850, quatorziéme étant commencée, fous Lothaire & Louis Auguste. Angilbert, Archevêque de Milan, y préfida avec Theodemar. Patriarche d'Aquilée, & Joseph, Evêque & Archichapelain de toute l'Eglise. Baronius dit qu'il y avoit à Ivrée en 844 & 853 un Evêque de ce nom. Ils firent vingt-cinq Canons, qui por-

Can. 1. tent, que l'Evêque aura dans sa chambre, & pour les services les plus secrets, des Prêtres & des Clercs de bonne réputation. qui le voyent continuellement veiller, prier, étudier l'Ecriture fainte, & qui foient les témoins & les imitateurs de fa fainte vie;

Can. . qu'il célébrera la Messe non-seulement les Dimanches & les Féres principales de l'année, mais tous les jours, s'il est possible. & priera en particulier pour lui , pour les autres Evêques , pour les Rois, pour tous les Pasteurs de l'Eglise, pour ceux qui se seront recommandés à ses prieres, & surtout pour les pauvres;

Con. 3. qu'il se contentera de repas moderés; qu'au lieu de presser ses Convives à manget & à boire, il leur donnera l'exemple de fobriété; qu'il n'y admettra point les spectacles ridicules, de fous, ni de bouffons, mais qu'on y verra des pelerins, des pauvres , & des infirmes; qu'on y lira l'Ecriture fainte , & qu'il entretiendra enfuite ses Convives de discours de piéré, afin qu'ils se réjouissent d'avoir reçu en même-tems une nourriture corpo-

Can. 4. relle & foirituelle; qu'il n'aimera ni les oiseaux, ni les chiens, ni les chevaux, ni les habits précieux, ni tout ce qui fent le faste & le luxe; qu'il sera simple & vrai dans ses discours, en employant ces façons de parler de l'Evangile : Cela est, ou cela n'est pas, ou celle-ci, Dieu le sçait, lorsqu'il est besoin d'assuter quél-

Cur. s. que chose; qu'il s'occupera sans cesse de la méditation des Écritures canoniques, & des dogmes de la Religion, pour en infruire les Prêtres & les auttes Clercs; qu'il prêchera aux peuples, felon leur portée, les Dimanches & les Fêtes; qu'il aura foin que les

Archiprêtres visitent tous les Chefs de familles, afin que ceux qui se trouveront coupables de péchés publics fassent pénitence publique,

publique; & que pour les péchés fecrets ils fe oanfeffent à ceux que lui ou fes Archiprêtres auront choifis; lefquels, en cas d difficulté, confulteront l'Evêque, & l'Evêque confultera fes Confreres voifins, ou le Métropolitain, ou même le Synode de la Province, I la difficulté le demande.

I X. Ensuite le Concile ordonne aux Prêtres de la Ville & de Con. 7: la Campagne de veiller fur les Pénitens, pour voir comment ils pratiquent l'abstinence qui leur est imposée; s'ils font des aumônes, ou d'autres bonnes œuvres pour l'expiation de leurs péchés, quelle eft leur contrition, quelles font leurs larmes, pour abréger, ou étendre le tems de leur pénitence; qu'à l'égard de la réconciliation, elle se fera, non par les Prêtres, mais par l'Evêque feul, suivant le prescrit des anciens Canons, si ce n'est qu'il y ait danger de mort, ou que l'Evêque soit absent, & que le Pénitent ait demandé avec piété d'être réconcilié. Les Prêtres avertiront les malades de demander le Sacrement recommandé par l'Apôtre faint Jacques, c'est-à-dire, l'Extrême-Onction; mais ils ne l'ac- Can. 1. corderont aux Pénitens qu'après qu'ils auront été réconciliés, & recu le Corps & le Sang du Seigneur. Si la qualité du malade l'exige, l'Evêque lui administrera lui-même l'Onction sainte. On renouvelle les anciens Canons qui défendent aux Pénitens de se Can. . marier pendant le cours de leur pénitence ; & parce qu'il arrivoit quelquefois que des parens refusoient de marier leurs filles, quoiqu'ils en eussent l'occasion, & que ces filles se livroient à l'impudicité dans la maison même paternelle, il est ordonné que si un pere ou une mere ont confenti à la corruption de leur fille, ils accompliront l'un & l'autre leur pénitence publique, avant qu'elle puisse être mariée. Les ravisseurs & leurs complices pour- Can. 190 ront recevoir la Communion à la mort, s'ils sont vraiment pénitens, & s'ils la demandent avec dévotion; mais jamais un ravifseur ne pourra épouser légitimement celle qu'il a enlevée. Pour éviter la fraude de ceux qui, ayant des terres en différens Diocè- Can, 11. ses, disoient à l'Evêque qui vouloit, à cause de quelque crime, les mettre en pénitence, qu'ils l'avoient déja reçue d'un autre; le Concile ordonne que c'est à l'Evêque du lieu où le crime a été commis à imposer la pénitence, & qu'il sera chargé d'écrire à tous les Evêques dans les Diocèfes desquels le coupable a des terres, de ne point l'admettre à leur communion, comme ayant été excommunié pour son crime. Or , tous ceux qui étoient Can. 13. privés de la Communion dufaint Autel, & foumis à la pénitence publique, ne pouvoient ni porter les armes, ni juger des causes, Tome XXII.

ni exercer aucune fonction publique, ni fetrouver dans les affemblées, ni faire des vifites. Néanmoins il leur étoit permis de vaquer à leurs affaires domeftiques, si ce n'est, comme il arrivoit fouvent, que touchés de l'énormité de leurs crimes, ils ne

pussent en prendre soin.

appelle moindres l'irres; & les autres Plebes, ou Baptimlaer; & veu que les premieres foient gouvernées par de fimples Prêtres; les fecondes par des Archiprétres, qui outre le foin de leurs Paroillés, devoient encore veiller fur les moindres Cures, & en rendre compte à l'Evêque. Il juge l'infpeêtion des Archiprêtres fi nécefaire, qu'encore que l'Evêque foit en état de prendre foin de ces Eglifes Baptifinales, en même-tems que de l'Eglife Matrice, ou Carhédrale, il doit néammoins fe contenere de veiller par lui-même fur celle-ci, afin de partager avec d'autres les fonctions & les charges de l'Epjifcopat. La plipart des Monafteres, tant d'hommes que femmes, avoient éré détruits, tant

620. 14 par les Evêques que par les Laics. Le Concile en ordonne la réparation, & premierement de ceva qui étoient fous la paifance des Evêques, enforre que pour le premier Synode il y en ait cinq de réablis. Il menace d'excommunication les Evêques négligens à cet égard. Les Hôpitaux feront gouvernés par ceux Cast. 15. que les Fondateurs auront délignés; & s'il arrive que leurs héria.

uers s'emparent des biens de la londation, on recourera à l'autorité de l'Empereur pour réprimer leur usurpation. Quant aux Can. 16. Monafleres de aux Hôpitaux mis par les Fondateurs sous la protection du sacré Palais, on se contente, pour empêcher les

Princes de contribuer à leur destruction, de leur représenter que si dans le siècle ils n'ont personne pour les juger, Dieu les jugera cen. 17. en l'autre. Les dixmes seront payées exactement, & l'Evêque en

Can. 17. en l'autre. Les dixmes feront payées exactement, & l'Evêque en fera la diffribution felon les Canons, & non felon favolonté. On Can. 18. ne fouffrira point de Clercs acéphales, c'est-à-dire, qui ne sont

fous la difeipline d'aucun Evêque; c'est pourquoi on avertira les Séculiers qui veulent que l'on célèbre la civins Mysteres dans leurs maisons, de ny employer que ceux qui auront été examinés par les Evêques, & qui auront des Lettres de recommandation de Contro ceux de qui its auront reçu les Ordres. Défense aux Laics, sous

peine d'excommunication, de charger des Prétres de la recette des deniers du file, des impôts, de leurs propres affaires, ou Can, ac, d'autres fonctions femblables; & de commettre les Juifs pour

juger des caufes criminelles entre les Chrétiens, & d'en exiger

des tributs. On ordonne aux usuriers de restituer ce qu'ils autont Can, 31, acquis par usure; & au cas qu'ils ne l'eussent pas fait de leur vivant, il est enjoint aux héritiers de faire cette restitution, du moins à moitié, & de racheter leurs péchés par les aumônes. Le Concile ne parle que de ce qui s'étoit fait jusqu'alors: mais il ajoute que si à l'avenir quelqu'un est convaincu de prêter à usure. s'il est Laïc, il sera excommunié; s'il est Prêtre, ou Clerc, & ne s'est point corrigé après avoir été averti par son Evêque, il sera prive de son grade. On implorera le secours de l'Empereur Can. 12: contre ceux qui, s'étant fait donner la tutelle des veuves & des orphelins, les oppriment, au lieu de les protéger. Les Evêques Can, 23. feront arrêter les Clercs & les Moines vagabonds qui sement des erreurs par-tout où ils passent, ou proposent des questions inutiles; ensuite il les fera conduire au Métropolitain pour être punis, comme perturbateurs de la paix de l'Eglise. Il restoit encore des femmes adonnées à la magie, & qui se servoient de cet art pour donner de l'amout, ou de la haine, & même pour faire mourir des hommes; les Evêques ordonnent d'en faire une recherche exacte, d'imposer une sévere pénitence à celles qui feront convaincues; mais au cas qu'elles fassent de dignes fruits de pénitence, ils permettent de les réconcilier seulement à la

XI. L'Empereur Louis qui éroit présent à ce Concile, y sit de l'Empereur un Capitulaire qui sur depuis consistent par Lothaire son pere Il Jouis. Bid. et composé de cinq articles, dont deux ont rapport aux matieres 194.7 e Ecclésaltiques. L'un ordonne aux Comtes & à tous les Ministres Gq. 1. publics, de veillet à la surcé des Peletins qui alloient à Rome faire leurs prieres. L'autre désend aux Présas qui alloient à la Cq. 4. Cout, de commettre des vexations envers leurs Hôtes, & de ne rien exige d'eux qu'en payant.



# **A:AAAAAAAAAAAAAAAAA**AAAA

### CHAPITRE XXXIII.

DES Conciles de Sens, de Benningdon, de Kingesburie, de Soissons, de Cordoue, de Mayence, de Quiercy, & de Verberie.

Concile de I. Sens en 8 co. tom. 3, Concil. pag. 72.

N ne connoît le Concile de Muritum, ou Moret en Gastinois dans la Province de Sens, que par l'inscription de la Lettre que (a) Loup de Ferrieres écrivit au nom de cette Assemblée à Ercanrade, Evêque de Paris. Cet Evêque n'ayant pu s'y trouver y envoya une personne de sa part. Loup ne dit rien des matieres qui y furent traitées. Il marque seulement que ce Concile fut tenu dans un tems de trouble, & qu'on eut bien de la peine d'obtenir du Roi la permission de l'assembler. Venilon, Archevêque de Sens, y présida. On met ce Concile vers l'an 850.

Concile de Benningdon en 850 , ibid. pag. 71 : & Spelman. tom. 1 , Cone. Britan. pag. 114.

Kingefburie

II. Il s'en tint un vers le même tems à Benningdon, fous le regne de Berthulphe, Roi des Merciens, dans lequel ce Prince, en confidération des dommages caufés par les Danois, & autres ennemis, au Monastere de Croyland, lui accorda plusieurs terres & plusieurs privileges mentionnés dans la Charte qui en fut dreffée, & confirmée l'année fuivante 851 dans le Concile de

Kingesburie.

Concile de III. On l'affembla le Vendredi de la femaine de Pâques. pour diverfes affaires du Royaume, L'Evêque de Cantorberi en 851, itid. pag. 74; & Spelman, ibid. fouscrivit le premier , ensuite l'Evêque de Londres, & cinq autres Evêques; puis les Abbés, & les Comtes. Le Roi Bertulplie fouscrivit le dernier.

P26. 344. Conci e de Soiffont en £51, mm. 8, Concil in Ap 1933.

I V. Pepin le jeune, neveu du Roi Charles, & sils de Pepin, Roi d'Aquitaine, entretenoit depuis longtems la révolte dans ce Royaume, lorsqu'il fut pris par Sanche, Comte de Gascogne, lend ce, & livré au Roi Charles, qui, par le conseil des Evêques & des Seigneurs, lui fit couper les cheveux, & le renferma dans le Monastere de faint Medard de Soissons en 851. Hincmar qualifie

<sup>(</sup>a) Lupus, Epil. 119.

ce conseil des Evêques, Sentence Synodale; ce qui fait voir qu'ils s'affemblerent pour décider de la maniere dont ce jeune Prince feroit puni. Mais . comme il avoit été fait Moine malgré lui, il fe fauva du Monastere en 8 c2, à l'aide de deux Moines, qui en conféquence furent chassés comme incorrigibles, suivant la Regle de faint Benoit, & dépofés de la Prétrife dans un autre

Concile qui se rint en la même Ville en 8 5 3.

V. Les Sarrafins, dont la domination s'étendoit en Asie, en Concile de Afrique, & en Furope, ayant choiti pour Capitale de leur 852, 1018, 8, Royaume la Ville de Cordoue en Espagne, y exciterent une Concil. pagviolente perfécution contre les Chrétiens. Ils sirent mourir plu- 76sieurs Moines & plusieurs Laïcs de l'un & de l'autre sexe, & mirent en prison l'Evêque de Cordoue, & quelques-autres, avec un grand nombre de Prêtres, parce qu'ils déteffoient la fecte de Mahomet, dont les Sarrasins suivoient la doctrine. De ces prisonniers, les uns souffrirent le martyre, d'autres surent délivrés, quelques uns apostasierent. Il y en eut de ces derniers qui conseillerent à Abderame, Roi de cette Nation, de convoquer un Concile de tous les Evêques de fon Royaume, & de les obliger à faire un décret qui défendit le marryre volontaire. Ce confeil fut d'autant plus de son goût, que le grand nombre de Chrétiens qui couroient d'eux-mêmes au martyre, lui faifoit appréhender une révolte. Il assembla donc à Cordone les Métropolitains de diverses Provinces, qui, après avoir conferé entr'eux déclarerent, que ceux qui n'auroient point été violentés par les fupplices pour renoncer la Foi, mais qui se seroient offerts d'euxmêmes à la persécution, ne seroient point mis au nombre des Martyrs. Ils en donnerent deux raisons. La premiere, que ces fortes de Martyrs ne faifoient point des miracles, comme en faisoient les anciens Martyrs. La seconde, que leurs corps étoient fujets à la corruption, comme le reste des hommes. Ce décret qui a fait donner à cette Assemblée le nom de Conciliabule, déplut extrêmement au Prêtre Euloge, l'un des Docteurs de l'Eglise de Cordoue, & qui avoit déja sousser la prison pour la Foi. Il fit même un éctit pour combattre cette décision, intitulé, Mémorial des Saints. Il en a été parlé en fon lieu. On y lit qu'Abderame étant monté sur une terrasse de son Palais, & voyant morial. 11 , les corps des Martyrs attachés à des pieux, commanda de les brûler; qu'aussitôt il perdit la parole, & mourut la nuit suivante.

Euleg. Me-

VI. Les annales de Fulde mettent en 852 un Concile à L III iii

Mayence en Mayence, composé des Evêques de France, de Baviere & de 852, tom. 8, Saxe, & convoqué par ordre de Louis de Baviere. Elles ajoucardi, pag. 77; & Annal. tent, que pendant que les Evêques traitoient entre eux des Fuld. ad ann. matieres Ecclesiastiques, ce Prince s'occupoit avec les Seigneurs de celles de l'Erat. Mais elles n'entrent là-deffus dans aucun détail. On rapporte à la même année le Concile de Sens . dans lequel Venilon qui en étoit Archevêque, fit confirmer le privilege qu'Aldric avoit accordé au Monastere de saint Remi-Il s'y trouva treize Evêques & deux Abbés.

VII. Au vingt-sixième d'Avril de l'année suivante 853 on

Soiffons en tint un Concile à Soiffons où se trouverent vingt-six Evêques, 873, tom. 8 Concil. peg. dont trois étoient Métropolitains, Hincmar, de Reims; Venilon, de Sens; & Amalric, de Tours, Richold, co-Evêque de Reims, y affifta aussi avec plusieurs Abbés, entr'autres, Loup de Ferrieres; Odon, de Corbie; & Bayon, d'Orbais, Le Roi Charles qui avoit permis cette assemblée, voulut y être présent. Nous n'en avons pas les actes entiers, mais seulement le précis de ce qui se passa dans les huit Seisions. On a mis en premier lieu les treize Canons ou Décrets du Concile, qui contiennent en abregé tout ce qui y fut reglé, foit par rapport aux personnes,

Can. 1. foit sur les matieres Ecclesiastiques. On y traita d'abord des Ordinations faites par Ebbon depuis qu'il avoit été déposé; on les déclara nulles, & on décida qu'ayant été légitimement dépofé, Hincmar avoit été ordonné légitimement à fa place. Enfuite

Can. 3. fur les remontrances qu'Heriman, Evêque de Nevers, étoit attaqué d'une maladie qui lui faifoit commettre beaucoup d'indécences & négliger le foin de fon Eglife, il fut ordonné que Venilon de Sens, fon Métropolitain, iroit à Nevers avec quelques autres Evêques pour régler les affaires de cette Eglife, & qu'il garderoit à Sens l'Evêque Heriman pendant l'Eté, saison la plus contraire à son mal, pour régler sa conduite autant que

cela se pourroit. Venilon faisoit difficulté d'ordonner Burchard, Evêque de Chartres, fur ce qu'il n'avoit pas une bonne réputation; mais il scavoit que le Roi Charles souhaitoit son Ordination. On prit le parti de demander à Burchard s'il ne connoissoit point en lui quelqu'irrégularité; & aux Clergé & Notables du Peuple de Chartres, s'ils n'avoient rien à lui reprocher. Ceux-ci lui rendirent un bon témoignage; & Burchard ayant déclaré qu'il étoit prêt à se justifier sur tout ce qu'on lui objecteroit , il sur ordonné que l'on envoyeroit des Commissaires sur les lieux pour examiner son élection, afin que sur le rapport qui en feroit

fait à Venilon, il l'ordonnât fans délai. Saint Aldric, Evêque du Mans , attaqué d'une paralysie , écrivit au Concile pout Cre. 6 s'excufer de n'v être point venu . & se recommander aux prieres des Evêques pendant sa vie, & après sa mort. Sa demande lui fut accordée, & l'Archevêque de Tours son Métropolitain fut chargé de l'aller voir & de faire dans l'Eglise du Mans tout ce qui seroit nécessaire. Rothade de Soissons sit amener au Concile par fon Archidiacre les deux Moines de faint Medard qui avoient aidé le jeune Pepin à fortir de l'endroit où il avoit été enfermé par ordre du Roi Charles. Ils furent déposés de la Prêtrife & relegués féparément en des Monasteres éloignés, afin que personne n'osat à l'avenir tenter quelque chose de semblable. s'il ne vouloit aussi subir la même peine. Le Roi Charles s'étant plaint au Synode d'un Diacre de l'Eglise de Reims, accusé Can. et d'avoir fait de fausses Lettres en son nom, il lui sut désendu de s'absenter du Diocèse, jusqu'à ce qu'il se sut justifié, ou qu'il ent fait fatisfaction.

VIII. Après avoir terminé ce qui regardoit les personnes, la Can, 70 Concile fit divers Réglemens concernans la discipline; scavoir, qu'on rétabliroit au plutôt le culte divin dans les Villes & Monasteres des deux sexes, & qu'à cet effet le Roi seroit prié d'envoyer des Commissaires qui avec l'Evêque Diocèsain examineroient l'état présent des lieux & réserroient au prochain Concile & à la puissance royale la correction des abus qu'ils n'auroient pu réprimer eux-mêmes ; que les Eglises qui avoient reçu Car. s. autrefois des immunités par la concession des Princes, ou des Fideles, en jouiroient toujours; que si l'on ne pouvoit rétablir Can. 9. les Eglifes dans leurs anciennes possessions, à cause de diverses nécessités, on leur rendroit du moins les noves & les dixmes ; qu'on ne tiendroit pas les plaids dans les lieux faints, ni les Cen ro. jours de Dimanches & de Fêtes; que les Evêques ne seroiene point empêchés de punir ceux qui ont fait quelque saute contre Can. 11. la discipline de l'Eglise, soit qu'ils soient libres ou sers; que les incestueux & autres coupables de semblables crimes , qui Can. 17. refuseroient d'être examinés par les Evêques, y seroient contraints par les Juges publics, afin que l'impunité des crimes ne fut pas une occasion d'en commettre ; & que l'on ne servie aucun échange des biens Ecclesiastiques sans le consentement du Roi.

IX. On a mis à la fuite de ces Canons des extraits de ce qui Actes de ce fe passa dans les huit Sessions de ce Concile, & le Capitulaire 84 (592).

qui y fut fait par le Roi Charles. Il contient douze article ; qui font autant d'inftructions pour les Commissaires qui devoient être envoyés partour pour visirer les Eglises & les Monasteres avec l'Evêque Diocélain, regler le nombre des Chanoines & des Moines, Jeur maniere de vivre, leur entretien, réparer les bâximens, & dresser un état des biens & des dégâts que les Nor-

mands y avoient caufés.

Concile de X. Le Roi Charles étant paffé de Soiffons à Quiercy fut Quiercy fut Oife avec quelques Evêques & quelques Abbés, y tint avec Concil. pag, eux un Concile, où il foufcrivit aux quatre articles dreffés par filmemar de Reims, contre la doctine de Gorhefecale. Le pre-

Minemar de Reims, contre la doctune de Gorhefeale. Le preCas. 1. mier potte, que Dieu par fa précience ayant choif de la maffe 
perdition ceux qu'il a prédeffinés par fa grace à la vie éternelle, il a laiffé les autres par le jugement de fa juftice dans 
cette maffe de perdition, connoilfant par fa préfeience qu'ils 
périroient; mais qu'il ne les a pas prédeffinés à périr, quoiqu'il 
leur air prédeffiné la peine éternelle, parce qu'il eff jufté ; qu'ainfi 
on ne doit reconnoitre qu'une feule prédeffination, qui appartient au don de la grace, ou à la rétribution de la juftice; que fi 
le genre humain est devenu maffe de perdirion, ceia ne vient 
point de Dieu, qui a fair l'homme droit & fans péché, lui a 
donné le libre arbitre, l'a placé dans le Paradis, & a voulu qu'il 
perféverât dans la juftice : mais de l'homme même, qui en usant 
mal de fon libre arbitre; le préché & est nombé. Il est dit dans 
mal de fon libre arbitre; a péché & est nombé. Il est dit dans 
mal de fon libre arbitre; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préché dans la juftice; mais de l'homme même, qui en usant 
mal de fon libre arbitre; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la juftice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la juftice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché & est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché de est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice; a péché de est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice est préchément de la justice; a péché de est nombé. Il est dit dans 
est préchément de la justice est préchément de la justice est préchément 
est préchément de la justice est préchément 
est préchément de la justice est préchément 
est préchément de la justice es la la justice est préchément

Can. ». le fecond, que nous avons perdu dans le premier homme la liberté, que nous avons récouvrée par Jefus-Chrift, & que comme nous avons le libre arbitre pour le bien, lorfqu'il est prévenu & aidé de la grace, nous l'avons pour le mal quand il est abandonné de la grace. Or il est libre, parce qu'il est délivré & Can. , guéri par la grace. On enseigne dans le troisseme, que Dieu

ca. 1, guern par la grace. On enteigne dans le trollieme, que Dieu veux que tous les hommes fans exception foient fauvés, quoi-que tous ne le foient pas; que c'eft par la grace du Sauveur que quelques-uns font fauvés, & par leur faute que quelques-uns périfient. Le quartiéme dit, que comme il n'y a point d'homme,

perment. Le quatteneus , qu'il n'y en aura point dont J. C. n'ait qu'il n'y en a point eu, qu'il n'y en aura point dont J. C. n'ait pris la nature ; il n'y en a point , n'y en a point eu, & n'y en aura point pour [equel il n'ait fouffert, quoique tous ne foient pas rachetés par ce myflere , ce n'est pas que le prix ne foit fussifiant , mais c'est par tapport aux Insideles & a ceux qui ne croyent pas de cette soi qui opere par la charité; parce que la médecine faluraire.

falutaire, composée de notre insirmité & de la vertu divine, est de soi capable de profiter à tous : mais elle ne guérit que ceux qui la prennent. Il est parlé de ce Concile dans les Annales de faint Bertin, fur l'an 853; & on y trouve en abregé ces quatre articles.

X I. Dom Martenne a donné avec quelques Opufcules de Autre Con-Florus, Diacre de l'Eglise de Lyon, les Actes d'un Concile cy, Martenn, tenu à Ouiercy, contre les erreurs attribuées à Amalaire, dont 10m. 9, ampl. la principale étoit, qu'il divifoit le Corps eucharistique de Je- c'élest. pagsus-Christ en trois corps différens. On s'est déja expliqué làdessus dans l'article d'Amalaire, & on l'a fait aussi dans celui

de Florus. XII. Le Roi Charles fit relire dans le Concile de Ver- Concile de berie, affemblé au mois d'Août de l'an 853, les Capitules 853, tom. 8, qu'il avoit fait publier dans celui de Soissons, & ils furent agréés Concil. pag. tous d'une voix: ce qui n'avoit rien de singulier, puisque les 99. Evêques de ces deux Conciles étoient presque tous les mêmes. Il sut encore question à Verberie des infirmités de l'Evêque de Nevers, nommé Heriman; & fur le témoignage qu'on rendit de sa guérison, il sut ordonné qu'on lui rendroit le gouvernement de son Eglise. Le même Concile désendit de donner à titre de précaire & de bénéfice le Monastere de saint Alexandre de Leberaw ou Lieure en Alface, à Conrad, parce qu'il avoit été donné à l'Abbaye de faint Denys par l'Abbé Fulrade, & que cette donation avoit été confirmée par le Pape Etienne, Leberaw est aujourd'hui uni à l'Eglise Primatiale de Nancy.

## 

## CHAPITRE XXXIV.

DES Conciles de Rome, de Constantinople, de Valence, & de Pavie.

E huitième de Décembre de l'an 853, le Pape Leon Concile de IV. tint un Concile à Rome dans l'Eglife de faint Rome en 853, Pierre, assisté de soixante-sept Evêques, entre lesquels il y en to n. 8, Concil. p:12. 101. avoit quatre envoyés par l'Empereur Lothaire. Jean, Archevêque de Ravenne, n'ayant pu s'y rendre, députa de sa part un Tome XXII. Mmmm

Diacre, nommé Paul, qui foufcrivil e premier de tous aprèl les Pape & l'Empereur Lothaire. Le Diacre Nicolas ouvrit le Concile par la lecture d'un difeours du Pape aux Evêques; ceux-ci lui répondirent par un autre difeours, qui fut lu par le Diacre Benoît. Enfeite on publia quarante-deux Canons, dont les trente-huit premiers font les mêmes qui avoient dép publiés par le Pape Eugene II. en 826. Le Concile y fin néanmoins quelques additions, qui ont été imprimées féparement dans l'édition Romaine de Luc Holfenius & dans les fuivantes; où l'onamis d'abord tous les Aêtes du Concile de l'an 826, puis ceux de 853, avec la remarque que les 39,40,41 & 44 Canons, font les 1,2,3 & quatriéme Canons dece dernier Concile. Il y eft

Es 1, 2, 3 & quatriéme Canons de ce dernier Concile. Il y est Canos de pour le conformer aux Décrets des Anciens , qui défendent d'ordonner pour une le glife un plus grand nombre de Clercsque les revenus & les oblations des Fideles ne peuvent en entretenir, on retranchera le nombre fuperste des Prétres qui fe trouvoient à Rome, ordonnés par les Evêques les plus voilins, & dont le tiers fuithfoir pour faire le fervice; que tous

con, 40. les Prêtres des Eglifes baptifinales, ou qui deffervent de fimples
Oratoires, viendront au Synode de leur Evêque Diocéfain,
foit qu'ils demeurent dans les Villes ou à la Campagne; que les

Com. 41. L'aïcs ne mettront point de Prêtres d'un autre Diocèfe dans les-Egliées de leur dépendance, fans le confentement de l'Evêque Diocèfain, fous peine d'excommunication contre les Laics, & de déposition contre les Prêtres. La même peine est ordonnée contre les Abbés & autres Partons Eccléitailiques; & on endonne pour raison, que les Prêtres ne peuvent être placés que par ceux qui ont droit de les ordonner & de les corriger. Le

Pag. 1300. Concile procéda ensuite contre Anastase, Prêtre de l'Eglise Romaine, & Cardinal du titre de faint Marcellin, qui ayant quitte Rome depuis cinq ans, avoit finé sa demeure à Aquilée. Le Pape, après l'avoir averti jusqu'à quatre sois de retourner à son Eglise, l'avoit excommuniée en deux Conciles pour sa désobéissance. Il l'anathématisa ensuite pour ne s'être point soumis à l'ordre que l'Empereur Loois lui avoit donné sur le même sujet; & voyant qu'il n'avoit point compara au Concile tenu le quinziéme de Novembre, quoique cité par trois Evêques, il le déposa dans celui du luiniéme de Décembre, après qu'on y eut s'ait aux Evêques le rapport de toute la procédure. La Sentence fut s'ouscrite par le Pape, l'Euspereur Lothaire, cinquantement l'évêques présents de l'évêques présens, suit Dévotes des Evêques absens, vings:

Prêtres & fix Diacres de l'Eglife Romaine. On y a joint toutes les autres Sentences rendues par le Pape Leon IV. contre le Cardinal Anafase, avec un Abregé des Canons de son Concile & de ceux qui surent faits par le Pape Eugene II. en 826.

II. Après la mort du Patriatche Methodius, on mit fur le Conflant no-Siege de Constantinople, vers le mois de Juin de l'an 847, ple en 854, Ignace, fils de l'Empereur Michel Rangabe, & de Procopia, 100m 8, Concil. fille de l'Empereur Nicephore. Prévoyant que Gregoire de p26. 133 6 Nice-Syracuse en Sicile, voudroit être présent à son ordination, cat tit, in vita les Evêques de Sicile étoient foumis au Patriarche de Constan- Ignatil. rinople depuis le regne de Leon l'Isaurien, il le fit avertir de ne point s'y trouver, à cause des crimes dont il étoit accusé. Il assembla ensuite un Concile à Constantinople, où Gregoire sut déposé de l'Episcopat. Ignace voulant faire consirmer la Sentence par Leon IV. lui envoya des Deputés à cet effet. Mais le Pape le refusa, jusqu'à ce qu'il eût oui l'Evêque Gregoire. Pendant cet intervalle Leon mourut; & l'affaire ayant été portée à Benoît III. son successeur, la déposition de Gregoire sut confirmée. Cet Evêque pour se vanger, fit tous ses efforts pour mettre Photius sur le Siége Patriarchal de Constantinople à la place d'Ignace; & il en vint à bout, comme on l'a dit en son lieu.

placed Ignace; se il en vint à bout, comme on l'a dit en son lieu.

III. Les quatre articles dresses par Hincmar dans le Concile Coesé'e de de Quiercy sur Oise en 853, déplurent au Clergé de l'Eglire de 855, man. 3;

Lyon. Remy, qui en étoit Archevêque, les résura par un Coméi. 1926.

écrit, où il foutient la double prédestination des élus & des ré- 13 to prouvés; & s'étant trouvé au Concile assemblé à Valence par ordre de l'Empereur Lothaire le huitieme de Janvier 855, il y établit cetre doctrine avec plusieurs autres Evêques, dont trois étoient Métropolitains ; sçavoir, Remy de Lyon, Agilmar de Vienne, & Roland d'Arles. On y examina d'abord l'affaire de l'Evêque de Valence, accusé de divers crimes; puis on fit vingt-trois Canons; les uns fur la doctrine, les autres fur la discipline de l'Eglise. Quant à la doctrine, les Evêques déclarent qu'ils s'en tiennent à l'Ecriture fainte, & à ceux qui l'ont Con, 1, clairement expliquée; à faint Cyprien, faint Hilaire, faint Ambroise, saint Jerôme, saint Augustin & aux autres Docteurs Catholiques; & qu'ils n'ont sur la préscience de Dieu, la prédestination & les autres questions qui scandalisent les Freres. d'autres sentimens que ceux qu'ils ont appris dans le sein de l'Eglife. Ils prouvent par l'autorité de l'Ecriture, que Dieu a connu Can. 57 de toute éternité les bonnes actions que les bons devoient faire,

Mmmmij

& les mauvaites des méchans; qu'il a prévu aufit que les bons le feroient par la grace, & qu'ils recevroient par la même grace la récompenfe éternelle; que les méchans le feroient par leur propre malice, & que par la juffice ils feroient condamnés à peine éternelle. D'où ils concluent que la préfeince de Dieunimpofe la néceffité à personne d'être méchans; & que fi le méchans font condamnés, ce n'est point par le préjugé de Dieunimpofe la néceffité à personne d'être méchans font condamnés, ce n'est point par le préjugé de Dieunimpor le méchans font condamnés, ce n'est point par le préjugé de Dieunimpor le méchans par le mérite de leur propre iniquités; que s'ils périsfent, ce n'est pas à cause qu'ils nont pôt étre bons, mais parce qu'ils nont pas voulu l'être, & qu'ils font demeurés dans la masse de perdition, ou par leurs péchés acules lou par l'originel. Ils confesient d'après s'aint Paul, dont ils cient les paroles, la prédesti-

Can. 3. fessent d'après saint Paul, dont ils citent les paroles, la prédessination des élus à la vie, & la prédestination des méchans à la mort; ce qu'ils expliquent en difant que dans le choix de ceux qui feront fauvés , la mifericorde de Dieu précede leur mérite ; & dans la condamnation de ceux qui periront, leur démérite précede le juste jugement de Dieu ; que Dieu n'a ordonné par sa prédestination que ce qu'il devoit faire par fa misericorde gratuite, ou par fon juste jugement; que dans les méchans il a seulement prévu la malice, parce qu'elle est d'eux, mais qu'il ne l'a pas prédestinée, parce qu'elle n'est pas de lui; qu'à l'égard de la peine qui doit suivre leurs mauvaises actions, Dieu l'a prévue, parce qu'il scait tout, & l'a prédestinée parce qu'il est juste. Ils ajoutent, que non-seulement ils ne croyent pas que quelques-uns foient par la puissance divine prédestinés au mal, comme s'ils ne pouvoient être autre chofe; mais qu'ils disent anathème avec le Concile d'Orange, à ceux qui croyent un si grand mal. Ils

Can. 4. défaprouvent la doètrine de ceux qui avoient depuis peu enfeigné dans leurs écrits, que le Sang de Jefus-Chrift a été répandu, même pour les imples qui font morts dans leur implété depuis le commencement du monde, jufqu'à la Palfion du Sauveur, June, 3, 14., 86 Quiennent que ce prix n'à été donné que pour ceux qui

Jen. 3, 14, & toutennent que ce prix na été donne que pour ceux qui croyent en lui , felon qu'il le dit lai-même en faint Jean. Ils rejettent les quaret articles d'Hincmar, & dix-neuf autres articles de Jean Scot, comme n'étant que des conclutions de fyllogifimes impertinens , plutôt que des propofitions de fui ; & demandent que les Auteurs de nouveautés foient réprimés.

Cem. 5. IV. Ensuite ils enseignent que l'on doit croire sermement que tous les Fideles baprisés sont véritablement lavés par le Sang de Jesus-Christ, parce qu'il n'y a rien dinutiel ni d'illussire dans les Saaremens de l'Eglise, & que tout y est vrai & essectif, que

néanmoins de cette multitude de Fideles & de rachetés, les uns font fauvés éternellement, parce qu'ils perséverent par la grace de Dieu dans leur rédemption; les autres ne parviennent point à la béatitude, parce qu'ils n'ont pas voulu demeurer dans le falut de la foi qu'ils ont reçue dès le commencement, ou qu'ils ont rendu inutile la grace de leur rédemption par leur mauvaise doctrine, ou par leur vie déreglée. Quant à la grace par laquelle feront fauvés les Fideles, & fans laquelle jamais la créature raisonnable n'a bien vécu; & à l'égard du libre arbitre affoibli dans le premier homme, & guéri par la grace de notre Seigneur, ils confessent d'une foi pleine & constante qu'ils croyent ce qu'ont enseigné les Peres par l'autorité de l'Ecriture, ce que le Concile d'Afrique, celui d'Orange & les Papes ont tenu. Ils rejettent avec mépris les questions indécentes proposées fur ces matieres par les Ecoffois, c'est-à-dire par Jean Scot, le regardant comme l'Auteur des troubles & des divisions qui regnoient dans l'Eglise.

V. Ils ordonnent que pour le maintien de la vigueur Ecclé- Cas. 7. fiastique, qui perd sa sorce dans des Evêques qui n'ont ni mœurs, ni sçavoir, le Prince sera supplié de laisser au Clergé & au Peuple la liberté des élections ; que les Evêques feront choisis dans le Clergé de la Cathédrale, ou dans le Diocèse; ou du moins dans le voifinage; & que si l'on prend pour Evêque un Clerc attaché au service du Prince, le Métropolitain s'informera exactement de sa vie & de sa doctrine, pour ne point ordonner un indigne; que ceux qui s'emparent des biens de l'E- Can. 8. glife, feront excommuniés, quoiqu'ils difent qu'ils leur ont été donnés par le Prince: que l'onufera de la même séverité envers les Can. 9. Laïcs qui manqueront de respect envers les Curés, ou qui s'empareront des biens des Paroiffes; que tous les Fideles payeront Can. 10. exactement la dixme de tout ce qu'ils possédent; que l'on abolira l'abus introduit dans les Tribunaux féculiers de faire préter Can. 11. ferment aux deux parties qui sont en procès, n'étant pas possible que l'une des deux ne foit parjure ; que celui qui aura tué ou Can, 12. chargé de plaies son adversaire en duel, sera soumis à la pénitence de l'homicide, & le mort privé des prieres & de la sépulture Ecclésiastique; que l'on suppliera l'Empereur de consirmer ce Décret, & d'abolir lui-même un si grand mal par des Loix publiques ; que pour maintenir la charité & l'unité entre les Can, 13. Evêques, ils se soutiendront l'un l'autre contre les rebelles à l'Eglife, afin de les obliger, fous peine d'excommunication, à Mmmm iii

Can. 16. se soumettre à la pénitence ; que chaque Evêque instruira ; ou par lui-même, ou par d'autres personnes capables les Peuples Can. 17. tant de la Ville que de la Campagne; qu'il fera la visite de son

Can. 18. Diocèfe sans être trop à charge; que l'on remettra sur pied les

Ecoles, où l'on apprendra les sciences, tant divines qu'humaines, Car. 19. & le chant Eccléliastique ; que les Métropolitains veilleront sur

la conduite de leurs Suffragans, & ceux-ci fur le Clergé de Can. 10. leur Diocèfe ; que l'on gardera foigneusement les ornemens des

Eglises, qu'on en fera usage suivant l'intention des donateurs, & qu'on ne les employera à rien qui foit contraire aux Canons;

Can. 21. que l'on ne fera point d'échange des biens de l'Eglise; & que fi l'on en fait, ce fera avec beaucoup de foin & d'exactitude. Le demier Canon menace d'excommunication quiconque continueroit à inquiéter l'Archidiacre de Vienne, soit dans sa perfonne, foit dans ses proches. Ce Concile est appellé le troisiéme de Valence. L'Empereur pour en confirmer les Décrets, emprunta l'Edit de Constantin, adressé à Ablavius, Préset du Prétoire.

F4g. 146.

VI. L'Empereur Louis, fils de Lothaire, voulant réformer tom. 8, Concil, plusieurs abus dans la discipline de l'Eglise, en demanda les moyens aux Evêques de Lombardie, qu'il avoit affemblés à Pavie au mois de Février de l'an 855. La réponse de ces Evêques contieut dix-neuf articles, dans lesquels ils se plaignent que quelques-uns de leurs confreres ne veilloient ni fur leur Clergé, ni sur leurs Peuples: ils demandent toutesois à l'Empereur de leur accorder du tems pour se corriger, voulant qu'en cas d'incorrigibilité ils foient punis severement. Ils déclarent enfuite qu'ils sont disposés à écouter toutes les plaintes qui pourroient être sormées contre des Evêques, soit par des Laïcs, foit par des Clercs, & de punir les délits d'une maniere convenable. Ils ajoutent qu'il étoit vrai que le ministere de la parole de Dieu étoit extrêmement négligé, autant par la faute des Evêques & des Prêtres, que du Peuple; mais aussi que quelques Laïcs, principalement les Seigneurs, qui devoient être les plus affidus aux inftructions qui se faisoient dans les grandes Eglifes , n'y venoient point , aimant mieux entendre l'office divin dans les Eglifes qui étoient proche de leurs maisons. Quelques-uns de ces Seigneurs recevoient même des Clercs sans la permission de leur Evêque, & faisoient célebrer la Messe par des Prêtres ordonnés en d'autres Diocèfes, ou dont l'ordination étoit douteuse. Il y avoit aussi des Laïcs qui sous prétexte qu'ils ay oient part à l'élection, traitoient leurs Archiprêtres avec hau-

teur; d'autres qui enlevoient les biens de l'Eglise; d'autres qui donnoient leurs dixmes aux Eglifes situées dans leurs tetres, ou aux Clercs qu'ils avoient à leur fervice, au lieu de les donner aux Eglifes où ils recevoient l'inftruction, le Baptême & les autres Sacremens. Les Evêques prient l'Empereur de réformer tous ces abus ; d'empêcher les mariages incestueux, & de faire observer les Capitulaires de ses prédécesseurs, sur le rétablisfement des Hópitaux & des Eglises, & l'observation de la Regle de faint Benoît dans les Monasteres d'hommes & de filles. Ils marquent en détail ce que les Archiprêtres devoient fournir à l'Evêque lors de la visite de son Diocèse.

VII. Tous ces articles ayant été communiqués à l'Empereur Pag. 149. Louis, il y fit une réponfe, dans laquelle il promet de maintenir les Eglifes dans la possession paisible de leurs biens & de leurs droits; & de faire observer les Capitulaires de ses prédécesseurs. Ce Prince en fit un dans le même Concile de Pavie, qui contient cinq articles, tous fur des matieres de police, excepté le premier, qui regle le tems auquel une veuve peut se remarier, ou

prendre le voile de la Religion.

## **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

#### CHAPITRE XXXV.

DES Conciles de Vinchestre, de Bonoil, de Quiercy. de Mayence, de Constantinople, de Metz, de Langres, de Savonieres, de Constantinople, de Sisteron.

I. THELULFE, Roi d'Ouessex en Anglererre, étant Concile de de retour du voyage qu'il avoit fait à Rome au com-855 , tom & ,. mencement de l'an 855, affembla au mois de Novembre de la Concil, pas. même année un Concile à Vinchestre dans l'Eglise de saint 2434 Pierre. Les deux Archevêques de Cantorberi & d'Yore y affifterent avec tous les Evêques d'Angleterre, plusieurs Abbés, Bowede, Roi de Mercie, Edmond, Roi d'Estrangle, & grand nombre de Seigneurs. Il y fut ordonné qu'à l'avenir la dixiéme partie de toutes les terres du Royaume d'Ouessex appartiendroit à l'Eglise, pour l'indemniser des pertes qu'elle avoit faites pendant la guerre, & des pillages des Barbares, c'est-à-dire des Normands. Le principal Auteur de ce Décret fut le Roi Ethe-

luse. Il offit lui-même sur l'Autel de faint Pierre la charte de cette donation, signée de sa main. Les Princes & Evêques préfens y souscrivirent, même des Abbesses; & les Evêques en ayant pris copie, la publierent dans leurs Diocèles. Elle portoit, que cette dixiéme partie qu'il donnoit à l'Eglise, seroit franche de toutes charges & de toutes servicudes séculieres.

Concile de Bonoil en 855.

II. La meme année 855, il y eut une assemblée d'Evêques en un lieu appellé Bonoil fur la Marne, près de Charenton; où entr'autres choses on traita des privileges de l'Abbaye de saint Calez dans le Diocèfe du Mans. Rainald qui en étoit Abbé. exposa au Concile ses sujets de plainte contre l'Evêque du Mans. Il vouloit s'affujettir ce Monastere, sans aucun égard aux privileges des Rois, qui avoient accordé aux Moines de faint Calez la liberté de choisir leur Abbé, suivant la Regle de saint Benoit dont ils faisoient profession. L'Abbé Rainald sut écouté, & les Evêques ordonnerent que son Monastere seroit maintenu dans la possession de ses droits ; sur quoi ils firent expédier des Lettres, aufquelles fouscrivirent quatre Métropolitains, vingt Evêques & treize Abbés. Elles font dattées du huit des Calendes de Septembre, la seiziéme année du regne du Roi Charles le Chauve, c'est-à-dire le 25 d'Août 855. Ce Prince confirma ces Lettres synodiques par un Diplôme du même jour & de la même année. On peut voir ces pieces dans l'appendice (a) du troisiéme tome des Annales Benedictines, par Dom Mabillon. Dom Martenne n'a rapporté que la Lettre synodique dans le quatriéme tome (b) de ses Anecdotes. Il remarque que Robert, successeur d'Aldric dans l'Evêché du Mans, méprisant les Décrets de ce Concile, se pourvut auprès du Pape Nicolas I. dont il étoit aimé; que ce Pape écrivit en conféquence au Roi Charles, aux Evêques de France & aux Moines de faint Calez des Lettres trèspressantes, qui apparemment occasionnerent l'examen des privileges de ce Monastere dans le Concile de Pistes. Mais l'examen fut favorable; on confirma ces privileges, & le Pape informé du vrai par le Roi Charles, les confirma lui-même par autorité Apostolique. La Lettre de Nicolas I. se trouve dans le troisiéme tome des Conciles de France, par le Pere Sirmond; celle des Evêques de Pistes, avec les Actes de leur Concile, dans le quatriéme tome (c) des Anecdotes de Dom Martenne. Ces

<sup>(</sup>a) Pag. 668, 669. (b) Pag. 59, 63, 64.

Actes sont datés de l'an 862. La Lettre est de la même année. On y exhorte Robert à laisser paisibles les Moines de faint Ca-

lez dans la jouissance de leurs privileges.

III. On continuoit en France les violences & les pillages. Charles le Chauve voulant y remedier, tint un Concile à Quiercy le 25 de Février de l'an 857, avec les Evêques & les Sei- Concil. pag. gneurs qui lui étoient demeurés fideles ; il y fut réfolu que cha- 146. que Evêque remontreroit aux Peuples par l'autorité de l'Ecriture & des Canons, la grandeur du péché de ceux qui pilloient ou prenoient de force le bien d'autrui, & quelle pénitence ils méritoient ; que les Comtes & les Envoyés du Prince feroient de semblables remontrances dans leurs départemens, en les appuyant de l'autorité des Loix & des Capitulaires, & en menacant de supplices ceux qui se trouveroient coupables. Il ne reste de ce Concile que la Lettre synodale écrite au nom du Roi Charles, & addressée aux Evêques & aux Comtes. Les Evêques y trouvoient une formule des remontrances qu'ils avoient à faire. L'autre partie qui regardoit les Comtes, n'a pas encore

été rendue publique. IV. Il se tint vers le même tems un Concile à Mayence, où l'on agita plusieurs questions touchant les droits de l'Eglise. Mayence en On y lut une Lettre de Gonthier, Evêque de Cologne, à l'E- Concil, pag. vegue Alfride, dans laquelle il faisoit la description d'une tem- 250. pête horrible arrivée à Cologne le 15 de Septembre de l'an 857. Pendant que le Peuple effrayé étoit en priere dans la Basilique de faint Pierre, & que l'on fonnoit les cloches, la foudre, en forme de dragon de seu, passa au travers de l'Eglise, & tua

Mayence en

plusieurs personnes. V. A Constantinople le Patriarche Ignace ne pouvant souffrit Conciliabu's le scandale que Bardas causoit, en entretenant publiquement pople en 958, fa, brû, après avoir chassé sa semme légitime, le retrancha de la 1:m. 8 Concil. communion. Bardas pour s'en venger, le sit chasser lui-même du pag. 651. Palais Patriarchal, & réléguer dans l'Islo de Terebinthe, & choisir à sa place l'Eunuque Photius, qui se sit ordonner pat Gregoire de Syracuse, déposé de l'Episcopat dans un Concile qu'Ignace avoit tenu dès l'an 854. L'ordination de Photius se sit le jour de Noël l'an 858. Quelque tems après il assembla un Concile dans l'Eglise des Apôtres, où, avec les Evêques de

son parti, il déposa Ignace, & lui dit anathême. VI. La même année 858, Louis de Germanie ayant pénétré Quiercy en en France, ordonna aux Eyêques de se rendre à Reims le 25 858, 10m, 8,

Tome XXII. Nnnn 654.

Concil. pay. de Novembre, pour avifer aux moyens de rétablir l'Eglife & l'Etat. Mais la plûpart des Evêques qui ne le reconnoissoient point pour leur Souverain, parce qu'ils vouloient demeurer fideles au Roi Charles, se contenterent de s'assembler à Quiercy, d'où ils écrivirent à Louis de Germanie une grande Lettre, au nom de tous les Evêques des Provinces de Reims & de Rouen. Venilon , Archevêque de Rouen , & Creanrad de Châlons .. en furent les porteurs. Nous en avons (a) donné ailleurs le contenu. Flodoard (b) dit que Louis de Germanie tint un Parlement à Reims & un Concile à Soissons.

Concile de Metz en 859 , som. 8, Concil. Pag. 868.

VII. Nous avons aussi rendu compte de ce qui se passa aus Concile de Metz, assemblé le 28 de Mai 859, du consentement: des Rois Charles le Chauve & de Lothaire son neven, pour moyenner la paix entre eux & Louis de Germanie. Les Evêques députés vers ce Prince de la part du Concile, étoient chargés d'une inftruction contenant douze articles, qui renfermoient les conditions aufquelles ils devoient l'abfoudre de l'excommunication qu'il avoit encourne par les excès commis dans le Royaume de France:

673.

VIII. Quelques jours avant certe Assemblée, c'est-à-dire le Langres en 19 d'Avril de la même année, il s'en étoit tenu une dans l'Ab-Concil. pag. baye des Saints Jumeaux, près de Langres, en présence dus Roi Charles le jeune, fils de l'Empereur Lothaire. Remi, Archevêque de Lyon & Agilmar de Vienne, y présiderent, assistés d'Ebbon de Grenoble, & de plusieurs autres Evêques. On y fitseize Canons, dont les six premiers sont les mênies que les sixde Valence sur la prédestination, si ce n'est que dans le quatriéme il n'est rien dit des quatre articles de Quiercy. Les Canons du Concile de Langres furent renouvellés dans celui de Savonieres, dont ils font partie dans la Collection générale des Conciles. Flodoard (c) en fait mention dans l'extrait d'une Lettre d'Hincmar à Charles le Chauve.

IX. Le Concile de Savonieres, près de Toul, se tint au

Savonieres en mois de Juin de la même année 859. Il étoit composé des Evê-Concil. pag. ques de douze Provinces des trois Royaumes, de Charles le: Chauve, de Lothaire & de Charles le jeune, ses neveux. Ces Cip. 1. trois Princes y affifterent. Le but de ce Concile fut de détruire

le Schifme qui s'étoit élevé depuis peu dans l'Eglife, d'en rétablir la discipline presque tombée, & de ramener à l'obéissance ceux qui avoient manqué de fi lelité envers leurs Souverains. A cet effet les Evêques obtintent la permission des trois Rois de Crp. se tenir des Conciles dans les tems prescrits par les Canons : ce qu'ils n'avoient pû faire pendant les troubles & les agitations de la guerre; car ces trois Princes étoient parfaitement d'accord à procurer le rétablissement de la Religion dans leurs Etats. On porta des plaintes au Concile fur l'ordination de trois Evêques, Cap. 3. Tortold de Bayeux, Anscaire de Langres, & Atton de Verdun; & on les accufa d'être parvenus à l'Episcopat par des voies illé- Cip. 44 gitimes. La cause de Tortold sut renvoyée à Venilon, Archevêque Co. s. de Sens, & à trois autres Evêques. Anscaire promit par des Députés de se désister ; surquoi le Concile lui prescrivit une formule d'un ferment, par lequel il demandroit pardon de fon entreprise & promettoit de ne rien tenter de semblable à l'avenir. A l'égard d'Atton, il fut ordonné qu'il comparoîtroit à un autre Cap. 7. Concile. On croit que comme il avoit fait profession de la vie monastique dans l'Abbaye de saint Germain d'Auxerre, il ne lui manquoit que le consentement de ses Superieurs pour l'Episcopat, qu'ils lui donnerent apparemment, puisque son ordination fut confirmée dans la fuite, & qu'il gouvernoit encore l'Evêché de Verdun en 867. Il y avoit au contraire un autre Evêque à Bayeux en 860. Ce qui prouve que Tortold en avoit été désetté.

X. Le Roi Charles le Chauve présenta une Requête contre Requête de Venilon, Archevêque de Sens, où il disoit, que malgré les Roi Charles. fermens de fidelité qu'il lui avoit faits en plus d'une occation , il clamat. pag. s'étoit joint contre lui à Louis de Germanie avec toutes ses for- 679. ces; qu'il s'étoit fait donner par ce Prince l'Abbaye de fainte Cap. 6. Colombe qui ne lui appartenoit pas; & que depuis que lui, Charles, avoit recouvré son Royaume, Venilon avoit continué dans sa révolte, en lui resusant les secours que l'Eglise de Sens lui devoit comme à son Souverain. Charles disoit dans la même Requête : lorsque Venilon me facra Roi dans l'Eglise de fainte Croix d'Orléans, qui est de sa Province, il me promit de ne me point déposer de la dignité Royale, au moins sans les Evêques qui m'avoient facré avec lui , & au jugement desquels je me suis foumis, comme je m'y foumets encore. Les Evêques, qui avoient sans doute eu part à la Requête de ce Prince, ordonnerent que Venilon seroit cité à certain terme; en conséquence Nannii

ils écrivirent une Lettre fynodique qu'ils lui addresserent, & dans laquelle, après lui avoir donné communication des plaintes du Roi & nommé les Evêques qu'il avoit choisis pour Jugest fçavoir, Remi de Lyon, Venilon de Rouen, Herard de Tours, & Rodolphe de Bourges; ils lui ordonnent de comparoître devant eux trente jours après la reception de cette Lettre, pour proposer ses désenses. Ils ajouterent à leur Lettre synodique des extraits des anciens Canons, touchant les principaux chefs d'accusations contenus dans la Requête du Roi Charles. Herard de Tours fut chargé par le Concile de porter cette Lettre à

Venilon & de lui faire la citation; mais ne l'ayant pû à cause Pag. 694. de maladie, il en donna la commission à Robert du Mans, son Suffragant, & écrivit en même tems à l'Archevêque de Sens, pour l'exhorter à se justifier & à satisfaire au Roi. Venilon suivant ce conseil, se réconcilia avec ce Prince; & par-là il évita

le jugement des Evêques:

XI. Le Concile de Savonieres écrivit aussi aux Evêques de Leures aux Bretons. Bretagne, pour les engager à se réunir en rentrant sous l'obéisfance de l'Archevêque de Tours leur Métropolitain. Il les

Pag. 695: chargea encore d'avertir Salomon, qui se disoit Souverain de la Bretagne, de tenir la foi qu'il avoit promise au Roi Charles, Nous avons cette Lettre & celle de la même Assemblée à neuf

Cap. 9. Seigneurs Bretons, les principaux d'entre ceux que l'Archevêque de Tours avoit excommuniés pour leurs crimes. Le Con-

Pag. 696. cile les exhorte à rentrer en eux-mêmes, leur donne jusqu'au prochain Synode pour se corriger, avec menace d'anathême s'ils perseverent dans leur endurcissement.

XII. On lut ensuite les Canons qui avoient été faits quelques Concile jours auparavant dans le Concile de Langres. Les six premiers Langres. font, comme on l'a déja dit, les mêmes que ceux du troisième

Can. 7. Concile de Valence. Il fut ordonné par le septiéme, que l'on prieroit les Princes de permettre la tenue des Conciles Provinciaux tous les ans, & une affemblée générale dans leur Palais tous les Can. 8. deux ans. Le huitième porte, que dans la promotion d'un Evê-

que on s'en rapportera au jugement des Métropolitains & des . Évêques voifins; & que le Peuple n'aura aucune part à l'élection. Can. s. Le neuviéme, que les Evêques Diocèlains visiteront exactement

les Communautés de Chanoines, de Moines & de Religieuses, pour voir si la Regle & les Statuts y sont observés. Le dixième . Can 10. que les Princes & les Evêques seront exhortés à établir des

Écoles publiques, tant des saintes Ecritutes que des Lettres.

hamaines, dans tous les lieux où il se trouvera des personnes capables de les enseigner, parce que la vraie intelligence des Ecritures étoit alors tellement déchue, qu'à peine en restoit-il quelque vestige. Il est dit dans les suivans, que les Eglises seront Can. 11. réparées ou rebâties par ceux qui en tirent les revenus; que l'on demandera aux Princes la permission à chaque Communauté Can. 12.-Religieuse ou Ecclésiastique, de se chosir un Chef de la même profession; que la distribution des biens consacrés à Dieu, se Can. 13. fera de facon que la neuviéme ou dixiéme partie en foit donnée aux Eglifes; que l'on rétablira les Hôpitaux fondés par les Can. 14.pieux Empereurs; & que les revenus en seront employés à la substentation des pauvres & des étrangers. On pria les trois Princes qui affistoient au Concile de faire examiner les causes Can. 154 des pauvres par des Ministres intégres; & de punir, suivant le pouvoir que Dieu leur en a donné, les adulteres, les ravisseurs, Can. 16. jusqu'à ce qu'ils se présentent d'eux-mêmes publiquement pour être jugés par les Prêtres, & foumis à la discipline Ecclésiastique.

XIII. Après qu'on eut achevé la lecture des Canons à Suire de Savonieres, quelques Evêques du parti d'Hincmar voulurent Savonieres, former quelque difficulté; mais on les arrêta; & il fut convenu que les articles contestés, c'étoient ceux qui regardoient la grace Co. 10: & la prédestination, seroient examinés au premier Concile qui Pag. 678. se tiendroit après le rétablissement de la paix. Ensuite les Eveques conjurerent le Roi Charles & Rodolphe Archevêque de Bourges, de maintenir en vigueur le privilege du Monastero Cp. 11.de saint Benoît, qu'ils avoient déja confirmé du consentement du Roi; & pour se donner des marques de charité avant leurféparation, ils convintent unanimement de dire chaque semaine, C10, 126 le jour de Mercredi, une Messe pour tous ceux qui avoientassisté au Concile ; & qu'au cas que quelqu'un d'eux vint à mourir, les furvivans célebreroient sept fois la Messe pour lui. & autant de fois les Vigiles; que chaque Prêtre, soit dans les Monasteres, soit à la Campagne, diroit trois Messes & troisfois les Vigiles; & qu'à cet effet on envoyeroit des Lettres circulaires pour donner avis de la mort. Les Abbés présens au Concile furent admis à cette société de prieres.

XIV. Photius voyant que l'exil d'Ignace n'empêchoit pas Contile der ceux de fon parti de lui demeuter fideles, perfuada l'Empereur Costlamino-Mitchel, par le ministere de Bardás, d'assembler un Concile on per en 899, "In obligeat les partisans d'Ignace de le constanner. Ceux qui 1724 6551."

Nnnn iii.

refuserent furent envoyés en prison & punis de diverses manieres. Le Synodique dit que ce Conciliabule, fut tenu à Blaquerne. Il en est parlé dans la Préface d'Anastase le Bibliothécaire . sur le quatriéme Concile général de Constantinople.

Concile de Sifteron en 859.

X V. Aurelien , Abbé d'Aifnai , & depuis Evêque de Lyon , après avoir rétabli le bon ordre dans son Monastere, pensa à en batir un nouveau: mais n'ayant pas de fonds en suffisance, il obtint de ses parens le terrein où il avoit dessein de le batir, & divers héritages qui en dépendoient. Il sit tout de concert avec Remi, Archevêque de Lyon, qui confirma cet établissement, comme étant dans fon Diocèfe. Il fut aussi consirmé par un Diplome du Roi Charles, & par un Décret du Concile de Sifteron, où dix Evêgues affisterent. Ce Monastere est connu sous le nom de Sessieu. Le Décret ou privilege des Evêques (a). est daté de l'an 859. Ils y rappellent les Actes de fondation & de confirmation, & déclarent que les biens donnés à ce Monaftere ne pourront être employés qu'à l'usage des Moines, & qu'ils ne pourront être inquiétés de personne dans le droit d'élire eux-mêmaleur Abbé. Ils prient les Evêques qui n'avoient point assisté au Concile de Sisteron, de souscrire à ce Dégret; & font la même priere aux Abbés absens.

d'Aix-la-Chapelle en 860, pag. 696.

XVI. Le Roi Lothaire avoit épousé en 856 Thietberge. fille du Comte Boson; mais il la quitta l'année suivante, & entom. 8, Concil. tretint plusieurs concubines. Pour donner quelque prétexte à la répudiation de cette Princesse, on répandit le bruit qu'elle avoit commis un inceste avec Hubert son frere. Au désaut de preuves, les Seigneurs Laics, de l'avis des Evêques, & du consentement du Roi, ordonnerent l'épreuve de l'eau bouillante. Elle réussie en faveur de Thietberge, & il fut décidé que Lothaire la reprendroit. Il la reprit, mais la mit presqu'aussitôt en prison. Et voulant lui faire avouer son inceste, il sit assembler un Concile à Aix-la-Chapelle le neuviéme de Janvier 860. Il instruisit les Evêques de ce qu'il sçavoit du crime de Thietberge, & lui députa quatre d'entr'eux pour sçavoir d'elle-même ce qui en étoit. Gonthier, Archevêque de Cologne, l'un des Députés, rapporta au Roi qu'elle avoit confessé son crime, & se reconnoilloit indigne d'être à l'avenir l'épouse de ce Prince; qu'elle demandoit même de se retirer pour faire pénitence. Adventius,

<sup>( 2 )</sup> Mabilion. lib. 35 , Annal, num. 65 ; & tom. 6 , Aftor. pag. 507.

Evêque de Metz, dit à Lothaire, qu'il ne lui étoit plus permis d'habiter avec Thietberge. Teutgaud de Treves, opina de même. Egil, Abbé de Prûm, ajouta, qu'elle n'avoit d'autre raison de demander à se retirer que pour vaquer à son falut. On eut soin de dresser un acte de toutes ces déclarations. Thierberge, obligée de comparoître dans une autre assemblée d'Evêques & de Seigneurs que le Roi Lothaire tint encore à Aix-la-Chapelle le quatrième de Février de la même année, déclara son crime & de vive voix, & par écrit, ajoutant qu'elle faisoit cette confession sans contrainte. & dans la vue de son salut. Les Eveques la conjurerent de ne pas se charger d'un crime dont elle ne sût point coupable; & voyant qu'elle demeuroit ferme dans sa confession, ils la condamnerent à faire pénitence publique. Thietberge fut donc renfermée dans un Monastere; mais ayant trouvé moyen d'en fortir, elle s'enfuit dans les Etats de Charles le Chauve, d'où elle envoya des Députés au Pape Nicolas I. pour fe plaindre du jugement des Evêques. Lothaire en envoya de fon côté avec une Lettre des Evêques de fon Royaume, où ils. exposoient ce qui s'étoit passé dans le Concile, priant le Pape de ne point se laisser prévenir contre Lothaire.

XVII. Le Concile convoqué à Coblents le cinquieme de Concile de Juin de l'an 860, eut pour but l'établissement d'une paix solide coblen s en entre les Rois Louis de Germanie, & Charles le Chauve fon Concil. pag. frere, & leurs trois neveux, Louis, Lorhaire & Charles. Treize 698. Evêques & trente-trois Seigneurs furent chargés de dresser le ferment que ces Princes devoient se faire mutuellement. Ils y: firent entrer deux articles remarquables, & qui étoient intéressans, tant pour le maintien de la discipline Ecclésiastique, que pour la tranquillité des Etats. Le premier porte, que s'il Pag. 699. arrive que quelqu'un étant excommunié, ou ayant commisun erime qui mérite l'excommunication, change de Royaume pour éviter la pénitence; ou qu'il emmene avec lui celle qu'il auraenlevée; ou dont il aura abusé, le Prince dans les Etats duquelle coupable se sera retiré, le contraindra de retourner à son Evêque, pour recevoir ou accomplir sa pénitence. Dans le fecond Réglement qui avoit déja été publié à Epernai en 845, il est dit, qu'aucun Evêque ne retranchera de la communion de l'Eglise un pécheur, sans lui avoir sait auparavant les monitions prescrites par l'Evangile, de se corriger & de faire pénitence; que dans le cas d'incorrigibilité, l'Evèque s'adressera au Roi & a ses Officiers, pour contraindre le pécheur à la correction &

à la pénitence; & que si ce moyen devient inutile, alors il le séparera de la communion Ecclésiastique. Il fut convenu par un troilième article, que ceux d'entre les perturbateurs publics qui reconnoîtroient de bonne foi leurs fautes, & reviendroient à l'Eglife, en obtiendroient le pardon, & feroient non-feulement rétablis dans la possession de leurs biens, mais qu'ils auroient encore part à la distribution que les Princes font des honneurs de leur Royaume.

pag. 701.

X VIII. Le vingt-deuxième d'Octobre de la même année Toufi en 260, 860, on assembla un Concile à Tousi dans le Diocése de Toul, où se trouverent des Evêques de douze, ou, selon d'autres, de quatorze Provinces; fçavoir, Befançon, Lyon, Treves, Reims, Vienne, Sens, Cologne, Bourges, Tours, Narbonne, Bourdeaux, Rouen, Arles & Mayence. Ces deux dernieres ne sont point nommées dans les actes imprimés du Concile, mais elles le sont dans quelques manuscrits. Ils étoient en tout cinquantefept Evêques. La raison de s'assembler fut d'arrêter le cours des crimes qui inondoient toutes les Provinces; les Loix divines & humaines y étoient généralement méprifées, & tous les Ordres de la Religion Chrétienne se ressentoient de la corruption des mœurs. On fit donc cinq Canons pour empêcher du moins que ce qui étoit encore fain , ne participat à la contagion. Le pre-Can I mier foumet à l'anathême & retranche de la communion du Corps & du Sang de Jefus-Christ, même à la mort, ceux qui s'emparent des biens de l'Eglife, qui les donnent, ou qui les reçoivent sans la permission de l'Evêque ; & ordonne que les coupables, lorfqu'ils demanderont la pénitence, restituent nonfeulement le principal, mais le triple, ou même le quadruple, fuivant la qualité de la personne & du dommage qu'ils auront

«Can. 2. causé à l'Eglise. Il est ordonné par le second d'ensermer dans des prisons, pour y faire pénitence toute leur vie, les Religieuses qui se seront abandonnées en secret, ou mariées publiquement; de même que les veuves qui vivent dans la débauche, ou qui prostituent leurs silles; & à l'égard des hommes qui leur auront fait violence, de les contraindre à faire pénitence par les censures Ecclésiastiques, soutenues de l'autorité des Princes & des Juges, lorsqu'ils en seront requis par l'Evêque. Le troisième Can. 3. est contre les juremens, les parjures, & les faux témoignages :

Les coupables subiront la rigueur des peines portées par les anciens Canons; on les chaffera de l'Eglife, & on ne récitera Cen 4 point leurs noms parmi les Fideles. Le quatriéme prive de l'affiftance

l'affiftance à l'ottice de la Messe, & de toute fociété chrétienne, ceux qui exercent des rapines, des meurtres, les incendiaires, ceux qui pillent les biens de l'Eglife, ou qui fe fouillent de crimes énormes d'impureté; & ordonne aux Evêques de s'écrire mutuellement touchant les excommuniés, afin que personne ne communique avec eux. Les Normands avoient pillé ou brûlé plufieurs Eglifes & plufieurs Monasteres, d'où les Clercs & les Moines en grand nombre avoient pris occasion de quitter leurs habits, & de vivre vagabonds & fans observer aucune regle; c'est pourquoi le cinquiéme Canon ordonne qu'ils se remettront Can. 5: fous la conduite & la discipline de leurs Evêques & de leurs Abbés. A ces Canons le Concile de Tousi ajouta une Lettre Syno- Pag. 707. dale, qui est de la facon d'Hincmar de Reims: Elle est adressée à tous ceux qui s'étoient emparés des biens de l'Eglise, & qui à cet égard passoient pour voleurs des pauvres, pour les instruire du tems & de la maniere dont on avoit confacté des biens à Dieu, & du danger qu'il y avoit de les usurper. Les Evêques reconnoissent dans la même Lettre la prédestination des Esûs; l'existence de la liberté dans l'homme après le péché d'Adam. & le besoin qu'elle a d'être guérie par la grace pour faire le bien; la volonté de Dieu pour le falut de tous les hommes, & la mort de Jesus-Christ pour tous ceux qui sont soumis à la mort. Telle fut la fin des disputes sur la prédestination. On traita dans le même Concile de l'affaire du Comte Raimond avec Estienne

fon gendre.

XIX. En 861 Photius fit affembler à Constantinople un · Concile de Concile dans l'Eglise des Apôtres. Il s'y trouva trois cens dix-Constantinohuit Evêques, y compris les Légats du Pape Nicolas I. C'étoient tom. 8, Concil. Rodoalde, Evêque de Porto, & Zacharie, Evêque d'Anagnia. Pag. 735. L'Empereur Michel y affifta avec tous les Magistrats & un Peuple nombreux. Ignace, qu'on avoit exprès rappellé de son exil, fut obligé de comparoître devant l'Assemblée. On produisit contre lui un grand nombre de témoins préparés depuis longtems; & les Evêques ayant fait lire le trentième Canon des Apôtres, qui ordonne de déposer & d'excommunier celui qui s'est servi de la Puissance séculiere pour se mettre en possession d'une Eglise, ils déciderent qu'ayant contrevenu à ce Canon, il devoit être déposé & dégradé. Ils prononcerent contre lui la Sentence de déposition. Niceras dit que les Légats du saint Invita Igne Siége refuserent longtems d'y souscrire; mais qu'intimidés par til. de grandes menaces, ils se rendirent. On en employa pour

Tome XXII.

0000

obliger Ignace à foufcrite à fa propre condamnation; mais il tint lerme, & Photius foufcrivit pour loi. L'Empereur & Photius n'avoient demandé des Légats au Pape (a), qu'en lui faifant entendre qu'il feroit question dans le Concile du culte des Images. On en traita donc dans une feconde séance, mais seulement pour la forme : car on se contenta de lire la Lettre du Pape à l'Empereur, en supprimant toutefois ce qui pouvoit paroitre favorable à l'agnace, & contraire à Photius.

Canons de ce Concile.

XX. L'inscription (b) de ce Concile porte, premier & fecond, ce qui vient de ce qu'il y eut un intervale entre les deux séances, & de ce qu'on tédigea séparément ce qui y avoit été fait contre Ignace, ce qui regardoit le culte des Images, & les réglements de discipline faits dans cette Assenbled. Ils sont au nombre de dis-sépt, & contiennent en substance que, pour employers.

Con. 1, pêcher à l'avenir que eeux qui báritont & doreront des Monafteres ne se disent les maitres des biens qu'ils auront donnés à cet esse, ils ne pourront en bâtir sans l'avis & l'agrément de l'Evéque, & que l'on tiendra un registre de ces biens dans l'Archive de l'Evéché; que les Evêques n'en fonderont point de nouveaux

de l'Evéché; que les Evêques n'en fonderont point de nouveaux can. 7: aux dépens de leurs Eglifes; qu'il ne fera permis à perfonne de Can. 2 8:1, prendre l'habit monaftique qu'en préfence du Supérieur, fous

"Jobelifance duquel il doir vivre, & après trois années d'épreuves, fi ce n'est qu'il y air de bonnes raitons d'abréget fon Noviciat; que l'on séparera les Abbés & Supérieurs des Monasteres, qu'in e veillent pas avec soin sur leurs Communautés que les Can, 1. Moines qui seront sortis de leurs Monasteres pour le returer dans

un autre, ou même dans des Mailons léculieres, ne pourronr y étre reçus, lous peine d'encourir eux, le ceux qui les recevronr, Con. 4. la peine d'excommunication; qu'i. fera toutefois au pouvoir de l'Euvêque de tirer un Moine de fon Monailere, pour en établir

un autre, ou pour l'avantage spirituel de quelque Maison, même Can. 6. séculière; que les Moines n'autont rien en propre; que les Minis-Can. 9. tres de l'Eglise n'ont d'autres moyens de corriger les pécheurs,

que les exhortations & les peines presertes par les Canons ; que Can, 10, les ornemens & les vases sacrés ne seront employés à aucun usage

profane; que les Prètres, les Diacres & aures Clercs ne pourront

Can. 11. exercer aucun Office de Magifirature. Il est défendu de célébrer Con. 11. la Messe dans des Oratoires domestiques, 8c d'y paptifer sans la

Can. 13. permidion de l'Evêque; de se séparer de sa communion, sous quelque prétexte que ce soit, jusqu'à ce qu'il soit jugé &

. (a) Nico. aus, epit. 10.

1 - (0, Tome 8, Come., co. 1512.

condamné par un Concile. Un Evêque ne doit pas non plus se Can. 142 séparer de la communion de son Métropolitain, ni refuser de prononcer fon nom dans les Mysteres, avant que le Synode ait pris connoitsance des fautes dont le Métropolitain est accusé. Il en est de même du Métropolitain, par rapport au Patriarche. Le Can, 15: Concile excepte le cas où les Prélats précheroient publiquement une héréfie condamnée par les SS. Peres, ou par les Conciles. Défense d'ordonner un Eveque dans une Eglise qui en a un, à moins qu'il n'ait renoncé volontairement à l'Épiscopat, ou qu'il ne se foit absenté pendant six mois, sans des raisons légitimes, comme feroit l'ordre du Roi, le fervice de fon Patriarche, ou quelque malaladie dangereuse. On désend aussi d'élever à l'Episcopat un Can. 174 Laic, ou un Moine, avant qu'il ait été éprouvé dans tous les dégrés du ministere Ecclésiastique. Comme cette défense regardoit Photius, on croit qu'il la restreignit en faisant ajouter que. comme il étoit néamoins arrivé quelquefois que des Moines, ou des Laïcs d'un mérite distingué, avoient été jugés aussitôt dignes de l'Episcopat, ces exemples ne tireroient point à conséquence pour l'avenir.

XXI. Les Habitans de Ravenne ayant formé leurs plaintes à Nicolas I. contre Jean leur Evêque, le Pape l'appella trois toms, Contil fois par Lettres au Concile qu'il tenoit à Rome en 861. Jean ne pig. 157 & voulut point y venir: on l'excommunia. Quelque tems après 736. il vint à Rome avec des Députés qu'il avoit obtenus de l'Empereur Louis. Le Pape reprit les Députés d'avoir communiqué avec un excommunié, & manda à l'Archevêque Jean de se trouver au Concile le premier de Novembre pour rendre compte de sa conduite. Il refusa, & sortit de Rome. Nicolas I. aux instances des Senateurs de Ravenne, alla sur les lieux pour s'instruire par lui-même. Jean ne l'y attendit pas, mais se retira à Pavie auprès de l'Empereur. Le Pape fit donc un Décret par lequel il rendit aux Parties plaignantes les biens que Jean leur avoir enlevés. Convaincu dans la fuite d'avoir conspiré contre l'autorité du faint Siege, il fut déposé dans un Concile que le même Pape tint à Rome en 864.

XXII. On produit une Lettre fynodique d'un Concile Concile de tenu dans le Diocèse de Sens en 862, au sujet d'Heriman, tom, 8, Concil, attaqué d'une maladie qui lui troubloit tellement l'esprit qu'il in faifoit des actions indécentes, & le rendoit incapable des fonc- Fag. 1934. tions de son ministere. Il étoit Evêque de Nevers, & on pensoit à le déposer; mais les Evêques du Concile voulurent auparavant

O o o o ii

confulter le faint Siege. Le Pape Nicolas ne décida rien là-deffuiz, ant parce que la Lettre fynodique ne spécifioit aucun fait, que parce qu'il ne s'éroit prélenté personne pour la défensé d'Heriman. On rapporte au même Concile le fragment d'une Lettre du même Pape, où il dit, que celui-la ne peue être regardé comme médiareur équitable qui juge les Procès sans avoir oût les Parties; qu'ainsi le Prêtre qui avoit été excommunié, apparemment, sans avoir oût entendu, pouvoit librement en appeller

au Siege Apollolique.

Concilecte XXIII. La même année 862 le Roi Charles le Chauve
Pième & de tint avec les Evêques de quatre Provinces un Concile à Piêtes,
sociolome no 863, 10m, 8, où il publia un Capitulaire contre les pillards, avec ordre aux
Concil. page. Evêques d'impofer des pénitences convenables à ceux qui fe
736 6 1936, trouveroient coupables; & aux Commiffaires du Roi de les

punir suivant la rigueur des Loix. Ce fix dans ce Concile que Rothade de Soissons se plaignit de la Sentence rendue contre lui l'année précedente par Hincmar de Reims son Métropolitain. L'Archevêque, au contraire, en demanda la confirmation. Rothade en appella au fainr Siege, & tout le Concile défera à l'appel. Le Concile où Hinemar priva Rothade de la Communion Episcopale, fut tenu à faint Crépin de Soissons en 861. Il s'en tint un autre l'année suivante dans l'Eglise de faint Medard, où Rothade, malgré fon appel, fut jugé, déposé de l'Episcopat, & mis ensuite en prison dans un Monastere. Aussitôt on élut un Evêque de Soissons à sa place. Il se tint la même année un autre Concile en cette Ville, à l'occasion du mariage entre le Comte Baudouin & Judith fille du Roi-Charles, & veuve d'Edilulfe, Roi des Anglois. Baudouin avoit enlevé Judith; ainsi son mariage étant contre les Loix, les Evêgues assemblés à Soissons l'excommunierent, de même que Judith qui avoit confenti à l'enlevement. Le Roi sit scavoir au Pape Nicolas I. ce qui s'étoit passé en ce Concile; et le Pape répondit, qu'il ne toucheroit point à la Sentence rendue contre Baudouin & Judith, dont il déteffoit la conduite.

Corrie de XXIV. Il affembla lui-même un Concile à Rome en 862, Rome us 860 où il condamna ceux qui renouvelloient l'héréie de Valentin, 1978, als de Manés, d'Appollinaire & d'Euriches, d'ifant que la Divinité 738, avoit foutfert en Jeffaschrift, contre la doctrine expreffe du Frince des Pafleurs qui nous enfeigne, que Jefus-Chrift n'a

Prince des Passeurs qui nous enseigne, que Jesus-Christ n'a. sousseur que dans sa chair. Pour consirmer cette doctrine, le Concule sit deux Canons, dont le premier porte, que Jesus-

Christ, Dieu & Fils de Dieu, n'a soussert la mort que dans sa chair, la Divinité étant demeurée impassible; & le second prononce l'anathême contre tous ceux qui enseignent une doctrine contraire. X X V. Le Roi Lothaire pensant toujours à faire déclarer

nul foit mariage avec Thietberge, fit affembler un Concile à pelle en 861, Aix-la-Chapelle le 28 d'Avril 862. Il en prit pour prétexte les tom. 8, Concil. besoins de l'Eglise; mais son divorce en étoit le vrai motif. Pag. 739. Huit Evêques y affisterent. Gonthier de Cologne, dont le Roi témoignoit avoir dessein d'épouser la nièce ; Theurgaud , de Treves; Adventius, de Meiz; Atton, de Verdun; Arnoul, de Toul ; Francon , de Tongres ; Hangaire , d'Utrecht ; & Ratold , de Strasbourg. Lothaire leur presenta sa Requête, reconnoissant leur dignité superieure à la sienne, & les pria de décider sur le parti qu'il avoit à prendre, tant pour expier les fautes qu'il avoit faites depuis que , suivant leurs avis , il s'étoit féparé de Thietberge, que pour proceder à un autre mariage. Deux Evêques futent chargés d'examiner le fond de la question , qui étoit de scavoir, si un homme ayant quitté sa femme peut en épouser une autre du vivant de la premiere. Ils opinerent que, selon l'Evangile, un mari ne peut quitter sa semme que pour cause d'adultere, & que l'ayant quittée dans ce cas, il ne peut en épouser une autre, sans tomber lui-même dans l'adultere; que dans le fait présent il n'y avoit point de raison à Lothaire de répudier Thietberge, parce que le crime qu'on lui imputoit avoit été commis avant son mariage avec le Roi;

que ce mariage ne pouvoit non plus être cassé par raison d'inceste, puisque Lothaire & Thietberge n'étoient point parens. D'où ils conclurent que le mariage devoit subsiller. Sans s'arrêter à l'avis des deux Evêques, qui étoit conforme aux regles de l'Eglife, le Concile déclara nul le mariage de Lothaire avec Thietberge, & permit à ce Prince d'en contracter un nouveau : ces Evêques se sondoient sur le quatrième Canon (a) du

mettent un inceste seront excommuniés tant qu'ils demeureront

Canon n'avoit point trait à la question. Le passage qu'ils citerent

Concile de Lerida en (24, où il est dit, que ceux qui com- Pag. 743.

dans ce mariage illicite. Mais ils ne faifoient pas attention que Thietberge n'avoit jamais épousé Hubert son frere; qu'ainsi ce Peg. 756-

(a) C'est le meme que le 6s du Concile d'Agde.

Occo iii

fous le nom de faint Ambroise, ne leur étoit pas plus favorable ? Il porte que la nécessité de garder la continence après la séparation pour cause d'adultere n'est pas réciproque, & ne regarde point le mari, mais la femme. Ce paffage, comme on le voit, Suppose clairement une séparation pour cause d'adultere commis pendant le mariage; ce qui ne pouvoit s'appliquer à Thietberge. En conséquence du Jugement de ce Concile, le Roi Lothaire époufa folemnellement Valdrade & la fit couronner Reine.

754.

X X V I. Ce mariage déplut au Roi Charles le Chauve . Sablonieresen mécontent d'ailleurs de Lothaire à cause de la protection qu'il 861, tom. 8, donnoit à Ingeltrude, femme de Boson, & de la retraite qu'il accordoit à Judith fa fille , enlevée par le Comte Baudouin. Louis de Germanie voulant rétablir la paix entre le Roi Charles & Lothaire, les engagea à se trouver à Sablonieres dans le Diocèse de Toul. Charles, avant de s'y rendre, donna à Louis un Mémoire contenant ses griefs contre Lothaire, marquant en même-tems qu'il ne vouloit point communiquer avec lui, que préalablement il ne promît de le soumettre au Jugement du Pape & des Evêques: Lothaire l'ayant promis, ces deux Princes se virent & s'embrasserent à Sablonieres , le troisième de Novembre 862. Il s'y trouva huit Evêques, dont quatre étoient venus avec le Roi Charles, & quatre avec le Roi Lothaire. Ils furent les entremetteurs de la paix.

Concile de Rome en86 . tom. 8. Concil. pag. 187.

X X V I I. Plusieurs personnes, qui fuyoient la persécution de Photius, étant venues à Rome, y publierent que les Légats du Pape à Constantinople, Rodoalde & Zacharie, avoient concouru à la condamnation du Patriarche Ignace. Nicolas I. voulant effacer cette tache de l'Eglife Romaine, affembla un Concile au commencement de l'an 863, où on lut d'abord les Actes de celui de Constantinople & les Lettres de l'Empereur Michel que le Sécretaire Leon avoit apportées. Enfuite on fit comparoître le Legat Zacharie, qui ayant avoué qu'il avoit confenti à la déposition d'Ignace, & communiqué avec Photius, fut déposé de l'Episcopar & excommunié. On ne put proceder contre Rodoalde, parce qu'il étoit absent. Sa cause fut renvoyée au Jugement d'un autre Concile. Celle de Photius Cap. 1. fut examinée; & sur les preuves qu'il étoit passé de la Milice séculiere à l'Episcopat ; qu'il avoit du vivant d'Ignace , Patriarche de Constantinople, usurpé ce Siege; qu'il avoit ofé déposer & anathématiser Ignace; corrompre les Legats du faint Siege; releguer les Evêques qui ne vouloient point communi-

ouer avec lui , & ne ceffoit de perfécuter l'Eglife , il fut privé de tout honneur Sacerdotal & de toute fonction Clericale, avec menace de n'être jamais admis à la communion de l'Eglife. & du Corps & du Sang de Jesus-Christ, sinon à la mort, au cas qu'il empêchât Ignace de gouverner paisiblement son Eglise. On interdit pareillement toute fonction sacerdotale à Gregoire Cap. s. de Syracuse, Ordinareur de Photius, & à tous ceux que l'hotius avoit ordonnés. A l'égard d'Ignace, on déclara qu'il n'avoit Cap. 3. iamais été déposé ; & il fut ordonné que les Evêques & les C27, 4. Clercs exilés ou déposés depuis l'expussion de ce l'atriarche feroient rétablis dans leurs Sieges & dans leurs fonctions, sous peine d'anathême à ceux qui s'y opposeroient. Le Concile Cap. 5. ajouta, que s'ils étoient accufés de quelque crime, on commenceroit par les rétablir; qu'enfuite ils feroient jugés, mais seulement par le faint Siege. Enfin on confirma par un Décret la Cap. 6. tradition touchant le culte des Images, & on prononça anatheme contre Jean, autrefois Patriarche de Constantinople, & ses Sectateurs qui s'étoient déclarés contre le culte des

Images. NAXVIII. Enfuite du Concile d'Aix-la Chapelle, le Roi Concile de Metzen 865, Lothaire & Thierberge, envoyerent chacun de leur côté des tom.8, Concil. Députés au Pape Nicolas, Lothaire pour faire confirmer son p.g. 764. mariage avec Valdrade; Thierberge, pour s'en plaindre. Le Pape voulant que l'affaire fut discutée en présence de ses Legats . ordonna la tenue d'un Concile à Metz, où ils feroient presens. Il avoit d'abord été indiqué pour le fecond de Février 863 : on le remit au quinziéme de Mars, & ne se tint toutesois qu'à la mi-Juin. Il y eut de l'affectation dans ces délais; & la suite sit voir que ce n'étoit que pour donner à Lothaire le loifir de corrompre les Legats. C'étoient Rodoalde, Evêque de Porto. le même qui avoit été envoyé à Conflantinople ; & Jean, Evêque de Ficocle, ou Cervia, dans la Romagne. Il ne le trouva au Concile de Metz que des Evêques du Royaume de Lothaire; tout s'y passa au gré de ce Prince. Les Legats gagnés par ses liberalités, ne montrerent point les Lettres qu'ils avoient ordre de la part du Pape de rendre anx Evêques lorfqu'ils feroient affemblés, & ne fuivirent en rien les intructions que Nicolas I. leur avoit données. Ils fouscriviren lavec les a tres Evê jues l'ade d'approbation du divorce de Thietherge, & du mariage avec Valdrade; mais pour faire voir qu'ils n'avoient pas été inutile: au Concile, ils confeillerent au Roi d'envoyer.

à Rome avec cet Acte, Gonthier de Cologne, & Teutgaud de Treves, pour demander la confirmation du Pape. Il est remarqué qu'un des Evêques ajouta à sa souscription, que l'acte du Concile n'auroit lieu que jusqu'à l'examen du Pape; mais que Gonthier prit un canif & effaça ces mots.

XXIX. Les Legats avant d'aller à Metz avoient été trou-Senlis en 863 ver Charles le Chauve à Soissons. Pendant leur séjour en cette som. 8, Concil. Ville, le Peuple leur demanda avec de grandes instances le rétablissement de Rothade leur Evêque. Cet empressement du Peuple occasionna, comme l'on croit, la tenue d'un Concile près de Senlis. Les Evêques écrivirent au Pape Nicolas I. pour le prier de confirmer la déposition de Rothade, dont ils lui envoyerent les actes par Odon, Evêque de Beauvais. Ils le prioient auffi de confirmer les privileges de leurs Eglifes, & de convoquer un Concile de toutes les Provinces pour le Jugement de l'affaire de Lothaire & de ses femmes.

pag. 139. Concile d'Aquitaine en 863 , tom. 8, Concil. pag \$937.

X X X. On met vers le même tems un Concile dans la grande Armenie , dans lequel on condamna les erreurs de Nestorius, d'Eutyches, de Dioscore, & de leurs Sectateurs. Armen. 10m. On y fit quinze Canons, qui ont été publiés avec les actes du 1, part. 2, Concile par Clement Galanus, en Armenien & en Latin.

X X X I. Raimond, Comte de Toulouse, avoit porté ses plaintes au Concile de Tousi en 860 contre Estienne son gendre . de ce qu'il ne vouloit point habiter avec sa femme. Mais le Concile après avoir pris quelque connoissance de l'affaire, ne jugea point à propos de la décider, parce que toutes les Parties întéressées n'étoient point presentes. Elle sut renvoyée à un Concile qui devoit se tenir en Aquitaine, avec ordre à Estienne d'y amener la fille du Comte Raimond, sa femme, afin qu'elle s y fût interrogée. On se plaignoit encore qu'Estienne avoit chassé du Siege Episcopal de Clermont Sigon, & mis à sa place Adon. Le Concile se tint en présence des Legats du Pape Nicolas I. Sigon fut rétabli dans fon Siege, comme on le voit par le troisième Concile de Soissons en 866, où il souscrivit avec les autres Evêques; mais on ne sçait ce.qui arriva du mariage d'Estienne avec la fille du Comte Raimond, s'il fut déclaré nul, ou légitime.

Concile de Verberie en \$63 , ton: 8 , nal. Bertin, ad ann. 863.

X X X I I. Le Roi Charles le Chauve fit tenir le vingt-cinquiéme d'Octobre de l'an 863 un Concile dans fon Palais de Concil. pag. Verberie, où il sut décidé que l'Abbaye de saint Calez, que 1938; & An- l'Evêque du Mans prétendoit lui appartenit, resteroit sous la Jurifdiction

Jurifdiction des Moines. Ce Prince réfolut dans la même affemblée d'envoyer Rothade à Rome, felon l'ordre qu'il en avoit reçu du Pape. Il y reçut auffi en ses bonnes graces sa fille Judith & le Comte Baudouin; & quelque tems après étant à Auxerre, il l'eur permit de célèber folemnellement leur mariaçe.

XXXIII. Cependant le Pape Nicolas I. informé de la pré- Concile de varication de fes Legats dans le Concile de Metz, auquel ils Rome en864, avoient préfidé, en convoqua un à Rome fur la fin de l'an 863, pug. 765. ou au commencement de 864, dans le Palais de Latran. Theutgaud & Gonthier y présenterent les Actes des Conciles de Metz & d'Aix-h-Chapelle; mais ils contenoient des propositions si honteuses & si inouies, que ces Prélats furent condamnés fur leur propre confession. Le Décret de condamnation est renfermé dans une Lettre que le Pape écrivit à tous les Evêques de Gaule, d'Italie & de Germanie, & divisé en cinq articles. Dans le premier le Concile de Rome casse celui de Metz du Cin. 1; mois de Juin de l'an 863 qu'il compare au brigandage d'Ephese. Il déclare dans le fecond Theutgaud de Treves, & Gonthier de Con. 2. Cologne, dépouillés de toute puissance Episcopale, avec défense de faire aucune fonction de leur digniré, sous peine de n'êtte jamais rétabli. Le troisième dépose les Evêques leurs Can. 3. complices, en leur promettant toutefois de les rétablir s'ils reconnoissent leur faute. On anathématife dans le quatriéme Ingeltrude, fille du Comte Mattefride, & femme de Boson, qu'elle avoit quitté depuis environ sept ans ; mais on lui offre le pardon si elle retourne avec son mari, ou vient à Rome demander l'absolution de ses fautes. Le cinquiéme prononce anathême Can. y. contre tous ceux qui méprisent les Décrets du Siege Apostolique touchant la Foi catholique, la discipline Ecclesiastique, & la correction des mœurs. Il n'est rien dit des deux Legats, parce Pag. 189. que Rodoalde troublé par le reproche de sa conscience, s'étoit enfui avant la tenue du Concile; & on ne vouloit point le con-

XXIV. Il revint à Rome avec l'Empereur Louis dans le tems que le Pape Nicolas l. étoit retiré & comme affiegé à de l'action l'etre par fes Ennemis. Cette circonflance fit differer la pris 350 et tenue du Concile où on devoit le juger; & le Pape ayant appris qu'il penfoit encore à s'enfuir, jul ift feavoir qu'il povoit dementer à Rome en fureté; que s'il en fortoir, il feroit dès le moment dépofé & excommunic. Rodoalde ne laiffa pas d'en factir; & avant enlevé de fon Eglife ce qu'il put, il fe retira en

Tome XXII.

damner fans l'avoir entendu.

Pppp

d'autres Provinces. Le Pape affembla un Concile nombreux dans l'Eglife de Latran, où il le dépofa & l'excommunia, le menaçant d'anathême, s'il communiquoit jamais avec Photius, ouprenoit parti contre Ignace.

X X X V. Je ne fçai s'il faut diffinguer ce Concile de celui-Rome en 865, qui rétablit Rothade dans le Siege de Soissons. Le Roi Charles F4g. 784, 785, après bien des délais l'avoit envoyé à Rome, accompagné de Robert, Evêque du Mans, avec des Lettres pour le Pape, Rothade y arriva fur la fin d'Avril 864. Six mois s'étant écoulés fans que personne se présentat pour l'accuser, il donna au Pape une Requête en plaintes contre les vexations qu'on lui avoit fait fouffrir, demandant que le faint Siege prononçât fur fon appel. Le Pape avoit indiqué un Concile pour le commencement de-Novembre, où l'on devoit traiter non-seulement de cette affaire, mais aussi de celle du Roi Lothaire, du Patriarche Ignace, &c. confirmer la déposition de Theutgaud de Treves, & de Gonthier deCologne.CesdeuxEvêques se rendirent à Rome pour le tems du Concile, & ils furent les feuls d'en-deça les Alpes. Les autres Evêques des Gaules, de Germanie & de la Belgique s'excuserent

d'aller à Rome sous divers prétextes. La veille de Noël 864, le Pag. 789. Pape étant monté sur l'ambon dans l'Eglise de sainte Marie majeure, où il officioit, expliqua publiquement l'affaire de Rothade, & conclut de l'avis de toute l'assemblée à lui rendre ses ornemens Pontificaux. Rothade les prit, & s'en revétit en protessant qu'il seroit toujours prêt à répondre à ses Accusateurs. Le Pape attendit toutefois jusqu'au 21 de Janvier, & voyant que personne ne se présentoit pour accuser Rothade, il recut de lui un libelle contenant sa justification, le lut publiquement; puis ayant lû aussi la formule de son rétablissement, on l'admit à célebrer folemnellement la Messe dans l'Eglise de Constantia. Le lendemain le Concile s'étant affemblé, Rothade se justifia, & fut encore rétabli dans son premier état. Après quoi le Pape le renvoya à Soissons, avec Arsenne, Evêque d'Orta en Toscane, chargé de faire exécuter son rétablissement, & d'obliger Lothaire à quitter Valdrade. Theutgaud & Gonthier qui étoient venus à Rome dans l'esperance de se faire rétablir, s'en retournerent sans avoir rien obtenu.

XXXVI. La déposition de Wulfade & des autres Clercs Soiffens en ordonnés par Ebbon , Archevêque de Reims, donna occasion au 866, 1071.8, Concile qui se tint à Soissons en 866. Le Pape Nicolas, à qui Concil. Pag. l'on porta des plaintes sur cette affaire, ayant lù les Acles du

Concile tenu en la même Ville en 853, trouva que ces Clercs in'avoient pas été régulierement dépolés. C'est pourquoi il écrivit dans le commencement du mois d'Avril à Hincmar & à plusieurs autres Evêques de France , d'appeller Wulfade & les autres Clercs ordonnés par Ebbon; d'examiner ensemble à l'amiable s'ils avoient été justement déposés, de lui envoyer les Actes du Concile qu'ils tiendroient à cet effet, & de ne point maltrafter ces Clercs pour s'être pourvus devant le faint Siege. Le Concile fe tint à Soissons le 18 d'Août 866. Il s'y trouva trente-cinq Evêgues, du nombre desquels étoit Rothade rétabli l'année précedente. Le Roi Charles y affifta, & il en avoit une raison particuliere, qui étoit le rérablissement de Wulfade, qu'il venoit de faire élire Evêque de Bourges , à la place de Rodolphe mort le 20 Juin de la même année. L'Archevêgue Hincmar présenta au Concile quatre Mémoires, dont le premier contenoit ce qui s'étoit passé dans la déposition de Wulfade & des autres Clercs ordonnés par Ebbon. Il y disoit, que puisque le Pape Nicolas vouloit qu'on jugeât de nouveau cette affaire, il consentoit à tout ce que l'on ordonneroit, pour conserver l'unité. Le second étoit touchant la déposition d'Ebbon, qu'Hincmar prétendoit avoir été faite canoniquement. Cela fut confirmé par les actes d'un Concile de Bourges & par divers monumens que quelques autres Evêques produifirent. Dans le troisiéme, Hinemar faifoit voir, que par indulgence & par l'autorité du Pape on pouvoit rétablir Wulfade & les autres Clercs , sans que cela put tirer à conséquence pour l'avenir. On n'acheva point la lecture du quatriéme Mémoire, parce que l'Archevêque de Reims s'y déclaroit trop fortement contre Wulfade. Le Concile fuivit le tempéramment proposé dans le troisiéme Mémoire, & on usa d'indulgence envers Wulfade & les autres Clercs , à l'imitation de ce qui s'étoit passé au Concile de Nicée, où l'on recut ceux que Melece avoit ordonnés; en foumettant le tout au Jugement du Pape. Les Evêques du Concile lui rendirent compte par une Lettre fynodale, datée du vingt-cinq Août, de ce qu'ils avoient fait. Ils en joignirent une seconde où ils se plaignoient de l'indocilité des Bretons qui depuis vingt ans refusoient de reconnoître la Métropole de Tours, & de venir aux Synodes Nationaux des Gaules; ce qui avoit produit chez eux un grand relâchement dans la discipline.

XXXVII. Nous avons parlé ailleurs du prétendu Concile Confinntinocumenique que Photius fit tenir à Constantinople en 866, où ple en 866; Ppppij

Epift. \$383.

Metrophanes. après avoir fait faire le procès au Pape Nicolas I. il le déposa-Pour soutenir un procedé si témeraire, il sit reconnoître dans le même Concile, Louis qui regnoit en Italie, pour Empereur, & sa semme Ingeltrude pour Imperatrice; en quoi il contrevenoit aux usages des Grecs qui réservoient à leur Souverain seul le titre d'Empereur, ne donnant à celui des François que la qualité de Roi. Il lit plus, il envoya à Louis les actes de son Concile. avec des Lettres flatteuses pour Ingeltrude qu'il prioit d'engager l'Empereur son époux à chasser de Rome Nicolas I. comme :

Troyes \$67.

condamné par un Concile général. XXXVIII. Les mêmes Evêques qui s'étoient trouvés au Concile de Soissons, reçurent ordre du Pape Nicolas I. de s'affembler de nouveau ; mais ils en avoient eux-mêmes plufieurs . raisons. On continuoit à piller les Eglises, à attaquer la réputation des Evêques, à opprimer les Peuples. Tous ces maux avoient leur source dans la rareté des Conciles ; & dans la perfuasion que la tenue d'un Concile général pourroit y apporter des remedes, les Evêques des Etats de Charles le Chauve & de Lothaire, inviterent ceux du Royaume de Louis de Germanie de se rendre à Troyes vers le vingt-cinq d'Octobre 867. Cette invitation se sit de l'agrément de Charles & de Lothaire . & Adventius, Evêque de Metz, fut député vers Louis de Germanie pour avoir fon confentement; mais elle fut fans succès. Le Concile se tint au jour marqué, & il n'y eut que vingt Evêques, tous des Royaumes de Charles & de Lothaire, y compris six Archevêques; Hincmar, de Reims; Herard, de Tours ; Venilon , de Rouen ; Frotaire , de Bourdeaux ; Egilon ; de Sens, & Wulfade, de Bourges. Quelques Evêques agiterent d'abord certaines questions qui avoient pour but d'examiner de nouveau la canonicité de l'élection d'Hincmar, & de la dépossition d'Ebbon; mais Hincmar se désendit de saçon, qu'il sur convenu à la pluralité des voix , qu'on se contenteroit de dresser une relation exacte de ce qui s'étoit passé au sujet d'Ebbon & des Clercs qu'il avoit ordonnés, & qu'on en enverroit copie au Pape, comme il l'avoit demandé. Cette relation commence à la déposition de Louis le Débonnaire en 833, & finit au Concile indiqué à Treves en 845 par le Pape Sergius à la demande de l'Empereur Lothaire. Les Evêques terminent leur Lettre synodale en priant le Pape Nicolas I. de ne point toucher à ce qui avoit été reglé par les prédécesseurs ; de ne pas permettre qu'à. l'avenir aucun Evêque soit déposé sans la participation du faint

intéressé. Actard, Eveque de Nantes, sur le porteur de cette Lettre. XXXIX. Photius, après avoir déposé dans son Concilia-bule de l'an 866, le Pape Nicolas I. en rendit publics les tome enses, tome 8, Concil. actes. Comme ils étoient extrêmement offensans pour le faint pag. 941 to Siege & celui qui l'occupoit alors, le Patriarche Ignace les 1341.

envoya à Rome. Adrien II. croyant qu'il étoit de son devoir de vanger l'honneur de son prédécesseur & de l'Eglise Romaine. affembla un Concile en 868, où de l'avis des Evêques il frappa. jusqu'à trois fois Photius d'anathême, & condamna au seu ces actes, comme remplis d'erreurs & de mensonges. Il ordonna la même chose pour tous les écrits que Photius avoit publiés contre le faint Siege, de même que ceux qui avoient été composés par · ordre de l'Empereur Michel, & condamna les deux Conventicules qu'ils avoient affemblés contre le Patriarche Ignace. Mais à la priere des Evêques il pardonna aux Complices de-Photius, pourvir qu'ils condamnassent eux-mêmes de vive voix & par écrit ce qu'ils avoient fait avec lui. Il ajouta, qu'il ne refuseroit pas même la communion laique à Photius s'il vouloit condamner les actes de fon Conciliabule. Adrien II. dit, enparlant de la témerité que Photius avoit eue de condamner le l'ape Nicolas I que le Pape juge tous les Evêques, mais qu'on ne lit point que personne l'ait jugé ; qu'il est vrai que les Orientaux dirent anathême à Honorius après sa mort, mais que c'étoit à cause qu'on l'avoit accusé d'héresie, la seule raison pour laquelle il est permis aux inferieurs de résister à leurs Superieurs; & que toutefcis aucun, ni Patriarche, ni Evêque n'auroit été en droitde prononcer contre ce Pape, si l'autorité du saint Siege n'eût précedé. Trente Evêques souscrivirent à ce Concile, neuf Prêtres & cinq Diacres. Quand il fut fini, on mit à la porte fur Par. 880. les dégrés de l'Eglife de faint Pierre les actes du Conciliabule de Photius; on les foula aux pieds, ensuite on les jetta au seu.

XL. Au mois de Décembre de la même année 868, les Concile de Quiercy en Députés du Clergé & du Peuple de Châlons-fur-Marne vinrent Rosercy en 868, rm. 8, trouver Hincmar de Roims pour le prier de leur donner pour Coral. pag. Evêque à la place d'Erchanfade mort depuis peu, Wilsebert, 1939. Prêtre du Diocèse de Tours, qu'ils avoient élà canoniquement. comme l'acte d'élection en faifoit foi. Il fe tint la-deffus un Concile à Quiercy, où avec les Evêques de la Province de Reims se trouverent Venilon, Archevêque de Rouen; Herard,

de Tours; & Egilon, de Sens. Comme ils ne connoissoient point Willebert, ils l'interrogerent sur le lieu de sa naissance, fur sa condition, sur ses études, sur ses qualités. Il répondit qu'il étoit né dans le Territoire de Tours, de condition libre ; qu'il avoit fait ses études en cette Ville ; qu'il avoit recu les Ordres jusqu'au Diaconat, d'Herard son Evêque; qu'avec des Lettres dimifforiales de sa part il avoit été promû au Sacerdoce par Erpüin, Evêque de Senlis, & enfuite attaché au service du Palais. Ceux qui l'avoient connu à la Courrendirent témoignage à sa probité. On lui sit lire un chapitre du Pastoral de saint Gregoire & les Canons qui regardent les devoirs de celui qui doit être ordonné Evêque; & après qu'il eut affuré qu'il les entendoit & qu'il vouloit bien s'y conformer, il fit à haute voix fa profession de soi devant l'assemblée; il la souscrivit de sa propre main. Sur cela on marqua le jour de fon facre, & ce fut Hincmar qui en fit la cérémonie.

Concile des pag. 1941.

XLI. Hugues de Flavigny met au commencement du Pon-Eveques de tificat d'Adrien II. c'est-à-dire, en 868, un Concile des Evêques de Gaule & de Bourgogne. Il ne dit point en quel lieu ils s'aftom. 8, Concil. semblerent, mais seulement qu'ils y répondirent à deux Lettres de ce Pape, dont l'une leur étoit adressée; l'autre au Duc Gerard. Adrien défendoit dans toutes les deux d'ordonner aucun Evêque que de l'agrément de l'Empereur Louis, & ceux là seulement à qui il auroit donné l'Evêché. Les Evêques du Concile lui écrivirent sur cela, qu'ils observeroient inviolablement les décrets des faints Peres, & qu'ils confacreroient les Evêques, suivant le prescrit des Canons.

\$68 , tom. 8 , 942.

X L I I. La discipline Ecclésiastique avoit souffert en Ger-Vormes en manie, comme ailleurs, de grands affoibliffemens. Ce fut une raison aux Evêques de s'affembler à Vormes le seiziéme de Mai 863. Le Roi Louis qui avoit permis cette Assemblée, voulut y affifter. Les Prélats la commencerent par une longue profession de foi, où ils s'expliquent très-clairement sur tous les articles contenus dans le Symbole, en particulier sur la Trinité, reconnoissant qu'encore qu'il y ait en Dieu trois Personnes distinguées l'une de l'autre en vertu de leur relation mutuelle, il n'y a tourefois qu'une feule nature, une substance, une même divinité; d'où vient que ces trois Personnes sont éternelles. Ils reconnoissent aussi que le Saint-Esprit procede du Pere & du Fils, & que le Fils seul s'est incarné pour la rédemption du genre humain. On compte quatre-vingt Canons de ce Concile; mais dans les

meilleurs exemplaires il ne s'en trouve que quarante-quatre. En effet, ceux qui fuivent le quarante-quatriéme, ne font que tépéter, pour la plupart, ce qui est dit dans les précédens, & fouvent en mêmes termes. Voici les plus remarquables.

XLIII. L'Evêque invité à confacter une nouvelle Eglise Canons de ne doit point exiger un présent de celui qui la sait bâtir, ou du Can. 3, Fondateur, mais il peut recevoir ce qui lui sera offert. Il n'en doit point confacrer que le Fondateur n'ait doté l'Eglise par un acte autentique, afin qu'elle soit pourvue de luminaires, & des fonds nécessaires à la subsistance des Ministres. On n'offrira Can. 4. dans le Sacrifice de l'Autel que du pain & du vin mélé d'eau. En quelques Eglises les Prêtres conferoient le Baptême par une Can. 5. simple immersion; en d'autres, ils plongeoient trois sois. Il est ordonné qu'on suivra l'usage de l'Eglise Romaine, où le Baptême se donne par une triple immersion, en signe des trois jours que Jesus-Christ demeura dans le tombeau. Les Evêques, les Prê. Can. 9. tres, les Diacres, & même les Sous-Diacres, seront obligés à la continence, fous peine d'être privés de l'honneur de la Cléricature. Dans le cas où l'on ignoreroit l'auteur d'un vol commis Can. 10 & dans le Monastere, l'Abbé, ou quelqu'un par son ordre, célé-15. brera la Messe en présence de la Communauté, & tous les Freres, pour se laver de l'accusation du vol, recevront le Corps & le Sang de Jesus Christ. Désense aux Evêques, aux Prêtres & aux Diacres de nourrir des chiens & des oiseaux pour s'en servir à la chasse. Il ne sera point permis aux enfans des deux Can, 220 freres, offerts à Dieu par leurs pere & mere, d'en fortir, lorsqu'ils seront parvenus à l'âge de puberté; parce que le Moine se fait en deux manieres, ou par la dévotion du pere, ou par la profession propre de celui qui embrasse cet état. C'est au Prêtre à juger de Can. 13. la pénitence que méritent les péchés; mais il doit avoir égard Can, 25. aux tems, aux lieux, à l'âge, & à la qualiré des Pénitens. Les pénitences canoniques étoient encore alors en usage. Quiconque Can, 26, 19, avoit tué un Prêtre, étoit condamné à s'abstenir de chair & de vin , du port des armes , de voitures. On l'obligeoit à jeuner tous les jours, excepté les Fêtes & Dimanches. L'entrée de l'Eglife lui étoit défendue pour cinq ans. Il restoit à genoux à la porte de l'Eglife pendant la célébration des Offices & de la Messe. Les cinq ans paffés il entroit dans l'Eglife, & se mettoit au rang des Auditeurs, mais il ne lui étoit pas permis de communier. On ne lui accordoit cette grace qu'après la dixiéme année de fa pénitence : encore continuoit-il à jeuner trois fois la femaine, jusqu'à ce qu'il eut été entierement réconcilié.

.Can. 31. XLIV. On admettoit les Lépreux à la Communion du Corps & du Sang de Jesus-Christ; mais il leur étoit désendu Can. 38. de manger avec ceux qui se portoient bien. Le Maître qui avoit

tué son Esclave de son autorité privée, étoit mis en pénitence,

Can. 41. mais seulement pour deux ans. On chassoit de l'Eglise ceux qui refusoient de se réconcilier avec leurs ennemis, quoiqu'avertis par les Prêtres de la Ville ; & l'on en usoit de même envers les Laïcs qui, dans le tems que leur Nation, ou leur Ville, ou la Puissance Royale avoient à souffrir de la part des ennemis, se

Cm. 43. tournoient du côté de ceux-ci ; outre l'excommunication , on confiquoit encore leurs biens, & on ne leur rendoit la Com-

munion qu'à la mort.

# 

## CHAPITRE XXXVL

QUATRIÉME Concile de Constantinople, que l'on compte pour le huitième général.

Quatriéme I.

'E M PERE UR Bassile avoit envoyé en 868 des Députés oncile de au Pape, chargés de rendre graces à l'Eglise Romaine ple en 869, d'avoir éteint le Schisme de l'Eglise de Constantinople. Adrien 10m. 8, Concil. II. pour confommer un ouvrage si falutaire, en envoya de son côté à Constantinople, avec ordre d'y assembler un Concile pour regler diverses affaires importantes, mais surtout pour mettre la derniere main à la réunion. Ces Légats étoient Donat, Evêque d'Offie; Etienne, Evêque de Nepi; & Marin un des fept Diacres de l'Eglise Romaine. Le Pape les chargea de deux Lettres, en réponse à celles qu'il avoit reçues de l'Empereur

P. g. 583 Basile & du Patriarche Ignace. Dans l'une & dans l'autre il ap-6 toi3. prouvoit ce qui avoit été fait à l'égard d'Ignace & de Photius; & promettoit d'user d'indulgence envers ceux qui quitteroient de bonne foi le parti de Photius. Il disoit en particulier à l'Empereur : Nous voulons que vous fassiez célebrer un Concile nombreux où président nos Légats, & où l'on examine les dissérences des fautes & des personnes; que dans ce Concile on brûle tous les exemplaires du faux Concile tenu contre le faint Siège; que les Décrets du Concile de Rome contre ceux de Photius

Soient

foient souscrits de tous dans le Concile qui sera tenu chez vous ; & qu'on les garde dans les Archives de toutes les Eglises. Adrien donna aussi à ses Légats un modele de la satisfaction imposée à Par. 988. tous ceux qui quitteroient le parti de Photius pour se réunir au Patriarche Ignace. La Lettre à l'Empereur est sans date; mais elle fut écrite apparemment le même jour que celle qui est addressée au Patriarche Ignace, c'est-à-dire le dixiéme de Juin

Premiere

II. Les Légats arriverent à Constantinople le 24 de Sep- fession. tembre de la même année. Ils eurent leur audience de l'Empe- Pag, 976. reur le 26; & ce Prince les ayant priés de s'appliquer à rétablir l'union & la tranquillité, ils répondirent que c'étoit le sujet de leur voyage, mais qu'ils ne pourroient recevoir au Concile aucun des Orientaux, qu'en donnant un Libelle suivant la forme qu'ils avoient tirée des Archives du faint Siège; ils la présenterent à l'Empereur : on la traduisit en Grec, & on la fit voir à tout le monde. Le jour de la premiere session fut indiqué au cinquiéme d'Octobre, dans l'Eglise de sainte Sophie. On y avoit exposé la vraie Croix & le Livre des Evangiles. Les Légats tinrent la premiere place, puis Ignace Patriarche de Constantinople, ensuite les Députés des autres Patriarches d'Orient, à l'exception du Patriarche d'Alexandrie, qui n'y envoya personne. L'Empereur n'y affifta point, mais onze des principaux Officiers de la Cour y furent présens par son ordre. On sit entrer tous les Evêques qui avoient été maltraités pour avoir fuivi le parti d'Ignace. Ils étoient douze, & prirent séance selon leur rang.

III. Tous étant affis, le Patrice Bahanes fit lire par un Se- Pag. 978. cretaire le discours de l'Empereur addressé au Concile, puis il demanda au nom des Evêques & du Sénat à voir les pouvoirs des Légats. Ils en firent d'abord difficulté, sur ce qu'il n'étoit pas d'ulage d'examiner ainsi les Légats de Rome; mais voyant qu'on ne prenoit cette précaution, que parce que Rodoalde & Zacharie avoient abusé de leur commission dans le Concile tenu contre Ignace en 861, ils montrerent les Lettres qu'ils avoient pour l'Empereur & pour Ignace. On les lut en Latin à haute voix, puis en Grec, traduites par Damien, Interprete de l'Empereur. On lut aussi la Lettre de Theodose, Patriarche de Jerufalem, addressée à Ignace ; la formule de réunion apportée par les Légats, qui étoit la même que le Pape Hormisdas envoya en 119 pour la réunion de l'Eglise de Constantinople, si ce n'est qu'on y avoit changé les noms des hérésies & des personnes;

Tome XXII.

la déclaration que les Députés des Patriarches d'Orient avoient faite à Constantinople avant que ceux de Rome y fussent arrivés, portant qu'ils obéilloient avec tout le monde aux Décrets du Pape Nicolas, consentant que le Patriarche Ignace demeurât en pailible possettion de son Siège; que les Clercs déposés pour n'avoir pas voulu communiquer avec Photius, fussent rétablis; que ceux qui étoient passés du parti d'Ignace à celui de Photius. fussent reçus s'ils revenoient de bonne foi ; & que Photius , de même que Gregoire de Syracufe son Ordinateur, fussent condamnés & déclarés indignes de toute fonction Ecclésiastique. Les Députés des Patriarches interrogés si cette déclaration contenoit leur fentiment, ils l'affurerent; fur quoi elle fut approuvée de tout le Concile.

IV. Le Patrice Bahanes demanda aux Légats du Pape comment on avoit condamné à Rome Photius sans l'avoir jamais vû? Ils répondirent que le Pape Nicolas l'avoit condamné comme présent par ses Lettres & par ses Députés. Pour mettre cette affaire dans son jour, ils en donnerent la suite en peu de mors. commençant à la députation envoyée à Rome par l'Empereur Michel, & finissant au Concile que le Pape Nicolas assembla en cette Ville, où le faux Concile de Photius & sa personne furent condamnés avec les Légats Rodoalde & Zacharie, qu'il avoit féduits. Bahanes demanda aussi aux Députés des Patriarches d'Orient, pourquoi, étant à portée de voir Photius, ils l'avoient condamné fans le voir ? Ils répondirent , que Photius n'ayant été reconnu ni par le Pape ni par aucun des Patriarches d'Orient, il leur avoit paru inutile de l'appeller pour le juger. A quoi ils ajouterent, qu'ils n'avoient jamais connu d'autre Patriarche de Constantinople qu'Ignace, avec qui ils avoient communiqué dès le moment de leur arrivée en cette Ville; & qu'encore qu'ils n'eussent pas vu Photius, ils ne laissoient pas d'avoir appris ses moyens de défense par ceux de son parti.

Chartes de l'Eglife de Constantinople, s'étant avancé au milieu Pag. 998. de l'Assemblée, dit que ceux qui avoient prévariqué sous Photius demandoient d'entrer. On le permit d'abord aux Evêques. Ils entrerent au nombre de dix, tenant en leurs mains un Libelle de confession de la faute qu'ils avoient faite contre le Patriarche Ignace; protestant qu'il contenoit leurs véritables fentimens. Ils demanderent qu'on en fit la lecture ; ce qui leur fut accordé. On connut clairement par ce Libelle, qu'ils

V. La seconde session fut tenue le 27 d'Octobre. Paul, Garde-

h'avoient pris le parti de Photius que par la crainte des supplices qu'il faisoit souffrir à ceux qui lui étoient contraires; & comme ils se soumettoient à la pénitence qu'il plairoit au Patriarche Ignace de leur imposer, le Concile les reçut. Après qu'ils eurent fouscrit la formule de satisfaction que les Légats avoient apportée de Rome, & qu'on lut une seconde fois dans cette feision, car elle l'avoit été dans la premiere, le Patriarche Ignace leur ordonna, du consentement des Légats, de mettre leurs Libelles fur la Croix & fur l'Evangile; enfuite de les lui apporter. Ils obéirent. Alors Ignace leur donna à chacun un Pallium, en disant : vous voilà guéris, ne pêchez plus, de peur qu'il ne vous arrive pis. Ils rendirent graces; & prirent séance dans le Concile felon leur rang.

VI. Le Concile recut aux mêmes conditions onze Prêtres, Pag. 10044 neuf Diacres & sept Sous-Diacres, qui avoient été ordonnés par Methodius ou par Ignace, mais qui s'étoient depuis rangés du côté de Photius. On leur rendit les marques de leur Ordre; puis le Patriarche Ignace fit lire à haute voix les pénitences qu'il leur imposoit, en cette maniere : ceux qui mangent de la chair, s'en abstiendront jusqu'à Noël, même de fromage & d'œufs; ceux qui ne mangent point de chair, se priveront de fromage, d'œufs & de poissons, le Mercredi & le Vendredi, & se contenteront des légumes & des herbes avec de l'huile & un peu de vin. Tous feront cinquante génuflexions par jour; diront cent fois Kyrie eleison; cent fois, Seigneur, j'ai péché; cent fois, Seigneur, pardonnez moi. Ils réciteront le sixième, le trente-septième & cinquantiéme Pseaumes; & demeureront cependant interdits de leurs fonctions.

VII. Dans la troisiéme session, qui se tint l'onzième d'Octobre, les Légats du Pape informés qu'il y avoit des Evêques Pag. 1001. ordonnés par Methodius & par Ignace, qui refusoient de souscrire à la formule apportée de Rome, les firent, de l'avis du Concile. inviter à se soumettre. Ils le resuserent, disant qu'ils avoient fait serment de ne souscrire à aucune formule, depuis celle qu'ils avoient souscrite à leur ordination, en donnant leur profession de soi ; & qu'on la trouveroit au Gresse du Patriarche. Le Concile ne jugeant pas à propos de leur faire de nouvelles instances, ordonna la lecture des Lettres de l'Empereur Basile & du Patriarche Ignace au Pape Nicolas, & la réponse du Pape Adrien à ce Patriarche. Cette session fut terminée par des actions de graces & des acclamations, comme les précédentes & les

Troifiéme

Qqqqij

fuivantes; mais on ajouta à celle-ci une imprécation contre Pag. 974. Photius, en quatte vers ïambes. Il en est fait mention dans l'Histoire abregée du Concile, imprimée à la tête des Actes.

Quarriéme VIII. Il y eut au commencement de la quatriéme session, tenue le treiziéme d'Octobre, quelque contessation au sujet de

Peg. 1015. deux Evêques ordonnés par Methodius, mais qui communiquoient encore avec Photius. 1 e Patrice Bahanes & Metrophane de Smyrne, étoient d'avis qu'on les fit entrer afin qu'on entendit leurs raisons, & qu'ils scussent pourquoi on les condamnoit. Les Légats au contraire, foutenoient qu'on devoit leur refuser l'entrée, parce que leur cause avoit été jugée par l'Eglise Romaine, & qu'ils ne pouvoient l'ignorer, ayant eu à Rome leurs Députés, par qui ils avoient appris la condamnation de Photius. Néanmoins les Légats céderent, & l'on fit entrer dans le Concile ces deux Evêques, nommés Theophile & Zacharie. On leur demanda s'il étoit vrai , comme ils le disoient , qu'ils eussent officié comme Evêques, avec le Pape Nicolas. Ils l'assurerent, & en prirent à témoin le Légat Marin, qui convint que quand ces deux Evêques vinrent à Rome avec Arfaber, le Pape Nicolas les reçut, en donnant un Libelle & prêtant serment: mais, ajoura-t-il, le Pape ne leur donna point la Communion à la place des Evêques. Theophile & Zacharie n'ayant pû prouver qu'ils eussent été reçus comme Evêques, on lut les Lettres du Pape Nicolas, où il désaprouve l'Ordinationede Photius & tout ce qui s'étoit fait à Constantinople en présence de ses Légats, Rodoalde & Zacharie. Il sut prouvé ensuite par les témoignages des Députés d'Orient, que les Patriarches de Jerusalem & d'Antioche n'avoient jamais envoyé de Lettres de communion à Photius ; qu'il n'avoit été reconnu pour Evêque, ni a Rome, ni dans les autres Patriarchats.

6. TX. Sur ce que le Légat Marin avoit dit du Libe!!e préferré au Pape Nicolas par Zacharie & Theophile, les Sénateurs demanderent ficéroit lufage de l'Églife Romaine d'euiger de tous les Etrangers leur confeilion de foi avant de les laifite entre dans l'Églife de faint Pierre; & ce que contenit ce Libelle. Les Légats certifierent cette coutume, & ajourerent que ceux qui le préfernoient públicien profession de trait & désendre la foi de l'Églife Catholique, & de fuivre en tout le jugement de l'Églife Romaine. Surquoi les Séntreurs propoférent à Zacharice à a Theophile de donner un semblable Libelle. Ils le refu-

ferent: & sur ce resus on les chassa de l'Assemblée.

Cinquiémi effion.

X. On tint la cinquiéme fession le dix-neuviéme d'Octobre. Elle fut plus nombreuse que les précédentes, parce qu'il arrivoit tous les jours des Evêques, & que l'on paronnoit à ceux qui demandoient indulgence. Le Concile averti par Paul, Garde-Chartes, que l'Empereur lui avoit envoyé Photius, fit députer plusieurs Laïcs pour sçavoir de Photius même desiroit de se présenter. Il répondit, qu'il étoit surpris que n'ayant jamais été appellé au Concile, on l'y appellat alors; & qu'il n'iroit pas volontairement. On lui fit une premiere & feconde monition, & voyant qu'il n'obélifoit point, on l'amena malgré lui. Les Légats lui tirent diverses questions, ausquelles il ne voulut point répondre. Il garda également le silence quand les Députés d'Orient l'interrogerent : ce qui fit prendre le parti de faire lite à haute voix les Lettres envoyées à son sujet par l'Eglise Romaine, tant à l'Empereur Michel qu'à Photius lui-même. Dans l'une, qui étoit du 25 Septembre 860, le Pape Nicolas approuvoit fa confession de foi , & refusoit d'approuver son Ordination. La lecture de ces Lettres achevée, Elie, Député de Theodose Patriarche de Jerusalem, monta sur la Tribune, & après avoir fait remarquer à l'Affemblée, que de tout tems les Empereurs avoient assemblé les Conciles & fait venir les Députés de toute la terre, il s'expliqua fur l'affaire préfente, & dit, au nom des autres Députés d'Orient, que s'il recevoit Ignace, ce n'étoit point parce qu'il étoit présent & en autorité; & que s'il condamnoit Photius, ce n'étoit pas non plus parce qu'il se trouvoit debout & fans crédit dans le Concile ; que depuis fept années qu'il faisoit les sonctions de Syncelle dans l'Eglise de Jerusalem, il pouvoit ren fre témoignage que cette Eglise n'avoit point recu de Lettres de Photius; qu'elle ne lui en avoit point envoyé; & qu'il en étoit de même de l'Eglise d'Antioche, comme Thomas, Métropolitain de Tyr, & Député d'Antioche, l'avoit déja affuré. Il ajoute, que Photius étoit condamné dès-là qu'il n'avoit été recu par aucune Eglise Patriarchale; & qu'il ne l'étoit pas moins pour s'être emparé avec violence du Siège de Conftantinople. La conclusion du discours d'Elie sut, que Photius devoit reconnoître son péché & s'en repentir sincerement, fous l'espérance d'être reçu dans l'Eglise comme un simple Fidele.

XI. On lut ensuite l'avis des Légats du Pape, portant en Pag 1045, subflance que la promotion de Photius n'étoit pas recevable, & que la déposition d'Ignace étoit irréguliere; que sans pro-

Qaqqiii

noncer un nouveau jugement contre Photius, on pouvoit s'en tenir à celui qui avoit été rendu par le Pape Nicolas, & confirmé par Adrien. wis du Concile fut conforme à celui des Légats. On pressa done Photius de se soumettre; & le Patrice Bahanes prenant la parole, lui dit: parlez, Seigneur, dites tout ce qui peut contribue à votre justification ; le Monde entier est ici : autrement craignez que le Concile ne vous ferme ses entrailles. Où voulez-vous avoir recours? A Rome? Voici des Romains. A l'Orient? Voici les Orientaux. On fermera la porte, & si ceuxci la ferment, personne ne l'ouvrira. Photius répondit : mes justifications ne sont point en ce monde, si elles étoient en ce monde vous les verriez. Cette réponse fit croire qu'il avoit l'esprit troublé; & on le renvoya, en lui donnant du tems pour penfer à son falut.

XII. La fixiéme fession est du 25 Octobre. L'Empereur Bafile y affifta, affis à la premiere place du côté droit de la grande Pag. 1044. Eglise. Metrophane, Métropolitain de Smyrne, sit un discours affez court, à la louange du Concile & de l'Empereur, après lequel ce Prince ordonna la lecture d'un mémoire des Légats du Pape, où ils faisoient en abregé le recit de toute l'affaire qui avoit occasionné le Concile, & concluoient que toute l'Eglise étant d'avis de rejetter Photius, il étoit inutile d'écouter ses Pag. 1031 partifans. On ne laissa pas de les faire entrer. On lut en leur préfence les Lettres du Pape Nicolas I. à l'Empereur Michel &

& 1048.

à Photius, envoyées par le Secretaire Leon. Enfuite Elie, Syncelle de Jerusalem, raconta ce qui s'étoit passé dans la déposition d'Ignace & dans l'ordination de Photius, & s'autorifant de l'exemple du second Concile de Constantinople, sous l'Empereur Theodofe où Maxime le Cinique fut rejetté avec tous ceux qu'il avoit ordonnés, sans qu'on rejettat ceux de qui il avoit été ordonné, il dit qu'il ne condamnoit point les Evêques qui avoient assisté à l'ordination de Photius, parce qu'ils y avoient été contraints par l'Empereur, & ne condamnoit que le seul Gregoire de Syracufe fon Ordinateur, dépofé il y avoit déja long-tems, & anathématifé par le Patriarche Ignace & par l'Eglife Romaine. Son discours fut suivi de la soumission des Evêques du parti de Photius, & le Concile leur accorda le pardon.

XIII. Il n'en fut pas de même des Evêques ordonnés par Objections des Eveques Photius. Ils contesterent l'autorité du Pape; & pour montrer ordonnés par qu'on n'y avoit pas toujours égard, ils citerent les exemples de Marcel d'Ancyre, qui, quoique reçu par le Pape Jules & par

le Concile de Sardique, étoit à présent anachémarisé comme Hérétique; d'Apiarius, qui, justifié par les Evêques de Rome, fut rejetté par le Concile d'Afrique. Ils soutinrent, qu'encore que Photius eût été tiré d'entre les Laïcs, ce n'étoit pas un fujet de le condamner ; que Taraife , Nicephore , Nectaire & Ambroife avoient été tirés de même de l'état laïc pour être promus à l'Episcopat ; que la déposition de Gregoire de Syracuse ne rendoit pas nulle l'ordination de Photius; que quoique Pierre Mongus eut été déposé par Proterius, on ne laissa pas de l'élire Patriarche d'Alexandrie après Timothée, & l'on ne condamna aucun de ceux qu'il avoit ordonnés. Ils ajouterent : si donc quelque Canon nous dépose, nous acquies cons, & non autrement.

Réponse à

Xal V. Métrophane de Smyrne leur répondit, qu'ayant demandé pour Juge le Pape Nicolas, ils nétoient plus receva- cesobjections bles à se plaindre de son jugement, parce qu'autrement il n'y auroit jamais de jugement certain, personne n'approuvant le jugement qui le condamne ; qu'à l'égard des Laïcs qu'ils difoient avoir été choisis Evêques, leur élection étoit bien différente de celle de Photius; que Nectaire avoit été élu & ordonné Archevêque de Constantinople par un Concile général & par des Patriarches, fans que l'Empereur fit aucune violence aux Electeurs ni aux Ordinateurs, ni que l'on chassat de ce Siège quelqu'un qui l'occupat ; qu'il y avoit eu la même liberté dans l'ordination de faint Ambroife, qui se sit aussi par un Concile d'Evêgues Catholiques, & après la mort d'Auxence qui occupoit le Siège de Milan; que Taraise sur choisi sur le témoignage de Paul son prédécesseur, & du consentement des Evêques Catholiques sans aucune violence; que Nicephore fut ordonné librement par les Evêques affemblés; qu'au contraire Photius avoit chaffé le Patriarche Ignace, pour usurper sa place; que les Evêques qui l'avoient ordonné y avoient été forcés par l'autorité Impériale. & qu'il n'avoit été reconnu par aucune des Chaires Parriarchales ; que si Marcel d'Ancyre, après avoir été reçu de l'Eglise Romaine, avoit été anathématifé depuis, c'est qu'il étoit retourné à l'héréfie qu'il avoit anathématifée fous le Pape Jules ; que le Concile d'Afrique, loin de résister au Décret du Pape Zosime, touchant Apiarius, y déféra, se contentant de borner l'interdiction de ce Prêtre à l'Église de Sicque où il avoit cause du scandale ; que si l'on ne déposa point les Evêques ordonnés par Pierre Mongus, cela ne faisoit rien à l'affaire présente : les Canons distinguant les Hérétiques convertis, d'avec ceux qui ont été ordonnés par des Usurpateurs.

Pag. 1055. X V. Zacharie, l'un des Evêques ordonnés par Photius, & qui avoit fait les objections, voulut répliquer aux réponses de Métrophanes. Mais les Légats l'en empêcherent, disant à l'Empereur qu'il n'étoit point à propos d'ouir ces Evêques Schismatiques sur une affaire déja jugée. On lut donc un discours au nom de ce Prince, où il les presse de quitter l'esprit de contention & d'animolité, & de reprendre l'esprit d'union & de charité. Nous sommes, leur dit-il, à la derniere heure, le Juge est à la porte, qu'il ne nous surprenne pas hors de son Eglise. N'ayons point de honte de découvrir notre mal, pour y cher-

Pag. 1057. cher le remede. Si vous craignez tant cette confusion, je vous montrerai l'exemple de vous humilier. Je me prosternerai le premier sur le pavé, au mépris de ma pourpre & de mon diadême. Montez sur mes épaules, marchez sur ma tête & sur mes yeux, je suis prêt à tout souffrir, pourvû que je voye la réunion de l'E-

Por. 1059. glife. L'Empereur donna sept jours de tems à ces Evêques pour prendre leur deniere résolution, après lesquels ils seroient con-

damnés par le Concile:

X VI. Ce Prince affifta encore à la septiéme session, qui sut tenue le 29 d'Octobre. Photius entra dans le lieu de l'Affemblée appuyé fur un bâton, & avec lui Gregoire de Syracuse. On lui fit quitter son baton, qui étoit une marque de la dignité Pastorale; puis on lui demanda s'il vouloit donner son libelle d'abjuration. Il répondit, qu'il rendroit compte à l'Empereur & non aux Légats. On fit la même question aux Evêques de son parti, qui avoient déja été admonessés dans la session précédente, de faire le libelle d'abjuration. Ils répondirent qu'ils n'en feroient rien. Ce libelle étoit le même que les Légats avoient apporté de Rome. Ils refuserent aussi de rejetter Photius & les Actes de ses Conciles : d'anathématiser Gregoire de Syracuse : de se soumettre au Patriarche Ignace; & d'exécuter les Décrets de l'Eglise Romaine. Le Patrice Bahanes leur représenta qu'en cas de schisme ou d'hérésie, on ne connoissoit personne qui se sut sauvé n'étant pas de l'avis des quatre Patriarches; qu'au lieu de quatre ils en avoient cinq contre eux. Ces Evêques répondirent; nous avons les Canons des Apôtres & des Conciles. Et voyant que le Patrice continuoit à les presser par des raisons ausquelles il n'étoit point aifé de répondre, ils se plaignirent qu'on leur refusoit d'expliquer librement leurs affaires, & se répandirent en injures contre les Députés d'Orient. On lut la Lettre du Pape Nicolas aux Orientaux en 866, qui contenoit les Décrets du Concile

Concile de Rome en 863. Celles du Pape Adrien à l'Empereur Basile & au Patriarche Ignace, en date du 1 Août 868. Deux autres Lettres du même Pape à Basile & à Ignace, du 10 Juin 869, & les Actes du Concile de Rome fous Adrien en 868. Ensuite on sit la lecture de la derniere monition à Photius & à ceux de son parti, pour les engager, sous peine d'anathême, à se soumettre au jugement du Concile. Après quoi Estienne, Diacre & Notaire, lut un discours au nom d'Ignace, contenant le récit des perfécutions qu'il avoit fouffertes, & des actions de graces sur son rétablissement & la réunion de l'Eglise. Le même Estienne prononça de suite les anathêmes contre Photius, Gregoire de Syracuse, Eulampius & les autres Schismatiques. La feilion finit par les acclamations à l'Empereur, à l'Impératrice, au Pape Adrien & aux Patriarches d'Orient, aux Légats du Pape, aux Députés d'Orient, & au Sénat. Il n'est rien dit de l'Empereur dans les douze vers ïambiques, qui contiennent en précis ces acclamations; mais on y fait mention de l'expulsion de Photius, & du jugement rendu contre lui par les Papes Nicolas & Adrien, & par les quatre Patriarches d'Orient.

X V I I. On brûla dans la huitiéme fession, tenue le cinquiéme de Novembre, un fac de promesses que Photius avoit exigées, tant du Clergé que des Laïcs de toutes conditions ; les Livres qu'il avoit fabriqués contre le Pape Nicolas, & les Actes des Conciles contre le Patriarche Ignace. Puis on fit entrer ceux qui avoient affifté au Concile de Photius contre le Pape Nicolas, ou qui avoient donné des libelles contre l'Eglise Romaine, ou qui avoient paru dans ce Concile en qualité de Légats; & il fe trouva qu'après les avoir interrogés, aucun d'eux n'avoit été présent à ce Concile, & n'en connoissoit pas les Actes, qui par cet examen furent convaincus de supposition. La découverte de cette imposture engagea les Légats du Pape à demander qu'on fit la lecture du dernier Canon du Concile de Latran en 649 . qui est contre les faussaires. Cette lecture achevée, Métrophane de Smyrne dit quelque chose à la louange de la vérité & de l'Empereur Basile, qui en la mettant en son jour avoit

accompli cette prédiction : Les restes des Impies seront exterminés. Psalm, 26. XVIII. L'Empereur étoit présent au Concile; & il y avoit fait amener Theodore Crithin , Chef des Iconoclastes. On l'ex- 17 Images. horta inutilement à donner un libelle d'abjuration : il ne se laissa 1105. pas non plus perfuader aux raifons du Patrice Bahanes. Crithin lui avouoit qu'il honoroit, qu'il estimoit l'Image de l'Empereur

Rrrr

Tome XXII.

Pag. 110:8

imprimée sur les monnoyes; Bahanes en concluoit qu'il devoit à plus forte raison honorer les Images de Jesus-Christ & de sa très-sainte Mere. Je le ferai , répondit Crithin , si l'on me montre que ce foit un précepte de Jesus-Christ. On lut le Décret du Pape Nicolas touchant les Images, rendu au Concile de Rome en 863. Puis les Légats informés qu'il y avoit d'autres Iconoclastes que Crithin, on les sit entrer. Mais ils reconnurent aussi-tôt leur erreur, & anathématiserent quiconque n'adoroit. pas les faintes Images. Ils monterent l'un après l'autre fur un tribunal élevé, d'où ils dirent anathême à l'hérésie des Iconoclastes & à ses Chefs, nommément à Theodore, surnommé Crithin. L'Empereur les embrassa & les sélicita de leur réunion à l'Eglife. Enfuite on fit la lecture au nom du Concile d'un anathéme solemnel contre les Iconoclastes, contre leur faux Concile &

contre leurs Chefs; & on répéta les anathêmes contre Photius. XIX. Le Concile fut trois mois entiers fans s'affembler : ce fession en 870. qui donna le tems au Député de Michel, Patriarche d'Alexandrie, d'arriver pour la neuviéme session, qui ne se tint que le douzième de Février 870. Avant de l'admettre au nombre des Légats des Chaires Patriarchales, on lut sa Lettre de créance. Elle étoit adressée à l'Empereur Basile, & le Patriarche Michel y rendoit compte des motifs qui l'avoient empêché d'écrire à ce Prince; scavoir, la crainte des Insideles, qui étoient les maîtres de la Palestine, de la Syrie & de l'Egypte. Basile, pour lever cette difficulté, avoit écrit à Alimed, fils de Touloun, qui commandoit dans ces Provinces, pour le prier de trouver bon qu'il vint quelqu'un d'Alexandrie avec les Lettres du Patriarche, pour scavoir son sentiment touchant la division de l'Eglise de Cons tantinople. Ahmed l'accorda ; & Michel députa un homme venerable, nommé Joseph, à qui il ne donna point d'instruction particuliere sur l'affaire portée devant le Concile, parce qu'on n'en étoit pas inftruit à Alexandrie. On commença donc cette Pag. 1134 session par instruire ce nouveau Député; & on lui raconta par

ordre ce qui s'étoit passé dans les huit premieres sessions. Il approuva par écrit tout ce qui avoit été reglé, tant sur le Schisme de Constantinople que sur les Images. Son avis sut lû au milieu de l'affemblée par le Diacre Thomas. Joseph l'avoit mis auparavant fur la Croix & fur l'Evangile.

X X. Il refloit à examiner ceux qui avoient porté un faux Pag. 1116. témoignage contre le Patriarche Ignace. On les fit entrer, & on les interrogea séparement. Tous convinrent qu'ils avoient fait

### DU NEUVIÈME SIÈCLE, 68:

un faux ferment, mais qu'ils y avoient été contraints par l'Empereur. Ils témoignerent du repentir de leur faute, & le Concile leur imposa une pénitence. Il est remarqué que l'un d'eux, nommé Theodore, interrogé s'il s'étoit confessé de son crime, & s'il en avoit reçu la pénitence, répondit qu'oûi; mais que celui qui lui avoit donné la pénitence étoit mort ; que de fon vivant il étoit Cartulaire, & que s'étant fait Moine il avoit passé quarante ans fur une colonne : Ou'interrogé de nouveau s'il étoit Prêtre, Theodore répondit qu'il n'en sçavoit rien, mais qu'il étoit Abbé, & avoit confiance en lui. La pénitence prescrite par le Concile, tant pour les coupables qui étoient présens, que pour ceux qui se présenteroient à l'avenir, portoit qu'ils seroient deux ans hors de l'Eglife, puis deux ans Auditeurs, comme les Cathécumenes, fans communier; que pendant ces quatre ans ils s'abstiendroient de chair & de vin, excepté les Dimanches & les Fêtes de Notre-Seigneur; que les trois années suivantes ils feroient debout avec les Fideles, & communieroient seulement aux Fêtes de Notre-Seigneur, s'abstenant de chair & de vin trois fois la semaine, le Lundi, le Mercredi & le Vendredi. Cette pénitence ayant paru longue aux Sénateurs, ils demanderent qu'il fut au pouvoir du Patriarche Ignace de l'abreger : ce que le Concile accorda, le laissant le maître d'augmenter ou de diminuer, suivant les dispositions des pénitens.

X X I. L'Empereur Michel avoit fait un jeu, où, en déri- Par, 1110. fion des cérémonies de l'Eglife, plusieurs Laïcs de sa Cour & autres, revêtus des ornemens facerdotaux, repréfentoient les faints Mysteres. Trois d'entreux, Marin, Basile & George, qui avoient été Ecuyers de ce Prince, furent introduits dans le Concile, où ils avoiierent les impiétés qu'ils avoient commifes en cette occasion; quoiqu'ils s'en fussent déja consessés au Patriarche Ignace, & qu'ils eussent accompli la pénitence qu'il leur avoit imposée, le Concile ne laissa pas de leur en ordonner une seconde, pour obtenir le parden de leur crime : mais il en remit l'imposition à une autre assemblée, où l'on auroit égard à la faute de chacun, attendu qu'ils avoient péché plus par foiblesse & par crainte d'être maltraités de l'Empereur, que par malice. On fit encore comparoître les faux Légats de Photius, afin que ses impostures fusient connues de Joseph , Député du Patriarche d'Alexandrie, qui n'étoit pas présent lorsqu'ils comparurent dans la huitième fellion. Ils avouerent une seconde fois qu'ils avoient été forcés de faire le personnage de Légats; & on leur

Rrrr ij

fit grace à cause de la violence qu'ils avoient soufferte. La feilion finit par une imprécation en dix-sept vers contre Photius. X X I I. La dixième & la derniere se tint le 28 de Février. Dixiéme feffion. L'Empereur Basile y fut présent, accompagné de son sils Cons-Pag. 1123. tantin, & de vingt Patrices. Les Ambassadeurs de l'Empereur

Louis s'y trouverent aussi, avec ceux de Michel, Prince de Bulgarie. Anastase le Bibliothécaire étoit du nombre des Ambassadeurs de Louis. Ils étoient chargés de deux commissions importantes ; l'une de demander à l'Empereur Basile du secours contre les Sarrafins; l'autre, de traiter d'un mariage entre le fils de ce Prince & la fille de l'Empereur Louis. On comptadans cette session plus de cent Evêques. Comme il n'auroit point été facile à un seul Lecteur de se faire entendre d'une Assemblée si nombreuse; on en prit deux pour lire les Canons que le Concile devoit confirmer. Le Diacre Effienne les lut au haut du Concile, & le Diacre Thomas au bas, mais en inême tems.

ce Concile.

X X I I I. Ils font au nombre de vingt-sept, dont voici la fubstance : On observera les Canons tant des Conciles généraux Pag. 1116. que particuliers, & la doctrine transmise par les saints Peres; Can. z. Can. 1. de même que les Décrets des Conciles tenus par les Papes

Nicolas & Adrien touchant le rétablissement d'Ignace & l'expulsion de Photius. Celui-ci n'ayant jamais été Evêque, toutes les Ordinations qu'il a faites seront censées nulles, & l'on confa-

Can. 2, crera de nouveau les Autels qu'il auta confacrés. On honorera & on adorera l'Image de Notre-Seigneur, les Livres des faints Evangiles, l'image de la Croix, celle de la Mere de Dieu & de tous les Saints; mais en rapportant le culte qu'on leur rend aux prototypes, c'est-à dire, à Jesus-Christ & à ses Saints. Le tetme adorer dont se servoient les Gtecs, ne signifie point ici un culte de lattie, qui n'est dû qu'à Dieu seul, mais seulement un

Can. (a. culte de respect & de véneration. Désense d'élever tout d'un coup un Laïc à l'Episcopat, quand même on le seroit passer par tous les dégrés du Ministère, si ce n'est que l'on ait des pteuves certaines qu'il n'y a eu dans sa promotion aucune vûe d'ambition ni d'interêt. Dans ce cas-là même, il seta un an Lecteur, deux ans Sous-Diacre, ttois ans Diacre, quatre ans Prêtre. Ouoique ce fut dix ans d'épreuves, le Concile ne laissoit pas de permetre d'abréger le tems prescrit par les anciens Canons, à cause de la pieté du sujet que l'on vouloit promouvoir.

X X I V. Anathême à Photius pour avoir supposé de faux Legats d'Orient & de faux actes contre le Pape Nicolas; & à.

tous ceux qui à l'avenir useront de pareilles supercheries. Quoiqu'il foit bon de peindre de faintes Images, & d'enfeigner les sciences divines & humaines, il est bon aussi que cela ne se fasse que par des personnes sages. C'est pourquoi le Concile désend à tous ceux qu'il a excommuniés de peindre (a) des images & d'enseigner, jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Il déclare nulles Can. 9. toutes les promesses exigées par Photius de ceux à qui il enseignoit les Lettres, & des autres qu'il vouloit s'attacher; & défend Can. 8. à tout Patriarche d'exiger autre chose des Evêques à leur Ordination que la profession de foi ordinaire. Aucun Clerc ne se féparera de son Evêque, qu'il n'ait été juridiquement condamné; & il en sera de même de l'Evêque à l'égard du Métro- Can. 102 politain, ou du Patriarche, & cela fous peine de déposition, & d'excommunication pour les Moines & les Laïcs. Anathême Cu. 11. à quiconque foutient qu'il y a deux ames dans l'homme (b). Il est défendu d'ordonner des Evêques par l'autorité & le comman- Can. 12. dement du Prince, fous peine de déposition pour ceux qui feront parvenus à l'Episcopat par cette voye tyrannique, étant évident que leur Ordination ne vient point de la volonté de Dieu, mais des désirs de la chair. On fera monter les Clercs de Can. 13. la grande Eglife d'un dégré inferieur au superieur, pour récompense de leur service, s'ils se sont bien comportés; & on n'admettra pas dans le Clergé ceux qui auront gouverné les Maisons ou les Métairies des Grands.

XXV. Ceux qui font élevés à l'Episcopat ne l'aviliront Carette point en s'éloignant de leurs Eglises pour aller au-devant des Gouverneurs; bien moins s'humilieront-ils en descendant de cheval & en se prosternant devant eux; mais en rendant aux Grands les honneurs qui-leur font dûs, ils conserveront l'autorité nécessaire pour les reprendre dans le besoin. Ils ne pour- Can, 191ront vendre les meubles ni les ornemens des Eglifes, si ce n'est pour les caufes spécifiées dans les Canons ; ni en vendre les Terres, ni en laisser les revenus à baux emphytéotiques. Au contraire, ils seront obligés d'ameliorer les possessions de l'Eglife, dont les revenus servent à l'entretien des Ministres & au foulagement des pauvres. Défense aux Laics de quelle condition Can. 16,-

Peintre, La seconde contre Phonus, qui neuvième session. avoit entrigné les Lettres.

<sup>(</sup>a) La première parie de ce Canon (b) Cetté erreur est attribuée à Pho-est contre Gregoire de Syracute, qui étoit tius, dons les vers qui se lisent à la fin della

au'ils foient, de relever leurs cheveux pour imiter les Clercs, de porter les habits facerdotaux, & de contrefaire les cérémonies de l'Eglife, fous peine d'être privés des Sacremens. Ordre aux Patriarches & à leurs Suffragans d'empêcher ces fortes d'impietés, sous peine de déposition en cas de tolerance ou de négligence de leur part. Ce Canon regarde ceux qui avoient contrefait les cérémonies de l'Eglise par ordre de l'Empereur Michel. La pénitence qu'on leur impose ici, est d'être trois ans séparés de la communion ; un an pleurans hors de l'Eglise ; un an debout avec les Cathécumenes ; la troisiéme avec les Fideles.

XXVI. Il fera au pouvoir des Patriarches de convoquer dans le besoin des Conciles & d'y appeller tous les Métropolitains de leur Reffort, sans que ceux-ci puissent s'en dispenser fous prétexte qu'ils font retenus par quelque Prince. En effet , puisque les Princes de la Terre tiennent des assemblées quand bon leur femble, ils ne peuvent sans impieté empêcher les Patriarches d'en tenir, ni les Evêques d'y assister. Le Concile rejette avec mépris ce que disoient quelques-uns peu versés dans la science des Canons, qu'on ne pouvoit tenir de Concile sans que le Prince y sut présent. Les Canons n'admettent dans les Conciles que les Evêques ; & à l'exception des Conciles généraux , les Princes n'ont jamais affifté aux affemblées d'Evêques; & il y auroit de l'indécence de leur part, à cause des affaires qui arrivent quelquefois aux Prêtres du Seigneur. Les

Can, 18. Eglises & ceux qui y président jouiront des biens & des privileges dont ils sont en possession depuis trente ans; désense à aucun Laïc de les en priver, sous peine d'anathême, jusqu'à

Can, 19, restitution desdits biens & privileges. Il est aussi défendu aux Archevêgues, d'aller, sous prétexte de visite, séjourner sans nécessité chez leurs Suffragans, & confumer les revenus des

Cur. 20. Eglifes qui font de leur Jurisdiction. Si un Centitaire emphythéotique néglige pendant trois ans de payer à l'Eglise le cens convenu, l'Évêque se pourvoira devant les Juges de la Ville ou du Pays pour faire rendre la Terre, ou la posseision laissée en emphythéofe.

X X V I I. Les cinq Patriarches seront honorés de tout le monde, même des plus puissans Seigneurs; on n'entreprendra pas de les déposseder de leurs Sieges; on ne sera rien contre l'honneur qui leur est dû; & personne n'écrira contre le Pape sous prétexte de quelques prétendues accusations, comme ont ose faire Photius, & Dioscore avant lui. En cas routefois qu'il

s'éleve dans un Concile général quelque difficulté contre l'Eglife Romaine, on proposera la question avec respect, & on la décidera de même. Défenfe aux Laïcs puissans d'intervenir à l'élec- Can, 11; tion des Evêques, s'ils n'y font invités par l'Eglise; ou de s'opposer à l'élection Canonique, à peine d'être anathême jusqu'à ce qu'il ait consenti à cette élection. Il n'est point permis à un Cariano Evêque de prendre à titre de location les Terres d'une autre Eglife; ni d'y établir des Clercs, fans le confentement de l'Évêque Diocèfain. Les Métropolitains ne pourront faire venir Can. 14. chez eux leurs Suffragans pour se décharger sur eux de leurs fonctions Episcopales, en se livrant eux-mêmes aux assaires temporelles; mais ils feront ce qui est à leur charge, sous peine d'être punis par le Patriarche, ou déposés en cas de récidive.

X X VIII. Le Concile dépose sans esperance de restitution Can. 256. les Evêques, les Prêtres, les Diacres, & autres Clercs ordonnés par Methodius, ou par Ignace, qui demeuroient obstinés dans le parti de Photius. Il autorise un Clerc déposé ou maltraité par Can, 26, son Evêque, à se pourvoir par appel, au Métropolitain & autres Juges Superieurs de l'Eglise Catholique. Enfin il ordonne que tous les Ecclésiastiques, & même les Moines, s'habilleront

dans toutes les Provinces, chacun suivant leur état.

XXIX. Après la lecture de ces Canons, deux Métropo-Ilitains, fçavoir, Metrophane de Smyrne, & Cyprien de Claude, de Foi, 10m. 8, Contil. pag. diopolis, lurent en même tems, l'un au haut, l'autre au bas de 1145. l'Eglise de sainte Sophie, où le Concile étoit assemblé, une définition de foi, semblable à celle de Nicée, mais beaucoup plus détailiée. On y dit anathême à Arius, à Macedonius, à Sabellius, à Nestorius, à Eutyches, à Dioscore, à Origenes. à Theodore de Mopsueste, à Didyme, à Evagre, à Sergius. à Honorius, à Cyrus d'Alexandrie, & aux Iconoclasses, On reçoit ensuite les sept Conciles généraux, & on y joint celui-ci comme faifant le huitié ne ; puis on confirme la Sentence portée contre Photius par les Papes Nicolas & Adrien. L'Empereur Basile demanda aux Evêcues s'ils étoient tous d'accord de cette définition de foi. Les Evêques ayant témoigné leur confentement par des acclamations, ce Prince leur rendit graces de la peine qu'ils s'étoient donnée pour procurer la paix à l'Eglife : puis il permit à tous ceux qui étoient présens, même aux Laïcs. quoiqu'ils n'eussent pas droit de parler des affaires Ecclesiastiques, de proposer ce qu'ils auroient à dire contre le Concile.

ses Canons, ou sa définition, ajoutant, que quand les Évêques setoient séparés, il ne seroit plus tems, & qu'il ne pardonneroit à aucun de ceux qui refuseroient de se soumettre.

Soufcriptions pag. 1156.

X X X. Les Legats l'inviterent à fousctite le premier avec du Concile, ses fils Constantin & Leon; mais il témoigna vouloir sousctire après tous les Evêques , à l'imitation de ses prédécesseurs , Constantin, Théodose, Marcien, & les autres. Toutesois il fouscrivit après tous les Légats de Rome & d'Otient, Ceux de Rome insérerent cette clause dans leut souscription : Jusques à la volonté du Pape, ou à charge de ratification de sa part. Ils fouscrivitent sur cinq exemplaires, pour les cinq Pattiarches; & les Empereurs en firent autant, avec cette difference, que Basile ne sit qu'une croix sur chacun. Constantin sit aussi la croix pout lui & pour son frere Leon, & écrivit les noms des trois Empereuts: Christophle, premier Sécretaire, acheva le reste de la fouscription. Les trois Empereurs y sont appellés Princes des Romains. Le Patriarche Ignace fouscrivit immédiatement après les Légats de Rome; puis les Légats d'Orient; & après les Empereurs, Basile, Archevêque d'Ephese, & les autres de fuite, au nombre de cent deux. Anastase le Bibliothecaire remarque (a), qu'on ne doit point être furpris d'un si petit nombre, parce que Photius avoit déposé la plûpart des Évêques ordonnés par ses prédécesseurs, & en avoit mis d'autres à leur place, qui ne furent point reconnus pour Evêques dans ce Concile. Ceux qui y furent admis avoient été facrés par les Patriarches précedens. Il est dit dans la vie du Patriarche Ignace par Nicetas, que les Evêques fouscrivirent, non avec de l'encre simple, mais après avoir trempé le roseau dans le Sang du Sauveur. Le Pape Théodore (b) en usa de même lorsqu'il éctivit la déposition de Pyrrhus. Les Légats du Pape avant de fouscrire (c), donnerent à examiner les actes du Concile à Anastafe le Bibliothecaire, qui scavoit bien le Grec. Il s'appercut qu'on avoit retranché d'une Lettre du Pape Adrien les louanges de l'Empereur Louis. Les Légats s'en plaignirent. Mais les Grecs répondirent, que dans un Concile on ne devoit donner des louanges qu'à Dieu seul; c'étoit, comme le temarque Anastase, parce qu'ils ne pouvoient sousfrir qu'on donnât à

Louis

<sup>(</sup>a) Nota Anaflafii, pag. 1157. (c) Anaftaf. vita Adriani, tem. 8, Conc. (b) Theoghan in Chronogr. pag. 219. | pag. 891.

Louis le titre d'Empereur. On disputa beaucoup, & il sut convenu que les Légats mettroient dans leurs fouscriptions la clause dont nous venons de parler : Jusques à la volonté du Paps.

X X X I. Nous avons deux Lettres synodales au nom du Lettres Sy Concile, l'une circulaire qui contient la relation de ce qui s'y nodiques, est passé, avec ordre à tous les enfans de l'Eglise de se sou- seg. mettre au Jugement rendu en cette affemblée : l'autre au Pape Adrien, où les Evêques font l'éloge de fes Légats, dont ils disent qu'ils ont suivi le Jugement. Ils ne laissent pas de lui demander la confirmation des Décrets faits dans le Concile. La même Lettre fut envoyée à tous les Patriarches. Ces deux Lettres font sans date. Celle qui est au nom des trois Empereurs est datée de la troisiéme indiction, c'est-à-dire, de l'an 870; elle étoit circulaire pour tous les Evêques, à qui ces Princes donnent avis de la conclusion du Concile & du Jugement rendu contre Photius. Ils écrivirent en particulier au Pape Adrien Pag. 11662 par l'Abbé Theognoste, pour le consulter sur les Lecteurs ordonnés par Photius; sçavoir, si on pouvoit les promouvoit aux Ordres supérieurs. Ils demandoient aussi indulgence pour Paul, Garde-Chartes de l'Eglife de Constantinople, que Photius avoit ordonné Archevêque; & pour Théodore, Métropolitain de Carie. Le Patriarche Ignace écrivit en même tems Pag. 1171; au Pape & pour le même sujet ; mais ce ne sut qu'après le départ des Legats dont l'Empereur Basile dit dans sa Lettre. qu'il étoit en peine de scavoir s'ils étoient de retour à Rome.

XXXII. Tout étoit fini dans le Concile lorsque quelques- touchent les uns des Grecs vinrent se plaindre au Patriarche Ignace, & à Bulgares, l'Empereur Bafile, que les Légats en faifant fouscrire les libelles tom. 8, Concil. d'abjuration apportés de Rome, avoient mis l'Eglise de Con-pag. 891, in stantinople sous la puissance des Romains, d'où on ne pouvoit à in not. Anala tirer qu'en faisant rendre ces libelles. L'Émpereur donna ordre sias. pag. 939, d'enlever secrettement ces libelles aux Légats. Mais ils avoient eu soin de mettre de côté ceux des principatix Evêques. Ils se plaignirent à leur tour à l'Empereur de cette supercherie; & à force de remontrances, ils obtinrent que ces libelles leur seroient rendus. Quelques jours après Basile sit assembler les Légats du Pape, ceux d'Orient & le Patriarche Ignace, pour entendre les Ambassadeurs des Bulgares. Pierre, Chef de l'ambassade, exposa les raisons qui avoient engagé Michel, Prince de ces Peuples, à députer au Concile. La principale étoit de sçavoir à quelle Eglife cette Nation nouvellement convertie seroit SIII Tome XXII.

foumise, si ce seroit à celle de Rome, ou à celle de Constan2 tinople. Les Légats du Pape soutenoient, que ce devoit être à l'Eglise Romaine, puisque le Prince des Bulgares s'étoit luimême foumis à cette Eglife; qu'il avoit reçu des regles de conduite des Evêques & des Prêtres de la part du Pape Nicolas. Pierre convint de ces faits; mais les Députés d'Orient prétendirent que la Bulgarie avant appartenu aux Grecs avant qu'elle eût été conquise par les Bulgares, elle devoit être de la Jurisdiction de Constantinople. Les Légats du Pape prouverent par les Décretales des Papes, que l'Epire ancienne & nouvelle, toute la Thessalie & la Dardanie, qu'on nommoit alors Bulgarie, avoient été gouvernées par le faint Siege; & que depuis que cette Province s'étoit convertie, les Romains y avoient ordonné des Prêtres, confacré des Eglises, instruit les Peuples ; enfin que l'Eglife Romaine en étant en possession depuis plus de trois ans, on ne pouvoit l'en déjetter fans en avertir le Pape: Toutes ces raisons ne frapperent point les Députés d'Orient. Ils déciderent que le Pays des Bulgares ayant été autrefois sous la domination des Grecs, devoit par le Christianisme être réuni à l'Eglife de Constantinople, dont il s'étoit séparé par le Paganisme. Les Légats de Rome rejetterent ce Jugement comme rendu par des Juges incompétens, & conjurerent le Patriarche Ignace, en lui rendant une Lettre du Pape Adrien fur cette affaire, de ne point se mêler de la conduite des Bulgares. Le Patriarche répondit, qu'il ne s'engageroit point dans des prétentions contre l'honneur du faint Slege. Telle fut l'iffue de cette conférence, où les Parties ne disputant leurs droits que par un Interprete de l'Empereur qui étoit présent, ne pouvoient se prontettre de bien faire entendre leurs raisons. Mais on donna aux Légats du Pape un écrit en Grec qui contenoit la Sentence rendue par ceux d'Orient en faveur de l'Eglise de Constantinople.

894.

Les Légats XXXIII. L'Empereur, déja mécontent des Légats de du Page re- ce qu'ils l'avoient obligé à rendre les libelles d'abjuration, le Rome. Tra- fut bien davantage en voyant leur rélissance au sujet de la Buldes garie. Dissimulant touresois sa colere, il les invita à manger, & les combla de présens. Mais il s'intéressa si peu à la sûreté de leur embarquement , qu'étant tombés entre les mains des Sclaves on leur prit tout ce qu'ils avoient, même l'original grec des actes du Concile, & faillirent à perdre la vie. Ils arriverent à Romedépouillés de tout, le 2 de Décembre 870, & raconterent au

Pape Adrien tout ce qui s'étoit paffé; mais ils ne purent fui préfenter d'autres écrits que le livre de l'affinn d'Ignace, les libelles que les Sclaves leur avoient rendus, & une copie des aêtes du Concile que le Bibliothécaire Anaftafe, l'un des Ambasfiadeurs de l'Empereur Louis, avoit emportée par précaution. Il en fit une traduction latine par ordre du Pape, & ce n'est que dans extre version que nous avons les aêtes entiers du huiriéme Concile général. Les aêtes grees imprimés à la fuite de la version d'Aasfafe, n'en font qu'un abrégé, où l'on a retranché plusieurs choses de l'original. Anasfase mit à la tête de sa traduction une longue préface où il fait l'histoire du schisme de Phonius, & de Concile tenu à cette occasion; de la conversion des Bulgares, & de la consérence que l'on tint à leur sujet trois jours après la sin du Concile. Il en parle aussi dans la vieu Pape Adrien II.



DES Conciles de Verberie, de Metz, & autres, depuis l'an 869, jusqu'en 879.

I. TINCMAR, Evêque de Laon, devenu odieux à son Concile de Clergé & à fon Peuple par ses injustices & par ses vio- Verberie en lences, fut accusé devant le Roi Charles, qui lui ordonna de Concil. pag. répondre aux chefs d'accusations, ou par lui-même, ou par son 1527. Avoué. Il refusa l'un & l'autre, disant, qu'il ne pouvoit se préfenter à un Jugement séculier au préjudice de la Jurisdiction Ecclésiastique. Charles sit faisir tous les biens de l'Evêque situés dans fon Royaume. Hincmar de Reims fon oncle intervint pour lui auprès du Roi, fit lever la faisse, & on convint que l'affaire de l'Evêque de Laon seroit terminée par des Juges choisis, ou, s'il étoit besoin, par un Concile. La Sentence des Juges ne lui ayant pas éré savorable, il resusa de s'y soumettre. Le Roi le sit appeller au Concile de Verberie indiqué pour le 24 d'Avril de l'an 869. Hincmar y vint. Vingt-neuf Evêques y affisterent, & Hincmar de Reims y présida, comme étant dans sa Province. L'Evêque de Laon embarrassé des accusations qu'on formoit contre lui, prit le parti d'appeller au Pape, & demanda per-S III ii

mission d'aller à Rome. On la lui refusa ; mais on suspendit la procédure entamée contre lui. Le Concile confirma l'union de trois Monasteres à celui de Charroux, déja faite sous l'agrément du Roi Charles.

Concile de Metz en 869 rom. 8. Concil. Pag. 1532.

JI. Ce Prince ayant appris la mort du Roi Lothaire, vint à Metz le cinquiéme de Septembre 869, où il se fit couronner Roi de Lorraine par les Eveques. Ils étoient au nombre de sept. La cérémonie se sit dans l'Eglise Cathédrale de faint Estienne. Adventius, Evêque de Metz, portant la parole en présence du Roi, des Seigneurs, & de quantité de Peuples, déclara Charles légitime héritier du Royaume. Le Roi promit de maintenit l'honneur & les privileges de l'Eglise; de protégerses Sujets, chacun felon leur rang; & de faire rendre la justice, felon les Loix Ecclésiastiques & Civiles: ensuite il fut couronné le neuviéme du même mois. Ce fut Hincmar de Reims qui lui fit les onctions du S. Chrême fur le front, depuis l'oreille droite jusqu'à l'oreille gauche, & fur la tête; mais les autres Evêques lui mitent la couronne, & lui donnerent la palme & le sceptre.

Concile de Piftes en 369 , tom. 8. Concil. P22. 1536.

 Ouelque tems après, le Roi Charles étant à Pistes, v fit venit plusieurs Evêques pour traiter avec eux des affaires de son Royaume. Il ne reste d'autres monumens de cette Assemblée. qu'un Diplôme accordé à Egil, Archevêque de Sens, par lequel on confirme les donations qu'il avoit faites à un Monastere & à une Eglife de son Diocèfe, qui avoient l'un & l'autre saint Pierre pour Patron. Douze Evêques fouscrivirent à ce Diplôme, Egil à la tête, Pistes étant dans sa Province. Hincmar de Reims souscrivit des derniers avec Wulfade de Bourges, & Herard de Tours.

Concil. pag. 1537.

IV. Le Roi Charles mécontent de la conduite de son fils d'Attigny en Carloman, à qui il avoit fait donner la tonsure cléricale dès son 870, tom. 8, bas âge, affembla au mois de Mai de l'an 870 un Concile à Attigny, voulant le faire juger par des Evêques, comme Clerc. Il s'y trouva trente Evêques de dix Provinces, avec six Archevêques, Hincmar de Reims, Remy de Lyon, Harduic de Befançon, Wulfade de Bourges, Frotaire de Bordeaux, & Bertulfe de Treves. Carloman convaincu de conjuration contre le Roi son pere, & de beaucoup d'autres crimes, sut privé des Abbayes qu'il possedoit en grand nombre, & mis en prison à Senlis. Hincmar de Laon accusé dans le même Concile de désobéissance envers le Roi, & envers son oncle son Métropolitain, évita la Sentence dont il étoit menacé, en donnant

un libelle par lequel il déclaroit qu'à l'avenir il feroit fidele & obéillant au Roi Charles, suivant son ministere, comme un Vassal doit être à son Seigneur, & un Evêque à son Roi; qu'il obéiroit aussi à Hincmar son Métropolitain, selon les Canons & les Décrets du S. Siège approuvés par les Canons. Au moyen de ce libelle qu'il fouscrivit devant tout le monde, le Roi & l'Archevêque de Reims lui donnerent le baiser de paix. Mais il restoit à contenter un Seigneur nommé Normand, à qui le Roi avoit donné en fief la terre de Pouilly, & dont Hincmar de Laon s'étoit emparé. Il convint d'en passer par l'avis de trois Evêques. Mais informé qu'ils étoient d'accord à faire rendre à Normand la terre de Pouilly, il fortit fecretement d'Attigny, & écrivit à son oncle de lui obtenir la permission d'accomplir le vœu qu'il avoit fait d'aller à Rome. Aimoin dit que le Roi Charles donna audience dans ce Concileaux douze Députés de Louis, Roi de Germanie, 1, Hil. Fran-

touchant le partage du Royaume de Lothaire.

V. Pendant qu'Adon de Vienne tenoit fon Synode en 870, Concile de Mannon , Prevot du Monastere de Saint-Oyan , ou Mont-Jura , Vienne en vint lui représenter que ses Prédécesseurs avoient accordé à son seculo 4, p.ut. Monastere une Eglise située dans le Diocèse de Vienne, & qu'au : ; & lib. 37. préjudice de cette donation le Curé de faint Alban vouloit s'en pag. 163. emparer. Cette contessation n'étoit pas nouvelle. Un Curé du même lieu avoit déja tenté de se rendre maître de cette Eglise fous l'Archevêque Agilmar, qui l'avoit débouté de ses prétentions par Sentence rendue avec connoillance de caufe. Mais parce que les Chanoines de Vienne n'y avoient pas fouscrit, Adon crut devoir reprendre toute l'affaire, & la faire examiner de nouveau par ses Prêtres, afin de mettre sin à cette contestation. Il fut décidé, du confentement de tout le Concile, que · l'Eglise dont le Curé de saint Alban vouloit s'approprier, demeureroit à la Communauté de faint Oyan, comme elle lui avoit été donnée par les Archevêques de Vienne. La Sentence est datée du mois d'Avril, indiction troisiéme, c'est-à-dire, l'an 870.

VI. On tint au mois de Septembre de la même année un Concile de Concile à Cologne, où l'on regla plusieurs points de discipline. 870, 1271, 8 Il paroît qu'il fut affemblé à l'occasion de la dédicace d'une nou- Concil. pag. velle Eglise érigée sous l'invocation de saint Pierre. Les actes de ce Concile ne sont pas venus jusqu'à nous. Il seroit même tombé dans l'oubli, fans une ancienne Chronique des Empereurs Fran-

çois, donnée au Public par M. Pithou.

VII. Quoique Hincmar de Laon eût yû plusieurs fois le Roi Concile de SIII iii

Aimoin. lib.

604

Charles depuis le Concile d'Attigny , il n'avoit rien dit à ce 871, bid. peg. Prince de son voyage de Rome; mais il n'avoit pas laissé d'en écrire au Pape Adrien, en lui faisant des plaintes contre le Roi. & contre Hincmar de Reims. Il se joignit même au Prince Carloman, qui abufant de la liberté qu'il avoit obtenue, recommençoit ses brigandages & ses cruautés. Les Evêques dont il avoit défolé les Diocèfes publierent des censures contre ses complices, n'ofant pas l'excommunier lui-même, parce que le Roi Charles vouloit le faire juger par les Evêques de la Province de Sens dont il étoit Clerc. Hincmar de Laon fut fommé diverses fois par fon oncle de souscrire aux censures contre les complices de Carloman, comme les autres Evêques de la Province de Reims; mais il n'en voulut rien faire. Le Roi Charles irrité de ce refus, & mécontent d'ailleurs de la conduite de cet Evêque, indiqua un Concile à Douzy dans le Diocèse de Reims pour le mois d'Août de l'an 871. Hincmar de Laon y fut appellé par une Lettre de fon Métropolitain, du quatorziéme de Mai. Il chercha à s'en défendre par un grand Mémoire plein de reproches contre son oncle, qui l'avertit une seconde sois de venir au Concile; ajoutant qu'il lui faisoit cette monition au nom du Pape, qui, en effet, lui avoit écrit d'assembler un Concile pour remédier à divers défordres qu'on disoit être dans son Diocèse, Le Concile se tint à Douzy le cinquiéme d'Août. Il étoit composé de vingt-un Prélats, treize Evêques, & huit Archevêques. Hincmar de Reims y présida, & le Roi Charles y assista en perfonne. Ce Prince présenta un Mémoire contenant ses plaintes contre Hincmar de Laon. L'Archevêque de Reims en présenta un second. Le Roi insistoit sur ce qu'Hincmar de Laon sui avoit manqué de fidélité, avoit excité des révoltes, s'étoit emparé par voye de fait des biens de ses Vassaux, l'avoit calomnié auprès du . Pape, & lui avoit rélisté à main armée. Les plaintes de l'Archeyêque étoient en plus grand nombre, mais moins griéves pour la plûpart. Elles rouloient sur le mépris de ses ordres & de son autorité.

Peg. 1631.

VIII. Hincmar de Laon arrivé à Douzy ne se présentoit point au Concile. Il fut cité juridiquement par trois fois. Il pe répondit à la premiere citation que par un Mémoire pour le Concile, où il disoit qu'il appelloit au faint Siège; mais il obéit à la troisième, & comparut. On lut en sa présence la plainte du Roi Charles, on la lui donna pour l'examiner, & du tems pour y sépondre. Il se présenta au Concile une seconde sois, sans qu'il

eux répondu à la plainte du Roi. Hincmar de Reims le pressant là dessus, il dit qu'étant dépouillé de tous ses biens, il ne répondroit rien à ce qu'on lui objectoit. Il récufa le jugement de fon oncle, & appella au faint Siège. Comme il perfiftoit dans fa contumace, l'Archevêque de Reims prit les avis des Evêques. Harduic de Besançon opina qu'Hinemar de Laon étant convaincud'avoir allumé des féditions, devoit, suivant les Canons, être déposé de l'Episcopat. Frotaire de Bordeaux releva son pariure & sa désobéiffance au Roi Charles ; & Wulfade de Bourges les calomnies dont il avoit noirci le Roi à Rome. Tous appuyant sur quelque crime en particulier, conclurent à fa déposition. Sur quoi Hincmar de Reims; comme Président du Concile, pro- Pag. 1652; nonça la Sentence en ces termes : Je le juge privé de l'honneur & de la dignité Episcopale, & dépouillé de toures fonctions facerdotales, fauf en touvle droit de notre Perc Adrien, Pape de la premiere Chaire Apostolique, ainsi que l'ont ordonné les Canons de Sardique. Cette Sentonce fut fouscrite par les Evêques prélens, par les Députés de huit Evêques absens, & par huit autres Ecclésiastiques, Prêtres, ou Archidiacres en divers

Diocifes. IX. Le Concile envoya les actes de la procédure contre Leures Sy-Hincmar de Laon au Pape Adrien, avec une Lettre Synodale nodiques, ib.d. dans laquelle il lui demande la confirmation de ce qui s'étoit fait, prorestant qu'il n'avoir eu recours à la déposition de cet Evêque, que faute d'autres moyens de le ramener à fon devoir. Le Concile prie aussi le Pape, qu'au cas qu'il lui plairoit de faire juger de nouveau cette caufe, d'en renvoyer le jugement fur les lieux; & qu'en attendant, Hincmar de Laon demeure privé de la Communion facerdotale. La Lettre Synodale est du fixiéme Septembre 871. Actard de Nantes, élû Archevêque de Tours. fut chargé de la porter au Pape, avec les actes du Concile. Ils font divifés en cinq parties. Les trois premieres contiennent les chefs d'accusations contre l'Evêque de Laon. La quatriéme, la procédure faite contre lui. La cinquiéme, la Lettre Synodale du. Concile, & celle qu'Hincmar écrivit en particulier au Pape. Il lui rend compte de l'affaire d'Actard dont il l'avoit chargé, & le Par, 1658, prie de l'ordonner Archevêque de Tours, à condition qu'aprèsfa mort, fon Successeur fera ordonné, suivant les Canons, par les Evêgues de la Province. Venant enfuite à Hincmar fonneveu, il déclare qu'ayant travaillé inutilement à le corriger , il ne veut plus se mêler de sa conduite, ni le regarder comme un

de ses Suffragans. Il s'explique ensuite sur les raisons qu'il avoit eues de déposer un Prêtre, qui étant yvre avoit blessé un homme à dessein de le tuer, & cite plusieurs Canons pour justifier ce qu'il avoit fait à l'égard de ce Prêtre. On voit par la fuite de la Lettre qu'il se pourvut à Rome à l'insçu d'Hincmar, & qu'il en rapporta des Lettres du Pape Adrien ; ce qui obligea l'Archevêque d'envoyer une relation exacte du fait , & de la conduite de ce Prêtre.

G-219.

X. Les Collections des Conciles en mettent deux à Oviedo. Noviedo en l'un en 873, l'autre en 901; l'un & l'autre fous le Pontificat du tom.9, Concil. Pape Jean VIII. qui avoit permis de les assembler. Il n'est toutefois parlé dans ses Lettres au Roi Alphonse III, que d'un seul Concile en cette Ville, & il n'en étoit pas besoin davantage, puisqu'il ne s'agissoit que d'ériger en Métropole l'Eglise d'Oviedo : ce qui se sit d'abord & sans aucune disticulté. Alphonse avoit fortifié cette Ville pour servir de barrière contre les courses des Normands, & rebâti magnifiquement l'Eglise de faint Jacques en Compostelle. Il ne voulut point la faire confacrer fans en avoir la permission du Pape. Deux Prêtres, nommés Severe & Sinderede, & un Laïc qui se nommoit Rainald, furent députés à cet effet vers Jean VIII. qui leur donna deux Lettres pour le Roi. Dans la premiere il permettoit l'érection d'Oviedo en Métropole ; dans la feconde , la confécration de la nouvelle Eglife, & la tenue d'un Concile. Dix-fept Evêques fe trouverent pour la cérémonie de la dédicace ; le Roi y affifta avec fon épouse & ses fils, & plusieurs Seigneurs de la Cour. C'étoit le sixiéme de Mai. Onze mois après, c'est-à-dire, au mois d'Avril fuivant, les mêmes Evêques tinrent un Concile à Oviedo, en présence du Roi, de la Reine, de ses fils & des Seigneurs. L'Eglise de cette Ville y sut érigée en Métropole, & Hermenegilde qui en étoit Evêque, reconnu pour Chef des autres Evêques, afin de travailler avec eux au rétablissement de la discipline. On ordonna de choisir des Archidiacres pour faire deux fois l'année la vilite des Monasteres & des Paroisses . & on laissa au pouvoir de l'Evêque d'Oviedo d'établir des Evêques de son choix dans toutes les Villes où il y en avoit eu auparavant. Comme la Province d'Asturie étoit la plus forte & la plus fure de toutes, il fut convenu que tous les Suffragans d'Oviedo y auroient des Eglises & des terres, soit pour en tirer leur subfistance quand ils viendroient au Concile, soit pour s'y retirer en cas de besoin. Le Roi désigna les bornes de la Province Eccléfiaffique

Ecclésiastique d'Oviedo, & attribua plusieurs terres à ce Siége. On en dressa un état, qui fut lû en plein Concile & approuvé unanimement.

XI. Il s'en tint un à Châlons-sur-Saone en 873, le 21 de Concile de Mai, au sujet de l'Eglise de saint Laurent. Les Chanoines de Saône en 873, faint Marcel la répétoient, difant qu'elle leur avoit été donnée tom, 9, Concil, par les Rois qui en étoient les Fondateurs, & que les Evêques Py. 151. de Châlons l'avoient usurpée sur eux. Le Concile s'assembla dans cette Eglife. Il s'y trouva cinq Evêques, un co-Evêque, des Abbés, des Moines, des Prêtres, des Diacres & des Archidiacres, ayant à leur tête Remi, Archevêque de Lyon. Leuterius, Prevôt des Chanoines de faint Marcel, parut au milieu de l'affemblée, & produisit ses raisons. Girbold, Evêque de Châlons, dit les siennes. Le résultat du Concile fur que l'Eglise de faint Laurent seroit rendue aux Chanoines de faint Marcel; & tous fouscrivirent à ce jugement, l'Evêque Girbold comme

XII. Le 26 de Septembre de l'an 873, on tint un Concile Concile de à Cologne, auquel présida Willibert ou Guillebert, Archevê- 873, tom. 9, que de cette Ville, assisté des Archevêques de Traves & de Cancil. pag. Mayence, & des Evêques de Saxe. On y fit la Dédicace de l'E- 152. glife Cathédrale, & on y confirma les Statuts de Gonthier. prédécesseur de Guillebert, portant que les Chanoines auroient des biens en suffisance pour subsister ; qu'ils auroient l'élection libre de leurs Prevôts, sans que l'Archevêque y intervînt; & qu'ils pourroient aussi sans son avis disposer de tout ce qui appartenoit à leurs Monasteres. Le Concile approuva la fondation, faite par Guillebert, d'un Monastere de silles, sous l'invocation de fainte Cecile, gouverné alors par une Abbesse, nommée Beresvinthe. C'est aujourd'hui un Chapitre de Chanoinesses.

XIII. Le Roi Charles voyant que Carloman entretenoit Concile de toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques Senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla les Evêques senlis en 873, toujours le trouble dans le Royaume, assembla le Royaume, a des Provinces de Sens & de Reims, à Senlis, en 873. Il pré- pag. 157. senta sa plainte à Ansegise, Archevêque de Sens, de qui Carloman dépendoit, comme son Métropolitain; & à Hildegaire, qui l'avoit ordonné Diacre. Le jugement du Concile fut que ce Prince feroit déposé du Diaconat & de tout dégré Ecclésiastique, & réduit à la communion laïque. Les Actes de ce Con-

scile font perdus.

les autres.

XIV. L'année suivante 874, le Roi Charles convoqua un Concile à Douzi, où se trouverent des Evêques de plusieurs tom. 9, Concil. Tome XXII. Titte

Concile de Douzyen874, pag. 258.

Provinces. On y travailla à arrêter le cours des mariages inceftueux, & des usurpations des biens de l'Eglise. Cela paroît par la Lettre synodale adressée aux Evêques d'Aquitaine. Le Concile y fait voir qu'envain ceux qui contractoient des mariages dans les dégrés de parenté défendus, s'autorifoient de l'indulgence accordée par faint Gregoire aux Anglois, dans les commencemens de leur convertion, puisque ce saint Pape avoit restraint cette indulgence, en ajoutant que quand ils seroient affermis dans la foi, ils observeroient la parenté jusqu'à la septiéme génération ; au lieu que dans ces commencemens il leur avoit permis le mariage à la troisiéme & à la quatriéme. Le Concile rapporte divers Décrets contre ces conjonctions illicites; entr'autres du Conci'e de Rome sous le Pape Gregoire II. du Concile d'Agde, & de la Lettre du Pape Sirice à Himerius. Evêque de Tarragone. A l'égard des usurpateurs des biens de l'Eglife, il copie ce qu'avoient dit contre eux les Evêques du Concile de Tousi en 860.

Décret de pag. 165.

X V. On examina dans le Concile de Douzi la cause d'une ce Concile, Religieuse, nommée Dude, qui, dans le dessein de déposer son Abbelle, pour se mettre à sa place, avoit comploté avec un Prêtre, nommé Humbert, & s'étoit abandonné à lui. Ce Prêtre fut d'abord convaincu d'avoir écrit des lettres pleines de calomnies contre l'Abbesse; & sur ce qu'il nioit avoir abusé de Dude le Concile nomma des Députés, avec ordre de se transporter au Monastere avec des Commissaires du Roi, pour interroger deux Religieuses, Berre & Erprede, qui s'étoient avouées complices du crime de Dude, & recevoir leurs dépositions. Ils furent aussi chargés d'interroger Dude & le Prêtre Humbert séparement, & en cas d'aveu de leur part, de les faire venir avec leurs complices devant la Communauté pour résterer leur confession. Le Concile n'attendit pas la fin de cette procédure ; mais il regla par provision la pénitence qu'on devoit imposer, tant à Humbert qu'à Dude & à ses complices, voulant qu'on les traitât plus doucement s'ils confessoient volontairement leurs fautes. que s'ils en étoient convaincus par témoins.

Reims en874, tom, 8, Concil. pag. 587.

X V I. Hincmar, que l'on regarde avec raison comme Auteur de la Lettre fynodale & du Décret du Concile de Douzi, en tint un au mois de Juillet de la même année 874, à Reims, où il publia cinq Articles pour les Prêtres de son Diocèse. Le

Can. 1. premier est touchant les Curés de la Campagne, qui, négligeant leurs Paroisses, se retiroient dans le Monastere de Mont-

Faucon, & y recevoient la prébende ou distribution en espece, que chaque Chanoine avoit coutume de recevoir pour sa subfillance; & les Chanoines du même Monastere qui s'emparoient des Paroiffes de la Campagne. Les uns & les autres contrevenoient aux Canons; les Curés en quittant leurs Paroiffes pour se amettre en fureté dans le Monastere ; les Chanoines en quittant leur Monastere pour aller desservir les Paroisses de la Campagne. dans la vûe de percevoir le profit de la dixme. Hincmar leur fait voir qu'il n'est pas permis aux Clercs de passer d'une Eglise à une autre, & bien moins d'en tenir deux ensemble, n'étant pas possible de faire en même-tems les devoirs de Curé & de Chanoine. S'il arrive, dit-il, qu'il faille baptiser la nuit un enfant en péril, ou porter le Viatique à un malade, le Chanoine ne sortira pas du Cloître pour aller au Village. Si donc un Prêtre, pour quelqu'infirmité corporelle, ou pour quelque péché fecret, veut se retirer dans un Monastere, qu'il renonce par écrit au titre de sa Cure; autrement qu'il y demeure. Les Cloîtres des Chanoines étoient alors fermés comme ceux des Moines : c'est pourquoi quelques Curés s'y retiroient pendant les guerres, comme en des lieux de sureté.

X V I I. Dans le fecond , Hincmar défend aux Prêtres , Tous Can. 2. peine de déposition, de rien prendre pour la place de la matricule, c'est-à-dire des pauvres que l'on inscrivoit dans la matricule de l'Eglife, & à qui en conféquence on distribuoit une partie de la dixme ou des oblations. Il leur défend par le troisième Con. 3. la fréquentation des femmes, & de leur rendre des visites hors de saison. La plupart des Prêtres acqueroient des terres & des maisons des épargnes de leurs revenus Ecclésiastiques, aux dépens de l'aumône & de l'hospitalité, & donnoient ensuite ces terres & ces maisons à leurs parens; Hincmar menace de la sévérité Can. 4. des Canons ceux qui se trouveront coupables de cet abus. Il leur défend encore de faire des présens aux Patrons, dans la vûe d'ob- Can. 5. tenir des Bénétices, ou pour eux-mêmes, ou pour leurs Clercs, protestant qu'il n'ordonnera point de Clercs dont il ne soit content.

XVIII. Il s'éleva en 874 un différend entre Ursus, Duc de Concile de Venise, & Pierre, Patriarche de Grade, au sujet du successeur Ravenne et qu'on devoit donner à Senateur , Evêque de Torcelle. On élut Concil. pag. Dominique, Abbé d'Altino. Le Patriarche ne voulut point 1235. l'ordonner, difant qu'il s'étoit fait lui-même Eunuque. Le Duc qui souhaitoit que Dominique sut Evêque, intimida tellement Tett ii

le Patriatche, qu'il eut recours au Pape Jean VIII. pour décidet la contestation. Le Pape assembla à Ravenne un Concile de soixante & dix Evêques, où l'on permit à Dominique de tirer lesrevenus de l'Eglife de Torcelle. Quelques Evêques, pour être. venus trop tard au Concile, furent privés de la communion; mais on la leur rendit peu de tems après, à la priere du Duc.

Concile de 1135.

X I X. Le Pere Labbe joint aux Actes du Concile de Ra-Toulouse en venne, ceux du Concile de Toulouse en 873, où les Evêques. de Septimanie & d'Aquitaine confirmerent l'exécution d'une Sentence rendue autrefois par Charlemagne, contre les Juissde Toulouse; portant que chaque année l'un d'entre eux seroit frappé sur la joue par un homme vigoureux, trois sois l'année, devant la porte de l'Eglise; scavoir, les jours de Noël, de la Pasfion & de l'Affomption, en punition de ce qu'ils avoient fait venir dans les Gaules Abderam, Roi des Sarrasins. Mais ces Actes ne sont pas d'une grande autorité.

PCZ-175.

X X. Ceux du Concile de Châlons-fur-Saône ont été donnés Chillons-fur en premier lieu par le Pere Chifflet avec l'Histoire de l'Abbaye Saone en 875. de Tournus; enfuite on les inférés dans les Collections générales. Remi, Archevêque de Lyon, présida à ce Concile, assisté de quarante-quatre Evêques. L'ordination d'Adalger, Evêque d'Autun, y donna occasion. Après qu'on en eut achevé la cérémonie, cet Evêque demanda au nom du Roi Charles la confirmation des donations faites à l'Abbaye de Tournus : ce qui fut accordé. Elles furent auffi confirmées par une Bulle du Pape Jean VIII. datée du 29 Avril 878, c'est-à-dire dans le tems qu'il étoit en

74. 278. France pour la tenue du Concile de Troyes. Odon, Evêque de Beauvais, confirma à la priere des Chanoines de saint Pierre, les donations faites à leur Communauté ; & pour rendre cet établissement plus selide, il en obtint aussi la confirmation du Roi Charles & de plusieurs Evêques, nommément d'Hincmar de Reims, Métropolitain. L'Acte est daté de Soissons le 1 de Mars 875. Il porte que les Chanoines de faint Pierre ne pourront

être au-delà de cinquante.

181, 186,

X X I. Le Roi Charles étant à Pavie au mois de Janvier 876, Pavie en 876, quelques-jours après qu'il eut été couronné Empereur à Rome ibid, pag. 180, par le Pape Jean VIII. y tint un Concile, où les Evêques l'élirent unanimement pour leur Protecteur & leur Seigneur, avec promesse de lui obéir en tout ce qu'il ordonneroit pour l'utilité de l'Eglise & leur falut. L'acte qu'ils en dresserent sut souscrit par dix-sept Evêques de Toscane & de Lombardie, par un

Abbé & par dix Comtes. Les mêmes Evêques firent quinze Canons de discipline, que l'on confirma dans le Concile de Pontion, & qui en font aujourd'hui partie. Les plus remarquables font le septiéme & le huitième. Il y est dit que les Evêques Cin. 7. instruiront les Peuples, ou par eux-mêmes, ou par leurs Prêtres; que les Fideles affisteront les jours de Fêtes aux Offices publics à la Ville ou à la Campagne; & que pour cette raison on ne célebrera pas la Messe dans des maisons particulieres sans la permission de l'Evêque; que les Evêques demeureront dans Can. 8. des Cloîtres avec leurs Chanoines, qui lui seront soumis suivant l'autorité des Canons.

XXII. Le vingt-unième de Juin de la même année, l'Em- Concile de pereur Charles fit tenir un Concile à Pontion, où il allilla avec Pontion en deux Légats du faint Siège ; Jean , Evêque de Toscanelle , & Concil. pag. Jean, Evêque d'Avezze. Il s'y trouva cinquante Evêques de 181. France ; Hincmar de Reims souscrivit le premier après les Légats, ensuite Autelien de Lyon. On lut dans la premiere session une Lettre du Pape, datée du 2 Janvier de cette année 876, par laquelle il établissoit Ansegise Archevêque de Sens , Primatdes Gaules & de Germanie, comme son Vicaire en ces Provinces, avec pouvoir de convoquer des Conciles, & de notifier aux Evêques les Décrets du faint Siège. Les Evêques ayant oui le contenu de cette Lettre, dirent qu'ils obéiroient aux ordresdu Pape sans préjudice des Métropolitains, & suivant les Canons; & quelque instance que leur fit le Roi Charles de reconnoître fans restriction la primauté d'Ansegise, ils n'en voulurent rien faire. Frotaire, Archevêque de Bordeaux, fut le feul quise conforma à la volonté du Roi : ce qu'on regarda comme une flatterie. Ce Prince pour mettre en exécution la Lettre du Pape, fit affeoir Anfegife fur un siége pliant, avant tous les Evêques plus anciens que lui d'ordination. Hincmar s'y opposa comme à une entreprise qui étoit contraire aux Canons; mais le Roi demeura ferme, & refusa même aux Evêques de son Royaume : de prendre copie de la Lettre du Pape.

XXIII. La seconde settion se tint le lendemain 22 de Juin? elle fut employée à la lecture des Actes du Concile de Pavie & f-ffion, des Lettres du Pape Jean envoyées aux Laïcs; & l'élection de Pag. 28:. l'Empereur y fut confirmée par tous les Evêques & Seigneursqui étoient présens. Charles n'assista point à la troisiéme session, qui ne fut tenue que le troisième de Juillet. Elle se passa en sesson, contestations sur les Prêtres de divers Diocèses, qui réclamoiens. Bié.

Tett iii ,

Jeffion.

Quariéme l'autorité des Légats du faint Siége. Dans la quatriéme ; qu'on férfion.

tint le lendemain , l'Empereur donna audience aux Ambaffadeurs du Roi Louis fon frere , qui demanderent en fon nom la part du Royaume de l'Empereur Louis. Jean de Tofcanelle, Légat , lut une Lettre du Pape aux Evéques du Royaume du Roi Louis, dans laquelle il blame ce Prince d'être entré à main armée dans les Etats de Charles en fon abfence; à les Evéques de ne l'en avoir pas empéchés ; les menaçant d'excommunication s'ils ne détournent ce Prince de cette linjufte entreptife. Le Légat après avoir fait lecture de cette Lettre du Pape, en donna copie à Guillebert, Archevéque de Cologne, l'en des Ambaffadeurs , pour la rendre à ces Evéques. Le Pape Joan-Epif. éctivis aufifi aux Comres du Royaume de Louis, à qui il ordonne

Jam. Epif. écrivit aussi aux Comtes du Royaume de Louis , à qui il ordonne 316,945, 216. de se trouver à la consérence indiquée par ses Légats. Il n'est pas dit que cette Lettre ait été liée dans cette quatriséme sessions

Figit. 317. mais on y en lut deux autres du même Pape; l'une aux Evôques du Royaume de l'Empereur Charles qui lui étoient demeurés fideles, l'autre à ceux qui avoient pris le parti de Louis de Baviere. Le Pape leur ordonne à tous d'obéir à fes Légats.

de Baviere. Le l'appe leur ordonne à tous d'obéir à fes Légats.

X X I V. Il ne se passa rien de remarquable dans la cinquié
sesson ne sesson qui se rint le dixième de l'uiller, parce qu'elle sire.

me fession, qui se tint le dixième de Juillet, parce qu'elle sut interrompue par l'arrivée de deux nouveaux Légats, qui apportoient des Lettres à l'Empereur & à l'Impératrice, & des com-Statème plimens du Pape aux Evêques. La sixième session fut renue le

lendemain. On y lut une Lettre du Pape adreffée à cous les Evêques de Gaule & de Germanie, contenant les Sentences rendues contre Formofe, Evêque de Porto, & contre Gregoire Nomenclateur, & leurs complices. Le Pape exhortoit les Évêques à faire publier ees Sentences & à les faire exécuter dans leurs Diocéfes. On préfenta enfuite à l'Empereur les préfens de Jean VIII. qui confifioient en un feeptre & un bâton d'or pour

fion. Il y eut ensuite plusieurs disputes au sujet des Prêtres qui

ce Prince; des étoffes précieuses & des brasselets ornés de pierreries pour l'Impératrice.

Septime

X X V. Le 14 de Juillet on lut encore dans la feptiéme fefflow.

Floy. 1812

Fl

and Google

avoient réclamé les Légats. Puis on fit la lecture de la Requête de Frotaire, par laquelle il demandoir, que ne pouvant occuper le Siége Episcopal de Bordeaux, à cause de l'incursion des Normands, il lui fut permis de passer à celui de Bourges : ce qui lui fut refusé tout d'une voix.

X X V I. L'Empereur avoit assisté à la premiere session vêtu à la Françoise d'un habit orné d'or ; il parut dans la huitième habillé à la Greque. Jean d'Avezze, Légat, lut un Ecrit. Odon de Beauvais en lut un autre, contenant certains articles que les Légats du Pape, Ansegise de Sens & Odon lui-même, avoient dresses fans la participation du Concile. L'Historien Aimoin dit Aimoin. ibid. que ces articles n'étant d'aucune utilité, il les a supprimés, de cap. 33. même que l'Ecrit lû par Jean d'Avezze, parce qu'il étoit destitué de raison & d'autorité. Il ajoute qu'on revint pour une troisième sois à la question de la primatie d'Ansegise, & qu'il n'obtint pas plus ce dernier jour du Concile que le premier; qu'enfuite l'Impératrice ayant été amenée dans l'assemblée, la couronne sur la tête, le Légat Leon prononça l'Oraison; après quoi

Huitiéme

les Evêques se séparerent.

XXVII. On trouve à la fuite des Actes du Concile neuf Arricles rearticles, qu'on croit être ceux dont Aimoin parle avec tant de Concile de mépris. Il y est dit qu'après la mort de l'Empereur Louis, le Pontion. Pape Jean VIII. avoit invité le Roi Charles à venir à Rome, Pag. 190. où il l'avoit choisi pour Désenseur de l'Eglise de saint Pierre, & Art. 1. couronné Empereur; qu'avant son arrivée le Pape avoit tenu un Concile, & écrit au Roi Louis, aux Evêques, aux Abbés & aux Seigneurs de son Royaume, pour leur défendre de faire aucune irruption dans les Etats du Roi Charles, jufqu'à ce que dans une conférence on eût reglé les droits de seurs Royaumes; mais qu'Odon de Beauvais leur ayant présenté jusqu'à deux fois Art. 2. les Lettres du Pape, ils les avoient rejettées; que le Roi Louis méprisant les avis du saint Siège, étoit entré à main armée dans le Royaume de Charles; qu'admonesté d'en retiter ses troupes Art. 3.44 & de faire pénitence de ses crimes, il n'avoit point obéi, non Art. 5. plus qu'à la seconde monition qui lui avoit été faite par les Légats du Pape; qu'en conséquence le Pape avoit donné ses pouvoirs à ses Légats pour faire ce qu'il convenoit en pareille occasion. On dit aussi que le Pape, du consentement de l'Empe- Art. 6. reur Charles, a établi Ansegise, Archevêque de Sens, Primat des Gaules & son Vicaire; & que le Concile le reconnoît en Art. 7. cette qualité; qu'il adopte aussi la Sentence rendue contre For- Art. 8 6- 9.

mose & ses complices, de même que la condamnation pronon-

cée contre les excès commis par le Roi Louis.

de Pontion. , 293.

XXVIII. En ce même Concile de Pontion, Hincmar prédu Concile senta une Requête à l'Empereur & aux Légats, en plainte des excès que son Diocèse avoit soufferts de la part du Roi Louis & de les troupes. Cette plainte ne levoit pas le soupcon que l'Empereur Charles avoit de la fidélité d'Hinemar ; c'est pourquoi ce Prince l'obligea de lui prêter un nouveau serment. Le Prêtre Adalgand obtint du Concile que son Eglise lui seroit rendue, & on lui donna quatre mois pour se purger des crimes dont on l'accusoit, à condition que s'il ne se justifioit point canoniquement dans ce tems, il ne feroit plus admis à prouver fon innocence.

Concile de

XXIX. Quoiqu'on eût accordé les revenus de l'Eglife de Rome en de Torcelle à Dominique dans le Concile de Ravenne en 874. 877, 20m. 9, on ne laissoit pas de le faire passer pour un Intrus. Il fut même cité deux fois à Rome pour examiner son affaire en présence de Pierre, Patriarche de Grade, qui s'étoit opposé à son ordination; & n'ayant point comparu, le Pape lui ordonna de se trouver au Concile qu'il avoit indiqué à Rome pour le treiziéme de Février de l'an 877. Il y appella aussi les Evêques de Venerie intéressés dans cette affaire. Ils n'y vinrent point; & on ne fit autre chose dans cette Assemblée que de consirmer l'élection de l'Empereur Charles. Jean VIII. y fit un long discours à la louange de ce Prince, & entreprit de montrer que son élection s'étoit faite par l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi, après avoir pris l'avis des Evêques du Concile, il prononça le Décret de confirmation, ajoutant l'anathême contre ceux qui s'opposeroient à cette élection.

Concile de Ravenne en , 877, ibid. pa ..

X X X. Le vingt-deuxième de Juillet de la même année, il tint à Ravenne un Concile de cinquante Evêgues, tous du Royaume de Lombardie, dans le dessein de travailler au rétablissement de la discipline & des immunités de l'Eglise. On sit à cet effet dix-neuf Canons, qui futent confirmés dans le troi-Can. 1. siéme du Concile de Troyes en 878. Tous Métropolitains en-

voyeront à Rome dans les trois mois de leur confécration pour faire la déclaration de leur foi,& recevoir le Pallium du faint Siége; & n'exerceront aucunes fonctions jufqu'à ce qu'ils le foient

Cini a. acquittés de ce devoir. Les Evêques élus seront tenus de se faire confacrer dans trois mois, fous peine d'être privés de la communion : après cinq mois ils ne pourront plus être confactés pour

la même Eglife, ni pour une autre. Défense aux Métropolitains Can. s. de se servir du Pallium en d'autres tems qu'aux jours marqués par le Siége Apostolique; & aux Ducs de présenter au Pape des Can. 4. Evêgues, d'exiger d'eux des redevances publiques, ni des préfens, & de les reprendre en présence des Laïcs. Les Clercs , les Can. s. Religieuses, les Pupilles & les Veuves demeureront sous la tutelle de leur Evêque. On privera de la communion ceux qui auront violé la Maison de Dieu, ou qui en auront emporté quel- Can. 6, 7, que chose, ou fait injure à quelque Ecclésiastique; les ravis-8,9. feurs, les homicides, les incendiaires, les pillards & ceux qui communiquent avec les excommuniés. A cet effet les Evêques Can, 10, feront conneître les excommuniés en envoyant leurs noms aux Evêques voisins & à leurs Diocésains, & les faisant afficher à la porre de l'Eglife. Les coupables pour éviter d'être dénoncés changeoient de Diocèfe, ou n'assistoient point aux Offices divins dans leurs Paroisses. Le Concile désend de les recevoir . & Can. 11. déclare excommuniés tous ceux qui s'absenteront volontairement trois Dimanches confécutifs de l'Eglise Paroissiale. Il est ordonné Can. 18. aux Magistrats Séculiers, sous peine d'excommunication, d'écouter les plaintes des Evêques, & d'agir en conféquence pour la correction des mœurs. L'Evêque qui ordonnera un Prêtre, le Can. 13. fixera à la desserte d'une certaine Eglise. Désense de demander Car. 14. à l'avenir les patrimoines de l'Eglife Romaine en Bénéfice ou autrement, sous peine de nullité, de restirution des fruits & Can. 15, 16, d'anarhême contre ceux qui donneront ou recevront ces patrimoines ou leurs dépendances; on en excepte les familiers du Pape, c'est-à-dire ceux de sa maison. Les dixmes seront payées Can. 18. au Prêtre préposé par l'Evêque pour les recevoir. & non à d'autres. Les Envoyés des Princes, les Comtes & les Juges ne Cut. 19. prendront point leurs logemens dans les maisons de l'Eglise, fous le prétexte de la courume, & n'y tiendront point les plaids; mais dans les maisons publiques, suivant l'ancien usage. Lo · Concile confirma à Adalgaire, Evêque d'Autun, & à son Eglise ses droits sur le Monastere de Flavigni & sur la Terre de Tiliniac, qui lui avoit éré enlevée. Le Pape Jean VIII, souscrivit le premier, & après lui Jean, Archevêque de Ravenne, puis Pierre, Patriarche de Grade. La date des souscriptions est du 26 Novembre 877. D'autres lisent Septembre.

XXXI. Après la mort de Charles le Chauve, arrivée le. 6 Concile de d'Octobre \$77, Hugues, fils naturel du Roi Lothaire, conçut est, ilid, après de dessein de recouvrer le Royaume de son pere. Il assembla 306; & Floration de recouvrer le Royaume de son pere. Il assembla 306; & Floration de recouvrer le Royaume de son pere. Il assembla 306; & Floration de recouvrer le Royaume de son pere. Il assembla 306; & Floration de recouvrer le Royaume de son pere. Il assembla 306; & Floration de recouvrer le Royaume de son pere.

Tome XXII. Yuu

Hift.Rem. cap.

doard. 118. 3. des troupes, & fit de grands ravages dans les Etats de Louis le Begue. On s'en plaignit à un Concile tenu en Neustrie, auquel Hincmar de Rems prélidoit. Les Evêques engagerent le Roi Louis à écrire à Hugues pour le détourner de ses prétentions fur le Royaume de Lorraine. Il lui dir dans fa Lettre : fi vous n'avez égard à mes remontrances, j'affemblerai les Evêques de ma Province & des Provinces voifines, & nous vous excommunierons vous & vos complices, puis nous dénoncerons l'excommunication au Pape, à tous les Evêques, & aux Princes des Royaumes circonvoisins.

X X X I I. Le Pape Jean VIII. contraint de fortir d'Italie par les violences de Lambert, Duc de Spolete, se regira en Fran-Concil. Par. ce, & tint un Concile à Troyes l'onzième jour d'Août de l'an 878. Quoiqu'il y cût convoqué douze Archevêques des Gaules Premiere & trois d'Allemagne, avec leurs Suffragans, il ne s'y trouva en tout que trente Evêques, y compris Valbert de Porto, Pierre de Fossembrune, & Pascase d'Amerie, qu'il avoit amenés d'Italie. Il ouvrit la premiere session par un petit discours, où il exhorta les Evêques à compatir à l'injure faite à l'Eglise Romaine par Lambert & ses complices, que nous avons, dit-il, excommuniés, & que nous vous prions d'excommunier avec nous. Les Evêques demanderent du tems, afin d'en déliberer

avec leurs confreres, lorfqu'ils feroient tous arrivés. X X X I I I. Comme ils se trouvoient en plus grand nombre dans la feconde Session, le Pape sit lire de nouveau les violences commises à Rome par Lambert. Le Concile convint que, selon la Loi du monde, il étoit digne de mort & d'anathême perpétuel; mais il demanda encore du tems pour répondre par écrit à la proposition du Pape, qui en attendant ordonna que fon excommenication feroit envoyée par tous les Métropolitains à leurs Suffragans, pour être publiée dans toutes les Eglifes. Hincmar de Reims dit, que suivant les saints Canons reçus dans tout le monde avec respect, il condamnoit ceux qui éroient condamnés par le faint Siege; & qu'il recevoit ceux que le faint Siege recevoit, & qu'il tenoit ce qu'il tient, conformément à l'Ecriture fainte & aux Canons. Aurelien de Lyon, & les autres Evêques dirent la même chose. Après quoi Rostaing d'Arles forma une plainte contre les Evéques & les Pretres qui passoient d'une Eglise à une autre, & contre les maris qui quirtoient leurs femmes pour en épouser d'autres de leur vivant. Il fut appuyé par Valbert, Evêque de Porto, qui demanda que le Concile

s'expliquât sur cette plainte. Hincmar de Reims répondant au nom de l'affemblée, demanda qu'on lui donnât du tems pour produire ce que les Canons prescrivoient la-dessus. Théodoric. Archevêque de Befançon, préfenta un libelle d'accufation contre une femme nommée Verlinde, qui ayant quitté le voile avoit

contracté un mariage illégitime.

XXXIV. Dans la troisiéme Sessión, les Evêques présenterent au Pape l'acte de leur consentement au Jugement rendu contre Lambert & ses Complices, & parce que leurs Eglises souffroient les mêmes violences de la part de ceux qui les pilloient, ils prierent le Pape de les aider à réprimer ces violences. Jean VIII. recut cet acte avec joye, & en donna un aux Evêques, portant Sentence d'escommunication contre les usurpateurs des biens de l'Eglise, avec privation de la sépulture, s'ils ne reflituoient dans le tems limité. On présenta une plainte au Concile touchant le differend qui regnoit entre Ratfred, Evêque d'Avignon, & Valfred, Evêque d'Uzès, au fujet de la Jurisdiction fur une Paroisse. L'affaire fut renvoyée aux Archevêques d'Arles & de Narbonne leurs Métropolitains, à cause de l'abfence d'une des Parties, Hincmar de Laon forma une plainte contre l'Archevêque de Reims fon oncle, où il racontoit ce qui s'étoit passé au Concile de Douzy, son exil, sa prison, & comment on lui avoit ôté la vûe. On donna du tems à Hincmar de Reims pour répondre à cette plainte.

XXXV. On lut dans la quatriéme Session les sept Canons Quatriéme que lePape avoit dreffés, & ils furent approuvés unanimement. Il feffion , pag. y est dit, que les Laïcs ne s'asseoiront pas devant un Evêque sans Con. 1. fon ordre; que personne ne demandera au Pape ni aux Evêques, Can. .. les Monasteres, les parrimoines, les Maisons, les. Terres appartenantes aux Eglises, si ce n'est ceux à qui les Canons le permettent. On avoit déja décidé la même chose au Concile de Ravenne; & on confirme les Canons qu'on y avoit publiés. Les Evêques aideront leurs Confreres à se tirer de la vexation, & ils Con. s. combattront ensemble pour la désense de l'Eglise, armés du bâton Pastoral & de l'autorité Apostolique. Un Laïc, ou un Clerc Con. 40 excommunié par son Evêque, ne sera point reçu par un autre, afin qu'il se trouve obligé à faire pénitence. On ne recevra pas Can. s. non plus le Vassal d'un autre que dans les cas portés par les Loix Civiles. S'il y a plainte contre un Evêque, elle se fera publique. Can. 6. ment & suivant les Canons. Le Concile ordonne l'observation Con. 7. de tous ces Canons sous peine de déposition pour les Clercs,

Vuuuij

Troificas

# Z J L D INSO DC L L E S

& de privation de toute dignité chrétienne pour les Laïcs. On dut ensuite la Sentence déja publiée par le Pape contre Formose, Evêque de Porto . & Grégoire Nomenclateur . & contre tous teurs Complices, qui continuoient à piller les Eglises.

113. ..

XXXVI. A la cinquiéme Settion, Ottuffe, Evêque de Troyes, se plaignit qu'Isac, Evêque de Langres, s'étoit emparé d'un Village de son Diocèse. Théodoric de Besancon sir ses plaintes contre quelques-uns de ses Suffragans, qui, appellés en Concile, n'avoient pas encore voulu comparoître. On fit Pag. 119, ensuite lecture des Canons qui désendent aux Evêques de passet

d'une moindre Eglise à une plus considerable. Cela regardoit Frotaire qui étoit passé de Bourdeaux à l'Evêché de Poitiers. Joan. Epiff. enfuite à celui de Bourges. Le Pape lui ordonna de venir au

111 6 115. Concile & d'y produire les motifs de fa translation & les autorités dont il l'appuyoit. Il y cita autli le Comte Bernard dont Frotaire s'étoit plaint; & ce Comte n'avant point compary, il

Pag. 311. fut excommunié par le Concile. Les Evêques firent un Décret portant défense aux Laïcs de quitter leurs femmes pour en épouser d'autres, avec ordre de retourner avec la premiere; & 'aux Evêques de retourner aussi à l'Evêché qu'ils avoient quitté

Pag. 319. pour paffer à un autre. Le Pape couronnale Roi Louis le Begue, mais il refusa de couronner Adeleide son épouse, parce qu'Anfgarde, qu'il avoit d'abord époufée, vivoit encore. Il avoit été obligé de la quitter par le Roi Charles son pere, à cause qu'il

l'avoit époufée fans son consentement.

X X X V I I. Le Roi Louis fit demander au Pape la confirdu Concile de mation du Royaume d'Italie, que Charles son pere lui avoit nall. 8. Ber- donné comme il en constoit par ses Lettres. Mais le Pape deun. ad anr. manda de forr côté au Roi Louis la confirmation de la donation \$77. que le même Prince avoit faite de l'Abbaye de faint Denys à

l'Eglife Romaine. Aucune de ces donations n'eut lieu. Mais on publia dans le Concile une excommunication contre Hugues. fils naturel de Lothaire, & contre les Complices, parce qu'ils Joan. Epift. continuoient leurs ravages. Il fut auffi ordonné, qu'Hedenulfe qui avoit été fait Evêque de Laon à la place d'Hinemar, après de Concile de Douzi, resteroit paisible possesseur de ce Siege. On permit toutefois à Hincmar de chanter s'il pouvoit la Mesle;

& on lui affigna une partie des revenus de l'Evêché de Laon Pag. 317. pour fournir à sa subsistance. Le Pape termina le Concile par un discours, où il exhorta les Evêques à s'unir avec lui pour la défense de l'Eglise Romaine; & le Roi à venir sans délai la déli-

vrer de ses ennemis. Il accorda quelques privileges aux Eglises Par. 130. de Tours, de Poisiers, au Monastere de Fleuri, & à Vala. Evêque de Metz, de porter le Pallium; ce qui occasionna dans la fuite un differend entre lui & Bertulfe, Aschevêque de Treves, Jib. 3, cap. 12 fon Métropolitain, qui fondé fur un Canon portant défense à un Suffragant de s'attribuer de nouveaux droits sans le consentement de son Métropolitain, lui défendit de porter le Pallium,

XXXVIII. Jean VIII. pour se conformer aux Canons qui ordonnent la tenue de deux Conciles chaque année, en indiqua Romeen 879, un à Rome pour le 24 d'Avril; mais ensuite il le remit au premier de Mai. Il y appella Romain, Archevêque de Rayenne; Joan. Epift. & Anspert , Archevêque de Milan , l'un & l'autre avec leurs 153, 155. Suffragans. Pour les y engager, il leur fit scavoir, qu'outre les affaires Ecclesiastiques, on y traiteroit de l'élection d'un Empereur. Carloman, Roi de Baviere, auroit pû prétendre à l'Empire; mais fa mauvaise santé ne lui permettoit pas d'agir; & Louis le Begue étoit mort le dixième d'Ayril. Le Pape destinoit la Couronne Impériale au Roi Charles, frere de Carloman; mais il eut des raifons pour suspendre son élection; & elle n'eut heu qu'en 881. Anspert n'étant pas venu au Concile, le Pape le priva de la communion Ecclesiastique, & lui enjoignit de se rendre à celui qu'il tiendroit le douze d'Octobre de la même année 879.

XXXIX. Le Concile se tint au jour marqué. Anspert n'y vint pas, & n'envoya personne de sa part. Le Pape le déposa, & écrivit aux Evêques de la Province de Milan de proceder à l'élection d'un autre Archevêque. Dans l'entre-tems de ces deux Conciles, Anspert comptant pour rien fon excommunication du premier de Mai avoit ordonné un nommé Joseph , Evêque de Verceil. Le Pape déclara nulle cette Ordination , & ordonna lui-même pour Evêque de cette Ville Conspert, à qui Carloman , en qualité de Roi d'Italie , avoit donné l'Evêché

de Verceil.

# 

# CHAPITRE XXXVIII.

CONCILE de Constantinople pour le rétablissement de Photius.

Concile de Confrantinople sa 879.

A mort du Patriarche Ignace arrivée le vingt-trois d'Octobre 878, fut une occation favorable à Photius d'usurper de nouveau le Siege de Constantinople. Il s'en empara dès le troisiéme jour, & envoya aussitôt à Rome Théodore, Métropolitain de Patras, avec une Lettre au Pape Jean VIII. où il disoit, qu'on lui avoit fait violence pour rentrer dans ce Siege. Afin de donner plus de crédit à cette Lettre, il la fit souscrire par plusieurs Métropolitains, qu'il trompa en leur faisant entendre qu'il s'agissoit d'un contrat d'acquisition qui devoit demeurer secret, Il supposa aussi des Lettres, tant sous le nom du Patriatche Ignace, que d'autres Evêques, où le Pape étoit prié de recevoir Photius; & il y en joignit une de l'Empereur Basile en sa faveur. La négociation fut heureuse. Le Pape résolu de reconnoître Photius, envoya des Légats à Constantinople chargés de plusieurs Lettres, toutes favorables au rétablissement de Photius, & d'une inftruction sur la maniere dont ils devoient se comporter dans le Concile, avec le Patriarche, les Légats d'Orient & les autres Evêgues. Cette instruction avoit été approuvée & fouscrite par plusieurs Evêques que le Pape assembla pour ce fujet, entr'autres, par Zacharie, Evêque d'Anagnia & Bibliothecaire du faint Siege, par cinq Prêtres & deux Diacres.

Actes d

II. Photius convôqua le Concile au mois de Novembre 87,0 na été longems fains en rendre publice les actes, à l'exception de quelques fragmens publiés par Beveregius, & fains les traduire en latin, quoiqui l's fuffent en grec en diverfes Bibliothéques de l'Europe, dans celle du Vatican, & dans celle de Baviere. Frederic Metius est le premier qui les ais mis en latini Baronius qui avoir vi cette traduction, s'en est fierd dans fes Annales, où il a donné une Histoire abregée de ce Concile. Cet de-là qu'est tiet étout ce qu'on en lit dans les collections de Binius, du Louvre, & du Pere Labbe. Monfieur Balufe ayant fait venir de Rome une copie fidelle du texte gree avec la

version de Metius, la communiqua à M. l'Abbé Fleuri qui en infera des extraits dans fon Histoire Ecclesiastique. Il la communiqua austi au Pere le Quien. Entin le Pere Hardouin a donné ces actes en grec sur le manuscrit du Vatican, avec une version latine.

III. Il se trouva à la premiere Session, dont le jour n'est pas marqué, rrois cens quatre-vingt Evêques. Phorius y prélida, & toute certe féance se passa en complimens de la part des cil. Hard. pag. Légats & de Photius. Les Evêques Grecs donnerent de grands 214. éloges à Photius & à l'Empereur. Ils déclarerent qu'étant unis entr'eux, ils n'avoient pas besoin de ce Concile; qu'on l'avoit plutôt affemblé pour justifier l'Eglise Romaine des calomnies répandues contr'elle par un reste de Schismatiques. Les Légats de leur côté témoignerent que le Pape Jean vouloit avoir Photius pour son frere, & lui donnerent de la part du Pape des habits Pontificaux, avec le pallium & des sandales. Il n'est rien dit de ces présens dans les Lettres du Pape ; c'éroit toutefois l'usage d'en faire mention dans les Lettres adressées aux

personnes pour qui étoient les présens.

IV. On tint la feconde Seffion le dix-fept de Novembre, feffion, nen dans la grande Salle secrete comme la premiere, mais dans la grande Eglise de Constantinople, au côté droit des galeries haures nommées Cathécumenies. Photius y présida, ayant auprès de lui les trois Légats du Pape, Pierre, Prêtre Cardinal; Paul & Eugene, Evêgues. Pierre ouvrit la Session par un discours latin, qui fut rendu en grec par Leon, Sécretaire de l'Empereur. Ensuite Pierre demanda qu'on lût les Lettres qu'il avoit apportées pour l'Empereur, pour Photius & pour les Evêques du Concile. On commença par la Lettre à l'Empereur. Le Sécretaire Leon l'avoit traduite en grec, & ce fut de cette forre qu'on l'infera dans les actes; mais elle est en beaucoup de choses differente de l'original latin. Néanmoins les Légats qui en entendirent la lecture, ne se plaignirent point de ces altérations, quoiqu'elles fussent importantes. Le Pape s'éroit plaint que Photius eût repris ses fonctions sans consulter le saint Siege. Il avoit ordonné à Photius de demander pardon en plein Concile. & à cette condition il lui accordoit l'absolution. Toures ces circonstances sont supprimées dans la traduction grecque, où l'on a mis en place de grandes louanges à Photius. Aussi Procope de Césarée & les autres Evêques Grecs témoignerent en être contens. On luit après cela la Lettre à Photius, dont on

ávoit alteré le fens & supprimé plusieurs circonstances. Cettè electure achevée, Pierre demanda la Jurisdiction sur la Bulgaria, comme on ne lui répondoir que par des discours vagues, il dei manda comment Photius étoit rentré dans son Siege ? Le Comcile répondit qu'il y étoit rentré du consentement des trois Pai triarches d'Orient, à la priere de l'Empereur, en cedant à la violence ét à la supplication de toure l'Egistie de Constantiaple, Photius prenant la parole, sit lui-même son Apologie, se le Concile y applaudit. Le reste des Pactions fut employée à lire les Lectres des Partiarches & des Evêques d'Orient à l'hotius; elles étoient toutes à fa louange. Abraham, Métropolitain d'Antide, prononça anathême contre quiconque ne recevoir, pas Photius.

Tsoisiéme

V. La troisième Session fut tenue le dix-neuvième de Novembre, au même endroit, Photius préfidant, & les Légats assis auprès de lui. On lut premierement la Lettre du Pape aux Evêques dépendans de Constantinople, & à ceux des premieres Eglifes, c'est à-dire, de Jérusalem, d'Antioche, d'Alexandrie; le Traducteur ne l'avoit pas rendue plus fidellement que les autres du même Pape, & au lieu que Jean VIII, avoit ordonné à Photius de demander misericorde devant tout le Concile, l'Interprête disoit seulement que Photius ne devoit pas dédaigner de reconnoître devant le Concile la bonté & la miséricorde, dont l'Eglise Romaine avoit usé en le recevant. Le Concile ne fit donc aucune difficulté de recevoir cette Lettre. excepté ce qui regardoit la Jurisdiction sur la Bulgarie. Procope de Cefarée entreprit de montrer que Photius avoit pu passer d'a l'état de Laïc à l'Episcopat, & après qu'il eut fini de parler on lut la Lettre synodique de Théodose . Patriarche de Jérusalem . adressée à l'Empereur, où il disoit anathême à qui ne recevoit pas Photius. Le Concile répeta l'anathême. Les Légats voyant la réunion des fuffrages en faveur de Photius, lui donnérent des louanges. Puis ils demanderent qu'on lût leur instruction, que le Sécretaire Leon avoit traduite en grec. Sur le dixiéme article qui regardoit l'abrogation des Conciles tenus contre Photius, le Concile faifant allusion au Concile de Constantinople en 860. & que l'on compte pour le buitiéme général, dit : Nous difons anathême à quiconque ne le réjette pas. On donna des louriges au Pape qui avoit dressé l'instruction , & aux Légats pour l'avdir suivie en tout. Ils s'applaudirent des fatigues & des travaux qu'ils avoient soufferts pour procurer la réunion des Eglises; & pour montrer quê les Évêques d'Occident étoient d'accord de rece-

voir le Patriarche Phorius, on lut les noms de ceux qui avoient

fouscrir à l'instruction dans le Concile de Rome. VI. La quatriéme Session est datée du vingt-quatre Décembre, veille de Noël; elle se tint comme la premiere dans la grande Salle secrette. On y admit le Métropolirain de Marty- Pag. 159. ropolis qui venoit d'arriver, apportant des Lettres des Patriarches d'Anrioche & de Jérufalem. Elles furent approuvées unanimement du Concile, parce qu'ils déclaroienr l'un & l'autre qu'ils n'avoient eu aucune part à ce qui s'éroit fait contre Photius. On admit ausli deux Patrices, qui demanderent pardon de s'être séparés de Photius, disant qu'ils n'avoient donné leurs souscriptions contre lui, que parce qu'on les avoit séduits. Ils se seroient, ajouterent-ils, contentés de l'absolution du Patriarche; mais leur fouscription étant contre lui-même, ils crurent devoir attendre l'absolution d'un autre Siege. Le Concile les reçut

comme ses enfans & ses propres membres.

Tome XXIL.

VII. Les Légars du Pape en firent de même. Puis ils proposerent les articles qui devoient servit de sondement à la réunion des deux Eglises; ils étoient contenus dans la Lettre du Pape à l'Empereur. Le premier portoit, que l'Archevêque de Constantinople ne feroit plus à l'avenir d'Ordination dans la Bulgarie, & n'y enverroit point le Pallium. Le Concile répondit que le Réglement des limites des Diocèses n'avoit point de rapport à ce qui faisoit le sujet de l'assemblée; que cette question demandoit un autre rems; qu'au reste on se joindroit aux Légats pour obtenir là dessus de l'Empereur un Réglement conforme aux Canons. Il étoit dit dans le second article, qu'on ne pren- Pag. 311, droit plus personne d'entre les Laïcs pour l'élever sur le Siege de Constantinople. Les Evêques répondirent, que si l'on excluoit les Laïcs de l'Episcopat, c'en seroit fait des Chaires épiscopales, puisque la plûpart des Evêques qui brilloient alors, avoient été tirés d'entre les Laïcs; que l'Eglise Romaine qui n'étoit point dans l'usage de prendre ses Evêques dans le nombre des Laïcs, pouvoit se maintenir dans cet usage; mais qu'il n'étoit pas de même des Eglises d'Orient; qu'à Alexandrie, à Antioche, & à Jérusalem on ne faisoit point de disficulté d'élever à l'Episcopat un Laic d'un mérire diffingué; qu'on en avoit usé de même à Constantinople; & que quoiqu'il sût à souhaiter que l'on prit les Evêques dans le Clergé, toutefois s'il ne s'en trouvoit point qui fussenr dignes de l'Episcopat , il valoit mieux en choisir parmi les Laïcs. Le troisième article ordonnoit de tirer le Pa- 16id,

Xxxx

triache de Constantinople d'entre les Prêtres & les Diacres de la même Eglife. Le Concile répondit qu'on le feroir s'il s'en trouvoir de capable ; finon qu'on le choilitoir dans toute l'Eglife. Le quatriéme contenoir la condamnation des Conciles renus à Rome & à Constantinople contre Photius. Cet article fur reçu avec l'applaudissement de tout le Concile; & il constirma avec

avec l'applaudiffement de tout le Concile; & il confirma avec Psz. 314 platift le cinquiéme, qui portoit excommunication contre tous ceux qui ne vuoloient pas reconnoirre Photius. Le Légar Pierre dit, que la paix & la concorde étant rendues à l'Eglife, il falloit célebrer avec le Patriarche Photius. C'étoit l'heure de l'Office, & tous y affifterent.

Cinquiéme VIII. La c

VIII. La cinquiéme Seffion fur tenue le a 6 de Janviet 880 dans les Galeries hautes de la grande Eglife. Photius proposa de reconnoitre le second Concile de Nicée pour le septiéme Concile général. Le 1.6gar Pierre déclara que l'Eglife Romaine en avoir reçu les Décrets au fujer des Images, & qu'elle le nommoir septiéme Concile général. On dit donc airathème à qui-conque n'admettoit point ce Concile. Métrophane, Métropolitain de Smyrne, continuoit à sopposer à Photius. Il sur cité de la part du Concile, & n'ayant point voulu comparoitre sous précerte de maladie, il sitt séparde de la communion Ecclesiatique. On sit divers Réglemens, qui tendoient à affermir l'autorité de Photius. Il servoir ou se cut, que le Pane Lea, VIII.

Pog. 315. tique. On fit divers Réglemens, qui tendoient à affermir l'autorité de Photius; scavoir, que tous ceux que le Pape Jean VIII. avoit excommuniés, seroient censés soumis à la même censure par Photius; & que tous ceux que Photius auroit excommuniés ou dépofés, ou anathématifés, le Pape Jean les regarderoit comme excommuniés, déposés, anathématisés; qu'il seroit au pouvoir de Photius après la fin du Concile de recevoir ceux qui reviendroient de leur schisme, & d'excommunier les impénitens, & en particulier Métrophane; que les Evêques qui avoient quitté l'Episcopat pour se faire Moines, ne pourroient plus revenir à l'Épiscopat, parce que de se réduire au rang des Moines, c'est se mettre au rang des pénitens; tel étoit l'usage des Eglises d'Orient, où l'on élevoit quelquesois des Moines à l'Épiscopat, mais où l'on ne permettoit jamais que des Evêques devenus Moines, reprissent leurs premieres fonctions. Il fut encore arrêté, que si un Laïc au mépris des Loix Impériales & des Canons de l'Eglise, frappoit ou emprisonnoit un Evêque, il seroit anathématisé.

Souteriptions

1 X. Les Evêques du Concile de Rome avoient foufcrit à
de Décrets
de Coorle,
ton des actes faits contre lui. Les Légats demanderent que l'on

souscrivit de même à tout ce qui venoit d'être décidé dans le Concile ; & les Evêques y ayant consenti , Paul , Evêque d'Ancone ; Eugene, Evêque d'Offie ; & le Cardinal Pierre . tous trois Légats du Pape Jean VIII. fouscrivirent les premiers aux actes qu'on avoit écrits sur du parchemin; & après eux, les Députés des Patriarches d'Orient ; puis les Métropolitains & les autres Evêques, au nombre de 380. Ils exprimerent dans leurs fouscriptions l'acceptation du second Concile de Nicée, feptiéme général & son Décret touchant les saintes Images. Photius ne souscrivit point, apparemment parce que tout étant en sa sayeur, on ne pouvoit douter qu'il n'approuvât ce qui avoit été fait.

X. L'Empereur Basile qui avoit affecté de ne pas se trouver aux cinq premieres Seilions, de peur, disoit-il, qu'on ne dit dans le public que l'union des Eglises s'étoit faite, ou par crainte ou par complaisance pour lui , présida à la sixième qui se tint au Palais. Il proposa de publier, non une nouvelle profession de foi , mais celle de Nicée , déja approuvée dans les autres Conciles. Le but de cette propolition étoit de condamner tacitement l'addition filioque, en publiant une profession de soi où cette addition ne se trouvoit pas. Néanmoins les Légats de Rome donnerent comme tous les autres leur confentement. On lut donc le symbole de Nicée avec la présace de Photius, où il disoit que le Concile embrassoit cette définition, avec anathême à tous ceux qui feroient affez hardis pour compofer une autre profeilion de foi,ou altérer celle-ci par des paroles étrangeres, des additions ou des foustractions. Tous s'écrierent qu'ils croyoient ainsi; que c'étoit dans cette soi qu'ils avoient été baptisés & ordonnés. L'Empereur souscrivit aux actes avec ses trois sils. Au lieu du symbole de Nicée, Beveregius lisoit dans son

XI. Cette définition de foi fut lûe une seconde fois dans la fepriéme Setsion, qui fut tenue dans la grande Eglise le treize de Pag. 3;8. Mars, & on répeta l'anathême contre quiconque en ôteroit, ou y ajouteroit. Procope de Cefarée fit ensuite un discours, où prodiguant les louanges à Photius, il ne craignit point de le comparer à Jesus-Christ, & de lui appliquer ce que saint Paul dit du Sauveur dans l'Epitre aux Hebreux : Nous avons un Pontife qui H b. 4, 14. a pénetré le Ciel. Les Légats du Pape renouvellerent l'anathème contre qui ne reconnoissoit pas Photius pour Patriarche. Le Concile l'approuva & finit par les acclamations ordinaires,

exemplaire, celui de Constantinople en 381.

Xxxxii

Sixiémo

Septiema

XII. On a mis à la suite des actes du Concile une Lettre du Jean Pape Jean à Photius, dans laquelle il traite de transgresseurs de VIII. à Pho-tius pres la parole de Dieu, & de corrupteurs de la doctrine de Jesus-342. Elle pa- Christ, des Apôttes & des Peres, ceux qui avoient ajouté au soit supposee. symbole la particule suioque. Il les range avec Judas, comme déchirans les membres de Jesus-Christ, par le scandale qu'ils avoient causé dans les Eglises. Mais après s'être servi d'expresfions si dures, il se radoucit en quelque sotte, disant, qu'on ne doit toutefois contraindre personne à quitter cette addition faite au symbole : mais exhorter doucement les autres à renoncer à ce blasphême. Le Cardinal Baronius (a) a rejetté cette Lettre comme supposée par quelque Grec. N'en pourroit-on pas accuser Photius lui même? On sçait qu'il en fabriqua une sous le nom? du Pape Nicolas I. (b) à qui il faisoit dire faussement qu'il établiffoit avec lui pour l'avenir une communion & une amitié : inviolable; qu'il composa un Livre (c) plein de saussetés contre : l'Eglise Romaine, & le même Pape; qu'il trompa (d) l'Empereur Basile par une fausse généalogie, où il le faisoit descendre de Tiridate, Roi d'Armenie; & on ne peut douter qu'il n'ait eu part à la falsification des Lettres du l'ape Jean VIII. produites dans le Concile dont nous venons de parler. Quelque complaifance que l'on suppose dans ce Pape pour Photius & pour l'Empereur Basile, on ne pourra jamais lui attribuer avec vraisemblance d'avoir traité de blasphême l'addition filioque qui étoit reçue dans plusieurs Eglises d'Occident, avec lesquelles l'Eglise Romaine étoit en communion fans qu'elles fussent en aucune maniere inquietées sur ce point. Il n'en avoit plus été question depuis les conférences des Envoyés de Charlemagne avec le Pape Leon III. Comment, pendant un si longtems, les Papes, fuccesseurs de Leon III. dont quelques-uns, & le Pape Jean VIII. lui-même avoient oui chanter en France le lymbole avec cette addition, ne firent-ils aucune démarche pour retrancher un usage, qu'ils auroient regardé comme un blasphême? L'Auteur de la Lettre dit même des choses qu'il ne seroit pas facile de concilier ; ce qui pourroit donner lieu de douter qu'elle fût de Photius, trop habile faussaire pour ne pas sçavoir se soutenir. La Lettre fait dire au Pape Jean : Nous croyons qu'on ne doit contraindre personne à quitter cette addition faite au symbole. mais user de douceur & d'économie, exhortant peu à peu les autres

<sup>(</sup>c) VitaHadriani,pag.883,tom.8,Concil. 14 B ren. ad ann 87 ) & 880. (c) ritatizariani,pag. 885, (c) ritatizariani,pag. 885,tom.o, C.

à renoncer à ce blasphême. Si l'addition étoit un blasphême, falloit-il user de douceur pour la retrancher? Ne falloit-il pas au-contraire user d'anathème suivant l'usage du tems où on les prodiguoit pour réformer des abus qui n'étoient rien moins que des blasphêmes? Enfin on ne voit point à quelle occasion, ni en quel tems le Pape Jean VIII. auroit pu écrire cette Lettre. Ce n'est point une réponse à Photius, qui n'avoit point écrit au Pape fur ce sujet. Cela est dit expressement : Pai voulu vous eclaircir avant même que vous m'en écriviez. On dira que Photius confulta le Pape sur le simbole par un Envoyé. La lettre le porte. Mais en quel tems cetEnvoyé fut-il à Rome. Avant le Concile? Le Pape auroit donné là-dessus des instructions à ses Legats. Après le Concile? Maisle Pape qui n'approuva que ce qui s'étoit fait pour la reslitution de Photius, & avec les restrictions qu'il avoit marquées dans sa Lettre à l'Empereur Basile, se seroit-il relaché au point d'accorder sur l'addition filioque, plus que le Concile n'avoit demandé, c'est-à-dire, de publier le symbole de Nicée ou de Conflantinople, fans cette addition?

XIII. Ce qui fe passa depuis le retour des Légats fera voir Suitris da encore que le Pape Jean VIII. ne devoit point être porté à écrire Configuration une Lettre aussi favorable aux Grecs que celle qu'on lui a suppo- p :. fée. Ces Legats se contenterent de lui saire rapport du rétablissement de la paix dans l'Eglife de Constantinople par celui de Photius; de la restitution de la Bulgarie, ou plutot de la promesse qu'on avoit saite de la restituer, & des ordres donnés par l'Empereur pour le départ de la Flotte qu'il envoyoit au secours de l'Italie. Il en écrivit à ce Prince pour l'en remercier, mais avec cette clause remarquable : Nous recevons ce que le Concile de Constantinople a accordé par grace pour la restitution de Photius. Si nos Legats ont fair quelque chofe contre nos ordres, nous ne le recevons point & ne jugeons pas qu'il foit d'aucune force. Il mit la même restriction dans sa Lettre à Photius, & en lui témoignant sa joie de la réunion de l'Eglise de Constantinople, il le plaint de l'inéxecution de ses ordres. Ayant appris enfuite que ses Legats ne les avoient point exécutés, il députa en Orient l'Evêque Marin, avec pouvoir d'annuller tout ce qu'ils avoient fait de contraire à leurs instructions, & de frapper même Photius d'anathême. Cette conduite de Jean VIII. fournit-elle la moindre apparence à la Lettre adressée sous son Austure, nonom à Photius? Une derniere preuve de sa supposition, c'est qu'il vil. Billier,

n'en est fait aucune mention dans celle que Photius écrivit après Pat. Pag. 527.

#### CONCILES 718

la mort de Jean VIII. à l'Archevêque d'Aquilée, quoiqu'il v combatte la doctrine des Occidentaux fur la proceilion du Saint Esprit. Pour montrer qu'il ne procede pas du Pere & du Fils. Photius citeLeon III. & lesLégats au Concile de Constantinople auguel il préfidoit. Il ne dit pas un mot de la Lettre prétendue de Jean VIII. foit parce qu'on en avoit déja reconnu la fausseté, foit qu'elle n'ait été fabriquée que depuis Photius.

X I V. Il fut condamné & rejetté par les successeurs de Jean Concile VIII. par Marin II. par Adrien III. par Estienne V. & par rejettés. Formose. Aucun d'eux n'eut égard à ce qui s'étoit passé en sa faveur dans le Concile de Constantinople, que l'on a depuis regardé dans l'Eglife Catholique comme un Conciliabule fans aucune autorité.

# 

### CHAPITRE XXXIX.

DES Conciles de Rouen, de Mante, & autres. jusqu'en l'an 904.

N n'a rien d'assuré fur l'époque du Concile de Rodome ou Rouen. Le Pere Hardouin le met en 878. Dom Concile de I. concil. Ro. thomag. pag. Beflin dans fa collection des Conciles tenus en cette Ville, le 11, edit, ann. place fous le regne de Clovis II. & l'Episcopat de faint Ouen. sil Hard, rom La raison qu'il en donne, c'est que ce Concile condamne les 6, pag. 205. mêmes abus, que ce faint Evêque condamne dans la vie de faint

Can . Eloi. Ce Concile fit feize Canons , dont le premier porte . qu'après l'Offertoire on encenfera les oblations en mémoire de Can. 1. la mort du Sauveur; le fecond, que les Prêtres communieront

de leurs propres mains les Laïcs des deux fexes en leur mettant l'Eucharitie dans la bouche, & prononçant ces paroles: Que le Corps du Seigneur & fon Sang vous fervent pour la rémission des péchés & la vie éternelle. C'est que certains Prêtres ne voulant point prendre eux-mêmes les divins mysteres qu'ils avoient confacrés, les donnoient à des Laïcs, même à des femmes, incapables de distinguer entre la nourriture spirituelle & corporelle. Le Concile fépare de l'Autel ceux qui à l'avenir Cen, 3. en useront de la forte. Il est ordonné par le troisième, de payer

exactement la dixme, tant des fruits que des animaux, fans commutation d'espece, sous peine d'anathême envers ceux qui

étant avertis deux & trois fois , refuléront de la payer. Le quatriéme défant ouves fortes de remedes fuperflitieux, foit pour Can. 4les maladies d'animaux, foit pour quelque calamité. Ces remedes confiloient en certains vers diaboliques que les Páres ou les Chalfeurs prononçoient fur du pain, ou fur des herbes, ou fur des ligatures , qu'ils cachoient enfuite dans un arbre , ou qu'ils jettoient fur un chemin fourchu. Il eff dit dans le cinquiéme, can, que l'on ne rebaptifera point ceux qui ont été baptifés au nom de la fainte Trinté chez les Hérétiques; que l'on fe contentera de les infruite & de leur imposer les mains en les recevant dans l'Egiste.

II. Le sixième désend de recevoir ceux qui auront été Can. 6. excommuniés pour leurs fautes par leur propre Evêque. Le feptième défend, fous peine d'être chaffé du Clergé, à un Prêtre Can. 7. de donner de l'argent ou des présens, soit à un Clerc, soit à un Laïc, pour se saire mettre en possession de l'Eglise d'un autre, ou même d'une Eglise vacante. On désend dans le huitième Can. 8. d'admettre aux fonctions Ecclesiastiques des Evêques ou des Prêtres inconnus, fans le confentement du Synode. Il avoit déja été défendu de donner le voile à des veuves ; le neuvième Can. .. Canon renouvelle cette détenfe, & réserve à l'Evêque seul de donner le voile aux Vierges. Le dixième ordonne aux Evêques Can. 19. d'entrer fouvent dans les Monasteres de Moines & de Religieuses, accompagné de personnes graves & pieuses; d'en examiner l'observance ; de punir de prison les fautes contre la chasteré; & d'empêclier qu'aucun Laïc n'entre dans le Cloître ni dans les chambres des Religieuses ; l'entrée du Cloître n'étant pas même permise au Prêtre, si ce n'est pour la célebration de la Messe. C'est que les Eglises des Monasteres de Filles étoient dans l'enclos.

III. L'Evêque ne quittera point son Eglise Cathédrale pour Can. 11, aller sire ses sonctions en quelqu'aurte Eglise de son Diocèle. Si un Laice na frappé un autre jusqu'à estiunton de sang ji stera Can. 11, pénitence pendant vingt jours, sî c'el un Clerc, sa pénitence sera de trente jours, se on augmentera la peine à proportion des dégrés ausquels le coupable sera élevé; un Diacre sera six mois en pénitence; un Prêtre pendant un an; un Evêque deux ans se demi. Ceux qui seront çeue sont les Peyens sux Carendes de Can. 13, Janvier, ou qui observeront superstituement la lune, les jours, les heures, se ront anatheme. Les Prêtres autron son can. 14, d'ayertir les gens de la campagne occupés a la garde des trou-

peaux, de venir à la Messe les Dimanches; étant comme les autres hommes rachetés du Sang de Jesus-Christ, on ne doit Can. 15. point négliger leur falut. A l'égard de ceux qui demeurent dans les Villes & dans les Villages, on les avertira d'affifter les jours de Féres & Dimanches aux Vêpres, aux Offices de la nuit. & à la Messe; & l'on constituera des Dovens craignant Dieu. pour presser les paresseux de se rendre au Service de Dieu. Les jours de l'êtes se célebreront d'un soir à l'autre, en s'abstenant de toute œuvre fervile, & dans un respect convenable. Lorsque l'Evêque fera la visite de son Diocèse, un Archidiacre ou un Archi-Prêtre le devancera d'un jour ou deux , pour annoncer fon arrivée dans les Paroiffes, & tous, excepté les infirmes, fe trouveront au Synode le jour marqué, sous peine d'être privés de la communion. S'il y a des affaires de moindre importance, l'Archi-Prêtre les vuidera avec le Clergé du lieu, afin que l'Evêque à son arrivée ne soit occupé que des plus difficiles. L'inscription de ce Concile porte qu'il étoit général, c'est-à-dire, composé des Suffragans de l'Archevêché de Rouen. Il est sans date & fans fouscriptions.

.tom. o ,Concil. pag. 331.

I V. Boson, Duc de Lombardie, voyant les Etats de Louis le Mante en875, Begue entre les mains de ses deux fils Louis & Carloman, profita de leur peu d'autorité pour se faire déclarer Roi de Provence. Il affembla pour cet effet les Evêgues & les grands Seigneurs du Royaume d'Arles, & ayant intimidé les uns. gagné les autres par promesses, ils l'élirent Roi. L'élection se fir à Mante près de Vienne, le quinzieme d'Octobre 879, où se trouverent dix-fept Evêques & fix Archevêques. Ottram de Vienne souscrivir le premier au décret d'élection, ensuite Aurelien de Lyon. Les Evêques & les Seigneurs disent dans ce décret, que manquant de Protecteur depuis la mort de Louis le Begue . ils ont choifi Boson pour leur Roi, comme le plus capable de les défendre par l'autorité qu'il a eue fous les Rois précédens . & par l'affection du Pape Jean VIII, qui l'avoit adopté pour fon fils. Le décret est suivi d'une Lettre du Concile au nouveau Roi, pour lui demander son consentement à l'élection, à laquelle ou suppose qu'il s'étoit opposé, & pour lui marquer les conditions de son élection ; sçavoir , de prendre la désense de l'Eglise Catholique, de rendre la justice à tous ses Sujets, & de remplir les autres devoirs de la Royauté. La réponse de ce Prince est conforme. Beson promet tout, & témoigne n'accepter que pour ne pas réfister à la volonté de Dieu. Il demande que ses Evêques ordonnent,

ordonnent, chacun dans leur Diocèfe, des prieres pendant trois jours, pour lui obtenir de Dieu la rémission de ses péchés, & les lumieres pour bien gouverner l'Etat. Les actes de ce Concile avoient été publiés par Guillaume Paradin, dans les Annales de Bourgogne imprimées à Lyon en 1565, avant que les Peres Sirmond & Labbe les inferaffent dans leurs Collections.

V. Ils mettent enfuite deux Lettres synodales sous le nom d'Hincmar de Reims, dont la premiere porte, que dans un Reimsen8 9, Concile tenu en cette Ville le 22 d'Avril 879, le Prêtre Godbalde convaincu d'avoir eu un mauvais commerce avec une femme nommée Dode, fut privé de ses sonctions. On voit pat la feconde, que dans le même Concile on excommunia Foulcre & Hardoise, qui s'étant mariés ensemble, quoique parens, refusoient de se séparer. On les menaça, s'ils persistoient dans leur opiniâtreté, de leur refuser même à la mort la Communion du Corps & du Sang de Jesus-Christ, & de les priver des honneurs de la fépulture Ecclésiastique, c'est-à-dire de ne pas prier pour eux suivant l'usage de l'Eglise, & de ne pas les enterrer avec les

autres Chrétiens.

VI. Le Pape Jean avoit souvent averti Athanase, Evêque Concile de de Naples, de rompre le traité fait avec les Sarrasins. Il l'avoit Rome en881, promis, & confenti d'être déposé de l'Episcopat & anathématisé peg. 336. au cas qu'il continuât fon alliance avec eux. Malgré toutes ces promesses, & sans égard à l'argent qu'il avoit reçu du Pape pour fe séparer de ces Barbares, il partagea avec eux le butin. Le Pape fut donc contraint de procéder contre lui dans un Concile qu'il tint à Rome au mois d'Avril 881, & de le priver de la communion Ecclésiastique jusqu'à ce qu'il se sur séparé des Sarrafins. Il fit part de cette Sentenceaux Evêques voifins. & quelques inflances qu'Athanase fit pendant plus d'un an pour obtenir l'absolution de son excommunication, il ne la lui accorda 294, pag. 210. qu'à condition qu'il lui envoyeroit les principaux d'entre les Sarrafins, dont il lui marquoit les noms, & que l'on égorgeroit les autres.

VII. Dans les commencemens du mois d'Avril de la même Concile de année 881, les Evêques de France de diverfes Provinces s'affemblerent à Fismes, au Diocèse de Reims, dans l'Eglise de Concil, pagfainte Macre, Martyre. On ne sçait pas les noms de ces Evê- 337. ques, parce que les fouscriptions ne sont pas venues jusqu'à, nous; mais on ne peut douter qu'Hincmar n'ait présidé à ce Concile, qui se tenoit dans son Diocèse; & que les huit articles

Tome XXII.

Ŷууу

que nous en avons ne foient de fa façon : on y reconnoît fon flyle & la longueur de fes dificours. Il déclare dans la priface , que le Concile ne fe propofe point de faire de nouveaux Statuts , mais de remettre en vigueur les anciens , entierement négligés dans Gy, . ces tems malheuteux. Dans la Loi nouvelle comme dans l'ancienne, les deux l'uissances deslinées à gouverner le monde ont roujours été diltinguées de façon , qu'elles avoient chacune leurs fonctions s'epardes. La temporelle , le maniement des affaires politiquees ja fipirituelle , ce qui concerne le facré Ministree. Il n'étoit pas permis à l'une d'entreprendre sur les drois de l'autre. Oza fut frappé de lépre pour avoir mis la main à l'encensfoir. Les Prêtres avoient même l'avantage d'oindre les Rois , de leur mettre le diadême sur la tête & de leur présenter le livre de la Loi, afin qu'ils fussifient comment se conduire , gouverner

leurs Sujers & refpecter les Minitres du Seigneur.

VIII. Les Evêques contraints dans ces tems de troubles de s'occuper du foin des affaires féculieres, négligeoient les fonctions de leur minitere, ce qui occasionnoit la perte des ames,

Cap., par le défaut d'infiruction & de correction. Le remede étoit de faire entendre aux Princes temporels qu'il étoit de leur devoir de faire jouir les Egilfes, des biens, des droits, des privileges Gp. 4, accordés par leurs prédéceffeurs. Il convenoit auffi que les Com-

4. accordés par leurs prédéceffeurs. Il convenoit aulli que les Commifiaires du Roi, avec l'Evéque Diocélain, se rendifiert dans les Monafteres, tant de Chanoines que de Moines & de Religieures, du conferement de ceux qui en sont en Bonde pour y examiner le nombre & les unœurs des Religieux, leurs revenus, l'état des lieux réguliers, du trésor, de la bibliotheque, comment s'exerçoit. Phospitailet, l'aumône; qu'ils dref-faislent de tout un état existe pour être envoyé au Roi, safin qu'il. Y fit pourvi avec. le confeil des Evéques, à c que l'on augmentat le nombre des Chanoines ou des Moines lorsqu'il fertouveroit insuffisant. On devoit aussi lui rendre compre de la maniere dont les Abbés exécutoient les ordres des Envoyés du Roi. Cétoit une précaution nécessire, à cause que les Monafteres tomboient souvent en décadence par la faute des Seigneurs séculiers qui les possédoient, & en absorboient les revenus.

a. .; IX. Les pillages qui devenoient de jour en jour plus fréquens, occasionnoient encore la ruine des Egistes & des Monafters. Le Concile rapporte grand nombre de passages de l'Ectiture & des Peres, quelques-uns même des fausses Décre-

tales, contre ces fortes de brigandages, avec ordre aux Evêques d'anathématiser les coupables, & de les obliger à restitution. Il exhorte le Roi & ses Officiers à rendre non-seulement la justice Cy. 6. avec équité & à prendre la défense de la veuve, de l'orphelin, du pauvre, mais encore à réprimer ceux qui par leurs vols & leurs rapines troubloient le repos public. Surquoi il donne de longs extraits des Capitulaires, afin que l'on connût que les pillages & les rapines n'étoient pas moins contraires aux Loix humaines qu'aux divines. Il employe aussi les paroles de l'Ecri- Cap. 7. ture & des Peres pour montrer la nécessité de la pénitence & de la restitution dans ceux qui s'étoient emparés du bien d'autrui, foit par vol, ou par usure, ou par d'autres voyes illégitimes. Puis s'adressant au Roi Louis III. il lui propose l'exemple de Cap. 8. Charlemagne, qui quoique très-inftruit des faintes Ecritures & des Loix Eccléliastiques & Civiles, tenoit toujours auprès de lui trois de ses plus sages Conseillers, & mettoit au chevet de son lit des tablettes où il écrivoit même la nuit toutes les penfées qui lui venoient touchant l'avantage de l'Eglise ou de l'État, pour les communiquer à fon Confeil. Le Concile représente au jeune Prince Louis qu'il ne devoit pas fouffrir que ceux qu'il s'étoit affociés dans le gouvernement de son Royaume, s'emparassent de toute l'autorité; qu'il devoit par sa sagesse s'élever au-deffus de son age . & prendre dans les deux Ordres des Laïcs & des Clercs, des Conseillers avec qui il s'assemblat chaque mois pour le bien de l'Etat & de l'Eglife. On trouve (a) parmi les Opuscules d'Hincmar une longue exhortation que le Concile envoya au Roi, contre les ravisseurs qui enlevoient des veuves. des filles, & même des Religieuses; il y joignit plusieurs extrairs des Canons fur ce fujet.

X. Le Roi Louis après la mort d'Odon, Evêque de Beauvais, avoit fait élire un Clerc nommé Odoacre. On présenta le cret d'élection Décret d'élection au Concile de Fismes, qui n'y eut aucun d'Odoacre. egard , jugeant Odoacre indigne de l'Episcopat. Les Evê- Hinem. Epist. ques en écrivirent au Roi, à qui ils détaillerent les raisons de pag. 188. leur refus, & lui demanderent la liberté des élections. La Cour prit le parti d'Odoacre. Hincmar s'opposa; publia comre l'Intrus une Sentence d'excommunication avec les Evêques de sa Province, & empêcha par-là qu'il ne fût reconnu pour Evêque de

<sup>(</sup>a) Tom. 1, opuscul. 16, pag. 123.

Beauvais. On auroir dû mettre cette Lettre à la suite des Actes du Concile de Fismes, mais elle ne se trouve que dans le reeueil des œuvres d'Hincmar, parce qu'en effet ce fut lui qui l'écrivit. Il y combat une maxime que quelques-uns vouloient établir; sçavoir, que les Rois sont les maîtres des biens de l'Eglife, & d'en disposer en faveur de qui il leur plaisoit. Il fait envifager au Roi Louis de pareils discours comme suggerés par le malin Esprit, & montre que suivant la doctrine des Saints, les biens de l'Eglife font offerts & confacrés à Dieu ; que ce font les vœux des Fideles, le prix des péchés, & le patrimoine des pauvres; que celui qui en retient une partie est digne du même châtiment qu'Ananie & Saphire ; que les Empereurs Charles & Louis, convaincus de cette vérité, ont désendu dans leurs Capitulaires aux Rois leurs fuccesseurs de faire aucune división ni alienation des biens de l'Eglise; & souvent témoigné être plus disposes à les augmenter qu'à les diminuer. Il exhorte ce jeune Prince à ne point se dispenser d'une obligation que ses prédécesseurs avoient reconnue, & qu'ils lui avoient transmise. & l'assure que de-là dépendent le bonheur & la félicité de son regne.

Angleterre p.1g. 390 & feq. .

XI. On connoît fept Conciles tenus à Landaff en Angleterre. mais il n'est point aise d'en fixer les années à cause de l'obscurité tom. 4, Concil. qui regne dans la chronologie des Evêques & des Rois qui les ont assemblés. Au reste il ne s'y passa rien de bien importante Les Actes ne parlent que d'excommunications portées contredes parjures, des homicides, des incestueux & des usurpareurs des biens de l'Eglife. Nous ne remarquerons donc que l'ufage de jurer fur l'Autel par le Saint des Saints, en présence des Livres facrés & des Reliques des Saints , lorsqu'on vouloit assurer une ... vérité qui n'étoit pas connue, & ne la pouvoit être que par serment.

Concile de Chilons - fur-Saone en 886, tom. o Concil. pag. 399.

X II. Le Concile affemblé le dix-huitième de Mai à Châlonsfur-Saône dans l'Eglife de faint Marcel l'an 886, eut pour but le rétablissement de la paix & de la tranquillité publique; & de finir quelques affaires particulieres entre des Eccléfiastiques. Aurelien , Archevêque de Lyon , y présida , assisté de Bernoin , Archevêque de Vienne; de fix Evegues; de Leboin, co-Eveque de Lyon, & d'un Prêtre, Chancelier de l'Eglise de saint Mammert. On y confirma à l'Abbave de Charlieu toutes les donations qui lui avoient été faites jusques-là, avec pouvoir aux Moines de se choisir un Abbé après la mort d'Ingelaire qui l'éweit alors.

at XIII. Le disceptiéme de Novembre de la même année, Theodore, Archevéque de Narbonne, ayan reçu des Letters du Pape Eflienne V. contre un Clere Efpagnol qui avoit ufurpé Condi, pag. PArchevèché de l'arragone, & s'éroit fair ordonner fans le con-391. Parchevèché de l'arragone, & s'éroit fair ordonner fans le con-391. Farchevèché de l'arragone, & s'éroit fair ordonner fans le con-391. In lieu nommé Port dans le Diocété de Nifmes. Ils y forent condamnés; mais ayant demandé pardon avec humilité, on le leur accorda. Quant à Selva & à Ermemire qui avoient déc ordonnés contre les regles, on les dépouilla avec ignominie de leurs ornemes pontificaux.

XIV. L'année suivante 887, le premier jour d'Avril, Guil-. Concile de Lebert Archeveque de Cologne, Francon de Tongres, & quel. Cologne ca ques autres Eveques s'affemblerent à Cologue du confentement 156. de l'Empereur Charles, pour regler diverses affaires. Le Clergé de Minden y envoya des Députés chargés de prier le Concile d'ordonner Drogon qu'ils avoient élu unanimement pour leur Evêque. On leur accorda leur demande, & Dregon fut facré Con. 1. Evêque, Francon de Tongres representa que son Diocèse souffroit beaucoup de la part des Schismatiques & de ceux qui pil-Ioient les Eglises. Le Concile renouvellant les anciens Canons, Cineza menaça d'anathême les auteurs de ces violences, fi pour le premier Synode qui devoit se tenir à la Fête de saint Jean-Baptiste, ils ne se soumettoient à la pénirence, selon les Statuts des Peres. On rapporta plusieurs de ces Statuts, dont un est tiré de la fausse Can. 3. Décrétale du Pape Anaclet; les aurres des Conciles de Tolede & des Capitulaires ; & on fit défenfes à tout Laïc de rien donner Can. 4. ni prendre des biens des Eglises sans la permission de l'Evêque dans le territoire duquel ces Eglises sont situées. Ce Concile renouvelle encore les anciens Canons contre les mariages incefrueux, contre les adulteres & contre les Vierges qui après s'êtro confacrées à Dieu vivoient dans le libertinage. Liudbert Arehevêque de Cologne & faint Rambert Evêque de Hambourg donnerent leur consentement à tout ce qui fut reglé dans ce Concile, apparemment par Députés, n'ayant pû y être présens en perfonne.

\*\*W. Raoul ou Rodolphe, fils de Contrd II. s'étant empagé Consider de Pays' d'entre les Alpes & le Mont Jura en 888, conyoqua la d'Acamet et même année une Affemblée de Seigneurs & d'Evêques à faint Cond. 388, non, pag. Maurice en Valais, où il fe fit élire & couronner Roi. La céré-400, Rejer, monie finie , il envoya des Députés dans ses Etats de Lothaire d'am. 662.

Y-y,yy iii

pour se rendre savorables les Seigneurs & les Evêques. C'est tout ce que Reginon, Abbé de Prum, qui vivoit alors, nous apprend de ce Concile.

Concileés XVI. Il s'en tint un la même année à Mayence par odre 1883 (ms. 9.).

Mayence (m. 4 Arnoul, qui venoit d'être reconnu Roi de Germanie. Les 1883 (ms. 9.).

Archevêques de Mayence, de Cologne & de Treves y trouve-cent avec leurs Suffagans. On y fit vinge-fix Canons, qui font précédés d'une préface, où l'on fait une trifle peinture des calamités de l'Egilfe, les Temples dérnits, les Autels renvertés, foulés aux pieds, les ommems facrés diflipés ou confumés par Ie. feu; les Evêques & les autres Minittes des Autels mis à mort par le fer ou par le feu ; les Moines & les Religieuses dipertés, fans secours & fans Pasteurs; les pauvres opprimés ; on ne voyois que pillages, que rapines, que meutres: le Pays

Can. 1, 3, 5, étoit réduit en folitude. Les Evêques dans ces circonfiances s'efforcerent de remettre en vigueur les anciens Canons , & après avoir ordonné que l'on feroit des prieres genérales pour la profpérité du regne du Roi Arnoul , & lui avoir repréfenté les devoirs

Can. 4. de la Royauté, ils déclarerent que la dot des Eglifes ne demeureroit point au pouvoir des Fondateurs, mais des Evêques; qu'un Prê-

Can. 5: tre qui se servit fait pourvoir d'une Eglise par argent servir dépossé; que l'on ne pourroit confier la desserte d'une Eglise à un Prêtre, ni ne la lui ôter, sans le consentement de l'Evêque; que

-Can. 6, 7. Fon anathématiferoir les ufurpateurs des biens de l'Eglife & des Monafteres; que l'on chafferoit de l'Eglife ceux qui auroient maltraité ou calonunié un Clerc.

can. 8. XVII. Amon, Evéque de Virabourg, fe plaignit que des feclérats s'étoient faits d'un Péter venerable, loi avoient coupé le nez, & rafé les cheveux, & donné tant de coups, qu'il étoir reflé à demi mort fur la place. Le Concile les excommunia, réfervant à leuts propres Evêques de les abfoudre après une pénidant de leuts propres Evêques de les abfoudre après une péni-

Can. 9. tence convenable. Il défendit de célebrer la Meffe ailleurs que dans les lieux confacrés par l'Evêque; permettant, au défaut d'Eglife, de la dire dans des Chapelles, & même en plein air dans les voyages, fiir une pierre d'Autel confacrée. Les auciens

Can. 10. Canons avoient permis aux Clercs de loger chez eux leurs plus proches parentes : on leur défend ici de loger même leurs propres

Can. 12. Tœurs. Un Evêque ne fera point condamné que fur la déposition de foixante-douze témoins sans reproches; un Prétre sur la déposition de quarante-deux un Diacre sur la déposition de viage-sur, un Diacre sur la déposition de vinge-sur, et la

Can. 13. & ainsi des Ministres inférieurs à proportion. On ne privera pas

les anciennes Eglises de leurs dixmes ni de leurs autres revenus pour en fonder de nouveaux Oratoires. Les Evêques n'entre- Can. 14, 15. prendront rien sur les Paroisses d'un autre Diocèse sans le consentement de l'Ordinaire.

X VIII. La pénitence de celui qui aura tué un Prêtre est Can. 16. prescrite en cette maniere : il ne mangera point de chair & ne boira point de vin toute sa vie. Il jeunera tous les jours jusqu'au foir, excepté les Dimanches & les Fêtes. Il ne portera point les armes, & fera tous ses voyages à pied. L'entrée de l'Église lui sera interdite pendant cinq ans; & durant la Messe & les autres Offices il demeurera à la porte, priant Dieu-de l'absoudre d'un si grand crime. Les sept années suivantes il entrera dans l'Eglife, fans y recevoir la Communion, & prendra place parmit les Auditeurs. Après douze ans de pénitence, on lui accordera la Communion; & alors il ne fera plus fa pénitence que trois fois-

la femaine. Le Concile foumit à l'anathême un nommé Alte-Can. 18. mannus qui, après avoir été séparé par autorité de l'Eglise de sa commere spirituelle, qu'il avoit épousée contre les regles, l'avoit reprise pour sa femme. Les autres Canons ne sont que des-

extraits des anciens Conciles.

XIX. La premiere année du regne d'Arnoul, c'est-à-dire en Concile de 888, on tint un Concile à Metz dans l'Eglise de saint Arnoul, Metz en 888. fituée alors dans un des Fauxbourgs de cette Ville. Ratbod, Archevêque de Treves, y présida, accompagné de Robert. Evêque de Metz, des Evêques de Toul & de Verdun fes-Suffragans, de l'Abbé Eftienne & de plusieurs Prêtres. Il s'y trouva auffi des Comtes & d'autres personnes nobles, recommandables par leur piété. Les Evêques , comme ceux du Con- Cin. 1. cile de Mayence, attribuent les guerres & les autres calamités publiques à l'interruption des Conciles Provinciaux, & fe plaignent en particulier des maux qu'ils avoient foufferts de la part des Normands, & qu'ils fonffroient encore de tous côtés de la part des mauvais Chrétiens. Ne trouvant point d'autres armes pour les réduire aux devoirs que le glaive spirituel, ils sirent treize Canons, dont voici la fubiliance. Défense aux Seigneurs Can. 2. Laïcs de prendre aucune portion des dixmes de son Eglise. c'est-à-dire de celle dont il est Patron. C'est au Prêtre qui la deffert à les tirer, tant pour sa subsistance que pour le luminaire, l'entretien de l'Eglise & des bâtimens, la fourniture des ornemens & toutes les chofes nécessaires au facré ministere. Un Prêtre ne pourra avoir deux Eglifes, 'si ce n'est une Chapelle Can. 3.

qui dépende anciennement de sa Paroisse, ou quelque Eglise adjacente & unie à cette Paroisse; car c'est beaucoup s'il peut en gouverner une avec fruit, & il ne doit point se charger des ames dans la vue de son interêt temporel.

Can. 4. XX. On n'exigera point de cens des terres données pour la Can. 5. fépulture, ni argent pour la fépulture même. Les Prétres ne logeront aucune femme, pas même leur mere ni leurs fœurs.

can, 6, lls montreront à leur Evêque dans le prochain Synode leurs livres de leurs habits facerdotaus; confervennt le faint Chéme fous la clef, ne porteront point d'armes ni d'habits laics. On n'admettra pas deux parains dans le Bapteiue, mais un feul qui Gacile les renonciations que l'on y fait, & la profetifion de la

Can. 7. Foi Catholique. Sur la requête en plainte contre les Juis, préfentée par Gontbert, Primicier de l'Eglise de Metz, il sut défendu aux Chrétiens de manger avec eux, & de recevoir d'eux

¿cm. 8. ce qui peut être bû ou mangé. Il fut auffi défendu aux Prêtres de dire la Meffe dans des lieux non confacrés à cordonné de confacrer les Eglifes qui avoient été confacrées par des co-Evêques. Deux Religieules convaincues de crimes, avoienné été chaffées du Monaîtere de faint Pierre fins leur donner de voile;

Con. 9. Le Concile ordonna qu'on leur rendroit le voile, & qu'on les mettroit en prifon dans le Monaftere, où elles autoient pour nourriture un peu de pain & d'eau, & beaucoup d'infructions, jufqu'à ce qu'elles eustent fatisfaite. On ordonna encore la prifon à un Diacre convaincu de facrilege, & on lui interdit le faint ministre.

Can. 10. XXI. Une Dame, aidée de fon frere, avoit quitté fon mazi, Le Curé de la Paroille étant allé chez eux pour faire ceffer cefeandale, ils le mutelerent. Cités au Concile, ils refuferent de Can. 11. Comparoitre. C'est pourquoi on les excommunia. On prononça

auffi Sentence d'excommunication contre les pillards qui ravageoient la Province, & deux particuliers qui avoient contracté

Can, 1. des mariages illégitimes ; & on renouvella les défenées de communiquer avec les excommuniés ; mais on excepta leurs Serfs, leurs Affrauchis & leurs Vaffaux. Le Concile allegue l'autorité de la Lettre de faint Clement à faint Jacques , qu'on reconnoit pour fuppofée. Le dernier Reglement porte un jeûne de trois jours avec des prieres pour le Roi Arnoul, pour la paix & pour la convertion des pécheurs.

Corette de XXII. La Reine Ermengarde s'étant assemblée à Varennes avec plusieurs Evêques & les Seigneurs de la Cour de Louis, fils

fils de Boson ; Bernon , Abbé de Gigny , dans le Diocèse de Concil. Fag-Lyon, se plaignit qu'un nommé Bernard, Vassal de cette Prin- 423cesse, s'étoit emparé de la Celle de la Baume, qui appartenoit au Monastere de Gigny par concession du Roi Rodolphe. Berpard cité devant le Concile, répondit que Louis, fils de Boson, lui en avoit fait donation. Les deux parties ouies, la Celle de la Baume fut adjugée à Bernon & à ses Moines. Ermengarde souscrivit à ce jugement, & après elle Rostaing, Archevêque d'Arles; Andrade, de Châlons fur Saône; Ifaac, de Grenoble, puis les Seigneurs Laïcs. On met cette Assemblée en 880, parce que Louis n'y est point qualifié Roi, & qu'il ne le sut que l'année suivante. Mais il semble (a) qu'on ne peut la mettre au plutôt qu'en 894, puisque le Dipiôme du Roi Rodolfe portant la donation de cette Celle au Monastere de Gigny, est datté de cette année-là, qui étoit la seizième du regne de ce-Prince. Si Louis n'est pas qualifié Roi dans ce Concile, ce n'est pas qu'il n'en eût le titre. L'Empereur Charles le lui avoit donné avant l'an 889, comme il est dit dans les Actes du Concile fuivant.

X X III. En 890 Bernoin, Archevêque de Vienne, fit un Valence en voyage à Rome, où il représenta au Pape Estienne V. le facheux 800, ibid. pagétat du Royaume depuis la mort de l'Empereur Charles. Tout +14y étoit dans le trouble, faute de Maître pour gouverner; & les Habitans se voyoient exposés au pillage, tant de la part des Normands que des Sarratins. Le Pape touché jusqu'aux farmes. écrivit aux Évêques de la Gaule Citalpine de proclamer unanimement Roi Louis, sils de Boson. Ce fut le motif du Concile de Valence tenu la même année. Aurelien de Lyon, Rostaing d'Arles, Arnaud d'Embrun, & Bernoin de Vienne, y affisterent avec plusieurs autres Evêques, qui s'accorderent, suivant le conseil d'Estienne V. à choisir & à facrer Roi Louis, fils de Boson , & d'Ermengarde , fille de l'Empereur Louis II. Quoiqu'il ne fut pas d'un age à réprimer les entreprises des Barbares. n'étant âgé que de dix ans, on comptoit fur les bons confeils de la Noblesse, & surtout de son oncle Richard, Duc de Bourgogne, & de sa mere la Reine Ermengarde.

& dans Flodoard, d'un Concile tenu à Vormes par ordre du Normes en

XXIV. Il eft parlé dans Luitprand, dans Adam de Breme Concile de

<sup>(</sup>a) Mabil n. lib. 29 , Annal. pag. 277, num. 43. Tome XXII.

Pape Estienne V. Voici quelle en fut l'occasion. Herman, Archevêque de Cologne, avoit envoyé des plaintes au faint Siege contre Adelgaire, Evêque de Hambourg & de Breme . qui de son côté en envoya ausli contre Herman, qu'il accusoir d'entreprendre sur les droits de son Eglise. Adelgaire sit même le voyage de Rome pour être plus à portée de foutenir fon droit fur l'Eglife de Breme que Herman lui conteffoit. Le Pape cità Herman à Rome. N'ayant point comparu, Estienne écrivit à Foulques, Archevêque de Reims, de tenir en son nom un Concile à Vormes, où les Archevêques de Cologne & de Mayence devoient affifter avec leurs Suffragans & Adelgaire . afin que les droits des parties fussent examinés en leur présence. On ne sçait point ce qui fut décidé alors; mais dans le Concilede Tribur, en 895, on cassa l'érection de Hambourg en Métropole & son union avec Breme, qui fut réduit à un simple Evêché foumis à l'Archevêque de Cologne.

&'Angleterre en gotouge4, Bi'. pag. 429.

X X V. Le Roi Alfrede étant mort le vingt-huitième d'Octobre 901, Edouard fon fils aîné lui succéda. Il est connu dans l'Histoire sous le nom d'Edouard le Vieux. Dès le commencement de son regne il convoqua un Concile, auquel Plegmond, Archevêque de Cantorberi , prélida. On y lut des Lettres du Pape Formose, contenant de grandes plaintes contre le Roi, de ce qu'il n'y avoit point d'Evêques depuis sept ans dans tout le Pays de Gevises, ou d'Ouessex. Le Roi & les Evêgues du Concile choistent donc un Evêsue pour chaque Province de ce Pays, & diviferent deux Evêchés en cing; mais avant que d'ordonner ces nouveaux Evêques, Plegmond fut chargé de porter à Rome le Décret du Concile, avec des présens pour le Pape. Le Décret fut approuvé, & Plegmond à son retour ordonna à Cantorberi sept Evêques, pour autant de Provinces. Guillaume de Malmesburi met ce Concile après l'an 904, & le Registrede l'Eglife de Cantorberi en 905. Il y est dit que le Pape Formose ratifia le Décret du Concile d'Angleterre dans un Synode qu'il timt à faint Pierre, pour le rendre plus ffable.

X X V I. Pendant la tenue du Concile que le Roi Eudes avoir Meunen 901, convoqué à Meun-fur-Loire dans le Diocèfe d'Orléans en 901 ibid. pag. 132. les Moines du Monastere de saint Pierre dans le Fauxbourg de Sens, présenterent une requête en plainte, portant que les Evêques de cette Ville leur donnoient souvent des Abbés tirés d'autres Monasteres, ce qui leur avoit causé de grands dommages. Le Concile eut égard à leur remontrance ; & à la priere

même de Gautier, alors Archevêque de Sens, il fut ordonné que conformement à la Regle de saint Benoît & aux anciens Canons, on n'ordonneroit à l'avenir aucun Abbé pour le Monastere de saint Pierre, qu'il n'eût été élu librement par la Communauté. Seize, tant Evêques qu'Archevêques, fouscrivirent à ce Décret : Gautier de Sens à la tête.

XXVII. En 892 les deux Légats, Paschal & Jean, que Vienne en Formose avoit envoyés en France, tinrent par son ordre un 892, ibid. pag. Concile à Vienne, où ils présiderent. Il s'y trouva plusieurs 433. Evêques, entre autres Bernoin, Archevêque de Vienne, & Aurelien de Lyon, avec deux Evêques; l'un de Valence, l'autre de Grenoble. Le Concile fit quatre Canons, qui portent Can. 1. que les Séculiers qui continueront à s'emparer des biens de l'Eglife, feront excommuniés; que l'on foumettra à la même peine Can. 2. les Laïcs qui auront tué, ou mutilé, ou deshonoré un Clerc, ou lui auront coupé quelque membre; que l'on punira de même Cin. 3ceux qui auront fraudé les legs pieux faits par un Evêque ou par un Prêtre. Il y avoit des Séculiers qui donnoient ou offroient Can. 4des Eglises sans le consentement des Evêques, & qui exigeoient

des Prêtres les droits d'entrée dans un Bénéfice ; le Concile défend tous ces abus. XXVIII. Foulques, Archevêque de Reims, assembla un Concile de

Concile en 892, où de l'avis des Evêques & des Seigneurs qui ibid. pag. 434v assisterent, il fit proclamer Roi le jeune Prince Charles, fils de Louis le Begue & d'Adelaïde, quoiqu'il ne fût âgé que de quacorze ans. Il fut facré au mois de Janvier de l'année suivante; mais il ne jouit que d'une partie de ses Etats, parce que le Roi Eudes s'étoit emparé de l'autre. Il fut résolu dans le même Concile d'excommunier Baudouin, Comte de Flandres, convaincu de plusieurs crimes : mais en crut devoir suspendre l'exécution de cette Sentence, sur ce qu'il pouvoit être utile à l'Eglise & à l'Etat dans les circonstances présentes. On se concenta donc de l'avertir de se corriger, & on lui en donna le

tems.

XXIX. Nous apprenons de Flodoard que le Pape Formose affembla un Concile à Rome le premier de Mars 893, auquel Rome en 893, il invita Foulques, Archevêque de Reims. Il paroît qu'il y fut question d'aviser aux moyens de pacifier les troubles occasionnés par de nouvelles erreurs que l'on répandoit de toutes parts, & par des schismes qui s'élevoient dans l'Eglise de Constantinople & en Orient.

Zzzzii

XXX. Adalgaire, Evêque d'Autun, étant mort, il fe ré-Chalons - fur- pandit un bruit qu'il avoit été empoisonné par Gerfroi, Diacre Saine en 894, Parlitt un britte qu'il avoir exercé dans ce Monastere les Bid. pag. 437; & Moine de Flavigny, qui avoir exercé dans ce Monastere les 8. 291d Mar. fonctions de Prevôt. Une accusation de cette nature causa un bill. lib. 39, feandale dans toute l'Eglife de France. Gerfroi fe justifia d'abord 99, p.g. 193 · auprès de Walon, successeur d'Adalgaire; mais l'Evêque n'osant fe charger feul de la décision d'une affaire si importante, la renvoya au jugement de ses Comprovinciaux. Ils s'assemblerent à Chalons dans l'Eglise de saint Jean-Baptiste le 1 jour de Mai 894. Aurelien de Lyon préfidoit; & dans les Actes de ce Concile il est qualisié Primat de toute la Gaule. Les autres Evêques étoient, Walon d'Autun, Ardrard de Châlons, Gerauld de Mâcon. Teutbold de Langres n'y affifta que par ses Députés. Gerfroi se présenta; sa cause sut examinée; on ne trouva aucune preuve contre lui ; il ne parut aucun accufateur après trois proclamations. Il fut donc arrêté que pour faire cesser le bruit scandaleux, Gerfroi se purgeroit du crime dont il étoit accusé au premier Synode, en recevant des mains de Walon la fainte Communion, pour témoignage de son innocence. Le Synode fe tint dans le Monastere de Flavigny ; Walon célebra publiquement la Messe dans l'Eglise de saint Pierre; & ayant fait averrir Gerfroi de s'approcher de la Communion, ou de s'en retirer felon le témoignage de fa conscience, il s'approcha, & prenant Dieu à témoin & le prix de notre rédemption qu'il alloit recevoir, il reçut en présence de tout le monde le Corps de Jesus-Christ. Comme il ne lui en arrivoit point de mal. Walon lui en donna un acte autentique, qu'il fouscrivit avec Ardrard de Chálons, & Gerauld de Mâcon.

Concile de Tribur 895 , tom. 9 , 438. .

XXXI. Au mois de Mai de l'an 895, le Roi Amoul affentbla dans son Palais de Tribur près de Mayence, un Concile Cincil. pag. général de tous ses Etats. Il s'y trouva vingt-deux Evêques. De ce nombre étoient les Archevêques de Mayence, de Cologne & de Treves, qui signerent les premiers. Quoiqu'il y eût aussi plusieurs Abbés, il ne paroit point de souscriptions de leur pare Le Concile fut précédé d'un jeune de trois jours, de processions & de prieres publiques. Le jour de l'Assemblée les Ev&ques députerent au Roi pour sçavoir s'il étoit dans le dessein de proteger l'Eglife, & d'en augmenter l'autorité. Le Roi leur envoya des Seigneurs de sa part pour leur dire, qu'ils ne s'appliqualient qu'aux fonctions de leur Ministère, & qu'ils le trouveroient toujours prêt à les défendre. Sur cela les Evêques fe

Feverent, firent des prieres & desacclamations pour ce Prince. On fonna les cloches. On chanta le Te Deum. Puis les Evéques s'étant inclinés devant les Députés du Roi, ils les chargerent de lui rémoigner leur reconnoissance. Comme ils commençoient à raiter les affaires de l'Egisse, le Roi entra dans le Concile. Il sut admis aux déliberations, & de son côté il admis les Evéques à fon Conseil; enforte que tout se passa dans le Concile avec unaminité.

XXXII. On y fit cinquante-huit Canons, qui tendent Canoni de ce Concile. presque tous à réprimer les violences & l'impunité des crimes. Un Laic avoit rendu aveugle un Prêtre, sous prétexte d'un crime Care, 2. dont il étoit innocent ; l'Evêque avoit cité ce Laic à fon Synode. mais il en avoit appellé au Concile. Le Prêrre demanda justice aux Evêques, qui députerent au Roi pour sçavoir ce que l'on ordonneroit de ce Laic, & des autres pécheurs excommuniés qui refusoient de faire pénitence, & lui envoyerent en même-tems l'extrait des Canons qui défendent de communiquer avec les excommuniés. Le Roi ordonna à tous les Comres de fon Can. 3. Royaume de se faisir de tous les excommuniés qui ne se soumiettoient pas à la pénitence, & de les lui amener. Il ajouta que si quelques uns d'eux venoient à être tués en se révoltant contre ceux qu'on envoyeroit pour les prendre, les Evêques n'imposeroient aucune pénitence à ces Envoyés; & que de son coiéil ne permettroit pas qu'on leur fit payer la composition des Loix, ni que les parens des morts en poursuivissent la vengeance. Le Concile regla la composition que devoit payer celui qui avoir Cin. 4. bleffé ou maltraité un Prêtre; & à l'égard de celui qui en avoit tué un, il prescrivit une pénitence, à peu près dans les mêmes Cin. 5. termes qu'elle avoit été reglée dans le seiziéme Canon du Consile de Mayence en 888, rapporté plus haut.

X X III. Celui-là el coupàble de facrilege, qui entre Con. 6-dans le veltibule de l'Egilie Fépée nue. C'en eft un d'enlever l'argent, ou les meubles de l'Egilie. Quant aux biens qu'elle pof. Con. 7-fede au-debox, les Conntes doivent contraindre cœux qui s'en font emparés à les reflituer. A leur défaut, les Evêques procederont a cette reflitution par les voyes canoniques. Celhi qui Con. 8. méprife le ban de l'Evêque, e'eô-là-dire, s a citation, s'icherra quarante jours au pain cè à l'eau. Si le jour que l'Evêque, dans Con. 5/le cours de fa viitre, a marqué pour tenir fon Audience, fe reneontre avec celui que le Comre a indiqué pour la fienne, tour le peuple obétir à à l'Evêque préférablement au Conte, y qui fera-

Zzzz iij

obligé lui-même de se trouver à l'Audience de l'Evêque, mais dans le lieu de la résidence de l'Evêque. On aura égard à celui

Can. 1c. des deux qui aura indiqué le premier son Audience. Un Evêque ne pourra être déposé que par douze Evêques; un Prêtre par six; Can. 11. un Diacre par trois. Le Clerc qui aura fait un homicide, même

par contrainte, fera dépolé, foit qu'il foit Prêtre ou Diacre; mais s'il n'a été que préfent à l'homicide, fans y avoir participé en aucune forte, il demeurera dans fon grade. Les jours destinés au Can. 11- Baptême folemnel, font les Fêtes de Pâques & de la Pentecôre.

On pouvoit le conferer en tout autre tems, en cas de nécessité.

Il se donnoit encore alors par la triple immersion. On suivoit

Can. 13. aussi l'ancien usage pour le partage des dixmes & des oblations
en quarre parts. Une pour l'Exéque. L'autre pour les Clercs. La

en quatre parts, l'une pour l'Evéque, l'autre pour les Cleres, la troilième pour les pauvres, la quatrième pour les réparations des

Eglifes.

X X X I V. Les dixmes & les autres possessions seront con-

Can. 14.

la dixme, mais s il arrive que celui qui a essarté un bois, ou défriché une campagne déferte d'une étendue de quatre à cinq milles , y batit une Eglife avec le confentement de l'Evêque , alors la dixme de ces cantons nouvellement cultivés apparciendra au Prêtre établi pour la desserte de cette nouvelle Eglise, sauf le Can. 15, 16, pouvoir de l'Evêque. Défense de rien exiger pour les sépultures, & d'enterrer les Laics dans les Eglifes. La cérémonie de la fépulture se saisoit dans l'Eglise du lieu où l'Evêque demeuroit ; mais si elle étoit trop éloignée, on la faisoit en quelque autre Eglise où il y avoit une Communauté de Chanoines, de Moines ou de Religieuses, afin que le défunt sut soulagé par leurs prieres. Si cela n'étoit point faifable, on l'enterroit au lieu où il payoit la dixme de son vivant. Ce qui est dit dans ce Canon de la sépulture dans l'Egiise de la Ville Épiscopale, ne doit pas se prendre à la lettre, puisque le suivant défend d'enterrer des Laïcs dans des Eglifes. Il faut donc l'entendre ou des obfeques, ou de la fépulture dans le Cimetiere public de la Ville où demeure l'Evêque.

fervées aux anciennes Eglifes. Si quelqu'un cultive de nouvelles terres dans la dépendance de l'ancienne Eglife, elle en percevra

27. 18. XXXV. Défenfe de célebrer les faints Mysteres dans des calices ou des patenes de bois, & de confacrer le vin sans eau.

Cen. 19. On mettra dans le calice deux tiers de vin & un tiers d'eau, parce que la majellé du Sang de Jesus-Christ est plus grande que da fragilité du peuple figuré par l'eau. Les procès entre les Prè-Cen. 11, tres & les Laics seront terminés par les Evêques. Les Laics

Emili, ites et les Euros terone terramos par 100 Eroques Esta Entre

pourront employer le ferment dans leur cause; mais on ne demandera aux Prêtres que d'affurer le vrai par leur confécration, parce qu'ils ne doivent point jurer pour une chose légere. Si l'accufation est grave & répandue parmi le peuple, & que le ferment de l'accusé ne suffise pas pour sa justification, on pourra employer l'épreuve du fer chaud. Celui qui aura époulé une Can. 21. Vierge confacrée à Dieu par le saint voile, sera privé de la Communion, & ne pourra y être admis de nouveau qu'après avoir fait pénitence publique de son crime. Il avoit été reglé dans un Concile de Carthage qu'on ne donneroit point le voile à une Vierge avant l'âge de vingt-cinq ans. Celui de Tribur ne fixe Can. 24. point l'âge, & veut que toute fille qui a pris le voile de sa propre volonté, & fans contrainte, & qui l'a gardé an & jour, le garde toujours. Si un Moine, par le désir de son salut, ou de Can. 16. celui des autres, demande de paffer de son Monastere à un autre . . Il le pourra, du consentement de l'Evêque, de l'Abbé & des Fretes. S'il le quitte pour vivre avec plus de liberté, on l'obligera d'y retourner; & en cas d'un refus opiniâtre de sa part, on le mettra en prison. Les Clercs apostats seront punis par l'Evêque, Can. 27. fuivant la rigueur des Canons. On renouvelle les Décrets des Can. 28. Conciles de Nicée & de Calcedoine au fujet de la translation des Evêques & des Prêtres d'une Eglife à une autre ; & les anciens Canons qui désendent d'ordonner un Esclave, avant qu'il Can. 19ait obtenu sa liberté.

XXXVI. Il fera au pouvoir des Evêques de faire mettre Can. 10. en prison celui qui sera porteur de Lettres supposées au Pape, jusqu'à ce qu'ils en ayent écrit à Rome pour scavoir de quelle maniere on doit punir ce Faussaire. Lorsque des co-héritiers Can. 124à qui appartient le patronage d'une Eglise ne s'accorderont pas fur le Prêtre qu'ils y doivent nommer. l'Evêque en ôtera les reliques, en fermera les portes, & y mettra fon fceau, afin qu'on n'y fasse point d'Office, jusqu'à ce que les Patrons conviennent ensemble. Défense aux Comtes de tenir leurs plaids les jours de Can 116. Fêtes & Dimanches, pendant le Carême & les autres jours de ieune ; & d'y citer les pénitens, pour ne pas les détourner de leurs exercices spirituels. La diversité de Nations & de Loix n'est point un empéchement du mariage ; un Franc peut épouser Can. 39. une Bavaroife ou une Saxone, en suppléant ce qui manque au-Contrat civil. Il est défendu d'épouser la femme avec qui on a Can. 40. commis un adultere. Le Concile rapporte divers autres cas dans esquels il n'est pas permis de se marier. Il ordonne de traiter Can, 500. comme homicide celui qui a fait mourir quelqu'un par le poifon. & qu'on lui impose une double pénitence. Voici comme il regle celle de l'homicide volontaire:

X X X V I I. Elle sera de sept ans. Les quarante premiers jours il ne lui sera pas permis d'entrer à l'Eglise; il ne mangera que du pain & du fel, & ne boira que de l'eau, marchera nuds pieds, ne portera point de linge, si ce n'est des calleçons; il n'usera ni d'armes, ni de voitures, & vivra dans la continence. fans aucun commerce avec les autres Chrétiens, ni même avec un autre péaitent. En cas de maladie, ou que ses ennemis cherchent à le faire mourir, on differera sa pénitence jusqu'à ce

Can. 56. que l'Evêque l'ait réconcilié avec eux. Les quarante jours écoulés , l'entrée de l'Eglise lui sera encore interdite pendant un an ; il s'abstiendra de chair, de fromage, de vin, & de toute boisson . emmiellée, excepté les Fêtes & Dimanches. En maladie ou en voyage il pourra racheter le mardi, le jeudi & le famedi, par un denier, ou par la nourriture de trois pauvres. Cette année finie . l'Eglife lui fera ouverte comme aux antres pénitens. Il paffera

les deux fuivantes dans les mêmes exercices, fi ce n'est qu'il aura le pouvoir de racheter les trois jours de la femaine en quel lieu il se trouve, soit à la maison, soit en campagne. Pendant

Can. 18. chacune des autres quatre années, il jeunera trois Carêmes, un avant Paques ; un avant la faint Jean ; le troifiéme avant Noël. Dans les autres tems il ne jeunera que le lundi, le mercre li & le vendredi, encore lui fera-t-il permis de racherer le lun di & mercredi. Les sept ans de sa pénitence accomplis, il sera réconcilié à la maniere des autres pénitens , & admis à la fainte communion.

468.

X X X V I I I. Enfuite du Concile de Tribur, le Pere Labbe Nantes, tom. donne les Canons de celui de Nantes sans en fixer l'époque. Le Pere Sirmond n'est pas cloigné de croire qu'il fut tenu avant l'an 658. C'est aussi le sentiment du Pere le Cointe, qui le met en 656. Le troisiéme & le dixiéme Canons de ce Concile sont rapportés dans le septiéme Livre des Capitulaires. Ils sont donc plus anciens que ce Recueil, à moins qu'on ne dise qu'ils en ont été tirés. Mais le vingtième où l'on défeud le culte superstitieux de certains arbres & de certaines pierres, a plus de rapport au septiéme siécle qu'au dixième. On trouve aussi dans les autres Canons de ce Concile des preuves de fon antiquité. Il est Can. 1. ordonné aux Prêtres avant de commencer la Messe, de deman-

der au Peuple de la Paroisse, s'il ne se trouve point dans l'Eglise quelqu'Etranger

quelqu'Etranger pour l'entendre, au mépris de son propre Curé, & en ce cas de l'obliger de fortir. On excepte ceux qui étant en voyage ne peuvent entendre la Messe dans leur Paroisse. Défense aux Prêtres de loger des femmes, même leur mere & leurs fœurs. Si elles sont dans le besoin, ils pourront leur fournir Can. 3. · de quoi subsister dans une autre maison que la leur. Les Curés Can. 4. visiteront soigneusement les malades, prieront pour eux, les exhorteront à la patience, & à confesser leurs péchés. En entrant dans la maison de l'infirme, ils jetteront de l'eau bénite sur lui & dans la chambre . & réciteront les pseaumes de la Pénitence. Ils ne donneront l'absolution au Moribond qu'à condition de Con. s. faire pénitence des péchés qu'il aura déclarés s'il revient en fanté. La sépulture se fera gratuitement , si ce n'est que le malade ait Can. 6. offert quelque chose, ou que ses héritiers donnent par forme d'aumone volontaire. On enterrera dans le vestibule ou portique de l'Eglise, ou au-dehors, & jamais auprès de l'Autel où l'on confacre le Corps & le Sang du Seigneur.

XXXIX. Défense de procurer l'Ordination à quelqu'un, Can. 7. ou par faveur, ou en vûe de présens. L'Evêque n'aura qu'une Car, 8, Ville; le Prêtre, qu'une Eglife; mais il pourra avoir sous lui plusieurs Prêtres avec qui il célebrera l'Office divin de jour & de nuit. Les Curés après avoir pris des pains offerts par les Fideles Can. .. ce qui est nécessaire pour la consécration, couperont le reste par morceaux, pour en donner après la Messe à ceux qui n'auront pas communié. On appelle ces morceaux eulogies ou pains bénits. La priere que l'on disoit pour les bénir, est la même qui est aujourd'hui en usage. Les dixmes seront partagées en quatre Con: 10. suivant les Canons, une partie pour la Fabrique, une pour les pauvres, une pour les Clercs, la quarriéme pour l'Eveque. Ceux qui sont destinés au Ministere seront examinés depuis le mercredi jusqu'au samedi de l'Ordination, sur leurs mœurs & sur leur doctrine, par les Prêtres commis à cet effet de la part de l'Evêque. On traitera avec plus de rigueur les personnes mariées qui tombent dans le crime d'impureté, que celles qui ne le font pas. Dans toutes les confraternités ou focietés de prieres, on Cara 14. s'en tiendra aux Réglemens faits par l'Evêque; & puisqu'elles ne sont instituées que pour le soulagement des ames, on évitera les grands repas & les autres diffolutions. Il est désendu à un Cin. 15. Prêtre de quitter son Eglise pour en avoir une plus riche devenue vacante par mort. On réprime la témérité de certaines Con. 16: femmes qui se trouvoient à des audiences publiques, & y de-

Tome XXII.

fendoient des causes, même pour des hommes. Il paroît que les Religieuses & les Veuves surtout en faisoient mêtier. Le Concile ne leur permet d'aller à ces audiences que pour leur propre interêt & avec l'agrément de l'Evêque.

Rome en807, tom. 9 Concil paz. 478.

X L. On donne avec justice le titre de Conciliabule à l'afsemblée que le Pape Estienne VI. convoqua en 897 pour la condamnation de Formose son prédécesseur. Son corps que l'on avoit exhumé, fut apporté au milieu de l'affemblée; on le revêtit des ornemens Pontificaux, & on lui donna un Avocat pour répondre en son nom. La procedure sut courte. Formose ayant été condamné comme usurpateur du saint Siege, on lui coupa trois doigts & la tête ; puis on le jetta dans le Tibre. Ceux qu'il avoit ordonnés furent dépofés . & ordonnés de nouveau. Les actes de ce Conciliabule sont rapportés dans un Concile de Rome en 904, où ils furent cassés.

X L I. Le 19 d'Avril 897, Abbon de Maguelone, Arnust de Port en 857, Narbonne, & deux autres Evêques assistés de quelques Archiibid. pag. 478. Diacres, Prêtres & Archi-Prêtres, s'assemblerent à Port, dans le Diocèse de Nismes, pour terminer un différend au sujet des dixmes de Cocon. Il y avoit en ce lieu deux Eglises, l'une en l'honneur de faint Jean-Baptiste; l'autre de faint Andoche. L'Evêque de Maguelone prétendit qu'elles appartenoient à l'Eglife de faint Andoche. Un Prêtre nommé Adalfrede foutint que c'étoit à l'Eglife de faint Jean-Baptifle. L'affaire discutée, il parut que cette derniere Eglife avoit possedé ces dixmes pendant près de cent ans , & que ce n'étoit que depuis sept ans que celle de faint Andoche les avoit usurpées. Le Concile sut donc d'avis de les rendre à l'Eglise de saint Jean-Baptiste; & l'Evêque Abbon fut le premier à souscrire à ce Jugement.

Coheiles de Reims & de Compostelle, €B 900.

X L I I. On ne répetera point ce qu'on a dit du Concile de Reims en 900 dans l'article d'Hervé, Archevêque de cette Ville. Il fut assemblé contre ceux qui avoient eu part à la mort de Foulques, & on les anathêmatifa. Le vingt-neuviéme de Novembre de la même année on affembla à Compostelle, dans l'Eglife de faint Jacques, un Concile de huit Eveques, où l'Abbé Cefaire fut élir & facré Archevêque de Tarragone. L'Archevéque de Narbonne s'oppofa à cette Ordination avec les Evéques d'Espagne qui dépendoient de sa Métropole; ce qui obligea Cefaire d'en appeller au Pape.

XLIII. Le Concile de Rome fous le Pape Jean IX. eft Rome vers fixé dans les collections ordinaires (a) à l'an 904. Le Pere Pagi l'an 500. (a) Labe. & Hardoum.

le met en 808 (a). La difficulté ne vient que de l'incertitude de la chronologie des Papes qui occuperent le faint Siege fur la fin du neuvième fiécle, & au commencement du dixième. Leur Pontificat fut si court, qu'on ne prit pas la peine d'en marquer la durée. Ce que l'on sçait de plus exact là-dessus est dù à Flodoard de Reims, qui quoiqu'Etranget à la Cour de Rome, s'est appliqué à donner la suite des Papes. Mais à l'égard de Jean IX. on voit par deux diplômes (b) rapportés par Monsieur de Marca, l'un addressé à Riculfe, Evéque d'Elne dans le Rouffillon ; l'autre à Servus-Dei , Evêque de Gironne , qu'il étoit Pape dès le mois d'Octobre de l'an 900. Comme il ne gouverna l'Eglife qu'environ trois ans , ou même deux (c) felon quelques Historiens, on ne peut mettre son Concile de Rome qu'en cette année, ou dans la précedente ou la suivante. On lut d'abord dans ce Concile un Mémoire concernant l'état présent de l'Eglife & les moyens de la pacifier ; puis les actes du Concile tenus sous le Pape Theodore, successeur de Romain Gallesin, élà à la place d'Effienne VI. Quoique Theodore n'eût vécu que yingt jours depuis fon Ordination, il ne laissa pas de contribuer beaucoup à la réunion de l'Eglife, ayant rappellé les Evêques chassés de leurs Sieges, rétabli les Clercs ordonnés par Formose. & fait reporter folemnellement le corps de ce Pape dans la sépulture ordinaire des Pontifes Romains. Il prit apparemment toutes ces résolutions dans le Concile dont il est parlé ici.

On n'en trouve rien ailleurs.

X.I.IV. Après qu'on en eut lu les aûtes, on sit lecture de ce qui s'étoit passé entre le Pape Formose dans les Conciles de Goni le de la vIII. & d'Estienne VI. Trois des accusateurs de Formose silleur, om. 1, étoient présens. On leur demands si leur déposition contenois séries la vérité; ils répondirent que non , & chercherent à s'excuser présent la vérité; ils répondirent que non , & chercherent à s'excuser présent la vérité; ils répondirent que non , & chercherent à s'excuser présent la vérité; ils répondirent que non , & chercherent à s'excuser présent la vérité du Pape , & qu'ils avoient été forcés d'affilter à ces Conciles. Le résultat de la difficus d'un service de la common de la common

leur accorda volontiers.

X LV. On publia ensuite le Décret du Concile en douze capitules ou articles, qui contiennent en substance, que le pré-

Canons de

A A aa a ij

<sup>(</sup>a) Pagi, ad ann. 893, tom. 3, pag. bill. lib. 40, Annall. num. 31, pag. 306.
771.
(b) Marca Hiffan. cap. 833, & Ma61, rom. 11.

Cy. 1. tendu Jugemenr rendu contre Formose dans le Concile d'Esttienne VI. sera rejetté; é étant inout que l'on air jamais fair comparaire me cadavre en Indice. on l'on promple le se acceptées.

comparoirre un cadavre en Juftice, ou l'on n'appelle les accufés Cp. 2. que pour se désendre, ou être convaincus; que ceux qui ont affissé à ce Jugement, ayant protesté qu'on les avoit contraints de s'y trouver, obtiendront le pardon qu'ils ont demandé; que

Cep. > Formose ayant été transséré de l'Egissé de Porto au sainr Siege Apostolique par nécessité, son exemple ne doit pas tires à conféquence, attendu que les Canons désendent la translation d'un Evêque d'un Siege à un autre, jusqu'à resuser aux Contrevenans la communion laique même à la fin. Après la mort de Formose, une saction populaire avoit choist pour lui succeder Bonisace, qui avoit été déposé du Soudiaconat, & ensuire de la Prétrise. Le Concile en prend occasion de désendre d'elever à un plus haut dégré celui qui a été déposé par un Synode & n'a point été canoniquement récaliquement.

C... X LVI. Les Evêques, les Prêtres, & les autres Clercs de l'Eglife Romaine ordonnés canoniquement par le Pape Formofe, furent rétablis dans leur rang, & on rappella ceux d'entreux qui avoient été chaffés par la ténierité de quelques perfonnes.

C27.1. On renouvella les défenfes faires par un Concile d'Afrique de récordonner & de rebapiller, & d'oter les Evêques régulierement ordonnés pour en mettre d'autres à leur place. Guy, Duc de Spolette, Roi d'Italie, étant mort, Berenger, Duc de Frioul, s'étoit fair coutonner Empereur par Eftienne VI. MaisLambert, fils de Guy, coutonné par Formofe dès l'an 893, trouva le moyen de se maintenir & de chasser Berenger. Le Concile déclarde de la configuration de la configuration de l'appendique l'Ondrion de signification données.

clare donc qu'il confirme l'Onction du faint Chrème donnée à l'Empereur Lambert, & qu'il rejerte absolument celle que Cw. 7. Berenger avoir extorquée. Il ordonne de jetter au seu les actes

Cer. 2. du Concile tenu contre Formose. Désend sous peine d'anathême de rétablir quelques Prêtres & quelques Diaeres condam-

Gep. 9. nés canoniquement & chaffés de l'Eglife Romaine; & menace-d'excommunication ceux qui avoient violé la fépulture du Paper Formofe, s'ils ne viennent à rélipifcence.

Gep. 10.

XLV II. Pour remedier aux violences que l'Eglife Romaine fouffroir à la mort d'un Pape, Jorqu'on choiffioir fon fucceffeur à l'infiqu de l'Empereur & en l'abfence de fes Commiffaires, definés à maintenir le bon ordre, Je Concile veu qu'à l'avenir le Pape foit élà dans l'affemblée des Evêques & de tout le Clergé, à la demande du Sénat & du Peuple, & enfuire confa-

eré solemnellement en présence des Commissaires de l'Empereur, fans qu'il foit permis à personne d'exiger de lui des sermens nouvellement inventés, mais seulement ce qui s'est toujours pratiqué. A la mort du Pape on pilloit le Palais Patriarchal , Cop. 11. & ce pillage s'étendoit par toute la Ville de Rome & ses Fauxbourgs; on en usoit de même à l'égard des Maisons épiscopales à la mort de l'Evêque. Le Concile supprime ces abus , sous peine aux Contrevenans d'encourir les censures Eccletiastiques & l'indignation de l'Empereur. Il condamne encore la coutume Con ca. abusive on étoient les Juges séculiers, ou leurs Officiers, de vendre des Commissions pour la recherche des crimes ; ce qui rendoit, non à arrêter les défordres, mais à les commettre avec liberté, en donnant de l'argent à ces Commissionnaires pout n'être plus recherché. On déclare que les Evêques auront la liberté dans leurs Diocèfes de rechercher & de punit, felon les Canons, les adulteres & les autres crimes, & qu'ils pourront dans le besoin tenir des audiences publiques pour réprimer ceux qui leur rélifictont.

XLVIII. Les Actes du Concile de Rome ne font point Rayenne vers entiers dans la Collection du Pere Labbe ; on n'y trouve que les 1 au 500, ilid. douze articles que nous venons de rapporter; mais Dom Ma- P18-507billon (a) a donné un long fragment du même Concile. Il paroit que c'en est le commencement. Le manuscrit d'où il l'a tiré contient un autre article, divisé en douze Capitules, qui font une confirmation de ce qui est ordonne dans les Capitulaires de Charlemagne, de Louis le Débonnaire, de Lothaire & de Louis son fils, touchant les dixmes Ecclésiastiques. Cet art ticle se lit tout entier (b) dans la Collection des Conciles, sous le titre : De Canons d'un Concile anonyme ; mais on prétend qu'il appartient au Concile de Ravenne. En effet, dans le manuscrit dont s'est servi le Pere Mabillon, ces douze Canons sont suivis immédiatement du premier Capitule de ce Concile, dont les premiers mots font : Si quis fanctorum Patrum. LePape Jean IX. affembla ce Concile peu de tems après celui de Rome. L'Empereur Lambert y affifta avec soixante-quatorze Evêques . & on lut en sa présence les dix articles suivans.

XLIX. Si quelqu'un n'observe point les regles des saints Concile

Ravenne,pag.

<sup>(</sup>a) Mabillon. tom. 1, Muf. Italic. part. (b) Concil. tom. 9, pag. 506. 2', ping. 86.

Peres & les Capitulaires des Empereurs Charlemagne, Louis, Lothaire & fon fils Louis, fera excommunié. L'Empereur Cap. 1. Lambert déclara qu'il seroit permis à toute personne d'alter implorer fa protection, & menaça de fon indignation ceux qui s'y

Cap. 2. opposeroient. Il promit de conserver inviolablement les anclens Cap. 3. privileges de l'Eglise Romaine. Ensuite le l'ape le pria d'appuyer

de son autorité ce qui avoit été fait dans le dernier Concile de Cap. 4. Rome, touchant le Pape Formose; de le faire autoriser par les

Cap. 5. Seigneurs comme par les Evêques ; de réprimer les pillages & les autres violences commifes dans les terres de l'Eglife Ro-Cap. 6. maine ; de confirmer le traité fait par son pere Gui, d'heureuse

Cap. 7 & 8. mémoire ; de révoquer toutes les donations faites illégitimement Cap. 9. des patrimoines & autres biens de l'Eglise Romaine; & de défendre les assemblées illicites de Francs, de Romains & de

Lombards dans les territoires de faint Pierre, comme contraires Cas. 10. à l'autorité du faint Siège & de la dignité Impériale. Jean IX. fit encore des remontrances à ce Prince, fur ce que des gens mal intentionnés avoient empéché que l'on coupât des bois pour · le rétablissement de l'Eglise du Sauveur, & sur la pauvreté où l'Eglife Romaine étoit réduite, qui étoit telle qu'il n'y avoit plus de moyen de foulager les pauvres, ni de subvenir aux befoins des Ministres & des Domestiques. Après qu'on eut achevé

la lecture de ces articles, le Pape s'adressant aux Evêques les exhorta à veiller avec foin sur leurs Peuples, à leur donner exemple d'une bonne vie, & à demander à Dieu l'extinction des schismes, & la conservation de l'Empereur Lambert, en ordonnant à leur retour dans leurs Evêchés un jour de jeune & une procession ou litanie.

Difficulté sur l'époque de ce Concile,

L. Sigebert fait mention de ce Concile de Ravenne dans fa Chronique fur l'an 904, & Baronius dans ses Annales sur l'an 904. Sigonius (a) & le Pere Pagi le mettent en 898, quelque tems avant la mort de l'Empereur Lambert, arrivée selon eux en 800. Ils se fondent sur divers Diplômes, dont un est de Benoît IV. en faveur d'Argrim , Evêque de Langres , rétabli dans fon Siège par Jean IX. Il est daté du fecond des Calendes de Septembre Indiction troisième, la seconde année depuis la more de Lambert, c'est-à-dire du 31 Août de l'an 900, deux ans après la mort de ce Prince, arrivée conséquemment en 898. Mais

<sup>(</sup>a) Pagi, ad ann. \$98, pag. 771, 772.

en mettant, comme fait le Pere Pagi, l'élection de Jean IX. en la même année, & en lui donnant pour fucceiseur Benoît IV. dès avant la fin d'Août de l'an 900, ainsi que le porte le Diplôme en faveur d'Argrim, comment concilier toutes ces époques (a) avec les deux Diplômes de Jean IX. datés l'un & l'autre du mois d'Octobre de cette même année ; l'un adressé à Riculfe, Evêque d'Elne, l'autre à Servus-Dei, comme on l'a déja dit plus haut?

L.I. Il ne reste rien des Astes du troisséme Concile que Flo- Concile de deard (b) dit avoir été tenu fous le Pontificat de Jean IX. Latran en Peut-être l'assembla-t-il pour l'examen de la cause d'Argrim, Contil. pag. Evêque de Langres, qui s'étoit pourvu au faint Siege contre 525. ceux qui l'avcient chassé du sien. Le Pape Benoît IV. fait mention de ce Concile, & dit que Jean IX. son prédécesseur y rétablit Argrim. En conféquence ce Pape écrivit au Clergé & au Peuple de Langres, pour leur marquer qu'il leur rendoit leur Evéque, non pour reprendre le jugement du Pape Effienne, mais pour le changer en mieux. Toutefois le rétablissement d'Argrim n'eut pas son exécution ; & après le mort du Pape Jean IX. Argrim envoya des Députés à Benoît IV. fon fucceffeur, qui ne voulant rien décider dans cette affaire fans l'avis des Evêques, les affembla dans le Palais de Latran. Il fut jugé qu'Argrim feroit maintenu dans fon Siége, & le Pape fit écrire deux Lettres; l'une aux Evêques des Gaules, l'autre au Clergé & au Peuple de Langres, où il confirme à Argrim le Pallittm qu'il avoit déja reçu du Pape Formofe. Les Actes de ce Concile de Latran sont perdus.

<sup>(</sup>a) Marca Hifpan. c. 833; & Ma-billon. lib. 40; Annall. num. 33; pag. referrur, 40 cma falutiferum. Flodoard, in 366.



# 

# CHAPITRE XL.

DES Conciles de Saint-Oyan, de Narbonne, & autres. jufqu'en l'an 950.

I. A USTERIUS, Archevêque de Lyon, & Gerard, Evêque de Mâcon, étant assemblés en 906 dans l'Eglise de en 506, tom.9, faint Oyan, les Chanoines de faint Vincent de Mâcon reven-Contil. pag. diquerent une Chapelle qu'ils disoient leur avoir été donnée par Bertric, & dont les Moines de faint Oyan s'étoient mis en pofsession. Ceux-ci soutinrent qu'ils la tenoient de l'Evêque Lambert. On les fomma de produire la charte de donation. Ils ne le purent. C'est tout ce que Severt nous apprend de cette Asfemblée, dont on voit bien que les Actes ne sont pas entiers. puisqu'ils ne rapportent pas la décision de ce procès.

16:4.

 On n'a pas encore rendu publics ceux des deux Conciles Concile de qui se tinrent dans la Province de Narbonne en 006 & 007. M. de Marca qui les avoit vûs dans l'archive de l'Eglise d'Ausonne, en a donné le précis, d'où nous apprenons que le premier de ces Conciles fut tenu à Barcelone en 906 ; qu'Arnuste de Narbonne y préfida, accompagné de fept Evêques; & qu'on y agita la question, si l'Eglise d'Ausone devoit être tributaire de celle de Narbonne. Dans le fecond, qui se tint l'année suivante 907 à faint Tiberi, dans le Diocèfe d'Agde, & auquel Arnuste présida encore, assisté de neuf Evêques, on proposa la même question, & il sut décidé que l'Eglise d'Ausone & son Evêque seroient exemts du tribut qu'ils avoient payé à l'Eglise de Narbonne. Arnuste souscrivit à ce jugement.

III. La même année Alexandre, Archevêque de Vienne, Concile de tint un Concile pour terminer un différend entre Aribert, Abbé en de Roman-Montier, & Bernard, Abbé de faint Maurice, au 907, 10m. 6, de Roman-Montier, & Bernard, Abbe de laint Maurice, au Concil. Har- sujet des dixmes qu'ils prétendoient l'un & l'autre sur une cetduini , pog. taine Chapelle. Il ne se trouva dans cette Assemblée que des Abbés & des Prêtres. Alexandre étoit seul d'Evêque. Les par-

ties ouies, le gain de cause sut adjugé à Aribert. Concile de IV. Le troisséme de Mai de l'an 909, Arnuste, Archevêque

de

de Narbonne, s'affembla avec dix Evêques à Jonqueres, dans Maguelone le Diocèse de Maguelone, pour absoudre de l'excommunica-en 909, tomition le Comte Sinuarius. Il paroît par les Actes de cette Affem- 119. blée, que ce Comte avoit été excommunié par les Evêques de la Province de Narbonne; mais on ne dit point pour quel crime. Le Comte fut présent avec sa femme, ses enfans & ses serviteurs. Les Evêques lui donnerent l'absolution aux conditions prescrites par le Métropolitain, & joignirent à l'absolution des bénédictions en tout genre, lui souhaitant & à toute sa famille abondance de biens temporels, de longues années & la félicité éternelle.

V. Les Evêques de la Province de Reims avoiênt été pen-Trolléenson, dant plusieurs années sans pouvoir s'assembler, par le malheur ibid.pag. 310. des tems; & de satisfaire à cet égard aux Canons qui ordonnent la fréquente tenue des Conciles. Hervé qui en étoit le Métropolitain, en ayant obtenu la permission du Roi Charles, en indiqua un à Trossé, près de Soissons, pour le 26 de Juin de l'an 909. Il en sit lui-même l'ouverture par un discours, où il représente le trîste état de l'Eglise & du Royaume. D'un côté la Religion étoit comme abandonnée ; les crimes se multiplioient chaque jour; ce n'étoit partout que fornication, qu'adulteres, qu'homicides. Les Evêques ne remplissoient pas leurs devoirs, & négligeant le ministere de la parole de Dieu, ils, laissoient périr, faute d'instructions & de bons exemples , le troupeau du Seigneur. D'un autre, les pillages & les violences continuoient, les Villes étoient dépeuplées, les Monasteres ruinés ou brûlés, les Campagnes défertes. Les Moines, les Chanoines, Pag. 527. les Religieuses n'ayant plus pour Superieurs que des étrangers, tomboient dans le déreglement. Des Abbés laïcs confumpient les revenus des Monafferes avec leurs femmes, leurs enfans & leurs chiens; quoique la plûpart ne sçussent pas même lire, ils ne laissoient pas de vouloir juger de la conduite des Prêtres &

des Moines. VI. Il n'étoit pas aisé de remédier à tant de maux. Cependant ce Concile. le Concile, où affisterent douze Prélats, Herve leur Métropoli- Peg, 524. tain compris, fit quinze Capons, qui ont moins l'air de Décrets que d'exhortations. Les Evêques y disent qu'il est de la Can. s. décence que le Roi & les Princes conservent aux Eglises leurs biens & leurs privileges en la maniere qu'elles les ont reçus des anciens Rois; & qu'ils protégent les Prêtres & les autres Serviteurs de Dieu, pour les mettre en état de remplit leurs devoires

ВВЬЬЬ

Tome XXII.

la vie éternelle, du ministere des Evêques, ceux-ci ne peuvent fe passer du secours des Rois dans l'administration des biens temporels; qu'ils doivent à leur Souverain l'obéissance & la fidé-Can. 3. lité. Ensuite ils décrivent la décadence des Monasteres des deux fexes, qui étant ou ruinés, ou gouvernés par des étrangers, ne pouvoient plus se soutenir dans l'observance, ce qui occasionnoit un déreglement presque inévitable dans les Moines & dans les Religieuses, partie par pauvreté, partie par mauvaise volonté, & surtout par le défaut de leurs Abbés, qui étant Laïcs & la plûpart fans lettres, & mariés, ne se trouvoient pas en état de faire observer la Regle. Le Concile rapporte les Capitulaires des Rois où il est défendu aux Laics, même de piété, de disposer des biens des Monasteres, & ordonné que les Abbés entendront la Regle & la pratiqueront avec les Moines ; & qu'il sera permis à ceux-ci de se choisir leurs Abbés. En conséquence il ordonne qu'à l'avenir les Abbés feront des Religieux instruits de la discipline réguliere, & que les Moines & les Religieuses vivront dans la piété & la simplicité de leur profession; & qu'afin de retrancher dans les Monasteres le vice de propriété & la vanité dans les habillemens, il sera fourni, selon la Regle,

ment. \* Can. 2. VII. On explique ensuite ce que c'est que le facrilege, combien il y en a d'especes, & on prononce quatre anathêmes contre les coupables de ce crime; que la porte du Ciel leur soit fermée; que la porte de l'Enfer leur foit ouverte; qu'ils n'ayent aucune communion ni fociété avec les Chrétiens, & qu'on ne donne pas même ce qui fort de leur table aux pauvres. Ces anathêmes sont particulierement contre les voleurs d'Eglises &

tout le nécessaire, tant pour la nourriture que pour le vête-

Can. 5. ceux qui en déticnnent les biens. On prononce encore anathême contre ceux qui manquoient de respect envers les Prêtres & autres Ministres sacrés, qui les méprisoient ou les outrageoient. Le Coneile cite, sur le respect du aux Ecclésiastiques, plusieurs passages des fausses Décretales, & il y en ajoute de l'Écriture.

Can. 6. Il se plaint de l'avarice des Laïcs, montée à un point, qu'ils exigeoient des Prétres, sur les biens consacrés à Dieu, des cens & autres tributs, des présens, des repas, de leur souminades chevaux ou de quoi les engraisser, quoiqu'il ne leur sût permis d'exiger pour ces Liens que le service spirituel. Ces plaintes regardoient apparemment les Patrons, qui en nommant aux Bé-

néfices de leur collation, imposoient ess charges à ceux qu'ils nommoient. Le Concile déclare les dixmes, les oblations & les premices exentes de tous droits l'icaux & Seigneuriaux; & ordonne qu'elles feront administrées suivant l'ancien usage per les Prétres, avec la participation de l'Evéque. Il exhorte néammoins les l'éctres à rendre aux Seigneurs des lieux où leurs Egilies font situées le respect convenable, & à se faire aimer de même de leurs Paroiliens, sans préjudice de leur ministree. Il fait voit par l'autorité de l'Ecriture, qu'on doit la disme de tous les biens, sossimells les fruits du traitie ou de l'industrie.

VIII. Après quoi il condamne les rapines, les pillages, le Can. 7. rapt & les mariages (a) clandestins, ou qui se contractoient en secret & sans les formalités ordinaires prescrites par les Loix. Avant que de contracter mariage on devoit en donner avis au Can. 8. Curé de la Paroisse, qui interrogeoit les contractans dans l'Eglise (b) en présence de tout le Peuple, pour sçavoir d'eux s'ils n'étoient point parens, ou s'ils n'avoient point d'engagemens; alors le Prêtre leur donnoit la bénédiction nupriale. La fille devoit avoir sa dot : c'étoit les parens qui la mettoient entre-les mains de l'époux, ou des pranymphes. Le Concile condamne Car. 9. aussi la débauche, surtout dans les Ecclésiastiques, à qui pour. ce sujet il désend la fréquentation des semmes. Mais l'impureté Can. 10. 1 étoit le vice dominant dans tous les Chrétiens; quand on les " reprenoit, ils répondoient, nous ne faisons que ce que sont les Prêtres: ce qui rendoit méprifable le facré Ministere; quoiqu'il y eut encore de faints Prêtres, mais dont la réputation fouffroit des mauvaifes mœurs des autres. Le Concile exerce encore fon Cin. 11, 12, zèle contre les fraudes, les parjures, les juremens & les inimi-13. tiés qui occasionnoient grand nombre de meurtres; ces violences s'étendoient non-seulement sur le commun des Chrétiens, mais encore sur les Prêtres, & même sur les Evêques: & on en avoit un exemple récent dans le meurtre de Foulques, Archevêque de Reims. On renouvella la Sentence d'excommunication con- Can. 14.

(a) Nullus occulens nuprias faciat, fvel quam propinquus habitit ducatuxorem: fed doctum & à parentibus traditam per benedictionem Sacerdotum accipiat qui rere unà cum omni populo ipfe Sacerdos ébetr, fi ejus propinqua fit, an mon, "act alverius uvor, vel fponfi, an mon, "act alverius uvor, vel fponfi, an mon act alverius uvor, vel fponfi, an mon invancint, tune per confiltum & tenedifichemem Sacerdotis, & confultu aliorum homisum bonomum eam iponfare, & laguime dottre debete. Bish.

vult uxorem. Can. 8.
(h) Prins conveniendus est Sacerdos in cujus Parochia nupriz fieri d'ent, in Ecclefia coram omni populo: & ibi inqui-

tre ceux qui en avoient été les auteurs; & ce qui avoit été or= donné dans plusieurs Conciles, pour empêcher qu'à la mort d'un Evêque on ne s'emparât des meubles & autres biens de l'Eglise, sous prérexte qu'ils auroient appartenus au défunt, le Concile traite ce pillage de facrilege, & veut que pour obvier à cet abus, l'Evêque le plus voisin assiste aux sunérailles, qu'ilfasse inventorier tout ce qui se trouve dans la Maison Epilcopale, & qu'il envoye cet inventaire au Métropolitain. Il veut encore qu'autant que faire se pourra, deux ou trois Evêques se trouvent aux obséques de leur confrere , afin de lui témoigner la même charité après sa mort, qu'ils auroient eue pour lui de son-

vivant. Ean. 14.15.

IX. Toutes ces Ordonnances font appuyées de quantité de: paffages de l'Ecriture, des Conciles, des Peres & des Capitulaires, ce qui les rend extrêmement diffus. Le Concile ajouta qu'étant informé par le faint Siège que l'on répandoit en Orientles erreurs & les blasphêmes d'un certain Photius contre le Saint-Esprit, assurant qu'il ne procéde que du Pere, & non du Fils; il exhortoit les Evêques à chercher dans l'Ecriture & dans les Peres dequoi réfuter cette erreur , ccraser la tête de ce mauvais serpent. Cette Assemblée finit par une longue exhortation . qui roule fur la nécessité d'instruire les Fideles, dont plusieurs arrivoient à la vieillesse sans sçavoir même les paroles du Symbole & de l'Oraifon Dominicale : ignotance d'autant plus dangereuse qu'elle rendoit inutile ce qui paroissoit de bon en eux , puisqu'ils n'avoient pû faire de bonnes œuvres sans ce fondement: de la Foi.

Fondation de Cluni par Guilizume Duc d'Aqui-Concil. pag. 565.

X. On a mis ensuite du Concile de Trossé le testament de Guillaume, Comte d'Auvergne & Duc d'Aquitaine. C'est proprement la charte de la fondation de l'Abbaye de Cluni. Elle est taine, tom. 9. datée de l'onziéme de Septembre de l'an 910, l'onziéme du regne du Roi Charles. Le Duc y déclare que voulant employer utilement pour le falut de fon ame les biens que Dieu lui avoit donnés, son dessein étoit d'entretenir à ses dépens une Communauté de Moines; qu'il donnoit à cet effet la Terre de Cluni,. avec la Chapelle qui y étoit, à condition qu'on bâtiroit à Cluni: mênse un Monaftere en l'honneur de faint Pierre & faint Paul, où la Regle de faint Benoît feroit observée; & qu'il servitoit de refuge à ceux qui fortant pauvres du siécle, n'apporteroient avec eux qu'une bonne volonté. Il ordonna que les Moines de ce: Monastere & les biens en dépendans demeureroient sous la

puissance de l'Abbé Bernon , tant qu'il vivroit , & qu'après sa mort il leur seroit permis d'élire pour Abbé, selon la Regle de faint Benoît, celui qu'il leur plairoit du même Ordre, sans que lui, Duc, ni aucune autre Puissance puisse empêcher l'élection réguliere. Une autre condition fut, que les Moines de Clunipayeroient tous les cinq ans dix fols d'or à S. Pierre de Rome pour le luminaire, & qu'ils exerceroient tous les jours les œuvres de mifericorde envers les pauvres, les étrangers & les pélerins. Guillaume déclara que dès ce jour ces Moines ne seroient soumis ni à lui, ni à ses parens, ni au Roi, ni à aucune Puissance de la terre; conjurant au nom de Dieu les Princes, le Pape. les Evêgues de ne point s'emparer des biens de ce Monastere; de ne les vendre, ni cehanger, ni diminuer, ni les donner en Fief à personne ; & de ne leur point donner de Superieur contre leur volonté. Cette donation sut passée à Bourges. & souferite par le Duc Guillaume avec le sceau d'Ingelberge son époufe; de Madalbert, Archevêque de Bourges, d'Adalard, Evêque de Clermont, d'un autre Evêque nommé Atton, de plufleurs Seigneurs, & d'Oddon, Diacre & Vice-Chancelier.

XI. Mariana met en 940 un Concile dans le Diocèfe de Narbonne, en un endroit nommé la Fontaine-Couverte. Mais puif- Narhoane en qu'Arnuste, Archevêque de Narbonne, y présida, & qu'Agius 568. hui avoit succédé dès l'an 915, comme on le voit par les sous eriptions du Concile de Châlons-fur-Saone de cette année ; il faut en fixer l'époque à l'an 911. On y termina le différend entre Nantigife, Evêque d'Urgel, & Adulphe de Pallaria au fujet des-

limites de leurs Diocèfes. XII. On ne sçait autre chose du Concile de Tours en 912, Concile de finon qu'il y fût arrêté qu'on célebreroit chaque année la Fête de la Translation des Reliques de faint Martin, le 13 de Décembre, jour auquel elles avoient été rapportées d'Auxerre à Tours, en 887, à la réquisition d'Adalande, Archevêque de ceste Ville. L'Evêque d'Auxerre sit d'abord difficulté de les rendre ; mais Adalande ayant affemblé en cette année 887 les Evêgues d'Orléans, du Mans & d'Angers, il s'adressa de leur avis à Ingelger. Comte de Gastinois, qui obligea l'Evêque d'Auxerre à rendre le dépôt qu'on lui avoit confié pendant les incursions des Normands.

XIII. Le Concile de Châlons-fur-Saône en 915, affemblé Concile de pour le maintien des droits de l'Eglise, ayant reçu du Prêtre Saone en 215. Bererius une requêre en plainte qu'un autre Prêtre, nommé tom. 9, Concil. BBbb iii

Yves, s'étoit emparé d'une Métairie dépendante de l'Eglife de faint Marcel que Bererius gouvernoit; le Concile ordonna que cette Métairie retourneroit fous la dépendance de l'Eglise de S. Marcel, comme elle en avoit dépendu d'ancienneté. Agius de Narbonne étoit un des Éveques de cette Affemblée.

XIV. Il s'en tint une à 1 rollé en 921, en présence du Roi Troff enver. Charles; & ce fut à la priere que Hervé, Archevêque de Reims, Jeva l'excommunication qu'il avoit prononcée quelque tems auparavant contre le Comte Erlebald pour s'etre emparé de quelques terres qui apparrenoient à l'Eglife de Reims. Ce Comte avoit été tué dans le tems de son excommunication. Il n'en fut relevé qu'après fa mort.

Concile de 912 , itid.

X V. Le Roi Charles affifta auffi avec Henri , Roi de Ger-Coblents en manie, au Concile de Coblents en 927. Il s y trouva huit Evêques, quelques Abbés & pluticurs Pretres. Heriman, Archevêque de Cologne, & Heriger de Mayence, font nommés les premiers. On y fit huit Canons dont les 2, 3 & 4 font perdus.

Can. t. Le premier fait défense de contracter mariage entre les parens Can e, jusqu'au fixiéme dégré inclusivement. Le cinquiéme dit qu'il est contre les regles que les Laïcs tirent les dixmes des Chapelles qui font à eux, ou dont ils font Patrons, pour en nourrir leurs chiens & leurs concubines; que ces dixmes doivent appartenir aux Prêtres préposés à la desserte de ces Eglises, tant pour leur subsissance, que pour les luminaires, les réparations, & le sou-Can. 6. lagement des pauvres & des étrangers. Il est dit dans le sixième . que les Moines obéiront en tout tems aux Evêques, & leur feront fournis avec les Eglifes qu'ils desservent. On déclare dans

Can. 7. le septiéme, coupable d'homicide, celui qui séduit un Chrétien Can. 8. pour le vendre. Il est désendu par le huirième à quiconque fait une donation, de priver des dixmes l'ancienne Eglise qui les avoit tirées avant cette donation.

Reims eng14, ibid. pag. 581.

X V I. En 923, ou 924, Sculfe, Archevêque de Reims, tint un Concile evec six Evêques & les Députés de la Province de Reims, où l'on regla la pénitence que l'on devoit imposer à cepx qui s'étoient trouvés à la bataille de Soiffons entre le Roi Charles, & Robert son compétiteur, qui y sut tué, n'ayant pas regné un an entier. Ils font condamnés à faire pénitence pendant trois Carêmes, trois ans de suite. Le premier Carême ils demeureront hors de l'Eglife , & feront réconciliés le Jeudi-Saint. Chacun de ces trois Carêmes ils jeuneront au pain & à l'eau le Lundi, le Mercredi & le Vendredi, ou ils le racheteront. Ils

observeront un semblable jeune quinze jours avant la Saint-Jean, & quinze jours avant Noel, & tous les Vendredis de l'année, s'ils ne rachetent ce jeune, ou , s'il n'arrive ce jour-là une Fête folemnelle, s'ils ne font malades, ou occupés au fervice de la guetre. On rachetoit les jeunes par des aumônes, ou en nour-Tiffant un certain nombre de pauvres.

X VII. L'Archevêque Seulse présida à un autte Concile Concile de affemblé à Troffé au mois d'Octobre de l'an 924, où le Comte Ifaac fe réconcilia avec Estienne, Evêque de Cambrai. Isaac s'étoir emparé frauduleusement d'un Château dépendant de l'Eglife de Cambrai, & l'avoit brûlé. Il fut ordonné qu'il donnetoit en dédommagement cent livres d'argent; & à cette condition, reglée en présence des Evêques, & de plusieurs Comtes

de France, Estienne lui rendit son amitié.

X VIII. Dom Martenne & le Pere Hardouin ont publié les Concile de Tours en 215, actes d'un Concile de Tours en 925, où l'on ne voit point d'au- Harduin, tomtre Evêque que le Diocèfain. C'étoit Robert, Archevêque de 6, p.g. 563; cette Ville. Comme il tenofit fon Synode ordinaire, le Prêtre & Martenne, Callett. Re-Rainald se plaignit que le Prêtre Gaufride lui enlevoit les dixmes thomaz, ann. appartenantes à l'Eglife de faint Satutnin qu'il desservoit. Gau- 1700, 1.4, Fag. fride foutint qu'il étoit en possession d'en percevoir la moitié . à 233cause de l'Eglise de saint Vincent. Ses preuves n'ayant pas été jugées fuffifantes, le Synode ordonna que Gaufride recoureroit au jugement de Dieu, par une perfonne députée de sa part. On fit l'épreuve du feu, l'homme en fortit fans en être endommagé; & l'on adjugea à l'Eglife de faint Vincent la moitié des dixmes contestées.

XIX. Le Concile de Charlieu. Monastere dans le Mâconois, ne fut composé que des Evêques de Lyon, de Mâcon & Charlieu en de Maurienne. On y prit les mesures nécessaires pour rétablir les Concil. pag. Eglifes & les autres lieux faints détruits , ou ravagés par les 181. brigands. Il y fut aussi ordonné qu'on rendroit à l'Abbaye de Charlieu dix Eglifes qu'on lui avoit ôtées. Ce Concile fe tint en 926.

X X. Le Comte Hetibert en convoqua un à Trossé en 927, Concile de Trossé en 927, Trossé en 927, où affisterent six Evêques. Rodolfe qui avoit été reconnu pour list. Roi depuis la mort de Robert , par plusieurs Seigneurs François , manda à Heribert de differet le Concile, & de venir le trouver à Compiegne. Le Comte n'obéit point. L'Affemblée ent lieu, & Heribert y fut présent. On admit à pénitence le Comte Herluin .

qui, du vivant de sa femme, en avoit épousé une autre.

ann. 928.

Concile de XXI. Après la mort de Vigeric, Evêque de Metz, le Roi d'Uibourg en Henri mit à sa place un nommé Bernon qui menoit la vie Hére-Ordin. mitique fur le Mont-Eccel aux environs de Zurich. Le Clergé S. Benedicii. & le Peuple de Metz n'eurent aucune part à ce choix. Ils en in avoient élu un ; mais l'autorité du Prince prévalut, au préjudice Chronic. ad de Bernon; car, après avoir gouverné son Eglise environ deux ans, des méchans l'ayant furprisfecrettement lui arracherent les yeux, & d'autres membres, qui le mirent hors d'état de faire les fonctions de fon Ministere. Ce crime occasionna le Concile d'Uisbourg dans le Duché de Cleves. On y excommunia les coupables; & Bernon ayant renoncé volontairement à fon Evêché. on élut canoniquement Adalberon pour lui fucceder. Bernon fouffrit avec beaucoup de patience l'injure qu'on lui avoit faite.

Gratelean en

X XII. En Angleterre le Roi Ethelstan, successeur d'E-Angleterre en douard, affembla un Concile à Gratelean en 928, où, de l'avis 928, tom. 9, de l'Archevêque Ulfhelme, des autres Evêques de son Royau-Concil. pag. de l'Atteneveque Officeline, des autres Eveques de 10n Royau-181, & hard, me, & de ses Ministres, il sit diverses Loix, tant pour la police rom. 6, p.g. civile, qu'eccléfiafique. Ce Prince y ordonne que toutes les terres, même de fon Domaine, payeront la dixme; que ceux

Cap. 1. qui tiennent ses Fermes donneront de quoi nourrir & vêtir certain nombre de pauvres, & que l'on mettra en liberté un Esclave chaque mois. Il veut qu'on punisse de mort les Sorcieres, ou Magiciennes convaincues d'avoirattenté à la vie de quelqu'un, ou de prison & de grosses amendes, si la preuve n'est pas com-.Cap. 3. plette : Mais il leur permet de se justifier , si elles le demandent ,

par les épreuves ulitées alors, qui étoient celles du feu & de

Cap. 46 5. l'eau. Celui qui se soumettoit à l'une ou l'autre de ces épreuves , venoit trois jours avant que de l'entreprendre, trouver le Prêtre. de qui il recevoit la bénédiction ordinaire. Pendant les trois jours fuivans il ne mangeoit que du pain, du fel, ou des légumes, & ne buvoit que de l'eau. Chaque jour il affistoit à la Messe, & faisoit son offrande. Au moment de l'épreuve il recevoit l'Eucharistie, & faisoit serment qu'il étoit innocent du crime dont on l'accusoit. Si c'étoit l'épreuve de l'eau glacée, on l'enfonçoit avec une corde d'une aune & demie de longueur au-dessous de la fuperficie de l'eau. Si c'étoit celle du fer chaud, on l'enveloppoit dans sa main, où on le laissoit trois jours. Si c'étoit l'épreuve de l'eau chaude, on attendoit qu'elle fut beuillante, & alors on lui enfonçoit la main, ou même le bras dans cette eau, en attachant à sa main une pierte. Dans ces trois épreuves l'accusateur, de même

imème que l'acculé, étoit obligé de jeûner trois jours, & d'attefier par ferment la vérité de fon acculation. Il shifotent venir chaut douze témoins, qui péroient ferment avec eux. On a deux éditions de ces Loix. La premiere ne parle que de l'épreuve de l'acculé pour fa jufification. Il eft dit dans la feconde que l'accu. Cq.7, 1. fateur la faifoit aussi, ou qu'elle se faisoit par deux personnes de chaque côté.

XX111. On défend de vendre & de négocier les jours de Cp. 6. Dimanches, fous peine d'amende; d'admettre à ferment celui qui a été convaincu de faux. Les medirers publiques devoient Cp. 10. être reglées fur celle de l'Evêque. Il est ordonné que tous les Cp. 11. Vendredis les Ministres du Seigneur, 1 ant dans les Monassers, que dans les grandes Eglièse, chanteront cinquarte Péaumes

pour le Roi & ses Sujets.

XXIV. Le premier jour de Juin de l'an 932 le Roi Henri affembla un Concile à Erford, Ville d'Allemagne dans la Turinge, où affisterent Hildebett, Archevêque de Mayence ; Roger, Concil. pag. Archevêque de Treves, & Unni de Hambourg, avec dix autres 191. Evêques, du nombre desquels étoit saint Uldaric, Evêque d'Ausbourg. Il nous reste cinq Canons de ce Concile, qui portent, que l'on célebrera avec solemnité les Fêtes des douze Can. 1. Apôtres, & que l'on jeunera les Vigiles établies anciennement; que l'on ne tiendra point les Audiences, ou Assemblées séculieres, les Dimanches, les Fêtes, ni les jours de jeune; & que les Juges ne pourront citet personne à leurs Audiences, sept jours avant Noël, depuis la Quinquagesime jusqu'à l'Octave de Pâques . & fept jours avant la Saint-Jean. Ce fut le Roi Henri qui autorisa cette désense en faveur de la Religion Chrétienne, afin que les Fideles eussent plus de loisir pour fréquenter les Eglifes, & y vaquer à la priere dans ces tems-là. Il fit ajouter qu'ils Can. 2. ne seroient sujets à aucun ban, ou citation de la Puissance publique, lorsqu'ils iroient à l'Eglise, qu'ils y seroient, ou qu'ils en reviendroient. Un Prêtre, ou un Diacre, qui, faute d'attention Can. 4. fur ses mœurs, aura donné lieu à quelques mauvais soupçons dont l'Evêque aura eu connoissance; ou s'accusera devant lui de son péché pour en recevoir la correction, ou prouvera son innocence par ferment, & par le témoignage de quelques-uns de fes Collegues. Il y avoit des Chrétiens, qui étoient perfuadés qu'en Con se s'imposant des jeunes, ils devinoient plus aisément l'avenir; le Concile défend cette superstition, & de s'imposer un jeune sans la permission de l'Evêque.

Tome XXII.

CCccc

#### CONCILES

Concile

XXV. On ne sçait rien de ce qui se passa au Concile de de Chiseau- Château-Thierri-fur-la-Marne dans le Diocèfe de Soiffons, finon-Tierri en 933, Chateau- 1 nierri-iur-ia-iviarne dans le Diocele de Solitons, finon-iom. 6, Contil. qu'Hildegaire y fut ordonné Evêque de Beauvais par Artaud. Harduini,pag. Archevêque de Reims, accompagné de Teutolon de Tours, & de quelques autres Evêques de France & de Bourgogne. Ce: Concile fut tenu en 933, pendant le cours des six semaines que dura le siège mis par le Roi Rodulse devant cette Forteresse qui appartenoit au Comte Heribert.

Filmes . pag. 593.

X X V I. Deux ans après, c'est-à-dire, en 935, Artaud présida à un autre Concile qui se tint à Fismes dans l'Eglise de sainte 20m. 4. Concil. Macre, contre ceux qui s'emparoient des biens Eccléfiastiques, & contre les pillards. On les avertit de se corriger, & de faire pénitence.

Statuts du Roi de Walles 600.

XXVII. On rapporte au même tems les Loix que Hoëli, en Angleter-, furnommé le bon Roi de Walles, ou de Galles en Angleterre, fitenro, ibid. pag. faveur de l'Eglife, dans une Assemblée générale qu'il convoqua de tous ses Etats. Tous les Evêques, Abbés, & Superieurs de Monasteres s'y trouverent, avec six Laïcs de chaque Centurie, ou Canton, & il choisit les plus doctes & les plus prudens. Ces Loix font divisées en quarante articles, & on passa tout le Carêmeà: Cap. 4 & 5. les former. Voici les plus remarquables. Le Roi donnoit à fon-Prêtre, le jour de Paques, les habits dont il s'étoit fervi pendant. le Carême; & la Reine donnoit aussi à son Prêtre ceux avec les-

quels elle avoit fait pénitence pendant ce faint tents. L'Office du Cap. 6. Prêtre de la Cour dans les Audiences , est d'effacer du registre les Procès qui font jugés; de conserver par écrit ceux qui ne le sontpas, & de prêter son ministere au Roi pour les lettres qu'il reçoit,

Cap. 7. & peur les réponfes. Les douze principaux Officiers de la Cour prêtoient chaque année serment dans l'Eglise devant le Chapelain, de rendre la justice gratuitement, avec équité, & fans Cap. 29. acception de personne. Le Prêtre du Roi étoit chargé de bénir les viandes & la boillon qu'on servoit à sa table. Lorsqu'il s'agif-

Cap. 40. foit de se purger d'un crime par serment, on le répetoit trois fois en présence du Prêtre, à l'entrée du Cimetiere, à la porte de l'Eglife, & à la porte du Chœur. Il paroît par le dixfeptième article, qu'un homme pouvoit répudier sa semme pour le feul cas de familiarité avec un autre, sans preuve d'adultere.

Soiffons en 941, ibid. pag.

XXVIII. A la mort de Seulfe en 925, Heribert, Comte de Vermandois, lui fit donner pour fuccesseur son fils Hugues, quoiqu'il n'eut que cinq ans. Six ans après le Roi Rodulfe ayant pris la Ville de Reims, tira du Monastere de saint Remi Artaud,

& le fit facrer Archevêque. Artaud gouverna l'Eglise de Reims huit ans & fept mois, au bout desquels certe Ville étant retournée en la puissance d'Heribert, ce Comte l'obligea de renoncer à l'administration de l'Archevêché, & de se retirer en l'Abbaye de faint Balle. C'étoit en 940. L'année suivante Heribert & Hugues fon fils affemblerent un Concile à Soissons. Artaud y fut invité, mais il refusa d'y aller; & sçachant qu'on pensoit d'y facrer Archevêque, Hugues, qui étoit déja avancé dans les Ordres, il menaça d'excommunication ceux qui oferoient ordonner de son vivant un Archevêque de Reims, & appella au faint Siege de tout ce qui se feroit à cet égard dans le Concile. Ses menaces n'intimiderent perfonne. Le facre de Hugues fut résolu; & les Evêques étant passés de Soissons à Reims l'ordonnerent Archevêque dans l'Eglise de saint Remi à l'âge de vingt ans.

X X I X. Ode ou Odon, successeur de Wulfelme dans le Siege don, Archede Cantorberi en 9 + 2, fit quelque tems après dix Statuts pour la veque de Canconsolation du Roi Edmond & l'instruction des Peuples soumis torberi, ibid. à sa domination. Il recommande dans le premier l'immunité des pag. 609. Eglises, & soutient qu'il n'est permis à personne de les charger d'aucun tribut, en étant exemtes dans tous les Royaumes. Sur quoi il cite un passage de saint Ambroise, & un de saint Grégoire. Dans les cinq suivans il détaille les devoirs des Princes séculiers, des Evêques, des Prêtres, des Clercs & des Moines. Il exhorte ces derniers à vivre dans l'humilité, occupés au travail des mains, à la lecture, à la priere. Dans le septième il Can, 7, condamne les mariages incestueux, & dit anathême à quiconque aura épousé une fille confacrée à Dieu. Il recommande Can. 8. dans le huitième la paix & la concorde, entre les Evêques, les Princes & les Peuples; & dans le neuvième l'observation des Can. . jeunes, du Carême, des Quatre-tems; & des mercredi & vendredi pendant l'année. Il donne dans le dixième le nom d'au- Can. 10. mône à la dixme, mais il ne laisse pas de l'ordonner comme érant prescrite par l'Ecriture. Les Statuts sont suivis d'une Lettre synodale à ses Suffragans qu'il exhorte à remplir avec soin les devoirs de leurs charges.

XXX. En 944, le jour même de Pâques, Edmond, Roi Loix du Roi d'Angleterre, tint à Londres une assemblée d'Ecclésiastiques Edmond en & de Laïcs, dans laquelle il fit un grand nombre de Loix, dont quelques-unes regardent l'Eglise. Odon de Cantorberi, & Wulftan d'Yorck étoient préfens avec plufieurs autres Evêques.

Can. 2 , 3 ,

CCccc ij

Cap. 1. La continence est ordonnée aux Clercs, sous peine de privation de leur temporel & de la fépulture après leur mort. Les Cap. 5. Eglifes seront à la charge des Evêques, & ils auront soin d'as vertir le Roi d'orner celles dont ils ne sont pas chargés eux-

Cap. 6. mêmes. Le Prêtre affiftera au mariage qui se célebrera dans l'Eglife où il dira la Messe. Il est en droit de les unir par la

Cu. 11. bénédiction de Dieu qu'il donne aux deux contractans. Défense Pag. 616. d'attaquer celui qui s'est réfugé dans l'Eglise:

Concile de 944, ibid. p.g. 617.

X X X I. Pierre de faint Julien raconte dans ses origines de Tournus, en Tournus, qu'en 944 le Duc Gifalbert assembla un Concile dans le Monastere de ce nom ; que les Archevêques de Lyon & de Befançon y affifterent avec cinq Evêques, & qu'ils déciderent unanimement, que l'on envoyeroit à faint Portien en Auvergne pour redemander les reliques qui y avoient été transportées trois ans auparavant, à l'occasion d'un differend entre les Moines & le Duc qui vouloit leur donner un Abbé indigne de l'être. Il ajoute, qu'après le retour de ces reliques, les calamités, dont le Monastere de Tournus avoit été affligé pendant leur absence, cesserent.

bule de Conftantinople en 944 , ibid.

XXXII. Après la mort d'Estienne, qui de Métropolitain d'Amasée étoit devenu Patriarche de Constantinople, on luit donna pour successeur le Moine Tryphon (a), à condition qu'il ne tiendroit ce Siege que jusqu'à ce que Theophilacte, fils de l'Empereur Romain, fut en âge de le remplir. Tryphon, quoiqu'en réputation de fainteté, accepta la condition, & fut ordonné Patriarche. On n'avoit pas encore oni parler dans l'Eglife de Constantinople d'une ordination semblable; mais il y avoit quelque chose d'approchant dans le fait d'Heribert, Comte de Vermandois, par rapport à l'Archevêché de Reims, qu'il avoit fair conférer à fon fils Hugues âgé seulement de cinq ans. Le tems de Tryphon passé, il refusa de quitter son Eglise jusqu'à la décision d'un Concile. On en assembla un. Tryphon s'y plaignit de la violence qu'on lui faifoit pour l'obliger à abandonner le Siege Patriarchal; & pour preuve que l'objection qu'on lui faifoit de ne scavoir point les Lettres, étoit fausse, il écrivit en présence du Concile sur un papier ces mots : Tryphon par la misericorde de Dieu , Patriarche de Constantinople la nouvelle

<sup>(</sup> a ) Anonym. num. 26 , pag, 194 , Scriptor. poft Theoph. & Georgius Menachus , pag. .

XXXIII. Vers l'an 947 il y eut un Concile à Fontaines dans le Diocèse d'Elne, auquel Aimeric de Narbonne présidas Les Evêques de Girone & d'Urgel y furent déposés fuivant le Jugement rendu contr'eux par le faint Siege; mais auflitôt après les Peres du Concile rouchés de compassion, les rétablirent. Ils ordonnerent qu'à l'avenir l'Evêque d'Elne tiendroit la premiere place après l'Archevêque de Narbonne, sant dans les Conciles

que dans les Ordinarions d'Evêques.

l'an 933.

XXXIV. Le Roi Louis ayant repris la Ville de Reims en 946 à l'aide d'Otton, Roi-de Germanie, Hugues fur obligé Verdun d'en fortir, & Artaud remis dans fon Siege par les Archevêques 947, ibid. page de Treves & de Mayence. Les deux Rois tinrent-quelque tems après un Parlement à Douzi fur le Cher, où l'affaire des deux Contendans à l'Archevêché de Reims fut examinée. Hugues produisit des Lettres d'Artaud au Pape; dans lesquelles il renongoit à l'Archeveché. Artaud foutint qu'elles étoient supposées. Ce Parlement ne pouvant passer pour un Concile, il sut ordonné qu'on en riendroit un pour la mi-Novembre, & qu'en attendant Artaud demeureroir en poffession de l'Eglise de Reims, & que Hugues pourroit faire fon fejour à Mouson: Le Concile fur tenq à Verdun au mois de Novembre 947. Robert, Archevêque de Treves, y préfida avec Artaud & Odolric, Archevêque d'Aix, qui s'éroit réfugié à Reims. Les autres Evêques étoient Adalberon de Metz, Goslin de Toul , Hildebalde de Munster. & Israel , Evêque Breton, Brunon , Abbé , frere du Roi Otton , y affifta avec Agenold , Odilon , & quelques autres Abbés. On . députa deux Evêques à Hugues pour l'amener au Concile ; & n'ayant pas voulu venir, on maintint Artaud en possession da Siege de Reims, & on indiqua un autre Concile pour le treiziéme: de Janvier de l'année fuivante.

C Cccc iii

622.

X X X V. Il s'affembla à Mouzon dans l'Eglife de S. Pierre. Mouzon en Robert, Archevêque de Treves, y étoit avec les Evêques de la Métropole, & quelques-uns de celle de Reims. Hugues ne voulut point y cenir; mais il envoya au Concile des Lettres fous le nom du Pape Agapet, par un de ses Clercs qui les avoit apportées de Rome. Elles contenoient un ordre de rendre à Hugues son Evêché: du reste, elles n'étoient point conformes aux. Canons. On n'y eut donc aucun égard. Et les Evêques avant pris confeil de plusieurs gens habiles qui étoient présens. il fut décidé que l'on continueroit à exécuter un autre ordre du Pape apporté par Frideric, Archevêque de Mayence, de proceder canoniquement à l'examen de l'affaire des deux Contendans. En conféquence, on lut le dix-neuvième Canon du Concile de Carthage, toucliant l'accufateur & l'accufé, & conformément à ce Décret - on conferva à Artaud la Communion Ecclésiaftique, & la possession de l'Eglise de Reims; & on priva Hugues qui avoit refusé de comparoitre, de la Communion & du gouvernement de cette Eglise, jusqu'à ce qu'il se présentat au Concile général, indiqué pour le premier d'Août de la même année 948. Le Canon de Carthage fut inferé dans le Décret du Concile de Mouzon, & envoyé à Hugues, qui déclara qu'il n'obéiroit point à ce jugement.

d'Ingelheim en 948 , ibid. pag. 613.

XXXVI. Artaud se pourvut à Rome. Le Pape Marin IL chargea fon Légat auprès du Roi Otton, d'affembler un Concile général. Il se tint à Ingelheim le septiéme de Juin 948, & non le premier d'Août auguel on avoit d'abord pensé de l'indiquer. Les deux Rois Louis & Otton y affisterent, avec cinq Archevêgues, vingt-fix Evêgues, tant de Gaule, que de Germanie. & grand nombre d'Abbés, de Chanoines & de Moines. Les Archevêques étoient ceux de Treves, de Mayence, de Cologne, de Reims, de Hambourg. Le Légat Marin qui présidoit à cette Assemblée en sit l'ouverture par la lecture de sa commission: comme elle lui donnoit tout pouvoir, les Rois & les Evê-P.z. 626, ques déclarerent qu'ils obéiroient. Ensuite le Roi Louis forma

sa plainte contre Hugues, Comte de Paris, qui l'avoit chassé de ses Etats, & tenu un an en prison, dont il n'étoit sorti qu'en abandonnant à ce Comte la Ville de Laon. Il s'offrit de monerer qu'il n'avoit point mérité un pareil traitement ; & en cas qu'on l'accusat de quelque crime, de s'en purger en la maniere que le Concile l'ordonneroit, ou fuivant l'ordre du Roi Otton, ou par le combat fingulier.

XXXVII. Après que le Roi Louis eut achevé sa plainte, Artaud sit la sienne par un mémoire en forme de lettre, adressé au Légat & à tout le Concile, détaillant au long tout ce qui s'étoit passé entre Hugues & lui au sujet de l'Archevêché de Reims', & ce qui avoit été reglé à cet égard dans les Coneiles de Verdun & de Mouzon. Le mémoire étoit en Latin : on l'expliqua en Tudesque, à cause des deux Rois. Hugues, qui jusques - là n'avoit point comparu, entra dans le Con- Piz. 632. eile avec les mêmes lettres qu'il avoit fait présenter au Concile de Mouzon. On les lut : Elles furent convaincues de faux . & Sigebolde qui disoit les avoir apportées de Rome, sut déposé du Diaconat, & envoyé en exil. On confirma donc à Artaud la possession de l'Archevêche de Reims. Sa cause parut la meil-

leure, parce qu'il s'étoit trouvé à tous les Conciles, & n'en avoit

point fui le jugement.

Canons de XXXVIII. Tout cela fe paffa le premier jour de l'Afc. Concile. femblée. Le fecond on jugea, à la réquisition de Robert, Archevêque de Treves , la cause de Hugues , usurpateur du Siége de Reims, & l'on fit la lecture des Canons & des Décrets des Papes, en vertu desquels il sut de nouveau excommunié. Les jours fuivans furent employés à dreffer les dix Canons de ce Concile. Il est dit dans le premier que Hugues, Comte de Paris, Can. r. fera excommunió pour avoir attaqué les Etats du Roi Louis, s'il ne se soumet à la décision d'un Concile. Dans le second, on Cam, se déclare Artaud canoniquement rétabli dans l'Archevêché de Reims; Hugues excommunié pour l'avoir usurpé; ses Ordinateurs, & ceux qu'il a ordonnés, privés de la communion, s'ils ne viennent faire fatisfaction au Concile indiqué à Treves pour le fixième de Septembre. Le troifiéme menace encore d'excom- Can. 7 munication le Comte de Paris, pour avoir chassé de son Siége-Raoul, Evéque de Laon, dont tout le crime confissoit dans sa fidelité au Roi Louis. Les autres Reglemens du Concile sont sur divers points de discipline. On défend aux Patrons des Eglises Can- 4 d'y mettre des Prêtres, ou de les en ôter fans la permission de l'Evêque ; & en général aux Laïcs de vexer les Prêtres. Il est ordon- Can. y. né de fêter la femaine de Pâques toute entiere, & le Lundi , le Mardi & le Mercredi de la Pentecôte, comme le jour de Dimanche; de jeuner la grande Litanie, ou le jour de faint Can. e. Marc, de même que les Rogations avant l'Ascension. Désense Can. 7. aux Laïcs de fe rien attribuer des oblations des Fideles, ni des Can. 8.dixmes qui sont destinées à nourrir ceux qui servent à l'Autel.;

Pag. 616 ,

Can. 9. & au cas que les Laïcs s'en foient emparés, le jugement de la cause n'appartiendra pas aux. Juges séculiers, mais au Concile. X X X I X. L'Armée du Roi Louis reprit la Ville de Laon

Laon en 948, fur le Comte Hugues. Aussitôt les Evêques s'y assemblerent, & citerent Hugues, tant de leut part, que du Légat Marin, à venit rendre compte des maux qu'il avoit faits au Roi & aux Evêques. Ils excommunierent un de ses Officiers nommé Tetbaud, qui avoit bâti une Forteresse à quelque distance de Laon, pout se maintenir plus facilement en possession de cette Ville.

Concile de Treves 248 , ibid.

X L. Artaud de Reims, se rendit à Treves dans le tems marqué pour le Concile, accompagné des Evêques de Soiffons, de Laon & de Terrouane. Le Légat Marin les y attendoit avec l'Archevêque Robert. Il n'y vint point d'Evêques de Lorraine . ni de Germanie. Les Prélats s'étant assemblés, le Légat leur demanda, comment le Comte de Paris s'étoit conduit envers eux, & envers le Roi Louis, depuis le Concile d'Ingelheim: Si on lui avoit rendu ses Lettres de citation, & s'il y avoit quelque Député de sa part. Ils répondirent qu'il avoit continué à leur faire beaucoup de maux, & à leurs Eglises; qu'il avoit été suffisamment appellé, tant par lettres, que de vive voix, & que toutefois il ne paroissoit personne de sa part. On attendit jusqu'au lendemain; &, quoique tous les affiffans criaffent qu'il falloit l'excommunier, les Evêques donnerent encore un délai de trois jours. Pendant ce tems Guy, Evêque de Soissons, l'un des Otdinateurs de Hugues de Reims, se prosterna devant le Légat Marin & l'Archevêque Artaud, s'avouant coupable. Les deux Archevêgues, Robert de Treves, & Artaud de Reims, intercederent pour lui, & on lui pardonna. Il fut prouvé que Vicfred, Evêgue de Terroüane, n'avoit eu aucune part à l'ordination de Hugues. Transmar, Evêque de Noyon, avoit apparemment été du nombre des Ordinateurs; mais étant malade, il ne comparut au Concile de Treves que par un Député. Le délai accordé au Comte de Paris étant passé sans qu'il comparut, ni personne de fa part, on l'excommunia jusqu'à ce qu'il vînt à tésipiscence, & fit satisfaction en présence du Légat, ou des Evêques, au défaut de quoi il fut ordonné qu'il iroit à Rome se faire absoudte. On excommunia encore deux Evêques ordonnés par Hugues, & un Cletc de Laon, accufé par son Evêque d'avoit introduit dans l'Eglife l'Officier Tetbaud, depuis qu'il avoit été excommunié. Enfuite on expédia des Lettres pout citet Hildegaire, Evêque de Beauvais, à comparoître devant le Légat, ou aller à Rome rendre compte

compte de l'ordination de ces deux Evêques à laquelle il avoit affifté, & Heribert, fils du Comre Heribert, & frere de Hugues, pour faire satisfaction aux Evêques, des maux qu'il leur avoit caufés.

X L I. Après la more du Roi Edmond, arrivée le 26 de Mai . Concile de 946, le Royaume d'Angleterre passa à son frere Edrede, qui en 948, ibid. pag. 048 tint un Concile à Londres le jour de la Nativité de la fainte 633. Vierge, avec les Archevêques d'Yorck & de Cantorberi, quatre Evêques, deux Abbés, & plusieurs grands Seigneurs. On y graita d'abord des affaires qui concernoient le Royaume; puis le Roi donna, en présence de toute l'Assemblée, à l'Abbé Turquetul, le Monastere de Croiland. L'acte de donation, qui est daté de l'an 948, fut souscrit par le Roi, par les deux Archevêques, les Evêques & les Abbés. Turquetul étoit auparavant Chancelier du Royaume : mais au mois d'Août précédent, le jour de saint Barthelemi, il avoit quitté l'habit séculier & s'étoit revêtu du monastique dans le Monastere de Croiland. Le Roi lui donna auflitôt le bâton pastoral, & Cedulfe, Evêque de Dorcestre, lui donna la bénédiction Abbatiale. Le nouvel Abbé & les Religieux remirent ce Monastere entre les mains du Roi. qui donna des ordres pour en rebâtir l'Eglife & les lieux réguliers. & le rendit ensuite à Turquetul, en confirmant au Monastere de Croiland, tant ses anciennes possessions, que les donations que

cet Abbé venoit de lui faire de ses biens. XLII. Le Pape Agapet informé de ce qui s'étoit fair dans le Romein 949, Concile d'Ingelheim, en assembla un à saint Pierre l'an 949, où ibid, pag. 634. il confirma la Sentence rendue contre l'Evêque Hugues, &c contre Hugues, Comre de Paris, jusqu'à ce que celui-ci eut fait

fatisfaction au Roi Louis. XLIII. Les actes du Concile de Landaffe en Angleterre, Concile de nous apprennent que le Roi Nougui, qui s'étoit emparé des 1 and en en biens de cette Eglise, & avoit violé le droit de refuge, ou d'azile, 614. en demanda pardon devant toute l'Affemblée, restitua les biens qu'il avoit usurpés, & se soumit à la pénitence qui lui seroit enjointe par l'Evêque.



Tome XXII.

DDddd

# 

## CHAPITRE XLL

DES Conciles d'Ausbourg, & autres, jusqu'à la fin du dixieme siecle.

d'Ausbourg eng \$1. tom.9.

Concile I. T E septiéme d'Août de l'an 952, qui étoit le seizième du regne d'Otton en Germanie, ce Prince fit assembler un Concile pag. Concile nombreux à Ausbourg, pourtravailler au rétablissement de la discipline. Il s'étoit rendu maître sur la fin de l'année précédente, de la Lombardie, après en avoir chassé Berenger; c'est pour cela qu'il se trouva à ce Concile plusieurs Evêques Lombards, avec ceux de Germanie. Ils avoient à leur tête quatre Métropolitains; Frideric, de Mayence; Herold, de Salzbourg; Manastes, de Milan; & Pierre de Ravenne. Le plus connu d'entre les Evêques étoit saint Udalric, Evêque d'Ausbourg même. Le Roi, invité de la part du Concile, y vint. On le reçut avec: l'honneur convenable à sa dignité, & au son d'une agréable mufique. La Messe finie, l'Archevêque de Mayence porra la parole. & proposa les arricles qui devoient saire la mariere des déliberations, priant le Roi de les appuyer de son autorité: ce qu'il promit avec zèle.

· Canons de ce Concile.

II. Enfuite le même Archevêque publia onze Canons, faits: du consentement de l'Assemblée , dont le premier désend à tous Can. 1. les Clercs, depuis l'Evêque jusqu'au Sous-Diacre inclusivement. de se marier, sous peine d'excommunication. Le second renou-

Can. 2. velle la défense faire dans un Concile de Tolede aux Ecclésiastiques, de s'occuper de la chaffe, & d'avoir à cet effet des chiens. & des oiseaux de proie, sous peine de privation de leurs sonc-Can. 3. tions. On menace de déposition dans le troisséme les Evêques .

les Prêtres & les Diacres , qui , étant avertis de ne point jouer aux jeux de hazard, continueront de le faire. Par le quatriéme-

il est désendu à tous les Clercs d'avoir chez eux des semmes fous-introduires. Et au cas qu'ils en auroient quelques-unes dont la réputation fut fuspecte, le Concile permet à l'Evêque de la faire fustiger, & de lui couper les cheveux ; voulant que si la Puissance séculiere s'y oppose, on emploie l'autorité du Roi-

Le cinquiéme porte, que ceux qui renoncent aux affaires du Can. 1. monde pour embraffer l'état Monastique, ne sortiront point du Monastere sans la permission de l'Abbé; qu'ils y vaqueront au jeune & à la priere. Le fixiéme met les Monasteres sous la con- Can. 6. duite des Evêques Diocèfains, avec pouvoir d'y corriger au plutôt ce qui méritera de l'être. Il est dit dans le septiéme que les Can. 7. Evêques, au lieu d'empêcher leurs Clercs de se faire Moines pour mener une vie plus austere, exhorteront à la perséverance ceux qui auront déja pris ce parti. Le huitiéme regle la même Cun. 8. chose par rapport aux filles qui se sont saites volontairement Religieules. Le neuviéme défend aux Patrons Laïcs d'ôter, sans le Can.s. consentement de l'Evêque, à un Pretre, l'Eglise dont il a été canoniquement pourvu. Le dixiéme veut que toutes les dixmes Can. 10: foient sous la puissance de l'Evêque. Et l'onzième, que les Evê- Can. 11. ques, les Prêtres, les Diacres & les Sous-Diacres s'abstiennent de leurs femmes; & qu'on oblige à la continence les autres Clercs, quand ils feront parvenus à un age plus mûr.

III. Artaud, Archevêque de Reims, ayant convoqué un Concile de Concile à Saint-Thierri dans son Diocèse en 953, y cita le en 953, ibid. Comte Regenold, qui, après avoir usurpé quelques terres de l'Eglise de Reims, faisoit des ravages dans celles dont il ne s'étoit pas emparé. Le Comte craignant l'excommunication, engagea le Roi à écrire en sa faveur au Concile. On suspendit donc alors la censure dont il avoit été menacé; mais avant continué dans ses brigandages, Odalric, successeur d'Arraud, prononça contre lui en 966 la Sentence d'excommunication.

I V. Le Concile de Ravenne auquel Pierre, Archevêque de Concile de cette Ville, présida en 954, ordonna la restitution des biens Ravenne en qu'on avoit enlevés à l'Evêque de Ferrare.

V. Celui de Landasse sur tenu en orrà l'occasion d'un Diacre qui avoit été tué devant l'Autel. Ce Diacre s'étoit lui-même Landasse en attiré la mort, en étranglant un Paysan qui lui avoit coupé un 617. doigt, lorsqu'il passoit au milieu de ses moissons. Le Diacre, après s'être ainsi vengé, s'étoit sauvé à l'Eglise, comme en un lieu de refuge. Les parens du mort l'y suivirent, & le tuerent devant l'Autel qui fut teint de son sang. L'Evêque de Landasse affembla un Concile pour juger cette affaire. Le Roi Nougui intervint; & il fut décidé que les meurtriers du Diacre tiendroient la prison pendant six mois, & que leurs terres seroient confisquées au profit de l'Eglise où ils avoient fait le meurtre.

D D ddd ii

855.

Concile de VI. Il ne reste d'un Concile tenu en Boutgogne en 975 qu'une proclamation adreffée à Manasses . Archevêque d'Arles . par laquelle on voit que le Pape Agapet II. ayant reçu des plaintes de l'Abbé & des Moines de faint Symphorien d'Autun, qu'un certain Isuard avoit usurpé des biens dépendans de cette Abbaye. écrivit à l'Evêque d'Autun de les faire tendre. Ces terres étant dans les environs d'Atles & d'Avignon, le Concile prioit les Evêques de ces deux Sieges de s'interesser dans cette affaire, dont ils pouvoient avoir plus de connoissance que ceux qui étoient plus éloignés des lieux, & d'avertir Isuard & ses complices, de rendre à l'Abbaye de saint Symphorien ce qu'ils luiavoient ôté. Il ajoutoit: S'ils veulent conferver ce qu'ils ont pris. qu'ils en obtiennent le consentement de l'Abbé, sinon anathêmatifez-les, fuivant l'ordre du Pape, enforte qu'à l'avenit ils foient privés de l'entrée de l'Eglife, de la focieté avec les Fideles, & de la fépulture commune, en cas de mort. Isuard ne voulus point se dessaisse des biens usurpés, ce qui obligea Girard, Evêque d'Autun en 959, de recourir à l'autorité du Pape Jean XII. qui excommunia Isuard & ses complices. La Sentence fue envoyée aux Evêques de France & de Boutgogne. Les déten-

teurs revinrent à rélipiscence, & rendirent en 972 à l'Abbave de faint Symphorien, les terres qu'ils lui avoient enlevées. VII. Le même Pape couronna Empereur Otton en 962.

643.

en & lui fit prêter ferment fur le corps de faint Pierre, avec tous les fareur de l'E-glie Romai. Citoyens & Grands de Rome, de lui être roujours fidele, & dene, ibid, pag. ne prêter aucun secours à Berenger, mi à son fils Adalbert. Otton de son côté sit expedier en lettres d'or un Diplôme, qui se voit encore au Château Saint-Ange, où il confirma toutes les donations faites à l'Eglise Romaine par Pepin & Charlemagne, & y ajouta fent Villes de son Royaume de Lombardie. Ce Prince rendit auffi à cette Eglife ce qu'on lui avoit ôté. Il ordonna enfuire que le Clergé & la Noblesse de Rome s'obligeroient par serment à proceder canoniquement à l'élection d'un Pape, avec la clause que le Pape élu ne seroit point facré, qu'il n'eut promis publiquement en présence des Commissaires de l'Empereur, de conferver les droits d'un chacun, & que perfonne ne troubleroit cette élection, fous peine d'exil. Il ajouta, tant pour l'honneur du Pape, que pour se conserver la souveraineré sur Rome, qu'il y auroit toujours des Commissaires du Pape & de l'Empereur qui lui feroient tous les ans rapport de la maniere dont les Ducs & les Juges administreroient la Justice, qu'ils porteroient en

premier lieu au Pape les plaintes qu'ils recevtoient; que le Pape y remédieroit, ou foufftitoit qu'il y fût remedié pat les Commiffaires de l'Empereut. La date de ce Diplôme est du treizième Février 962. Otton souscrivit le premier; ensuire Adalgagne, Archevêque de Hambourg, avec six Evêques d'Allemagne, & trois de Lombardie, deux Abbés Allemands, cinq Comtes, & quelques autres Seigneurs. L'Empereur Otton parle dans ce Diplôme, tant en son nom, que de son fils. Mais après avoir confirmé toutes les donations faites à l'Eglise Romaine, & les avoit spécifiées en détail, il ajoute cette clause : Sauf en tout Pag. 645notre puissance, de notre fils & de nos descendans, comme il est marqué dans la Constitution du Pape Eugene. Suit dans la collection des Conciles le fragment d'une Constitution des Empereurs Otton & Henri I. portant, qu'on n'admettra dans l'é- Pag. 646-

VIII. Après la mort d'Artaud, Archevêque de Reims, [c' Concile de Meauxenger, 30 de Septembre 961, Hugues mit tout en œuvre pour rentter ibid, pag, 647, dans ce Siége. Il se tint à cet effet un Concile dans le Diocèse de Meaux-fut-la-Mame, où préfida l'Archevêque de Sens, affifté de douze Evêques des Provinces de Reims & de Sens. La plupare des Evêques opinetent pout le rétablissement de Hugues; mais ceux de Laon & de Châlons ayant remontré qu'un homme excommunié par tant d'Evêques, ne pouvoir êtte absous pat un nombre moins confidérable, il fut convenu de confulter le faint Siége. La réponse de Jean XII. ne sut point favorable à Hugues.

C'est pourquoi on donna pour successeur à Artaud, Odalrie, qui

lection d'un Pape que ceux qui y ont été admis d'ancienneté.

fut ensuite facré à Reims par les Evêques de Soissons, de Laon. de Châlons, de Novon & de Verdun.

IX. Le Pape Jean XII. s'érant joint à Adalbert contre l'Em- Conciliabale percur Otton, ce Prince en apprit la nouvelle étant à Pavie. Il de Rome en eut peine à y ajouter foi; & pour s'affurer du vrai, il envoya à 648, Rome. Les Romains certifierent la révolte du Pape Jean, & le chargerent de plusieurs crimes. Otton nes'en émut point, difant à ceux qu'il avoit envoyés, que le Pape étoit jeune, & qu'il poutroit se corriger. En effet, Jean XII. lui députa Leon, Protoscriminite de l'Église Romaine, & Demetrius, pour s'excuser de ee qu'il avoit fait pour Adalbert, fut un emportement de jeunesse. Il se plaignit en même-tems de ce que l'Empereur lui avoit manqué en plusieurs points. Otton se justifia, & offrit, au cas que le Pape ne recevroit pas ses excuses, de prouver son innocence par le duel. Luitprand, Evêque de Cremone, fut chargé DDddd iii

de porter cette réponse au Pape, qui ne voulut ni recevoir la · justification ni par ferment, ni par le duel. Il sit même revenir à Rome Adalbert affiegé par l'Empereur dans Monte-Feltro. L'Empereur l'y suivit; mais le Pape & Adalbert informés de son voyage, en fortirent. Les Romains, quoique divifés en deux partis, dont l'un tenoit pour le Pape, l'autre pour l'Empereur, lui promirent fidelité, avec serment de ne point élire de Pape fans fon confentement, ou de fon fils. On affembla un Concile nombreux, où l'Empereur affista avec quarante Evêques, treize Cardinaux, plusieurs autres Clercs & Laics. Otton témoigna être fâché que le Pape ne fût pas présent au Concile, & demanda pourquoi il l'avoit évité. Les Evêques répondirent qu'ils étoient furpris de cette question , les crimes de Jean XII. étant si publics, qu'ils n'étoient ignorés de personne. Ce Prince dit qu'il falloit propofer les accufations en particulier. On les propofa en grand nombre, & toutes très-griéves. L'Empereur en donna avisau Pape par une Lettre du fixiéme de Novembre 963. Il ne répondit que par des menaces d'excommunication contre ceux qui entreprendroient d'élire un autre Pape. Cette Lettre ayant été lue dans une seconde session du 22 de Novembre, on lui en écrivit une autre qui ne lui fut pas rendue , parce qu'on ne put le trouver.

Le Pape Jern XII. eft cep~ Se, pag. 651.

X. Cela fut cause apparemment qu'on ne lui en écrivit pas une troisième par forme de citarion , pour garder les formalités, Le Concile s'étant affemblé pour une derniere fois, l'Empereur se plaignit, qu'après avoir délivré le Pape Jean des mains de Berenger & d'Adalbert, oubliant la fidelité qu'il lui avoit jurée. il avoit pris le parti d'Adalbert, fait des séditions, & étoit devenu Chef de guerre, portant une cuirasse & un casque. Le Concile invité par ce Prince à déclarer ce qu'il convenoit d'ordonner. demanda que Jean fut chassé de son Siége, & qu'on mit à sa place un homme de bon exemple. L'Empereur en fut d'avis. & tous avant nommé d'une voix unanime & par trois fois, Leon, Protoscriniaire, il sut conduit au Palais de Latran, & ordonné Pape au mois de Décembre 963. Il tint le faint Siège Luitprand, un an & quarre mois. Nous n'avons pas les actes de son élection . lib. 6, em. 6 ni de ce qui se passa dans cette Assemblée; & nous n'en scavons que ce qu'on en lit dans Luitprand, & dans son Continuateur.

pag. 653.

X I. En Orient, les Empereurs Leon & Romain étant morts. on reconnut Empereur, Nicephore Phocas, illustre parles vicsom. 9, Concil. goires qu'il avoit remportées sur les Sarrasins. Couronné par le

Patriarche Polyeucte, le 16 d'Août de l'an 963, il épousa Theophanie, veuve de Romain, le 20 de Septembre suivant. Le Patriarche n'approuva point ce mariage, tant parce que Nicephore n'avoit pas reçu la pénitence des secondes nôces, que parce qu'on disoit que Nicephore avoit levé des Fonts de Paptême un enfant de Theophanie. Il voulut même l'obliger à quitter fa femme, résolu en cas de resus, de lui interdire l'entrée de l'Eglise. Nicephore assembla les Evêques qui se trouvoient à Constantinople, & plusieurs Sénateurs. L'affaire sut discutée. Le Cefar Bardas assura que l'Empereur son fils n'avoit été Parein d'aucun des enfans de Theophanie. Stylien, que l'on faisoit auteur du bruit contraire , jura qu'il n'avoit rien oui-dire de semblable. Ainsi le Concile laissa subsister le mariage, & donna à Nicephore des Lettres d'absolution.

XII. Le Pape Jean XII. rappellé à Rome par les Romains, Rome engéque tint un Concile dans l'Egiise de saint Pierre, le 26 de Février ibid. pag. 853. 064 , avec seize Evêques Italiens & douze Prêtres-Cardinaux , dont la plupart avoient affifté au Conciliabule de l'année précédente où il avoit été déposé. Jean ouvrit la premiere session par des plaintes contre l'Empereur Otton : puis il demanda aux affifflans, comment on devoit appeller le Concile tenu dans fon-Eglise en son absence. Ils répondirent que c'étoit une prostitution en faveur de Leon l'adultere & l'usurpateur ; qu'il falloit condamner les Evêques qui l'avoient ordonné, comme ayant passé leur pouvoir, & le condamner lui-même. Leon s'étoit fauvé de Rome. Le Concile ordonna de le cherchet, & on remis ta condamnation à la troisième session. Le Pape ne laissa pas en attendant, de le déclarer déposé, & il sit la même chose à l'égard des Evêques que Leon avoit ordonnés. Cependant il les fie entrer dans le Concile revêtus de chasubles & d'étoles , & tous

XIII. La seconde session fut tenue le 27 du même mois de Février. Le Pape dit qu'on avoit cherché inutilement Sicon, Evêque d'Oftie, qui avoit facré Leon, avec Benoît de Porto . & Gregoire d'Albane. On remit leur condamnation à la session: firivante, & toutefois on fit entrer Benoît & Gregoire, à qui on ordonna de lire dans un papier : Moi tel , du vivant de mon pere . Lai confacre à fa place Leon de Cour , Néophyte & parjure , contre les ordonnances des Peres. Le Concile étendit ses discussions

ayant écrit par son ordre sur un papier : Mon pere n'avoit rien à hi, & ne m'a rien donné, il les rétablit dans le rang qu'ils avoiens

Premiere

Seconde

jusques sur ceux qui avoient prêté de l'argent au Pape Leon, & décida que s'ils étoient Evêques, Prêrres, ou Diacres, ils perdroient leur rang; que si c'éroit un Moine, ou un Laïc, qu'il feroir anathêmatifé. Il réferva au Pape le jugement des Abbés de sa dépendance qui avoient assistés au Concile précédent , & défendit, sous peine d'excommunication, à tout inferieur d'ôrer le rang à son superieur, & aux Moines d'abandonner le Monastere où ils ont renoncé au fiécle.

Traiféme fellion.

XIV. Il ne fut plus question du Pape Leon dans la troisiéme scance; mais on y déposa Sicon d'Ostie, son Ordonnateur, sans esperance de rétablissement, & on remit en leur premier rang ceux que Leon avoit ordonnés. Le Concile se modela en cela fur la conduire du Pape Estienne, qui déclara nulles les Ordinations faites par Constantin. Enfuire, à la priere du Pape, il défendir aux Laïcs de se tenir pendant la Messe autour de l'Autel, ou dans le Sanctuaire.

Concile de Angleterre en 657.

Brandefort en chafferent, & reconnurent pour Roi son frere Edgard en 957. 964, ibid, pag. Quelques années après, & , comme l'on croit, en 964, ce Prince assembla un Concile à Brandeford, où il cassa toutes les Loix înjustes de son frere, restitua aux Eglises & aux Monasteres ce qu'il leur avoit enlevé, rappella l'Abbé Dunstan de son exil, & l'obligea depuis d'accepter l'Evêché de Vorchestre. Le même Bid. pag. Prince confirma en 958 à l'Eglife de Cantorberi, la qualité de

X V. Le Roi Edvin étant devenu odieux aux Anglois, ils le

Mere & de Maîtresse de toutes les Eglises du Royaume. X V I. C'est encore de Luitprand que nous apprenons ce qui Rome cap64, fe passa dans le Concile de Rome dont les actes n'existent plus.

6 , cap. 11.

Luiprand. lib. Le Pape Jean XII. éroit mort le quarorziéme de Mai 964, les Romains lui donnerent pour successeur Benoît, Cardinal de l'Eglife Romaine, que l'on nomma Benoît V. L'Empereur Otton l'ayant appris vint affiéger Rome, dont il se rendit maître le vingt-troisième de Juin suivant. Les Romains lui abandon nerent Benoît, & reçurent Leon VIII. déposé par Jean XII. dans le Concile précédent. On en assembla un dans l'Eglise de Latran. Leon y prélida. L'Empereur étoit présent, avec plusieurs Evêques d'Italie, de Lorraine, de Saxe, le Clergé & le Peuple de Rome. On amena Benoît V. revêtu de ses ornemens Pontificaux, & on lui fit de vifs reproches fur fon manque de fidelité, tant au Pape Leon, qu'à l'Empereur. Benoît se jettant aux pieds de l'un & de l'autre, demanda pardon, s'avouant ufurpareur du faint Siège. Il ôta de lui-même son Pallium, le rendit à Leon

Leon avec le bâton pastoral qu'il renoit en main. Le Pape brisa le bâton, fit affeoir Benoît à terre, lui ôta la Chafuble & l'Etole, & le déclara privé de tout honneur du Pontificat. Néanmoins, en considération de l'Empereur, qui n'avoit pu voir toute cette procedure sans verser des larmes, il lui permit de garder l'Ordre de Diacre, à condition qu'il forriroit de Rome, & iroit en exil. Le Concile fir un Décrer par lequel on accorda à Otton & à ses lib. 8, cue. fuccesseurs, le pouvoir de se donner un successeur pour le Royau- 136. me d'Italie; d'établir le Pape, & de donner l'investiture aux distinct. Evêques ; avec défense , sous peine d'excommunication , d'exil cas, 21, perpétuel & de mort, de choifit ni Pape, ni Patrice, ni Evêques fans son confentement. Il ne faut pas être surpris de la peine de mort imposée aux contrevenans à ce Décret, parce que les deux Puissances se trouvoient réunies dans cette Assemblée.

XVII. En 966 le Roi Edgar chaffa de l'Eglife de Vin-Roi Edgar, chestre les Clercs mariés, & de mœurs déreglées, mit à leut ibid.pdg. 674 place des Moines, & se déclara le Protecteur de ce nouveau & ses. Monastere. Il fait voir dans le Diplôme qu'il leur accorda, de grands sentimens de pieté; donne aux Moines des avis sur la maniere dont ils devoient se comportet dans le Cloitre, & recevoir les Etrangers; & leur permet l'élection de leur Abbé, fuivant la Regle de faint Benoît. Il fouscrivit ce Diplôme, & avec lui un grand nombre d'Evêques, d'Abbés & de Seigneurs Laïcs. · Par un autre Diplôme il donna au même Monastere plusieurs Pag. 674. terres considérables, avec de grandes menaces contre ceux qui. à l'avenir, tenteroient de l'en dépouiller.

X V I I I. L'Empereur Otton étant à Ravenne dans le tems Ravenne en de la Fête de Pâques en 967, y affembla un Concile, où affifterent 967, ibid. veg. plusieurs Evêques d'Italie, de Germanie & de Gaule. On y regla 67+. diverses affaires utiles à l'Eglise, & ce Prince y rendit au Pape Jean XIII. qui avoit succedé à Leon VIII. la Ville de Ravenne. & son territoire. Le Pape étoit présent. Il confirma la déposition d'Herolde, Archevêque de Salzbourg, & l'ordination de Frideric , excommuniant tous ceux qui tenoient le parti d'Herolde , à qui on avoit fair perdre la vûe , pour le punir de ses crimes & de ses violences. Il confirma austi l'érection de Magdebourg en Métropole, faite à Rome en 962 par le Pape Jean XII. Ces deux Décrets furent signés par un grand nombre d'Evêques.

L'Empereur souscrivit au premier, après le Pape; ensuite Rodoalde, Patriarche d'Aquilée ; puis Pietre, Archevêque de

Tome XXII.

Ravenne.

EEcce

CONCILES Loix d'Ed- : XIX.On rapporte à l'ango 7un grand recueil de Loix faites par gar en 567, le Roi Edgar; mais peut être furent-elles le fruit de la pénitence que faint Dunstan lui imposa pour avoir abusé d'une silie destinée à l'état Religieux. Ce Prince se soumit avec humilité à cette pénitence, qui fat de fept ans, pendant lesquels il jeunoit deux jours de la femaine, faifoit de grandes aumones, & ne portoit point de couronne. Il fonda aufli, par l'ordre de l'Archevêque. un Monastere de filles, afin de rendre à Dieu plutieurs Vierges au lieu d'une qu'il lui avoit enlevée. Ses Loix font distribuées fous divers titres; mais en général elles ont pour but le reglement des mœurs, & le rétablissement de la discipline de l'Entitée Pag. 681, Nous donnerous ici les plus remarquables. Chacun payera la Num. 3. dixine des animaux avant la Pentecôte; des grains, avant l'Equinoxe; les prémices, à la Fête de faint Martin; le denier imposé Mun. 4. fur chaque maifon , avant la Saint-Pierre. Chaque année l'on tiendra un Synocle; où les Prêtres se trouveront accompagnés chacun-

Prz. 68., d'un Clerc. Il y aura des livres & des ornemens pour la célebra-Num. 3 6 4. tion du Service divin, de l'encre & du parchemin pour écrire Nun. 8. les Statuts qu'on y fera. Aucum Prêtre n'abandonnera l'Eglife

pour laquelle il a été ordonné, mais il la regardera comme fa: Nom. 15. femme légirime. Hadministrera le Baprème austitor qu'il en aura

éré requis . & avertira fes Paroitliens de faire baptifer leurs enfans dans les trente-fept nuits après leur naissance, & de ne pas trop Mem, 16, tarder à les faire confirmer par l'Evêque. Les Prêtres auront foir

d'abolir les restes d'idolàtrie, la nécromancie, les divinations. les enchantemens, les honneurs divins rendus à des hommes, le culte fuperflitieux des arbres, des rochers.

X. X. Les peres & meres apprendront à leurs enfans l'Oraifons Num, 21, Dominicale & le Symbole des Apôtres. Ceux qui ne les scauront pas ne pourront être enterrés dans le Cimetiere confacré, ni recevoir l'Eucharistie, ni être admis pour Pareins dans le Bap-

Num. 30, 31. tême, ni dans la Confirmation. Défense aux Prêtres de célebrer la Messe dans une Eglise non confacrée, si ce n'est pour un malade à l'extremité; de la dire fur un Autel non confacré, & fans

Nun. 32, 33. livre. Il doit avoir le Canon fous ses yeux, & être revêtu d'aube. & des autres ornemens utités, avoir avec lui quelqu'un qui ré-

Nun 34,35 ponde; & ne pourca dire que trois Meffes, au plus, en un jour. Num. 17. On ne recevra l'Euchariffic qu'à jeun, finon en cas de maladie.

Nun. to. Le Prêtre la conférera pour les besoins; mais il aura soin de la Num, 18 renouveller, de peur qu'elle ne se corrompe. Dans ce cas, il la

brûlera, en mettra les cendres fous l'Autel, & fera pénitence de

Endure. Il ne célebrera pas la Melfe fans avoir tout ce qui est Nom. 3...
nécessaire pour l'Eucharitite, une oblation pure, du vin pur, de
Peau pure. Il ne consacrea que dans un Calice de sonte, & non Nom. 41.
de bois. On ne chantera pas la Melfe sans luminaire. Le Peuple Num. 42.
fera appellé à l'Egifte par le fon des cloches.

Est alpete a l'agre par tentre de manger du fang; & Nam. 13.

XXI. Il elt décendu à rout Chrétien de manger du fang; & Nam. 13.

ordonné aux Frètres de chanter des Pfeaumes en diffribuant aux Nom. 15.

Pauvges les aumônes du Peuple. Les Prétres ne s'occuperont Nom. 16.

point de la chaffe, & ne feront pas biveurs ; mais ils s'appliqueront à des ledures convenables à leur Order. Ils enfegneront Nam. 4.

aux Peuples la maniere de confesser leurs péchés, & d'en sire

pénitence; porteront l'Eucliaristie aux malades, & leur feront Nam. 65.

Condion. A cet effer, ils auront de l'huile pour le Baptême, & Nam. 65.

Fordion il suit rendront compte des prieres qu'ils font pour le

Pévêque, il suit rendront compte des prieres qu'ils font pour le

Roi, & pour l'Evêque même.

XXII. Edgar fait un article léparé pour la Confession. Un P24, 897, autre pour la majeire d'imposer la Pénitence. Un troisséme pour Name la Sarissácion. Le Prêtre écourer avec douceur le Pénitent; lui 'Name, demandera, 5 il est dans l'intention de confesser humblement se se péchés. J'interrogear sur sencuers, mais en se proportionnant aux diversés conditions des personnes. En Juge prudent, il décidera de la griéverd des péchés par rapport au tems, au lieu, se aux autres circonslances. Le Pénitent, avant de confesser sons de l'entre de la précent de péchés par rapport au tems, au lieu, se aux autres circonslances. Le Pénitent, avant de confesser sons de l'entre de le confesser le des l'entre de l'entre de le confesser le des l'entre de l'entre de le confesser le des le demander apadon, se promettra de se corriger. Alors le Prêtre lui imposer la pénitence.

XXIII. Celui qui étoit coupable d'un péché capital le pré-Pat. 48, entoit à P Evêque le premier Merctedi de Carême. Si le péché le Nama préviotr, on le privoit de la communion Eccléfiafique, en lui Nam. 4, 5. Jaiffant la liberté de vaquer à fes afaires. He repréfentoit le Jeudh d'avant Paques, & con lui donnoit l'aboliution, après s'tre affire s'il avoit accompli fa pénitence. Pour un homicide volontaire elle étoit de fept années de jeune, t trois ans au pain & à l'eau, les quarre autres à la difercition du Confesseur. Mais après ces Nam. 6, fept ans le Pénitenc devoit encore pleuter son péché, autant qu'il bui écoit possible, ne feachant pas de quelle valeur sa pénitence avoit été devant Dieu. Celui qui a cu la volonté de tuers quoiqu'il Nam. 7.

ne l'ait pas exécuté, est condanné à trois ans de jeûne, un au pain & à l'eau, les deux autres au jugement de son Consesseur. Nam. 14. Zadultere est puni de sept ans de jeûne, dont les trois premiers l'Aux. 154 au pain & à l'eau. Celui qui n'en a eu que la volonté, sans l'exécuter, jeûnera trois Carémes au pain & à l'eau, un en Est 4 un

Aim. 32. en Autonne, le troilième en Hyver. I rois années de jeûne pour une pollution volontaire, & quarante jours de jeûne au pain & à l'eau chaque année avec ablinence de viande pendant les trois ans, excepté le Dimanche. On impofe aufli trois ans de jeûne à celui qui, dans le fommeil, a étouffé fon enfant. S'il arrive qu'un enfant malade mieure fans Bapéne. & Q que ce foit de la faute du Prêtre, il perdra fon grade; fi c'est de la faute des amis, ils jeûneront trois ans aupain & à leau. On peut juger par ces exemples, de la rigueur de la discipline en Angleterre sous le regne d'Ed-

gar, & l'épiscopat de faint Dunssan.

Par. 63. X I V. II y avoit coutefois différens dégrés de pénitence ; Num. 3. fuivant la différence des péchés ; comme on en impoloit de plu-Num. 4. fieurs années, de plufieurs mois, de plufieurs jours, on en donnoir aufil d'un an, d'un mois, d'un jour ; mais on exigeoit toujours des Pénitens la confefiion, la correction de leurs mœurs , la faisface

tion. Il est parlé d'une pénitence appellée profonde ; c'étoit celle d'un Laïc qui quittoit les armes, failoit de longs pélerinages, mar-

chant nuds pieds, fans coucher deux fois dans un même lieu, Num. 11. fans couper fes cheveux, ni fes ongles, fans entret dans un bain chaud, ni coucher mollement; fans goûter de chair ni d'aucune

boiffon qui poir enyvere. Quoiqu'il alfat à tous les lieux de dévotion, il n'entroit pas dans les Eglifes. Il confessor fes péchés, en demandoit le pardon, & les détessoit avec de grandes mas-Nom. 1, ques de douleurs. Il ne donnoit à personne le baiser. Cette sorte de pénitence étoir esgardée comme très-efficace pour la rémisé.

de pentence con regardez comme res-entrace pour la remi-Rum. 13, 100 des péchés. On l'obtenoit aufii par l'aumône, par la conf-14, 15, 16, truction & la décoration d'une Eglife en l'honneur de Dieu; par la rédemption des Captifs, & en donnant la liberté à des Efchaves ; par le foultagement des pauvres; & autres bonnes œuvres;

par les jeunes & les mortifications; par le renoncement aux biens
Num. 18. temporels, & à fa Patrie. Un malade pouvoit racheter un jour de
jeune avec un denier, qui apparemment fuffifoit pour la nourri-

ture d'un Pauvre, ou en récitant deux cens vingt Pfeaumes. Il pouvoit aufit racherer un jeune de douze mois avec trente fols, ou en délivrant un Efclave de pareil priz. Une Messe difpensoit un honante de douze jours de jedne; quatre Messe, d'un jeune

de quatre mois ; trente Messes , d'un jeune de toute l'année.

X X V. Un grand Seigneur pouvoit rendre sa pénitence plus Pag. 694. douce, en la partageant avec ses amis. Mais il falloit auparavant Nun. 1. qu'il confessat tous ses péchés, qu'il s'en corrigeat, & qu'il en reçût la pénitence avec douleur de ses fautes. Si la pénitence Num, 2. qu'on lui imposoit étoit de jeuner pendant sept ans, il pouvoit la raclieter en faifant jeuner pour lui autant de perfonnes qu'il en falloit pour accomplir en trois jours les jeunes de fept années; mais on ne le dispensoit pas de certaines autres œuvres satisfac- Num. 3. torres; comme d'aller nuds pieds, de porter le cilice; & on l'o-

bligeoit à des aumônes confidérables.

XXVI. L'Archevêgue Dunstan convoqua en 969 par ordre du Pape Jean XIII. un Concile général d'Angleterre, où le Roi d'Angleterre Edgar fic de vives plaintes contre les déréglemens des Clercs. Concil. Non-seulement leur couronne n'étoit plus de la grandeur pres- 696, 698. crite par les Canons; mais tout leur extérieur, leurs habits, leurs gestes, leurs paroles, montroient la corruption dans leur cœnr; négligens aux Orlices divins, furtout la nuit; immodeftes à l'Eglise, ils sembloient n'y venir que pour rire & badiner. Abandonnés aux débauches de la table & du lit, ils y ajoutoient les jeux de hasard & les danses, qu'ils poufsoient jusqu'à minuit avec des bruits scandaleux. C'est ainsi qu'ils usoient des patrimoines des Rois, des aumônes des Pauvres, des revenus de l'Eglise de Jesus-Christ. Les Soldats s'en plaignoient hautement, le Peuple en murmuroit, les Comédiens en faisoient des risées, les Eveques feuls distimuloient ces désordres. Edgar, pour ranimer leur zèle, dit : Il est tems de s'élever contre ceux qui ont diffipé la Loi de Dieu: j'ai en main le glaive de Conftantin, & vous celui de faint Pierre : joignons-les ensemble peur purger le fanctuaire du Seigneur, afin que les fils de Levi fervent dans le Temple. Que la confidération des faintes Reliques que ces mauvais Clercs infultent; des Autels qu'ils prophanent, & des aumônes de nos prédécesseurs dont ils abusent, vous anime. Puis s'adressant à l'Archevêque Dunstan, il le chargea, Ethevolde de Vincestre & Osval de Vorchestre, de chasser des Eglises les Prêtres qui la déshonoroient par leur vie scandaleuse, & d'en mettre à leur place de bien réglés dans leurs mœurs.

XXVII. Sur les plaintes du Roi, le Concile ordonna que ce Concile tous les Chanoines, les Prêtres, les Diacres & les Soudiacres ibid.pag.699, garderoient la continence ou quitteroient leurs Eglises. On'commit l'exécution de ce Décret à faint Dunstan, & aux deux Eye-

EEeee iii

ques nommés par le Roi. Celui de Vorchestre fit bâtir un grand nombre de Monasteres dans son Diocèse, y mit des Moines avec un Abbé, à qui il confia le foin des Eglifes, après en avoir chassé les Prêtres séculiers. L'Evêque de Vinchestre en sit de même, & ces deux Evêques furent avec saint Dunstan les restaustateurs de la discipline monastique en Angleterre. Quelques-uns des Prêtres qu'on avoit chassés prirent l'habit monastique, résolus de vivre à l'avenir d'une manière plus reglée ; mais n'étant point au fait des exercices de cette nouvelle vie, Ethevolde, Evêque de Vinchestre, sit venir des Moines d'Abbendon pour les en Pag. 700. instruire. Saint Dunstan avoit excommunié un Comte très-puiffant, pour avoir contracté un mariage incestueux. Le Comte se pourvut successivement devant le Roi Edgar , & à Rome. L'Archevoque ne voulut point se relâcher, quelque priere qu'on lui en fit. Sa fermeté ébranla le coupable. Il vint nuds pieds au milieu du Concile, tenant des verges en main, & se soumir à la pénitence. Saint Dunstan & les autres Evêques en eurent pitie lui pardonnerent sa faute, & le releverent de son excommu-

mication. Concile de : X X V I I I. Il ne reste du Concile de Rome en 969, que la Rome engég. Lettre du Pape Jean XIII. à Landulfe, Archevêque de Benedaini , pag. vent, par laquelle il déclare qu'il a érigé l'Evêché de Benevent 679; & tom-gen Archevêché, & qu'en conféquence il lui accorde l'usage du o, Labb. pas. Pallium. Cette Lettre fut souscrite par l'Empereur Otton; par vinge-trois Evêques, trois Prêtres, & quatre Diacres dumani

970, ibid. pag. 703 , 794.

Concile de XXIX. Le Roi Edgar fit confirmer dans un Concile de en Londres en 970, ses donations au Monastere de Glassemburi, en se réservant à lui & à ses héritiers le droit d'investiture, c'està-dire d'en établir l'Abbé élu par la Communauté, par la collarion du Baton paftoral. Il demanda au Pape Jean XIII. une Bulle confirmative des mêmes donations. Le Pape l'accorda, aprie le Monastere de Glassemburi sous la protection du faint Siége, confirma aux Moines le droit d'élection, mais fans faire mention de celui d'investiture, que le Roi s'étoit réservé. Le Roi & la Reine souscrivirent l'Acte du Concile, & après eux, pluficurs Eveques, Abbes & Seigneurs du Pays, anter de entre

XXX. Le Diplôme accordé par le Pape fat expédié dans Rome en 971, un Concide qu'il rint à Ronte en 971, & il y a apparence que le Roi Edgat l'avoit demandé par ses Députés, pour donner plus de force à cette confirmation.

Concile en XXXI. Le même Pape confirma l'établiffement d'un Mo-11:50 . . .

conduite occasionnoir quantité de plaintes, on mettroit des Moi-

neftere à Moufon par Adalberon . Archeveque de Reins len Tardenois . 971. Ausli-tot qu'il eut reçu la Leure du Pape, il assembla un l'an 972. Concile en Tardenois, Canton de son Diocèse; & après avoir donné aux Evêques & Abbés présens lecture de cette Lettre, il ordonna, du confentement du Concile, qu'à la place des Cha-i noines qui dell'ervoient l'Eglife de ce Monastere, mais dont la

nes, à qui l'on donna pour Abbé Ledald. L'Acte de cette subrogation est daté de l'an 972.

XXXII. Nons ne scavons autre chose du Concile assemble Coreile d'Inla même année par l'Empereur Otton à Ingelheim, fixon que en india pag. faint Udalrie, Evêque d'Aufbourg, y fur invité, & qu'on lui fit 753des plaintes de ce qu'Adalberon son neveu portoit publiquement! le Bâton pastoral, comme s'il eut été déja Evêque d'Ausbourg. Le Saint témoigna son desir de quirter l'Episcopat, pour vivre en Moine de l'Ordre de faint Benoît, & pria qu'on lui donnâti fon neveu pour successeur. Mais le Concile eraignant qu'à sont exemple, plusieurs bons Evêques ne fusient exposés à de pareilles démarches par la follicitation de leurs neveux , ou de leurs Clercs, le pria de demeurer en fa place. On lui promit toutefois. de ne point ordonner après sa mort d'autre Evêque d'Ausbourg qu'Adalberon. Le Saint fuivit cet avis; & de l'agrément des Évêques, l'Empereur chargea Adalberon de gouverner sous sons oncle . l'Eveché d'Aufbourg.

XXXIII. Le Concile de Marzalia dans le Diocèfe de Concile de Parme, in aliembie en 973 pour terminer la contestation entre 973, ibid.pag. Albert, Evêque de Bologne, & Ubert, Evêque de Parme, au 1141. fujet de certaines serres qu'ils prétendoient l'un & l'autre devoir leur apparterir. L'affaire fut décidée au gré des Parties, & on misune amende de cent livres d'or, à celui des deux qui rofoserair d'exécuter la Sentence du Concile. Honestus, Archevêque de Ravenne, y présida.

XXXIV. Il assembla la même année 973 un Concile à Concile de Modene, où il termina un disserend à peu près semblable entre 973, illel, pg. 973, illel, pg. deux freres, Pierre & Lambert, de la premiere condition. Il ne/712. refle qu'un fragment des actes dece Concile, encore est-il remplis

de lacunes,

X X X V. Il manque aussi quelque chose aux actes de l'Affemblée où le Roi Edgar prit la métolution de mettre des Moines. d'Angleterre dans le Monastere de Malmesburi, à la place des Chanoines. pag. 714. L'acte qui en fut dreffé aft figné du Roi, de deux Archeveques ...

trois Evêques, trois Abbés & trois Ducs. En parlant de la fainte Vierge, on a affecté de lui donner en caracteres Grecs le titre de Mere de Dieu , Theotocos.

Conflantinople en 975 ,

X X X V I. A Conftantinople Basile Scamandrin , qui avoit succedé à Polyeucte dans le Siege Patriarchal de cette Ville en bid.peg. 730, 970 , ayant été accusé de quelque crime , sut déposé dans un Concile de l'an 975. On mit à sa place Antoine Studite, qui renonca à la dignité de Patriarche, & se retira. Le Siege demenra vacant pendant quatre ans, parce qu'on ne voulut point lui donnet de successeur avant sa mort, qui n'arriva que vers l'an

X X X V I I. En 975 on tint à Reims un Concile, où Thie-Reims eng: 5. baud, Evêque d'Amiens, fut excommunié comme usurpateur de cette Eglise. Il avoit déja subi la même Sentence dans le Concile de Treves en 948, mais il en avoit appellé à Rome. Au lieu de poursuivre son appel, il en sit venir des Lettres qui faifoient plus contre lui, que pour lui. Il ne les avoit d'ailleurs obtenues que par argent, & en exposant faux. Cité par Estienne. Legat du Pape Benoît VII. à deux Conciles, il ne voulut point comparoître. Les Evêques assemblés à Reims, le Legat & l'Archevêque Adalberon prirent le parti de l'excommunier, & de le chasser de l'Eglise jusqu'à ce qu'il donnat des marques de repentir.

Concile de Vinchestre en 975 , ibid.

XXXVIII. Le Roi Elgar étant morten 975, les Clercs que ce Prince avoit fait chaffer de leurs Eglises pour leur vie fcandaleufe, renouvellerent leurs plaintes, appuyés de plusieurs Seigneurs, dont un nommé Alfier, Prince des Merciens, s'étoit déclaré hautement contre les Moines, en renversant presque tous les Monasteres que saint Ethelvolde venoit d'établir dans le Pays des Merciens. Les troubles qu'ils exciterent en cette occasion donnerent lieu au Concile de Vinchestre qui se tint la même année. Saint Dunstan y présida, & les Clercs & les Moines eurent la liberté de défendre leur cause en plein Concile. Les premiers ne trouvant rien de solide pour faire valoir leurs prétentions, en vincent aux prieres, & firent interceder pour eux le jeune Roi Edouard, & les Seigneurs de sa Cour. Saint Dunstan demeura quelque tems sans leur répondre, incertain s'il leur accorderoit, ou non, leur rétablissement; mais enfin il le refusa. On dit qu'il y fut déterminé par une voix miraculeuse sortie de la bouche d'un Crucifix attaché contre la muraille au fond de la falle où se tenois. le Concile. Cette voix fut entendue distinctement par le Roi &

#### DIXIEME STECLE.

par l'Archevêque qui avoient été choisis pour Juges. Les autres m'entendirent qu'un bruit semblable à celui du tonnerre. Les Clercs perdirent donc leur cause, & les Moines furent maintenus.

XXXIX, La même année on affembla après Pagues un Concile nombreux à Ketling, ou Katlage en Angleterre, où Katlage L'im autorifa le pelerinage à l'Eglife de fainte Marie d'Abbendon. 9-8, itid pag. C'était l'Eglise du Monastere de ce nom, dont faint Ethelvolde 724.

avoit été fait Abbé en 944.

ML. La Sentence rendue contre les Clercs dans le Concile Concile de Kent & Amde Vinchestee n'appaisa pas entierement leurs plaintes. Il les breibery en renouvellerens en 978 dans celui que l'on assembla à Kent. Mais 978, ibid. pag. faint Dunfian ne voulant plus disputer cour eux, se contenta de ?24 .... leur dire, qu'il laissoit à Dieu à désendre la cause de son Egiise. Au moment même la maison croula, le plancher de la chambre manqua, & les Cleres féditioux furent écrafés par les pourres. Saint Dunstan fut seul préservé avec les siens. On tipt un autre Concile à Ambresbury, dont les Historiens n'ont pas marqué l'année, ni le fujet. Ils n'ont pas marqué non plus en quel tems furent faites les Loix qui ont pour titre : des Prêtres de Northumbre. Elles font divifées en cinquante fix articles, & ne contiennent presque rien de nouveau alinon qu'elles imposent des amondes pécuniaires pour diverses fautes. L'article 51 parle du denier Romain que l'on devoit payer annuellement. On en faisoit la collecte, & on portoit le tout à l'Eglife Cathedrale le jour de la

Fête de faim Pierre, avant la Messe. X L I. En 980 Sevin , Archevêque de Sens , étant affemblé avec les Eveques de Chartres, de Paris, de Troyes & d'Or Sens en 030 . Jeans, l'Abbé & les Moines de S. Pierre le-Vif vincent le supplier Harduini, pag. de leur fournir à eux & leurs fuccesseurs de plus amples revenus, 109. tant pour leur subsissance, que pour leurs vêtemens. L'Archevêque décreta leur demande, & leur affigna, de l'avis du Concile, quatre Eglifes dans fon Diocèfe, avec les revenus en dépendans, fans obligation de les deffervir par en mêmes, en leur laiffant . .... la liberté d'y metere de dignes Pactice pous y faire l'Office. Il en fur dreffe un acte auguel Sevin foufcrivit, avec ces quatre Eveques & quelques autres Ecclétiaftiques conflitués en dignité.

XI. II y eut en 983 deux Conciles à Rome. Le premier à l'occasion de la manslation, de Gissler de l'Evêché de Mersbourg à Rome ens 83, L'Archevache de Magdebourg, Ce dernier Siege étoit vacant par 

Tome XX11.

fon successeur le Moine Ochtrie, homme de grande réputation pour son sçavoir, & ils en domerent avis à l'Empereur Ottons par des Députés. Gifiler qui étoit alors avec ce Prince en Italie. lui demanda pour lui-même cet Archevêché, & il l'obtint avant que les Députés eussent notifié à l'Empereur la mort de faine Adalbert, & Pélection d'Ochtrie. Il se pourvue à Rome pour faire autorifer fa translation. Benoît VII. proposa la chose à son Concile, qui fut d'avis, qu'on pouvoir faire passer Gistler à Magdebourg, attendu que le Siege de Mersbourg lui avoit été Ibid. ôté par l'Evêque Hildevard. Ditmar l'accuse dans sa Chronique d'avoir obtenu cet Archevêché par de mauvaises voyes : mais un

autre Chronologisse éloigne ce soupçon de Gissler, en le faisant paffer pour un Saint & pour un Apôtre. On lut dans le fecond. Concile divers Décrets contre les Ordinations fimoniaques, La. Lettre synodale est au nom du Pape Benoît VII. qui l'adressa à Miron, Evêque de Girone, pour la faire publier. Elle est sans date, mais on la met en 983, qui est la premiere de l'Episcopae de Miron. On croit même que de ces deux Conciles il n'en faut: faire qu'un, où, sur ce qu'on disoit que Gissler étoit parvenu à

Ista. in no. l'Archevêché de Magdebourg par des voyes illégitimes, on enprit occasion de décerner des peines contre ceux qui donneroiene: ou recevroient de l'argent pour l'Ordination.

Concile de XLIII. En 985 Adalberon, Archevêque de Reims, écri-Reims engas, vit une Lettre circulaire à ses Comprovinciaux pour les inviterà Harduin, pag. un Concile: Il leur en marquoit le lieu & le jour. On ne scait point ce qui s'y passa. Il y a d'autres Lettres parriculieres de cer-Archevêque à Rochard de Cambrai, & à Norger, Evêque de Liege, dans lesquelles il les invite à son Concile. La vingt-neuviéme & la trentième de celles de Gerbert font au nom d'Adalberon, à Walon & fes complices, pour les citer au Concile de la Province.

XLIV. Arthmail, Roi de Galles, ayant tué fon frere L'andaff en Elised, Goncan', Evêque de Landaff, envoya des Députés Concil, pag, dans toutes les parties de son Diocèse, pour Inviter à son Cortcile tous les Crères, en quelques dégrés qu'ils fullent conflitués; & de leur confentement, il anathématifa de Prince, & le féparts. de la communion de rous les Chrétiens. Le Roi en étant avertivint à Landaff, demanda pardon avec larmes, le foumit à la

pénitence , & racheta fon péché par de grandes aumônes. X L'V. Saint Adalbert, Evêque de Prague; voyant que son-Pome ons80, Peuple profitoit peu de fes instructions, résolut de le quitter. Hi ibid. pagi734. To a A A 1 40

fit un voyage à Rome pour consulter le Pape sur ce sujet. Il en obtint ce qu'il fouhaitoit, & avec fon consentement il entreprit de pelerinage de Jerusalem. Il vint une seconde fois à Rome. dans le dellein d'y finir ses jours dans un Monastere. Il y étoit, lorsqu'il arriva à Rome une députation des Citoyens de Prague, pour redemander leur Evêque, avec promesse de lui être plus foumis, & de mieux profiter de ses instructions. C'étoit en 080. Le Pape Jean XV- affembla un Concile dont le réfultat fut que : faint Adalbert retourneroit vers fon Peuple; mais avec cette claufe, que s'il continuoit dans ses désordres, l'Evêque pourroit le quitter sans risque de son salut. Le Saint obéit & retourna à Prague, après en avoir obtenu la permission de l'Abbé Leon qui lui avoir donné l'habit monastique.

X L VI. Vers l'an 989 fix Evêques d'Aquitaine, ayant à leur tête Gumbauld, Archevêque de Bordeaux, s'affemblerent dans Chirroux en le Monastere de Charroux au Diocèse de Poitiers, où ils firent 733. trois Canons pour remédier à des défordres qui augmentoient de jour en jour , parce qu'on ne tenoit que rarement des Conciles. Le premier de ces Canons prononce anathème contre ceux qui ont rompu les portes d'une Eglise, & en ont enlevé quelque chofe. Le fecond frappe de la même censure ceux qui auront volé à un Laboureur, ou à quelque pauvre une brebis, un bœuf, on quelques autres bestiaux. Le troisième défend l'entrée de l'Eglife à quiconque aura frappé, ou pris un Prêtre, un Diacre, & tour autre Clerc trouvé sans armes. Tous ces anazhêmes devoient duter jusqu'à ce que le coupable eut sait satis-

faction. XLVII. Après la mort d'Adalberon, Archevêque de Concile de Reims, les Evêques de la Province s'assemblerent pour lui donmer un fucceffeur. Les suffrages se réunirent en faveur d'Arnoul. L'élection se sit du consentement des Rois Hugues Capet & Robert. L'Ehi leur prêta ferment de fidelité. Fils naturel du Roi Lothaire, il étoit neveu du Prince Charles. Celui-ci s'empara de la Ville de Reims, & emmena prisonnier le nouvel Archevêque, qu'on foupconna d'avoir livré la Ville à fon oncle, & de s'erre fait prendre exprès pour couvrir sa trahison. Arnoul, pour Par. 737-Le purger de ce soupçon, publia une excommunication contre ceux qui avoient pillé l'Eglise & la Ville de Reims, jusqu'à ce qu'ils euffent reflitué le tout.

XLVIII. A fon imitation les Evêques de fa Province affemblés à Senlis en 990, publicrent un Décret portant interdit fur ibid, pagin; 6. FFfff ij

les Eglises de Reims & de Laon , qui avoient aussi été pillées & anathème contre le Prêtre Adalger, accusé d'avoir livré la Ville de Reims; & contre tous ses complices, jusqu'à ce qu'ils. se soumissent à la pénitence. Ils envoyerent leur Décret aux Evêques des autres Provinces. Amoul ; en obligeant dans le fien! les pillans à restitution, en avoit excepté le boire & le manget ; les Eveques du Concile de Senlis ne l'excepterent pas. Concile de 21X LIX. On a parlé dans l'arricle d'Arnoul, Evêque id'Or-

ibid.pag. 738.

Reims engg!, leans, des actes du Concile tents dans l'Abbaye de faint Bafle: proche de Reims. Le Roi Hugues mécontent d'Arnoul, Archevêque de cette Ville . le fit juger canoniquement par les Evenues de la Province. Ils étoient treize en tout, fix de la Province de Reims, trois de celle de Sens, trois de celle de Lyon 4 8ci Dabert : Archevêque de Bourges Seguin , Archevêque de Sens , présida au Concile, comme le plus ancien. On fit venir Arnoul, Il convint qu'il avoit manqué de fidelité au Roi, renonça à l'Epifcopat. & demanda pardon publiquement fe déclarant indigné du Sacerdoce. Sur cela il fut dépolé, & on étut à la place. Gerbert, Abbé d'Aurillac. On déposa auth-le Prêtre Adaiger , Seson renouvella l'anathème contre tous ceux qui avoient livré la Villo de Reims au Prince Charles, Les actes de ce Concile ont été imprimés féparément à Francfort en 1600, & réimprimés en partie dans lenguatrieme tome du Recueil d'André Duchefne. & dans le dixione come des Asmalles de Baronnis. Les Pores Labbe & Hardouin wont public quete Libelle detarenonciation

. 301.

d'Arnoul ; Pactende l'élection de Gerbert , & fa profession de foi. Il y a dans les actes du Concile une Lettre du Roi Hugues au Pape touchant la perfidie d'Arnoul, & une des Evêques fur le même fujet; mais on fonpçonne Gethert de les avoir alterées. Chronicon Ce qu'il y a de vrai ; t'est qu'ils ne s'accordent pas avec ce que Virdun. P42 Hugues, Moine de Fleury-fur-Loire, & quelques autres difert B.b.ot. Labb. de ce Condile. Atnoul rectama contre fa renonciation. Sa depo-& Duchefue sofition fur annulles à Romo 7 & on this rendit son Siege Epis-

tom. 4 , page copal, by ms. we say acres ma & make no vil Concile de la La Gorbert de loffa pas de l'éccuper pendant quelque tems. Romens to Enigo vil préfide la un Concile des Evêques de la Province, où ibid. pag. 740 of on invita commenquiver avoient pille les biens, ou multraité les

Cleres và enfitte pérmence & faisfaction ; avec menace de les retrancher de la communion de l'Egtife, il dans un tems limité, is ne fo rendolerit Pleurs devoirs. Il at 1 1. 111/16

Concile de la La Le dernier jour de Janviergh ; le Pape Jean XM. rint un

## DIXIEME SIÈCLE.

Concile à Rome , où faint Udalric , Evêque d'Ausbourg, fut mis Rome enses,

au nombre des Saints , vingt ans après sa mort. Il s'étoit sait de- ibid. pag-7410mis plufieurs miracles à fon tombeau, & l'on avoit eu foin de les recueillir. Le Prêtre Gerard son Disciple . Auteur de ce recueil, y joignit la vie du Saint. On en fit la lecture en plein-Concile à la réquifition de Liutolfe, Evêque d'Ausbourg, quiétoit présent. Enfuire le Pape ordonna que la mémoire du Saint feroit honorce, & en fit expedier une Bulle qu'il souscrivit avec cing Evêques, neuf Prêtres-Cardinaux & trois Diacres. Il n'y a point de fouscription de la part de Liutolfe, apparemment parce. qu'il étoit la Partie requerante. Cette Bulle est la premiere que Fon air pour la canonifation d'un Saint. Dom Mabillon (a) qui nous a donné la vie & les miracles de saint Udalric remarque (b). que le terme de canonifation n'étoit point encore en usage lorfque le Pape Jean sit cette cérémonie. On peut consulter sur les canonifations folemnelles la differtation du Pere Papebrock, à la tête du premier (c) tome des Acles des Saints du mois de

LII. Le même Pape Jean XV. fit indiquer par Leon, fon Legat en France, un Concile à Moufon le 2 de Juin de l'an 994, 995, rom, 9, pour terminer le differend entre Arnoul & Gerberr. Liutolle, Concil. page Archevêgue de Treves, y ailifia avec les Evêgues de Verdun, de Liege & de Munster, & plusieurs Abbés: Godefroi, Duo de Lorraine, sly trouva auffraccompagné de quelques Laics. Aymonde Verdun ouvrie la féance par un discours en Gaulois, ou Latin vulgaire, où il exposa les raisons que le Pape avoit eues d'ailenbler le Concile ; puis il ouvrit une Bulle de ce Pape scellée en plemb, & la lut publiquement. Elle étoit adressée à tous les Archevêgues des Gaules. Gerbert se levant ensuite sit l'apologie de la conduite qu'il avoit tenue, tant dans sa promotion à l'Archeveché de Reims, que par rapport à la déposition d'Arnoul, & fourint qu'ayant été mis à fa place sur le Siege Episcopal de cette Eglise, si l'on n'avoit pas observé toutes les Loix Eccléfiafliques en cette affaire, c'étoit moins à lui qu'il s'en falloit prendre ; qu'aux malheurs des tems , & aux hostilités publiques. Il donna son discours par écrit au Légat Leon; Président du Concile, qui lui mit en main une Lettre du Pape. Les Evêques

<sup>(</sup>a) Mabillon. tom. 7, After. Ordin. | num. 99, 100, 101. -- (c) Pag. (.0.) Idem. Prafat, in cumdem tom. BEfff iii

fortirent de l'assemblée avec le Duc de Lorraine, & après avoir conferé enfemble, ils rentrerent, & indiquerent un Concile à Reims pour le premier jout de Juillet. On alloit se séparer lorsque les Evêques vinrent de la part du Legat dire à Gerbert, qu'il ent à s'abstenir de l'Office divin jusqu'au Concile indiqué. Il s'en défendit, mais il fallut obéir.

LIII. Pendant ce tems-là Arnoul étoit détenu dans la prifon Reims enggs, à Orleans par le Roi Hugues, Protecteut de Gerbert, & il n'eu ibid. pag. 750. fortit qu'après la mort de ce Prince, qui n'arriva que le 24 d'Octobre 996. Le Continuateur d'Aimoin dit qu'on tint en effetun Concile à Reims, que Gerbert y fut déposé, & Arnoul rétabli &

45%

bid. pag. délivré de prison; mais en celail est contraire à Aimoin même. qui dans la vie de faint Abbon marque clairement, qu'Arnoul ne sortit de prison & ne revint à son Église que sous le Pontificat. de Gregoire V. successeur de Jean XV. après la mort du Roi Hugues.

Concile de tom. 9. Concil. pag. 1245.

LIV. Herluin, après avoir été ordonné Archevêque de Rome enses, Cambrai par Gregoire V. assista au Concile que ce Pape tintà Rome en 006. Il v forma des plaintes contre ceux qui s'étoient emparés des biens de son Eglise. Le Pape, pour l'en indemniset en quelque forte, lui accorda plutieurs privileges, & excommunia les usurpateurs des biens de cette Eglise. Ces privileges sont détaillés dans la Lettre que le Pape adressa à Herluin. On y voit auffi la raifon qui obligea cet Archevêque de faire le voyage de Rome pour recevoir l'Ordination. C'est qu'alors le differend entre les deux Contendans à l'Archevêché de Reims n'étoit point terminé. L'Empereur Otton III, fut présent à ce Concile avec plusieurs Evêques, Abbés, Prêtres, & autres Ecclésiastiques. On y traita de diverses affaires de l'Eglise. L'Histoire ne fait mention que de celle qui concernoit l'Eglise de Cambrai. Sigebert (a) dit que pendant le sejour de ce Prince à Rome, on graita plusieurs matieres qui concernoient les droits de l'Empire. On s'est appuyé de cerémoignage pour faire valoir la préteution de ceux qui veulent qu'il se soit tenu un Concile à Rome sous Gregoire V. où il fut ordonné que dans la fuite l'Empereur feroit elu par sept Princes d'Allemagne, & que c'est-là l'origine des sept Electeurs; mais cette prétention n'a presque plus de pargifans. Il fustit pour la détruire, de tapporter ici ce qu'un Ecrivais du treizième siècle dit de la maniere dont les Allemands

<sup>(</sup>a) Sigebert, ad ann, 1001,

## DU DIXIEME SIECLE.

procedoient à l'élection de leur Chef. Elle se fait (a), dit-il, par la volontéunanime du Clergé & des grands Seigneurs. Au reste, les actes de ce Concile n'étant pas venus jusqu'à nous, on ne peut en rien dire.

LV. Arnoul rétabli fur le Siege Archiépifcopal de Reims par ordre du Pape Gregoire V. & du confentement du Roi Roberts, Ravenne en 993, ib.d.prg. Gerbert se retira auprès de l'Empereur Otton III. qui le se Ar- 268. chevêque de Ravenne. Le premier de Mai de l'an 998 il tint un Concile en cette Ville avec neuf de ses Suffragans, où il sit trois Canons, Par le premier , il abolit l'abus qui s'étoit introduir , Can 1qu'un Soudiacre vendoir à l'Evêque le jour de sa confécration l'hostie qu'il recevoit en cette cérémonie. On défendit autil aux Archi-Prêtres de vendre le faint Chrême. Le second ordonne Cin; 1; aux mêmes Archi-Prêtres de payer chaque année le jour de la Fêre de faint Vital . aux Soudiacres de Ravenne . deux fols de cens. On renouvella dans le troisième la défense faite par les Cen. 36 anciens Canons de confacrer un Oratoire ou une Eglise dans un Diocèfe étranger, fans la permission de l'Evêque Diocèfain ; de .. recevoir , de pro-mouvoir , & de retenir quelqu'un d'un autre . Diocèle, sans Lettres formées de son Evêque; & de ne conférer les Ordres qu'à ceux qui en feroient jugés dignes par leur scavoir, leurs bonnes mœurs, & qui auroient l'âge prescrit par les Loix de l'Eglife. On y ajouta la défense de rien exiger pour les fépultures. Les collections des Conciles mettent celui de-Rayenne en 997; mais Gerbert n'étoit pas encore Archevêque de cette Ville cette année-là. Ce ne fut que l'année suivante: Cela paroit par la Lettre que Gregoire V. lui écrivit auffitôt: après fa nomination à cet Archevêché, en lui envoyant le Pallium. Elle est du quatriéme des Calendes de Mai, indiction. onziéme, c'eft-à-dire, du 28 d'Avril 998.

LVI. L'année précedente 997, le Pape Gregoire V. avoir été chaifé de Rome par le Sénaseur Crefcence, qui fit élire à fa de Prèvie en épace un Grœ nommé Philagathe, conus fous le nom de Jean-770.

XVI. Gregoire fer retira à Pavie; où il alfembla un Concilemontreux, dans lequel Crefcence fut frapé d'anathème.

LVII. On rapporte à la même année 997 le Concile de Concile de S. Denys en

S. Denys en 1
France, en 1
896.

<sup>(</sup>a) Eft ecenim talis Dynaftia Teutonicorum ..... ut mulius regnat (üper likor.mif priis illum.... eliga umle Pere Pagi, 10m. 4, 1985, 71 G/liiv.

faint Denys en France. Mais il faut le mettre un an-plutôce, & en 996; la raifon en est, qu'Abbon de Fleuri n'ecrivit fon apole qu'après la tenue de ce Concile, & qu'il l'adressa au Roi d'ugues, qui mourut le 24 d'Octobre 996. Il su question dans ce Concile d'oèter les dixmes aux Laïcs & aux Mointes, pour les rendre aux Evêques L'Abbé Abbon s'y opposa. Il s'excita dans le Monastere de laint Denys une s'édition contre les Evêques, qui furent contraints de se retirer sans avoir rieu décide.

Concile de Rome en 998

Full L'Empereur Octon III. informé de la conduire que le Sénateur Crefcence avoit tenue envers Gregoise V. partit pour l'Italie, & ayant trouvé ce Pape à Pavie, il le regonduitt à Rome, d'où l'Antipape Jean XVI., s'entuit aussissée. Quelque tensaprès, & comme l'on croit en 998, Gregoire V. sint en préfence de ce Prince un Concile à Rome, où se trouverent vingt-huit Evêques, entr'autres Gerbert, Archevêque de Ravenne. Des huit Canons que l'on y str., il. ny en a point

Con. 1. qui ne regarde des affaires particulieres. Il est dit dans le premier, que le Roi Robert quitteta Berte la parente qu'il avoit époulée contre les Loix; qu'il fera pénitence fept ans, iuvant les dégrés preferits par l'Egilie; & qu'en cas de resus de la part, il fera

can., mathème: la mème chofe effordonnée pour Berte, Le feconé fuípend de la communion Archembaud de Tours, qui leur avoit donné la bénédiction nupriale, & tous les Evêques qui y avoien affifé, i justu à ce qu'ils fe préferient au faint Siese pour

Can. 3, faire fatisfaction de cette faute. Le troisième ordonne le rétablissement de l'Evêché de Wersbourg, érigé par le faint Siege & par l'Empereur Otton I. dans un Concile universel ; & sup-

Cen. 4. primé par Otton II. fans l'avis d'aucun Concile. Le quarténie porte , que lis flishler peur montrer canoniquement qu'il a été transferé de Mettbourg à Magdebourg , non par ambition , mais à l'inviration du Clergé & du Peuple , il demeurera dans ce dernier Siege ; & que s'il ne peut fe justifier d'ambition ou d'avarice dans cette translation , il perdra l'un & l'autre; On

- dépofe dans le cinquième, Ellienne, Evêque du Puy en Vigiai, pour avoir été élù par Gui fou oncle & fon prédéceffeur, fans le confentement du Clergé & du Peuple; & ordonné après la mort de Gui, feulement par deux Evêques, qui n'étoient pas même de la Province. Ces deux Evêques étoient Dagbert de

Can be Bourges, & Rodene de Nevers. Le Concile par fon fixiéme Canon les suspend de la Communion jusqu'à ce qu'ils vienneur pour

## DU DIXIEME SIECLE.

pour faire satisfaction au faint Siege pour avoir ordonné Estienne du vivant de Gui son oncle contre les Loix de l'Eglise. Il faut qu'il y ait erreur dans ce Canon ou dans le précedent, puisque l'un met l'Ordination d'Estienne du vivant de Gui ; l'autre après sa mort. En conséquence le Concile déclara par son septiéme Can. 7. Canon, que le Clergé & le Peuple de Velai auroit le pouvoir de procéder à l'élection d'un autre Evêque qui seroit consacré par le Pape. Il fut dit dans le huitième, que le Roi Robert n'ac- Can. 8. corderoit point sa protection à Estienne, mais qu'il savoriseroit l'élection du Clergé & du Peuple, fauf l'obéiffance qui lui

étoit dûe par ses Sujets. LIX. Le vingtiéme de Septembre de la même année 998, dell'Empereur

l'EmpereurOttonIII. étant à Pavie, publia une constitution adres- Otton 111. fée à tous les Archevêques , Abbés , Marquis , Comtes , & à tous ibid. pag. 774. les Juges, par laquelle voulant obvier aux fréquentes aliénations des biens de l'Eglife, il annulle toutes les emphytéofes, contrats libellatiques & autres qui se faisoient ou par avarice ou en consideration de la parenté ou de l'amitié. Il donne pour motif de cette Loi le refus que faisoient les successeurs d'un Bénéficier, de réparer les Eglises, ou de rendre au Prince le service qu'ils lui devoient à cause de leuts Fiefs, sous prétexte que leuts prédécesseurs avoient aliené ces Fiess & les autres biens dépendans de leurs Eglises; c'est pourquoi il ordonne que les contrats

de cette natute n'obligeront point les fuccesseurs.

LX. Ditmar en parlant du fecond voyage que l'Empereur Romen 599. Otton III. fit à Rome en 999, dit que l'on y assembla un Concile ib.d. pag. 780. dans lequel Gifiler, Archevêque de Magdebourg, fut accufé de posseder en même-tems deux Evêchés, celui de Magdebourg & celui de Mersbourg, que l'on avoit désunis dans le Concile précedent; que n'ayant pû venir répondre à cette accusation à cause d'une paralysie, l'affaire avoit été renvoyée à un Concile Provincial de Germanie. On lit dans Baronius (a), que l'Empereur fit lire dans le Concile de Rome le privilege accordé à

l'Eslise de Vormes.

LXI. On met à la fin du dixième siècle, ou au commencement de l'onziéme, le Concile que Guillaume V. furnommé le 1000, ibid. Grand, Comte de Poitiers & Duc d'Aquitaine, convoqua à Pug. 780. Poitiers. Il s'y trouva cinq Evêques, Seguin de Bourdeaux,

<sup>(</sup>a) Paronius , ad ann. 999 , num. 11. Tome XXII.

Gislebert de Poitiers, Hilduin de Limoges, Grimoard d'Angoulême. Islo de Saintes, & douze Abbés, dont les noms ne sont pas marqués. Le motif de cette assemblée sut de rétablir la paix, la justice & la discipline de l'Eglise. C'est pourquoi on y fit trois Canons. Le premier porte, que les differends touchant les dommages caufés cinq ans avant la tenue de ce Concile, ou dans la fuite, feront terminés par les Juges ou Princes des lieux. devant qui les Parties seront obligées de comparoître ; qu'en cas de refus, le Prince ou le Seigneur du lieu affemblera les Seigneurs & les Evêques qui ont affifté au Concile; qu'ils marcheront contre le rébelle & l'obligeront, même en faisant le dégât chez lui, à se soumettre à la raison. Le Duc Guillaume & les Seigneurs présens au Concile promirent d'observer le Canon . fous peine d'excommunication, & donnerent des ôtages. On renvoya au Concile de Charrou en 989, pour l'impolition des peines qu'encourreroient ceux qui, à l'avenir, romproient les portes des Eglifes, ou en enleveroient quelque chofe. Le fecond Canon défend aux Evêques & aux Prêtres d'exiger des présens pour la Pénitence, ou pour la Confirmation; mais il permet de recevoir ce qu'on offrira volontairement. Le troisième défend. fous peine de dégradation & d'excommunication, aux Prêtres & aux Diacres, d'avoir des femmes chez eux. L X I I. Vers le même tems on affembla divers Conciles en

des Gaules en Italie & dans les Gaules, dont nous ne scavons que ce qui en est ou rapporté par Glaber Rodulfe, Moine de faint Germain d'Auxerre, qui écrivoit dans l'onzième siècle. Il y fut défendu aux

Glaber, lie Evêques d'ordonner des jeunes entre l'Ascension & la Pente-3, cap. 3, pag. côte, excepté la veille de cette derniere Fête; mais on permit

Can, 1. les jeunes de dévotion. On y fit quelques plaintes contre les Can. 1. Moines, de ce qu'ils chantoient le Te Deum les Dimanches d'Avent & de Carême, contre l'usage de l'Eglise Romaine: Et fur ce qu'ils répondirent qu'ils suivoient en cela la Regle de saint Benoît approuvée par faint Gregoire, on les laissa dans leur Can. 1. usage. On proposa, touchant la Fête de l'Annonciation, qui se faifoit alors le 25 de Mars, de la célebrer hors du Carême, & de

circulaire de l'Evêque de Schepton en Angleterre, dans le Comté

qu'elle fut écrite sur la fin du dixième siècle. Elle est adressée

la fixer, à l'imitation des Espagnols, au huitiéme de Décembre; mais l'ancienne coutume prévalut.

LXIII. Nous finirons ce Chapitre par l'analyse d'une Lettre

hire de l'Eveque de Schep ton, tom. 1, de Somerset, Dom Martenne qui l'a donnée le premier, croit empliff.co left. Marten, pay.

## DU DIXIEME SIECLE

à tous les Evêques, les Abbés & Fideles. Il y est question d'un homme qui avoit tué le fils de son oncle. L'horreur qu'il eut de son crime le porta à le déclarer à son Evêque, en se soumettant à la pénitence. C'étoit l'usage dans les commencemens du neuvième siècle, & peut-être encore auparavant , d'imposer aux homicides pour pénitence, de voyager pendant toute leur vie le corps ferré de cercles de fer. Le Concile de Mayence de l'an 847 avoit défendu ces fortes de mortifications par fon vingtième Canon. Soit que l'Evêque de Schepton ignorât cette défense. soit qu'il eût retranché les cercles de fer dans la pénitence imposée à cet homme qui avoit tué son cousin germain, il lui ordonna d'expier son péché par les incommodités inséparables des voyages, & par la mendicité. Mais en même-tems il lui donna cette Lettre circulaire, afin que ceux à qui il la présenteroit sournissent à ses besoins corporels, & qu'ils priassent Dieu de lui accorder le pardon.

Fin du vingt-deuxième Volume.

[ Nota, Les Conciles du onzième sécle se trouvent à la suite du Tome XXIII.]



# TABLE MATIER

Contenuës dans ce vingt-deuxième Volume.

education, fon amour pour les Lettres, ibid. Il enseigne à Melun , ouvre une Ecole a Paris ; il épouse Helousse, 1952. Il se suit Moine à Saint Denys, enseigne dans un Prieure dépendant de cette Abbave , 154. Il est condamné au Concile de Soiflons , & obligé de jetter luimême fon Livre au feu , 157. Conduite d'Abaillard cans le Concile, ibid. & pag. 158. On lui donne pour prison l'Abbave de Saint Médard, puis on le renvoye à Saint Denys, 158. Il fonde le Paracler, 159 ; est fait Abbé de Saint Gildas de Ruis, 159; est condemné au Concile de Sens , 160 & 326. Se retire à Cluni, Sa mort, 160 & 161, Son corps est transporté secretement au Paraclet . 161. Ecrits d'Abaillard, Ses Lettres, 363 & fuir. Premiere & seconde apologie d'Abaillard, 173 & July. Ses Commentaires sur l'Oraison Dominicale, les Symboles des Apôtres & de Saint Athanase, 176, Problèmes d'Helousse à Abaillard , avec les folutions , 177. Livre d'Abaillard contre les Hérefies , \$77. Son Commentaire fur l'Epitre aux Romains , 179, Ses Sermons , 180. Son introduction à la Théologie , 189 & fuir. Ses Profes. Sa Théologie , 184 & fuir. Son Commentaire fur l'ouvrage des fix jours , \$87. Sa Morale , \$88. Autres Ecrits d'Abaillard , 189. Jugement des Ecrits d'Abaillard & d'Heloifle, 191. Editions qu'on en a faites, ags. Erreure d'Abaillard condamnées par le Pape Innocent,

Abber, Saint Bernard blame les Abbes de

fon tems oui tâchoient d'obtenir du S. Siege le privilege de porter les Ornemens Pontificaux, 408. On a quelquefois permis à quelques Abbés de donner les quatre moindres , & même le Sous-Diaconat , & la bénédiction au peuple , 408. Les Abbes doivent etre Pretres,

Abandus, Abbé. Son Traité de l'Eucha-Abderam , Roi des Sarrafins , Achard, Moine de Clairvaux, Ses écrits .

Adalbert , Archevêque de Brême, Sa mort, 1. Son éloge,

Adalbers , Moine Benedictin Anglois , fart des Extraits du Commentaire de S. Gregoire fur Job, Adalande , Archeveque de Tours ,

Adalberon , Archeveque de Reims Sa mort, 779 Adaiberon , Evêque de Metz , 752 Adalbert (Saint ) Evêque de Prague, quitte

fon peuple indocile, 778. Se retire à Rome dans un Monastere, 779. Fast un second voyage à Rome, est rappellé à Prague , y retourne , 779 Adam, Chanoine de Breme. Lieu de la naissance, s. Il est chargé du soin des Ecoles de Breme, ibid. Travaille à 1 Histoire des Eglites du Nord , 2. Analyse de cette Histoire , ibid. & pag.

Adele, femme d'Eftienne, Comte de Blois. Fait vœu de la vie monastique après la mort de son mari , 16. Pierre le Vénérable lui écrit, Adeleide , semme de Louis le Begue ,

Adelme (Saint) Evêque de Schirburn, Sa vie écrite par Guillaume de Malmesbury, Anges Gardiens ,

148. Actions remarquables de ce faint Evêque, t49 Adrien II. Pape. Ses Lettres pour la réunion, 672 G 673

Multere. Les Suedois punissent de mort l'adultere & la violence faite à une vierge

Agnés, veuve d'Helie, Comte du Mans, se confacre à Dieu dans un Monastere, 26. Alberic, Légat du Pape à Tou-

loufe, 171
Alberon, Archevêque de Treves, 267.
Hugues Metellus lui écrit touchant les défordres qui regnoient dans le Diocèfe

de Toul, ibid.

Alcoran, Pierre de Cluni fait faire une traduction de l'Alcoran, 488 & 439

Aleth, mere de faint Bernard,
Alexis. (Saint) Sa vie écrite par Marbode,

Alfonse, Comte de Saint Gilles, Saint Bernard lui écrit contre l'Hérétique

Alzer , Diacre & Scholastique de Liege , 314. Ses commencemens, Il enfeigne, ibid. Se fait Moine à Cluni. Sa mort, 255. Ses Ecrits. Son Traité fur l'Euchariftie, 255. Pierre le Vénérable le préfere à ceux que Lanfranc & Guitmond ont écrit sur le même sujet. Analyse de ce Traité, ibid. & pag. suiv. Jugement de l'Ecrit d'Alger sur l'Euchariftie. Editions qu'on en a faites, a63 & 264. Autres Ecrits d'Alger. Un Traité de la misericorde & de la justice . 364 & fuir. Une Histoire de l'Eglise de Liege. Un Traité de la Grace & du libre arbitre , 366 Alulfe , Moine , fait des Extraits de Saint

Alulfe, Moine, fait des Extraits de Saint Gregoire sur le Nouveau Testament, Alulfe, Moine. Fait des Extraits de Saint

Gregoire fur le Nouveau Testament,

199

Amalaire. Erreur qui lui est attribuée de 
1º Eucharistie,

641

Ame. Sentiment de Saint Bernard sur l'état

des ames après la féparation de leurs corps, 416 Amour de Dieu, Traité de Saint Bernard fur ce fujer, 424 & fuiv.

Anaclet, Anti-Pape, 81. ER excommunié au Concile de Reims, 87. Et dans celui de Pife, 88. Sa mort, Anaflafe, Prètre & Cardinal dépofé, 611 Anges. Sentiment d'Hildebert du Mans

Anaftafe, Preue & Cardinal déposé, 642 Anges. Semiment d'Hildebert du Mans fur les Anges & les Démons, 35. De Robert Pullus, 278, 279, 284, Angilbert. Charlemagne lui donne en marage fa fille Berte, 19. Se retire du confentement de fa femme à Saint Riquier, dont il est fait Abbé, ibid. Sa vie écrite par Ariulfe & Anscher, Moines de Saint Riquier,

Mounes de Saint Riquier,
Angleterre, Concile général d'Angleterre
fous faint Dunflan, 723, Déréglement
du Clergé,
Anguel donné aux filles qui le conference

du Clerge, 101d. Anneau donné aux filles qui se confacrent à Dieu, 116. Les Abbés dans le douzième fiécle ne portoient l'anneau quo

par privilege du faint Siege , 136
Annoniation célébrée en Care , 286
Anfichaire (Saint) convertit les Danois;
eft facré le premier Archeveque de
Hambourg , 2 Eft obligé den torte &
devient Eveque de Freme , ibs.,

Anscher, Abbé de Saint Riquier. See Ecrits, 6t Ansceise, Archeveque de Sens, est érabli

Primat des Guulcis & de Germanie, 200 Anfelme, Eveque de Havellume, edit envoyé en qualité d'Ambatisdeur à Confitantinople par l'Empreur L'Chaire, 310, sel rusti par faint Bernard, ibid. Ser Ecris, Sec Confitences avec les de l'Eglife, ibid. G. juin. Répontie sur de l'Eglife, ibid. G. juin. Répontie sur chipétions des Grecs, 31, 35 fuiv. Apologie de l'Orire des Chanomes Régultiers attribuée à Anfelme, 316 G

Anspert, Archevique de Milan, excommunié par le Pape Jean VIII. 702 Antoine Studite, Patriarche de Constantinople. 776.

Apolinariftes. Leur erreur rouchant l'humanité de Jefus Chrift, renouvellée par un Moine de l'Ordre de Cluni, 43 Apologies d'Abaillard, 173 & fuiv. Apologie de faint Bernard adreffée à Guil-

laume, Abbé de faint Thierry, 346, 415 & fuiv. Apologie de Pierre le Vênérable, Appellarions à Rome. Plaintet d'Hildebert, Eveque du Mans, contre l'abus qu'on

en faifoit, 11 & 12. Saint Bernard en blime l'abus, 257, 622 Archan baud, Archeveque de Tours, fuspendu de la Communion, 784, Argrim, Eveque de Langres, challe de

fon Siège, est rétabli,

Arnoul, Roi de Germanie, assemble un

Concile dans son Palais de Tribur,

Arneal, fils naturel du Roi Lothaire,

Archevêque de Reims, excommunie ceux qui avoient pillé l'Eglife & la Ville de Reims , 779. Le Roi Hugues e fait juger canoniquement par les Eveques de la Province, 780. Arnoul est déposé. Sa déposition annulée à Rome, 780, Arnoul est détenu dans la Prison d'Orléans par le Roi Hugues, 781, Est rétabli sur le Siège de Reims

par ordre du Pape Gregoire V. Archambaud, Sous-Doyen d'Orleans, tué. Son meurrrier excommunic au Concile

de Jouarre

Archidiacres des Eveques. Il leur est defendu de faire fur les peuples des exac-600 G 601 Armeniens, Députation des Eveques d'Armenie & de leur Patriarche au Pape

Eugene III. Arnaud de Breffe. Ses erreurs condamnées par le Concile de Latran , 363. Arnaud fe retire à Zuric en Suille , ibid. Portrait

qu'en fait faint Bernard, ibid. 6-364. Vient à Rome, y excite le peuple Romain à la révolte . 371 & 374 Arnold , Abbé de Bonneval, Saint Bernard

lui écrit, Arnulphe , Evêque de Rochester , 61. Sa 61 & Juiv. mort, 61. Ses Ecrits,

Arraud, Archeveque de Reims, est oblizé de renoncer à l'administration de l'Archeveché, 755. Eft rétabli, 757 6

Arthmail , Roi de Galles , tue son frere. Est excommunié par l'Eveque de Landaff, 778. Le Roi se soumet à la pénitence,

Athanase, Evêque de Naples, fait un traite avec les Sarrafins, 731, Eft excommunié ; puis relevé en livrant des Assemption. Sentiment d'Hildebert du

Mans fur l'Aflomption de la fainre Vierge dans le Ciel,

Aftrolabe , fils d'Abaillard & d'Heloifle , Audiences. Désenses de les tenir les Di-

manches, les Feres & les jours de jeune, Aurelien, Archeveque de Lyon, Avent. Hildebert du Mans exhorte les Séculiers à s'abstenir des viandes dans le

tems de l'Avent,

Augustin. (Sains) Commentaire de Hugues de faint Victor fur la Regle de ce Pere 204

AHANES, Patrice, affifte su hui-Brieme Concile général, 673 & 674 Bapteme, Doctrine de Robert Pullus fur ce Sacrement , 161 & 183. Traité du Bapteme contre un anonyme, attribué à faint Bernard , 475 & fur. Regiemens du Concile de Mayence, 566. De celui de Paris fur ce Sacrement , 199 & 600 Du tems de faint Bernard on conferoit encore le Baptéme par la triple immerfion , 447. Bapteme p rinfusion. Quand introduit en Angleterre,

Baptème administre par un Laic sous ceue forme : je te bartife au nom de Dieu & de la vraie & fainte Croix, est bon felon faint Bernard , 391. Defense aux Pretres de bapuser, finon dans les Eglises baptifmales , excepté le cas de nécessité , 611, De rebaptifer ceux qui ont été baptifes au nom de la Trinité chez les Hé-

rétiques , Bardas excommunié par le Patriarche Ignace , le fait chaffer lui-meme du

Palais Patriarchal, Basile (l'Empereur) envoye des Députés au Pape Adrien II. 67 s. Affifte à la feptiéme Session du huitiems Concile général .

Befile Scamandrin , Patriarche de Conftantinople , déposé , 276
Baudouin , Comte de Flandres , enleve Judith filie dn Roi Charles , & l'épouse , 660, Les Evéques du Concile de Soiffons excommunient Baudouin de meme que Judith . ibid. Le Roi Charles recoit en ses bonnes graces sa fille Judith & le

Comie Baudouin , 665 Baudouin , Comte de Flandres , menacè d'excommunication, Bede ( le Vénérable ) appellé le Prince de

la littérature chez les Anglois. Eglise dédiée fous fon nom , Benevent érigé en Archevêché, Benott. (Saint) Pierre de Clusi donne l'Histoire de la translation des reliques de ce Saint en France , & de son illa-

Benoft V. Pape , 768. Est déposé , ibid. &

Berengose ou Berengaude, Abbé de saint Maximin de Treves , 66, Sess Ecrits , 67, Eft-il Anteur d'un Commentaire fur l'Apocalypse attribué à faint Ambroise,

Berenger, Disciple d'Abaillard, tache de

justifier son maître des reproches qu'on lui faisoit sur la foi, 174 Berenger, Duc de Frioul, se fait couronner Empereur par le Pape Etienne

Bernard (Saint) premier Abbé de Clairvaux , Docteur de l'Eglise. Histoire de fa vie. Sa naiffance ; fes Etudes , 317. Sa convertion; il se fait Moine à Citeaux. Sa conduite dans fon Noviciat. 1 18, Bernard eft fait Abbé de Clairvaux, 219. Sa maniere de gouverner , 310. Conversion de la sœur de saint Bernard , 330. Il fait un voyage à Paris ; affiste à divers Conciles , ibid. & 321. Reçoit le Pape à Clairvaux ; refuse divers Evéchés, Fait la paix entre les Genois & les Pi-· fans, ibid. Fait de nouveaux bâtimens à Clairvaux ; va en Aquitaine , 111. Convertit Guillaume IX. Duc d'Aquitsine, 314. Fait un troifiéme voyage en Italie, 314. Il fait ceffer le fchifme, 315. Fonde divers Monasteres, 316. Est chargé de precher la Croisade, 181d. Refuse d'en être le Chef, 317. Combat les Henriciens ; fuit un miraele à Sarlat en Perigord, 327. Réfute les erreurs de Gilbert de la Poirée, 218. Ecrit les Livres de la consideration. Sa morr, ib. Son éloge, ibid. & 319 & 310. Ecrits de faint Bernard, Ses Lettres , 330 & fuir. Ses Livres de la confideration ; leur Analyse, 195 & suiv. Son Traite des mœurs & des devoirs des Evêques , 406 & fuiv. Sa Lettre de la réforme des Clercs, 409. Son Livre du précepte & de la dispense, 412 & suiv. Apologie de S. Bernard , 415 & fuir. Son Livre à la louange des Chevaliers du Temple, 419. Son Traité de l'humilité & de l'orqueil . 411 & 414. Son Truité de l'amour de Dieu, 414 & fuiv. Son Traité de la Grace & du libre arbitre , 416 & fuiv. Jugement de ee Traité, 431. Traité de faint Bernard du Eaptême, & contre les erreurs d'Abaillard , 432 & fuiv. Vie de faint Malachie , Archeveque d'Irlande par faint Bernard. Ce qu'elle contient de remarquable , 435 & fuir. Son Traité du chant, ou de la correction de l'Antiphonier , 438. Saint Bernard eorrige l'Antiphonier de Citeaux ; autres corrections qui lus font attribuées , 439. Sermons de faint Bernard ; leur merite; leur enractere, 440. En quels jours faint Brenard prechoit, ibid. A quelles heures & dans quelle langue , 441, Ses Sermons de temps ; ses Sermons des Saints ; fes Sermons für divers fujets , 442, Ses Sermons fur le Cantique des Cantiques ; en quel temps ils ont été composés. Ils tont au nombre de 86, 443. Recueil des Sentences de faint Bernard; Chronologie de sa vie ; ce qu'il y a de remarquable dans les discours de S. Bernard , 444 & fuir. Ouvrages attribués à S.Bernard, mais dont on a depuis découvert les vrais Auteurs, 452 & Juiv. Vies de S. Bernard par Guillaume , Abbé de saint Thierry , 419. Par Bernard , Abbé de Bonneval; par Geoffroi, Moine de Clairvaux. Recueil des miracles de S. Bernard, 460, Autres vies du meme Saint, 461, Doctrine de faint Bernard fur l'Eucharistie , 461. Ecrits de faint Bernard publics depuis la derniere édition de fes Oeuvres , 463 & Juiv. Jugoment des Ecris de ce Saint, & Catalogue des Editions qu'on en a faites, 466 & Juiv.

Bernard des Portes, Fondateur de la Chartreule de ce nom, 200 & 201, Sa mort. Ses Ecrits; les Lettres, 291 & Juiv. Bernard, Abbé de faint Anastale, élh

Pape. Voyer Eugene III.
Bernard, Abbé de faint Cyprien à Pointets.
Fonde le Monastere de Tiron, 198
Bernon, Evéque de Mct., 712. Renonce

l'Eglise, 785 Biblioteque. Elle est aussi nécessaire à un Monastere qu'un Arsenal à une Forte-

Bient de l'Eglife. Le Evêques doivent us ufer nos comme d'un bien propre, mais comme d'un bien qui leur eft confié pour en sident les pauves, 271. Seniment de faint Bernard fur l'ulage des lients de l'Eglife, & fur l'abus qu'on en fait, 42 G 452. Ceux qui s'en emparent four ternachés de la Communion même à la mort sun de Jefor-Chéfo de l'apprendant de l'entre de partier de la Bafafhinateur, uns en primence pa-

blique , 194. Loi de Keneih , Roi d'Ecoffe, contre les Blaiphémateurs, 613 Boson, Duc de Lombardie, se fait élire

Roi de Provence,

Bretons. Quatre Eveques Bretons fimoniaques font obligés de renoncer à leurs

Brunon , fils d'Engelbert , élû Archevéque de Cologne, consulte S. Bernard, 333 Bulgares. Conférence à Constantinop pour sçavoir à quelle Eglise cette Nation feroit foumile, 689 G 680

Burckard, premier Abbé de Balerne dans le Diocète de Befançon, Burgondion , Jurisconsulte & Citoven de Pife, rraduit plusieurs Ecrits des Peres

Grees,

ALICE. Défense de célebrer les faints Mysteres dans des calices ou patenes de bois; de confacrer le vin fans eau. 734. Il est ordonné de mettre dans le calice deux tiers de vin & un tiers d'eau,

Canonifation des Saints. Elle ne se devoit faire régulierement que dans les Conciles généraux,

Canonifation. Premier acte autentique de la canonifation des Saints, 781. Carloman, fils du Roi Charles, Son pere lui fait donner la tonfure Clericale, 691. Carloman conjure contre fon pere; eft mis en prison à Senlis, ibid. eft déposé du Diaconat, & réduit à la Communion laigue, 697

Carte ou charte de charité, Constitution de l'Ordre de Citeaux ; ce qu'elle consient , 54 , 55 , Editions qu'on en a faites,

Célibat & continence des Clercs . 2 t. 287. 67 I Champeaux (Guillaume de ) abandonne

sa chaire de philosophie, se retire dans la Chapelle de faint Victor, hors des murs de Paris.

Chanoines, Regle d'Aix-la-Chapelle pour les Charoines, 578 & Juiv. Réglement du Concile de Mayence, 566. Décret du Concile de Reims pour les Chanoihes ,

Chanoinesses. Regle d'Aix-la-Chapelle pour les Chanoinesses, 581 & fuiv. Charles, ou Charlemagne, Son troisième voyage à Rome, 147. Son différend avec Taffillon , Duc de Baviere , ibid. Charles é, rit aux Evêques d'Espagne contre

l'erreur d'Elipand,

Charles le Chauve se fait couronner Roi de Lorraine à Metz ; ta mort ,

Charles, fils de Louis le Bégue, proclamé & facré Roi,

Chartreux. Leurs anciens usages écrits par le Bienheureux Guiges , 135 & Juiv. Austerité des Chartreux, Cheveux. Il étoit d'usage chez les anciens de se couper volontairement quelques

cheveux pour atteffer la vérité de leur parole. Chrime (le faint) gardé fous la clef, 165 Chréme. (le faint) Défense aux Archi-

prétres de le vendre, 783. Il est ordonné aux Prêtres de le conferver sous la clef, Cimetiere, L'on n'inhumoir pas dans le Cimetiere commun des Fideles les en-

fans morts fans Baptême, Circoncision. Elle ne rementoit que le péché

originel, Clairvaux. Abbaye ; fa fondation , 319. Privilege accordé à ce Monastere par le Pape Innocent II. Clarius, Moine de faint Pierre-le-Vif. Sa

chronique, Clercs ou Chanoines Réguliers, Les Moines ne leur sont point inférieurs. Preuves de ce sentiment, 171, Réglemens pour les Clercs , 549 , 191 & 191. Clercs vagabonds ; leur licence réprimée , 603, Peines imposees à ceux qui maltraitent d'effets ou de paroles les Clercs ou les Moines , 194. Livre de faint Bernard

de la réforme des Clercs, Clercs, Reglemens du Concile d'Ausbourg touchant la conduite des Clercs , 761 6

Cluni, Le Pape Innocent II, dédic la nouvelle Eglife, gr. Confirme tous les privileges accordés à Cluni par ses prédécesseurs, ibid. Le Pape Lucius II. con-firme tous les biens donnés à cette Abbave . &c. 94. Saint Bernard fait l'éloge de Cluni , 416, Pratiques de cet Ordre repréhensibles selon le même Saint , 418

Cluni. Fondation de ce Monastere, 748 6 742

Collation. Son origine, 187 G 188 Communion. Il est ordonné aux Prétres de communier de leurs propres mains les Laics des deux fexes, &c. 718

Communion ou affociations de prieres établies dans les Monafteres , 457 & Conception immaculée de la fainte Vierre.

Sentiment d'Hildebert , Eveque du Mans .

Mans , 19. Lettre de faint Bernard fur la Fere de la Conception , 356 & 357 Conciles de Vormes ; d'Ingelheim , 547. De Narbonne ; d'Acelech ; de Fincenhalle; de Frioul , 148, Canons du Concile de Frioul, 142 & fuiv. Conciles de Ratifbonne; de Francfort, set & fuiv. D'Angleterre, 555. De Rome, 556. D'Urgel; d'Aix-le-Chapelle, 557. De Rome, 558. De Closvehou, 559; d'Altino; d'Aix la-Chapel e, 560; de Conftantinople ; de Salzbourg , 161 ; d'Aix-la Chapelle ; d'Arles , 161 & fuiv. de Mayence, 566; de Reims, 568; de Tours, 569; de Châlons-(ur-Saône, 57 · Capitulaire de Charlemagne , 574. Conciles de Confirminople , 574 & fuiv Concile des Iconociafies ; de Constantinople , 576 ; d'Aix-la-Chapelle, 577; d'Aix-la-Chap-lle, 277 & fuiv. I ettre de Louis le Débonnaire souchant les regles établies à Aix-la-Chapelle, 583. Concile de Celchyte, 184. Affemblée d'Aix la Chapelle . ; de Tribur; de Cloveshou, (83; d'Attigny , 189. Conciles de Paris au fujet des Images , 191 & Juiv. d'Ingelheim, 194 ; de Rome, 195; de Paris, 507 & fuir, Conciles de Vormes, 606. De Langres ; de Nimegue ; de Vormes, c7. De Londres ; de Compiegne : d'Aix-la-Chapelle, 608. De Mantoue; de Stramine; de Kinston; de Châlonsfur-Saone, 612 & 611. d'Ingelheim , 612. Assemblée de Fontenai , 612. Conciles d'Aix-la-Chapelle, 613. de Bourges; de Constantinople; de Villa-Colonia, 614. De Lauriac. Capitulaire de Toulouse, 615. Concile de Thionville, 616, De Verneuil, 617, De Beauvais, 618. De Meaux, 619 & fuir. De Paris, 614. Parlement d'Epernai, 615. Conciles de Mayence, 616 & Suiv. De Bretagne , 619. De Quiercy , 630. De Paris , 631. De Pavie , 632 & July. Capitulaire de l'Empereur Louis , 635. Conciles de Sens ; de Benningdon ; de Kingesburic; de Soissons, 636. De Cordoue, 637. De Mayence; de Soif-fons, 638 G fuiv. De Quiercy, 640 & 641. De Verberie, 641, De Rome, 641. De Constantinople ; de Valence, 643. De Pavie, 646. De Vincheftre, 647. De Benort, 648. De Quiercy; de Mayence. Conciliabule de Constantinople ; Concile de Quiercy , 649, De Metz; de Langres : de Savonieres , 650. Requete de Roi Charles, 651. Lettres

Tome XXII.

du Concile de Savonieres aux Eveques de Breragne, Canons du Concile de Langres, 652, Suite du Concile de Savonieres, 653. Conciles de Constantinople, 653. De Sifteron ; d'Aix-'a-Chapelle, 654. De Coblents, 655. De Toufy, 656. De Constantinople, 657 & 6.8. De Rome ; de Sens , 659. Conciles de Piftes ; de Soiffons ; de Rome , 660. D'Aix-la-Chapelle, 661. De Sabionieres ; de Rome , 662 De Meiz , 663. De Sculis ; d'Armenie ; d'Aquia taine ; de Verberie , 664. Conciles de Rome, 665 (+666, De Soiffons, ibid. Concile de Constantinople, 667, De Troves, 663, Conciles do Rome ; de Quiercy, 669. Concile des Evéques de Gaule & de Bourgogne. Concile de Vormes, Ses Canons , 670 & fuh. Quatrième Concile de Contentinople, que l'on compte pour le huitième genéral , 672. Premiere Seflion , 673. Seconde Sellion , 674. Troifieme , 675. Quatrieme , 676, Cinquiéme , 677. Sixième, 678. Obiections des Eveques ordonnés par Photius, 678. Réponse aux objections, 679. Seprieme & huitieme Seffions, 68a & 681, Decret fur les Images , 681, Neuvième Seffion , 631 & Juiv. Canons du Concile de Conftantinople, 684 & furr. Profession de foi du Concile, 687, Souferi stion du Concile, 688, Lettres synodiques. Confésence touchant les Bulgares, 689 & 690. Les Légnis du Pape resournent à Rome. Traductions des actes du Con- 4 cile, 690 & 691. Conciles de Verberie. 691. De Metz; de Piftes; d'Attigny, 691. De Viennes de Cologne , 693. De Douzy, 604. Lettre fynodale & les actes de ce Concile , 695. Conciles d'Oviedo , 696. De Chalons-fur-Saone; de Cologne; de Senlis; de Douzi, 667. De Reims, 628. De Ravenne, 629. De Toulouse; de Châlons-sur-Saone; de Pavie , 700. De Pontion. Premiere Seffion ; feconde , 701. Troifiéme , ibid. Quatriéme, cinquième, fixiéme, 200, Huitieme Sellion , 703. Articles rejettés par le Concile de Pontion, 703. Autres actes de ce Concile , 704 . Con-ciles de Rome ; de Ravenne , ilid. Conciles de Neuftrie, 705. De Troyes. Premiere Selfion ; scconde , 706, Troifiéme ; quatrième , 701. Cinquième Session. Autres actes du Concile de Troyes, 708, Conciles de Rome, 709. Concile de Confentinonle pour le rém-

HHhhh

794

blusement de Photius , 710. Premiere Session , seconde , 711. Trotsième , 711. Quatrième Session Articles de réunion , 713. Cinquiéme Seffion : Souscriptions des Décrets du Concile, 714. Sixiéme & feptième Seffions, 715. Leure du Pape Jean VIII. à Phorius supposée, 716, Suite du Concile de Constantinople, 717. Actes de ce Concile , 718. Concile de Rouen , 718. Ses Canons , 719 & 720 Conciles. De Reims ; de Rome ; de Fifmes , 721 & fuir. De Landatf : de Châlons-fur-Saone, 724, De Nifmes; de Cologne ; d'Agaune , 7252 De Mayence , 716. De Metz , 717. De Varennes , 718. De Valence ; de Vormes , 719. D'Angleterre ; de Meun fur Loiro, 730. De Vienne; de Reims; de Rome, 711. De Chilons-fur-Saone, de Tribur, 733 & Juiv. De Nantes; 736 & Juiv. De Rome; de Port; de Reinis & de Compostelle; de Rome, 738 & fuir. De Ravenne, 241 & fuir. De Latran, 743. Conciles de Saint Oyan, de Narbonne, de Vienne, 744. De Maguelone ; de Troffé, 745 & fuir. Fondation de Clunt par Guillaume, Duc d'Aquitaine , 748. Conciles de Narbonne ; de Tours ; de Châlons-fur-Saone, 749, De Troflé; de Coblents; de Reims , 750. De Trollé ; de Tours ; de Charlieu , 751. De Troflé, 751. De Virlbourg; de Gratelan, 752. D'Er-ford, 753. De Château-Thierri; de Filmes; Stotuts du Roi de Walles, 754. Concile de Soiffons . ibid. Statuts d'Odon, Archeveque de Cantorberi. Loix du Roi Edmond', 755. Con-cile de Tournus; Conciliabule de Conftentinople, 756. Conciles d'Elne; de Verdun, 757. De Mouzon; d'Ingel-heim, 758 & 759. De Laon; de Treves, 760, De Londres; de Rome; de Landaff, 761, D'Aufbourg Saint-Thierri; de Ravenne; de Landaff , 761. De Bourgogne ; Diplome d'Otton en faveur de l'Eglise Romaine, 764. Concile de Meaux. Conciliabule de Rome, 765. Concile de Conflanti-nople, 766. De Rome, 767. De Brandefort en Angleterre; de Rome, 768. Diplome du Roi Edgard; Concile de Ravenne, 769, Loix du Roi Edgar, 770 & fuir. Conciles d'Angleterre 775. De Rome; de Londres ; de Rome, 274. Concile en Tardenois ; Conciles d'Ingelheim ; de Marfalia ; de Modene ; ad Angleserre, 275, De Conflaminople, de Reim is de Vincheftre, 276, De Keting; de Kent is d'Ambrebur; de Sent is d'Ambrebur; de Sent is d'Ambrebur; de Landirf, de Rome, 278. De Charroux; de Reims is de Sentin; de Sonti, 2775. De Reims, de Pavie de Saint Denis en France, 785, De Rome, 28. De Ravenne de Pavie de Saint Denis en France, 785, De Rome, 28. Conflicted on Charles, 285, Lettre circulaire del Edende, 285, Lettre circulaire d

de la confèrer, 1172. On doit l'adminifter meme aux enfants, agi-Conrad, Roi des Romains, fe croite. Une partie de fes Troupes pétit, 102. Sa mort, Conrad, Abbé de Moury en Suife. Ses écrits, 1287 fuiv.

écrits ,

Confliènce. Les remords de la confliènce
font avantageux au pécheur ,

409

Conflantin. ( le Grand ) Sa donation rejettée comme une pièce suppoite & hérécique ,

524

Conflantis , Empereur de Conflantinople.
Son mariage avec Théodore est déclaré légitime , 162, Saint Théodore , Suidie, & faint Platon s'y opposent, Ils font persécutés , ibid.

Cordous, Concile en cette Ville au tujet des Martyes, 637 Cor-Evéques, Plaintes contr'eux. Le Pape ordonne de les condaimner & de les envoyer en exil, 560 & 561. Il leur eft

défendn de donner le confirmation, d'ondonner des Pretres des Diacres, bie. Corneille (Saint) de Compiegne. Suger , Abbé de faint Denys, est choif pour mettre la réforme dans cette Eglis,

Continence ordonnée aux Clercs, 756 6-

Crainte des peines de l'Enfer. Son uti-

lite, Crescence (le Sénateur) chasse de Rome le Pape Gregoire V, Il est excommunié dans le Concile de Pavie,

Croix, Guillaume, Patriarche de Jérufa-Iem , fais présent à faint Bernard d'un morceau de la vraie Croix, 357. On dit qu'on le montre encore à Clairvaux. ibid. Dans l'Ordre de Cluni on prétengoit aux malades la Croix pour l'adorer, \$14. Les Petrobusiens brulent les Croix. 506, Culte de la Croix ; ce n'est pas la Croix ; mais Dieu qu'on adore en elle , on y adore Jesus-Christ comme y étant attaché. 507. Croifade des Saxons con-

tre les Sclaves, 510 G 511 Crosse ou baton pastoral. Le droit de porter la crosse n'appartient qu'aux Eveques & aux Superieurs des Moines,

Sentiment de l'Abbé Rupert, Cunon, Abbé de Sibourg, puis Evêque de Ratifbonne. L'Abbé Rupert lui délie plusieurs de ses Ouvrages, 114 & 115

D'AMASCENE. (faint Jean) Traduction latine de ses Livres, intitulés de la Foi orthodoxe,

Dédicaces des Leisses. Indulgences accordées en ces folemnités.

Denis (faint) l'Aréopague a été Evêque de Corinthe felon le vénérable Bede . 170, 171. Histoire de la Dédicace de faint Denis, & de la Translation des Reliques de ce faint Martyr & de faint Ruftique & faint Eleuthere fes Compagnons .

Dimanche. Comment observé en Italie. Reglement du Concile de Frioul. 551. Défense d'exposer publiquement des marchandifes & de tenir des Plaids les jours de Dimanches, 165 , 601

Diptyques. On y nommoit les vivans & les morts pendant la célébration des faints Myfteres ,

Dispense. Il faut quelquesois dispenser des préceptes divins & eccléfiastiques, 267. Traite de saint Bernard du Précepte & de la Dispense, 410 & Suiv. Sentiment de Pierre le Vénérable sur le droit de dispense,

Dixme. Sentiment de Robert Pullus fur la dixme, 186. Le payement des dixmes & des premices recommandé par le Concile de Frioul , 551. Le Concile de Rouen ordonne de payer exactement la dixme , rant des fruits que des

animaux , 218. L'exemption des danns s accordée à l'Ordre de Citeaux cause de grands différends entre cet Ordre & celui de Cluni, 482 6 483 Dixmes. Défense au Seigneur Laic de prendre aucune portion des dixmes de fon Eglise, c'est-à-dire de celle dont il est Patron , 717. Reglement du Concile de Tribur touchant les dixmes & les oblations, 234. Des Conciles de Nantes, 717 & de Coblents, 710. En quel tems on doit payer la dixme . Donat , Eveque d'Ortie , Légat du Pape au huiticme Concile général, 672 Donations faites à l'Eglife des biens acquis injustement, font nulles, Dor. La dot des Eglifes ne doit point de-

meurer au pouvoir des Fondateurs, mais des Eveques , 716
Drogon , Eve ande Metz , Archichappellain de l'Émpereur Lothaire , veut fe faire reconnoure Vicaire Apostolique dans le Royaume de Charles, Dude, Religiouse, s'abandonne à un Pretre ; elle est condamnée au Concile

de Douzi Dunflan (faint) Archevéque de Cantorberi, met le Roi Edgar en pénisence, gleterre , 723. Fermeré de faint Dunftan, 774. Il préside au Concile de Vincheftre,

### E.

B B O N . Archevêque de Reims , dé-E pose & retabli, 612. Les Ordinations faites par Ebbon depuis sa déposition font declarées nulles, 6;8 Ebroin , Eveque de Poiners , & Archi-

chapelain du Palais, préfide au Concile de Verneuil, Eccard, premier Abbé de Saint Laurent d'Uragen, dans le Diocèse de Virzbourg, 198, Ses écrits, ibid. & 199 Eccard, Chanoine Régulier de S. Victor.

Ses écrits, Ecoles dans les Monasteres, 587. Dans les Evechés : dans les Paroiffes & autres lieux, Ecriture fainte. Sa lecture recommandée

aux Religieuses du Paraclet , 170. Abaillard les exhorte de s'appliquer à l'étude de l'Ecriture sainte, Edgar, Roi d'Angleterre. Son Diplome en faveut des Moines , 769. Son péché; fa pénitence ; ses Loix , Edger fait confirmer dans un Concile de

HHhhhii

Londres ses domations au Monastere de Glassemburi, 774. Sa mort, 776 Ecmond, Roi d'Angleterre, 755. Ses

Loix, 756. Sa mort, 76t Edouard le Vieux, Roi d'Angleterre, y fait ériger sept Evechés, 730

Egiff Romainee Sa Fot n'a jamais écé fouille d'aucune erreut, a 3r. Elle a la prééminence fut toutes les auces l'éplies, même fur celle de Jeruslâtem, seo. La primaux de l'Égiffe Romaine eft de droit divin, & non par la concefion de que/quer Concile, 314. L'Egifé Romaine eft la mero & non la mairetté des Eglifes.

Eglifes materielles, Confacrées par l'Eveque Diocétain avec l'aspersion de l'Esu-benire, 584

Elipand, Archeveque de Tolede, enfei-

gne que Jesus-Christant fils adoptis, «Le Concide de Francois condamne octre erreur, 5516-553. Eglise. Trisle état de l'Eglise dans le neuvième & au commencement du dixième fiécle, 726 6-745. Défense au

Pretre d'avoir deux Eglifes , fi ce west

une Chapelle, 717
Emereur. Son ciédion. Maniere don les
Allemands procédoient autrefois à l'élection de leur Chef. 781 & 783.
Epruve du fer chaud, 751; de l'eau
froide & de l'eau glacce, 751.
Enfaut offerts par les parens dans les

Enfaux offerts par les parens dans les Monasteres. Le vœu par lequel ils se confacroient à Dieu étoit irrévocable, 70. L'unge d'offrit les enfans étoit encore en vigueur dans le douzième fiécle,

Epreuves (les) du feu & de l'eau chraude écoient encore en ufage dans le douxiémes fiécle, 387. Examen ou épreuve de l'eau froide. On croit que ce fut le Page Eugene II. qui infilitus acreé épreuve, 606, Rits de cet examen, ibid. Epreuve du feu. On faifoir les exocréimes fur le bucher, 4944

Ejpris (16 Saint ) procedle du Pere comme da Fils, 14, 649. Réponé is sux objections des Grecs contre les Latins, touchant la procedifion du Sint-Efpris, 339. On reproche 3 P Abbé Wupert d'acor disque le Saint-Efpris étont incarrés dans le feits de la fainte Vierge, 131. Rupert alon quittée, did. Conférence des François avec le Pape fur Jadética (Héroure,

Efficieres. Concile en 1130 où Sains Bernaid est appelle, 321, On sen rap-

porce à lui pour l'élection d'un Pape,

Estienne, Evêque de Nepi, Légat du Pape au hustième Concile général, 673. Estienne Harding, Abbé de Cireaux. Son éducation, 53. Est fait Abbé de Cireaux; assemble un Chapitre général en 1116, & un second en 1119, ibid. Il publie la

& un fecond en trip, ibid. Il public in Charne de charite, ibid. Il fedêmer du gouvernement de Citeaux. Sa mont; fes écrits, Efineme de Senlis, Chancelier de France, puis Evêque de Paris, aigrit l'efforit du Roi Louis le Gros, mat les terres du

Roi en interdit, 338. Saint Bernard écrit au Roi en saveur d'Etienne, 339 Estienne de Chalmet, Sa Lettre à des No-

Estienne
 vices,

Eitenne Dupuy en Velai déposé dans un Concile de Rome, 784, Eihelfan, Roi d'Angletorre ; ses Loiz pour la police , tant Eccléssaffique que Civile, 751

pour la police , sant Eccléfisfique que Civile , 752 Evantail pour chaffer les mouches pendant la célébration des faints myfferes,

Eucharistie. Diverses errours répandnes sur cet auguste Mystere détruites par Alger, Diacre de Liege , 255 & fu v. La Foi de l'Eglise Universeile, depuis le commencement de son établissement, est que c'est la vraie Chair du Sauveur & fon vrai Sang que l'on immole sur l'Autel, 257. Profession de Foi de Louis le Gros, Rot de France, sur l'Eucharistie , 149. Adoration du Corps de Jefus-Chrift dans l'Euchariffie , 203. 157. Doctrine des Docteurs Catholiques fur la préfence réelle & la trausubstantation ; d Hildebert ; Eveque du Mans, 17, 18, 37, 39; de Gilbert de la Porce, Eveque de Pottiers, 156; de l'Abbé Abaudus, 197; de l'Abbé Francon, 198; d'Arnuiphe, Eveque de Rochefter , 63 & fuir. de l'urie Abaillard, 178; de Jean de Cornoraille, 218; de Hugues de Saint Victor; 223; d'Alger Diacre & Scholattique de Liege , 156 & fuir, de Guillaume, Abbé de S. Thierri , 171 & Juiv. de l'Atbé Ruppert, 129 & fuir. d'Erafme, 164; de Robert Pullus, 180, 189; d'Anfelme . Eveque d'Flavelburg , 314; ce faint Pernard , 447; 462 & 463; ce Pierre le Vénérable, 508 & 509. L'usage général de l'Eglise eft de recevoir l'Eucharitie avant tout autre aliment. 23. Jefus-Chrift la donna à Judas com-

me aux autres Apotres , 46. L'usage de l'Eglife étoit de ne communier les enfans que fous la feule espece du vin , & les moribonds fous la feule espece du pain , 106. On donnoit aux nouveaux baptifés le Corps & le Sang de Jesus-Christ, 217. Hildebert, Evêque du Mans, désaprouve la courume établie à Cluni de trempes l'Euchariste dans le précieux Sang avant de la donner aux Communians, 19 & 10. Ration de cette-coutume , 63 & 64. Il faut refuser l'Euchariftie à ceux qui fons pénisence publique, & à ceux qui menent une vie nonteufe, 120. Eucharistie donnée aux enfans, 570. Les Laics obligés de com-munier au moins trois fois l'an, 570. Regle du Concile de Chajons, 173 6 174 Eucharistie conservée dans l'Eglise,

Euchariffie. Elle doit être reçue à jein , finon en cas de maladie, 279. Etre confervée pour les beloins & renouvellée de peur qu'elle ne fe corrompe, 279. Les Prêtres doivent la porter aux Malades,

Eviçue. Il ne peut etre déposé que par douze Évéques i un Pretre par sax, & un Dincre par trois, 734. Audience de l'Evéque préférée à celle du Comre, 733. Funcrailles d'un Evéque, 748

Eufrat III. Pape, 122, Saint Bernari ceciri aux Cardinaux für cette éledion, 28, Le Pape reçoit à Viserhe les Députés d'Armenie ; recourne à Rome; patie en France, 29, Tient un Concile à Farir , àbld. Vi à Verdant ; puis à Rerims; affithe au Chapitre réniral de cuttaux, jubl. Retourne à Rome; fa mort ; fes Leures , 101 & fuir. Autres Leures d'Eugene III. 107 & fuir. Eugene, Evoque, Légat au Concine de Conflantinople pour le rétablissement de Photius, 215.

Eulogies ou pains offerts fur l'Antel & non confacrés distribués aux Moines,

Excommuniés. Défense de communiquer avec eux, 718 Exemptions des Evêques & des Abbés; blâmées par faint Bernard, 401, Re-

prochées aux Moines de Cluni , 480 Extrême-Onélion. Sentiment de Robert Pullus fur ce Sacrement , 217. Il étoit d'usage de la donner aux moribonda avant le Visaique du Corps de Notre-Seigneur , 309 , 417 , 474, 4874 Pousquoi on réitéroit l'onction des malsées , 421

F Ator. Droit de vengeance, 174 Falcon, Archidiacte de Lyon, en est élu Archevèque, 355

Felix, Evéque d'Ungel convainen d'erré ur au Concile de Rambonne, 551, L'abjure à Rome, ibid. Le l'ope Leon III, prononce dans un Concile unu à Rome à Semence d'excommunication contre Felix, 552, Felix renonce à lon erreur, & 60 d'opolis de l'Espi (nost.

& est d'posé de l'Epistopar, 1517
Femmes. Désense aux Pretres & aux Diacres d'en avoir chez cux, 728
Fêter d'obligation selon le Concile de Mayence, 167 6-588

Flagellations volontaires, ou imposées par le Pretre, Usage nouveau, a86 Fltes des douze Apôtres célebrées avec folemnité, 752

Florent Eravon , Moine Anglois. Sca Ecritt, Foi. Nécessité de la Foi en Jesus-Christ pour être sauvé, 16 & 17. La Foi divine est sans mérite, des que la raison lui

fournit des preuves , 360 Fonds des Egistes & des Monasteres. Défense aux Eveques , aux Abbés & aux Abbesse de les aliener , 585 Fontenas. Monastere dans le Diocése

d'Autun,
Framofe, I, Pape, condammé par Etienne
VI, 738. Son corps exhumé & traité
midigement, ibid. Rémis en la Égulture des Papes, 739. La cc ndamnation
de Formofe callée. Ses ordinations
confirmées. Les aêtes du Concile d'Etienne contre Formofe jerés au leu, 740
Foss.h r, fecond Archeveque Latin de Tyr.
790

H H h h h i i j

Foulques , Archevêque de Reims , fait proclamer Roi le jeune Prince Charles . fils de Louis le Begue, 231. Le Concile de Troffé renouvelse la Sentence d'excommunication contre les mentriers de Foulques, Francon, Abbé d'Affighen, 197. Ses écrits, ibid. & 198, Ce qu'ils contiennent , ibid. Ses Lettres , 198 & 199 Frederic , turnommé Barbe-rouile , élu Empereur & couronné à Aix-la-Chapelle .533. Reçoit des mains du l'app

la Couronne impériale, Frotaire , Archeveque de Bourdeaux , transferé à Poniers , puis à Bourges .

Frotaire, Evêque de Toul, 577. Hetti, Archeveque de Treves lui écrit, 584 Frovin, Abbe du Mont des Anges, Ses Ecrits, 26

ALFREDE, ou Geofroi-le-Gros, Moine de Tiron , écrit la vie de Bernard Fondageur de ce Monaflere . 208 Gauthier de Meurancie. Sa Lettre à Hugues de Saint Victor. Génevieve. ( Sainte ) Le Pape Eugene III. sélorme les Chanoines de Sainte Géneviewe, & leur Jonne pour Abbé Quon . Prieur de faint Victor, Geoffrei, Ereque de Chartres , Legat en

Aquitanie. Son definiéreffement, 404 Geoffroi de Loriole , Archeveque de Bourdeaux, Saint Bernard lus écrit, o; Mort de Geofroi , ibid. Ses Letres, Geoffroi , Chanoine Régulier de fainte

Barbe dans la Neuftrie. Ses Leures, Geoffrei . Pricur de Clairvaux . élà Eveque

de Langres , Geoffroi , Moine de Clairyaux , écrit la vie de faint Bernerd , Geofret , Moine de Flavigny , accufé d'a-

voir empoitonné Adalgaire, Eveque d'Autun, se justisse,

Gerard, Cardinal du titre de fainte Croix en Jerufalem, élù Pape fous le nom de Lucius II. Gerberon. (Dom ) Son apologie de l'Ab-

Gerbert, Archevêque de Reims, fait l'apologie de la conduite au Concile de Mouzon, Gibert de la Porée est fait Evéque de Poi-

tiers; donne dans des fentimens finguliers , 193, Plainte fur fa Doctrine,

Con ile de Paris contre Gilbert , ibid. Ses erreurs , ibid. & 194. Condomnées au Concile de Reims, 194 & 195. Ecrits de Gilbert , ibid. Remarques fur fes "ouvrages , ibid. & 196. Lettre de Gilbert fur l'Eucharistie, Gilbert , Archeveque de Tours. Sa mort ,

Gilbert, Evêque de Londres, 80

Ecrits, Gilbert , Evéque de Limeric en Hibernie. Ses Ecrits,

Gillebert de Hoillande, Son Commentaire fur le Cantique des Cantiques , 452. Ses autres Ecrits, Glaire. En quel fens faint Bernard dit que les deux glaives, le matériel & le spirituel , appartiennent à l'Eglise ,

Gistler, Eyéque de Mersbourg, transféré à l'Archeveché de Magdebourg , 777 & 778. Il est accusé d'avoir obtenu cet Archeveché par de mauvailes voyes,

278 Godefroi, Evêque d'Amiens, se reure à la Chartreule , 1:4. Le Concile de Soiffons l'oblige de resourner à Amiene, ilid.

Godefroi, Evéque de Chartres, bannis la fimonie qui infectoit fon Eglife depuis longtems, 297. Ses Lettres, ibid. &

Godbalde convaincu d'avoir eu mauvais commerce avec une femme, est privé de ses fonctions,

Gonthier, Archeveque de Cologne, déposé par le Pape Nico as L Gothefea e, Prince des Sciaves , zelé pour

la propagation de la Foi, Gothe feale, Moine, est condamné dans le Concile de Mayence, 619; & cans celui de Quiercy. Y est souerté publiquement & apres avoir brulé ses écrits, est tensermé dans l'Abbaye de Hautvilliers , 6306 631

Gorzelin , Moine de Cantorberi , 18. Scs thid. & 10 Ecrits, Grace, Sentiment d'Abaillard fur la Grace, 180. De faint Bernard , 448. Son Traité de la Grace & du libre arbitre , 416 & fuir. Jugement de ce Traité, Graifie permife aux Moines,

Gregoire de Syracuse, Ordinateur de Photius, est interdir de routes fonctions facerdotales , 663 ; & anathematifé par le Patriarche Ignace & par l'Eglise Romaine,

Grégoire, Cardinal de faint Ange, Legat

en Allemagne & en r'rance, 85. Voyez Innocent II. Grégoire, Pretre-Cardinal élà Anti-Papo

fous le nom de Victor, Ro Guerric, Abbé d Igny. Ses écrits. Ses

Seroions,
Gui de Callel, Prêtre-Cardinal du titre de
faint Marc, élû Pape fous le nom de
Celeitin II. 92. Lave l'interdit que le
Pape Innocent II. avoit jetté fur le
Roy-runt de France, ibid. Ses lettres,

ibid. Sa unort, \*

6 Uiges, ou Guigues (le Bienheureux) le
fair Chartecux. Il eft fair le cinquiéme
Prieur de la Chartecue, 114. Son
eftime pour l'Ordre de Citeaux, Il
fonde plufieurs Chartreufer, 134. So
734. Il applique à faire transcrife des
Livres, Sa mort, 335. Ses écrits, Son
Recneil des Ufleges & les Seauus de Gu

134. If applique à laire transferire des Livres. Sa mort, 131. Se éctifu. Son Recerci des Ufiges de Statut de fon Ordre, 215 Épüir. Autres ouvrages de Guiges; un Livre de méditations, 118. a vie de faint Huynes, Eveque de Grenoble; une Lettre ou Traité aux Fretse du Mont-Dires, 112 G fair. Lettres de Goijee, 142, 142. Overages qui lui fom artibués, 142, 142 G 251, 143.

Guillaume IX. Duc d'Aquitaine, Chef des Schilmatiques, 323, Converti par faint

Bernard , Guillaume de Malmelburi ou de Somerfet. Sei Kerits , 123. Son Hiftoire des Rois d'Augierre , 15d. Ce qu'elle contient, 144. 6 faire. Autres onvrages de Guillaume. Les gedte des Fréques d'Angierere, 146. 6 faire. Les vies de fairt Wiffran , de faiut Adelme , 148, 142, Autres écrits de Guillaume; ceux qui

n'ont pas encore été imprimés , 142 E-150. Jugement de fes écrits , 150 Guillaume , Abbé de faint Thierry , écrit la vie de faint Bernard , 459

Guillaume, neveu d'Effienne, Roi d'Angleterne est étà Archevequa d'Yorck, 369. Saint Bernard écrit au Pape Imocent, & au Pape Celoftin II, contre cet

Archeveyer, Abbé de faint Thierri, 1822. Sea Initionea occ faint Bernard; il quite l'Abbaye de faint Thierri, 1822. Sea Initionea occ faint Bernard; il quite l'Abbaye de faint Thierri de fe reire l'Sirni, 268. 36 mort, 1836. Cf. Sea ouvrages de feit Ectis, 1836. Cf. Sea ouvrages de feit de Chirtere. San Traité cours l'extraine de Chirtere. San Traité cours les creixar de Guilleume de Conches, 271, Son Commentaire fur le Camique de Cantinger, 1836. Cf. 272, Autres

Eerus de Guillaume. Un Opufcuis des Sentences de la Foi, Un Traité de Sentences de la Foi, Un Traité de Sentences de la Foi, Un Commenter de la Foi, Un Commentaire (ul Figirer aux Romain; euro vie de faint Bernard, 224, La Lettre aux Freis du Jono-Diou de Guilger, Prieur de la Chartreute, Jugement de cerin de Guillaume, 224

Guillaume de Conches. Ses erreurs. Sa mort; ses écrits. Guillaume, Duc d'Aquitaine, sonde lo Monastere de Cluni, 748 & 749

1-7

H Azīrs des Cleres, 30. Les Recléfiaßiques & les Moines doivent s'habiller dans toutes les Provinces suivant leur état, 687

vant leur état, 687 Habsbourg, Généalogie des Comtes de Habsbourg, 539. Elle n'est pas excête, 541 & 542

Haimrie, Cardinal, Chancelier du Soint Steje, 514, Saint Ernrach in écrit en Eweur de l'Egific d'Orleans opprimée dans plustime de les Clercs, 274. Hivgues de Poubigni & l'Albié de Clairreaux his écrivent cesjoirement une lettre, 382. Seint Bernard lui abreffe fon Traitée de l'Amour de Dieu, 4244. Mort d'Haimerie, Harvisfe, Monie de Saint Riquier, écrit

la vie d'Angilbert, 60. Ses autres écrissibid. Harold, Roi de Dannemarc, embrafíe la Religion Chrétience,

Heisife époufe d'Absillard, 176, Se cetire à Argenteuit, 129, Absillard luioffre le Paraclet, aò elle forceire, libid, Pierre, Abbé de Churi, lui cerit lamort d'Absillard, 126, Leures d'Hemort d'Absillard, 126, Leures d'Heterie, la companya de la contient de remarciable, 190, Jugement, des écrits d'Heisiele, 192, Lugement, des écrits d'Heisiele, 192, Dugement, libid, Hupses Macellus releve fes verus d'En déçovir, 322

Henri, Archevéque de Troves, \$84 Henri de Coilit, neveu du Roi Eftienne, flu Archevéque d'Yorck, Le Pape Innocent II, refuse de recevoir son élection, \$268

Henri (faint) Empereur, canonifé, roz-Henri de Lorraine, Evêque de Toul, 229 Henri de Hungtington 4 fes écrits, fonhistoire des Anglois, sec. 141 & 152 Henri, Hérétique, Lutriple de Fierre des Bruis; prèche au Mans & à Touloufe, 317. Ses erreurs combattues par Hildebert, Lvéque du Mans, Henriciens résandus dans le Perigord.

Henriciens répandus dans le Perigord

Héréfie, Livre d'Abaillard contre les héréfies, 177 & 178, Difference de l'héréfie d'avec le schifine, 255, Héréfiques découverts à Cologne & en

Weftphalie, Leurs erreurs réfutées par faint Bernard, 432 E fuir. Heribert (le Comte) convoque su Concile 2

à Troflé, 251

Herluin, Archevéque de Cambrai, forme des plaintes au Concile de Rome contre les ufurpateurs des biens de fon Eglife,

Herluin (le Comte) du vivant de fa femme en épouse une autre, 751. 11 est admis à la pénitence, ibid.

Hermann, Abbé de faint Martin de Tournai. Son histoire du réublissement de cette Abbaye, 201. Ce qu'il y a de remorquable, 308 & 309. Son traité de l'incarnation, 309. Autres écrits d'Elermann.

Herman, Archeveque de Cologne, porte fes plaintes au Concile de Rome cortre Adelgaire, Eveque de Hambourg & de Bréme.

Herolde, Archevoque de Saltbourg

Hervé, Moine Benedidin. Ses études. Son éloge fait par fes Conferces du Bourg de Dol, 295 Catalogue de fes ouvrages, 296. Ses commentaires fur l'Ecriture feinte, 18td. Son Livre des miracles de la fainte Vierge, 326 G

Hersé, Archivéque de Troflé, préfide au Concile de Troflé, 745. Donne l'abfolution au Comte Erlebad mort dans l'excommunication, 750

Heures Canoniales. Les Evêques & les aures Prélats obligés à les dire avec leure Clercs

leurs (Leves, Hildeber (le Veferible) «Eveque du Mans, enfaite Archeviepe de Tours, 25. Sa nailfiner, fon écherén in Ilpéfede à l'Feole du Mans, et fli fait Archevien de Tours, de l'entre de cere Petile, ibbt. Et fli fait Archevier de cere Petile, et fli fait Archevier de l'entre de l'entre de l'Epifeope, 11. El combat les cereurs de l'Hérétique Henri, ibbt. Et niu ne fêconde fois en prifon, 14. Sa conduie pendant fon Epifeope, 14. Il di fait Archeviepe de Tours, il de-fli fait Archeviepe de Tours, il de-fli fait fait Archeviepe de Tours, il de-fli fait Archeviepe

meure attaché su Pape Innocent. Saint Bernard Ini écrit , 14 & 349. Mort d'Hildebert , ibid. Ses écrits , fes lettres , if & Juir. Ses fermons , as & fuir. Doctrane d'Hildebert fur la Foi en Jefus-Chrift, 16; fur l'Incarnation; fur l'Euchariflie , 17 & 18. Sur la Prédestination & la Grace , 18. Sur la Conception immaculée & l'Assomption de la Sainte Vierge, Sur quelques points de difcipline, 29 & 30. Sur le Pergatoire & aute: points de doctrine, 30 & 31. Opufcules d'Hildebert , 31 & fuiv. Opufcules qui ne font point dans la nouvel e édition, ou qui font perdus, 51. Pormes d'Hildebert, 38 tions qu'on en a faites , 41 & fuir. Hildezarde. (Sainte) Ses écrits approuvés

par Eugene III.

Hinemar, Moine de Saint Denis, élu
Archevéque de Reins, <u>618</u>. On propofe au Concile de Troyes d'exammer
de nouveau la canonicité de fon élec-

tion,

Himmar de Laon refuite de ripondre aux chefs d'actufinion formés corner lui; apprelle au Pape, 681. Elà accufe dans le Coacite d'Attreps de défobilifiance envers le Roi, 691. Donne un lieble dommifilion de dobélifiance au Roi Charles & Al Hancoure de Reim, 691. Son dominion de dobélifiance aux Charles de Tilmonarde Frede Roi Charles aux d'Himmarde Frede Roi Charles de Tilmonarde Frede Frede Roi Frede Roi La Concide de Douze, 627, Forme une plainte Contre Himmard de Reima, 225, Fa c'habilité, Himmarde le Bon, Roi de Galles

en Angleterre. Ses Loix, 254
Homelies traduites en Langue Romaine,

Homicide. Îl n'est pas permis à un Prètie de répandre le fang humain pour conferver se propre vie.

Homicide. Celui qui séduit un Chrétien pour le vendre est coupable d'homicide, 750. Pénitences imposses aux Homi-

cides,

Honorius II. Pape, Sa naiifance, fes emplois avant la Papauté, 82. Il excommunic plufeurs perfonnes étantPape, 83. Il dépofe les Patriarches d'Aquilée & de Venife, ibid. Mort d'Honorius. Ses

lettres. 84
Hépitaux fondés près des Fglifes Cathédrales, & gouvernées par des Chanoines, 81
Huguet, Evéque de Gabale, vient en

Occident

Occident demander au Pape Eugene & au Roi des Romains du fecours pour l'Eglife d'Orient. 274 & 375

I'Eglié d'Oriena , Hayaser, Chanoire régulière de Saint Victors, Son pays , 100. See études. Il fe fui Chanoine régulière à Saint Vicior ; enlégne. Sa mort, 101. See étries ditribuée en troit monte. Ereit conteuul dans le premier tome, 100. Er fair. Ocurrez contenue dans le fectord volume 100 to fair. Ouvrages de troit Courrez contenue dans le fectord volume 100 to fair. Ouvrages de traite Ouvrage de Hugues de Saint Victor, qui ne font point imprimée. Jugement fe fe étrit. 3.

de les ecrits,

Hugues de Folies, Est Auteur des quatre
Livres du cloitre de l'ame, attribués à
Hugues de Saint Victor, 201. Autres
ouvrages attribués à Hugues de Foliet,

Hugues, (faint) Freque de Grenoble, excommunie l'Anti-Pape Anaclet, &6 Hugues, (faint) Abbé de Cluni. Sa vie écrite par Hildebert, Evéque du Mans.

Huguer, Moine de Fleur-fur-Loire. Ses ecrits ; un Commentaire fur les Pfeaumes ; 2s. Une Hifloire Eccléfaffique, 2s. Une Hifloire des Geffes des Rois de France, 2st. Autres écrits de Hugues, Huguer de Ribomods. Ses écrits ; une

Lettre far la na ure de l'ame, 252.
Deux Lettres touchant la méthode &
Fordre de lire l'Ecriture fainte, 300
Hugues de Macon, premier Abbé de
Pontigni, puis Eveque d'Auxerre. Sa

mort, 301. Ses écrits, 301 & 301. Huzuer, fils naturel du Roi Lothaire. Conçoit le délien de récupérer le Royaume de son pere, 705 & 206 Huguer, fils de Heribert, Comte de Ver-

mandois, intrus à cinq ans dans le Siège de Reims, 754. Ordonné à vingtcinq ans, 724. ER privé de la communion 8 du gouvernement de l'Egilié de Reims, Hugues, Comte de Paris, chaffe le Roi Louis de fre Etats. 458. ER excom-

Louis do ses Etats . 418. Est excommunic au Concile de Treves , 760

Humbeline , sœur de faint Bernard. Sa conversion , 320

Humilité. Traité de faint Bernard des dégrés d humilité & d'orgueil, 423 17

I CONOCLASTES. Les Catholiques refusent d'entrer en conférence avec eux dans le Palais, 575. Concile des Iconoclastes à Constantinople, 577

Jean VIII. Pape, excommunie Lambert, Duc de Spolete, 104. Envoye des Légats à Confiantinople chargés de plufieurs lettres favorables au réabliflement de Photius, 710, Ses lettres font altérées, 221 6712. Sa lettre à Photius paroit (uppofée, 716 6° fuir.) Jean, Archevoque de Rayenne, Plaintes

contre lui ; est excommunié ; est déposé . 659 Jean , surnommé l'Hermite , écrit la vie

de faint Bernard, 461
Jean , Prieur d'Hagustad. Son Histoire
der Rois d'Angleterre, 154
Jean de Cornounille est Auteur d'un Livre
intitulé, de la Cene mystique, 218, Il y

reconnoit le changement réel du pain & du vin au Cops & au Sang de J. C. ibid. & a.15. Autres écrits de Jean, 219 & 220 Jean de la Chartreufe des Portes. Ses

Jean de la Chartreule des Portes, Ses lettres, 293 Jean, Due de Venife, Fait précipiter le Patriarche de Grade d'une tour avec d'autres Prêtres, 56

Jean XI. Pape, 128 tr 719

Jean XII. Pape, se révolte contre l'Enpereur Otton, 765. Sort de Rome,
Accusations contre lui au Concile de
Rome, 766. Jean est déposé, sibid. Est
rappellé à Rome par les Romains; y
tient un Concile, 768, Sa mort, 32, Sa mort, 32

Jean XIII. L'Empereur Otton lui rend la Ville de Rayenne & fon territoire, 769. Lettre du Pape Jean à Landulfe, Ar-

cheveque de Benevent,

Jesse, Eveque d'Amiens, est dépose dans
le Concile de Nimegus, 607, JesusChrist ne peut être nommé Fils adoptif,

553 & 553

Jedne. Du tems de faint Bernard on pouffoir le Jeade de Careine jusqu'us foir, 443. Les jeunes des Quatre-Tems doivent aire observés par tous les Chretiens, 647. Jedne de tous jours indiqué pour le repos des ames de ceux qui étoient morts dans la Bazaille de Taurica, 643. Jedne par superstition défendu, 753. Jednes, extre 'Alfrenson & B. Bennscon.

nes entre l'Afcention de la Pentecète
nes entre l'Afcention & la Pentecète
défendus, 286. Jeunes de dévotion petmis, ibid. L'obférvation des jeunes de
Carème, des Quatre-tems & des Mers
IIIII

Tome XXII.

credi & Vendredi, pendant l'année, recommandée, 755 Longee, (faint) Martyr. On confervoit à Clairroux de 6's Reliques. 448

à Clairvaux de ses Reliques, 445 l<sub>k</sub>nice, Patriarche de Constantinople, assiste au 8c, Concile Général, 673. Photius atlemble un Concile, où il le

fait dépofer, 647, Mort d'Ignace, 710 Janeance des Chrétiens au 10-6 fiécle, 748 Images. Concile de Paris fur les Images, 591. Les Peres de ce Concile veulent que l'ou contique à mettre des Images dans les légitles, mais défendent de les adortes. Se face a Le culte des Images

adorer, 5 y 2 & 593. Le culte des Images rétabli , 614. Décret du huitiéme Concile Général fur les Images, 681 & 683. Impécabiné de Jefus-Chrift, Sentimens des Théologiens, 881

Impudirité. Il n'arrive presque jamais que l'impudieité soit suivie d'une véritable pénitence, 259

Impureré, Remede contre les tentations d'impureté,

Incarnation. Doftrine d'Hildebert du Mans fur ce Mystere, 27, De Robert Pullus, 280, 28t, De S. Bernard, 406. Si les Anges ont contra le Mystere de l'Incar-

nation avant fon accomplishement, 434
Laulgences accordées aux Croifés par le
Pape Eugene III. tot

Ingeitrude, femme du Comte Boson, qu'elle avoit quitté depuis environ sept ans, est anathematisée par le Pape Nicolas I.

Jancent II. Pape. See qualities, 45, 56 ereire en France, 85 & 8.4 ft reconsus pour Fape au Concile d'Élâtampes, 86. Fat le Roi d'Angleterre & en Ailemange par le Roi Joshiare, jidd. Préde au Concile de Clemons, jidd. Vient à Lieçe; affende en Concile à Rome, 55. Le Pape Intocent resource Reima, 59. Le Pape Intocent resource Pape. See Jud. II et n'evonse généralment; il tient un Concile à Rome, 89. Sa mort, jidd. See lettres, jidd. 45 fpis. 69 65 79

Interdit jetté fur les Terres du Roi de France par le Pape Innocent II. 366 Jourdain des Urfins, Légat en France, en Allemagne & en Normandie, Sa conduite irréguliere, 379

Judith, file du Roi Charles, épouse le Comte Baudouin, 660

Comte Baudouin, 660 Juifs. Saint Bernard défend de les faire mouril, 187 & 188, 490. Pierre le Venerable le défend aufii, 490. Traité de Pierre contre les Juifs, 499 & 500 Juifs de Toulouse. Sentence rendue contre eux , 700 Juifs. Désense de manger avec eux , 718 Juremens. Canon du Concile de Tous

contre les juremens, les parjures & les faux témoignages, 656: Juriment, Utace de jurer fur l'Autel par le Saint des Saints en préfence des Reliques des Saints, 724

## K Exer, Roi d'Ecosse. Ses Loix.

L Aigurs. Défense de les élever fur le Siege de Constantinople. Les Eveques Orientaux s'opposent à cette défense,

Laiques ou Freres Converschez les Chartreux, Lambert, Gouverneur de Nantes, fait de larer le Duc de Bretagne contre le

Roi Charles, 615
Lambert, Duc de Spolette, est excommunié par Jean VIII.
Lambert, sils de Guy, couronné Empereur par le Pape Formose. Sa mort, 740.

Langue Romaine rustique, 570. Langue-Tudesque, ibid.

Lecomunie, (Jean) Fauteur des Iconoclaftes, déposé, 614 Légas du Pape. Comment doivent ctre choifis, 404

choifis, 404

Less pieux faits par un Eveque ou un Pretre. Ceux qui les fraudent font excommunifs, 729

Leon, Empereur, furnommé l'Armenien, fe déclare pour le parti des Iconoclaftes, Leon III, se purge des accusations for-

mées contrelui, 558 & 559
Leon Protoferiniaire élu Pape fous le nom
de Leon VIII, 766. Déposé par Jean
XII. 767. Est rétabli, 768
Lépreux admis à la communion du Corpos

& du Sang de Jefus-Chrift, 672 Lettres formées & canoniques, 622 Liberté. Où il y a nécessité, il n'y a point de liberté, 427. Il y a trois sortes de

de liberté, 427. Il y a trois fortes de libertés, felon Tains Bernard; la liberté naturelle, la liberté de la grace, la liberté de la gloire, 428 Libre arbitre. Sentiment d'Hildebert,

Eveque du Mans, sur le libre arbitre, 35. De faint Bernard, 428 & suiv. Licinius, (saint) Eveque d'Angers. Sa: vie retouchée par Marbode, 57 Liturgie d'Espagne. Cuée par Elipand pour foutenir fon erreur , Livres, Les Moines de l'Abbaye de faint Marrin à Tournai étoient occupés en

certaines heures à transcrire des livres,

Lothaire (le Roi) frit déclarer nul fon mariage avec Thictberge, 66t. Fpoufe folemnellement Valdrade, & la fait Lothaire, fils ainé de Louis le Débon-

naire, privé de ses Etats par le Jugoment des Evéques, 6128-614 Louis le Débonnaire. Sa pénitence à At-

Louis le Jeune , Roi de France. Son départ pour la Croisade, 100, Saint Ber-

nard lui écrit, Louis VI. surnommé le Gros. Sa vie écrite par Suger, Abbé de Saint Denis.

Louis le Begue, couronné Roi de France par le Pape Jean VIII. 708. Sa mort .

Louis, fils de Rofon, choifi & facré Roi. 710

Lucius, Pape. Ses lettres, 94 5 95

M Λ c c н a π κ ε s. (les faints ) Leurs Reliques apportées à Cologne par l'Archeveque Reinold , 347. Pourquoi les Macchabées font les feuls Martyrs de l'ancienne Loi dont l'Eglife Catholiibid. & 348 que faffe la fete, Magnobose, (faint) Eveque d'Angers, Sa

vie retouchée par Marbode. Mahomer. Abrégé de son Histoire & de fa Doctrine par Pierre le Venerable, 489

Malades. Devoir des Curès envers les malades ,

Mainmorte, L'Abbaye de Saint Denis avoit le droit de Mainmorte fur les Habitans de Saint Denis. L'Abbe Suger leur remit ce droit,

Malachie, (faint) Archeveque d Irlande, meurt à Clairvaux en 1148, 380. Sa vie écrite par fiint Bernard, 435. Ce qu'elle contient de remarquable, ibid.

Marbede, Evêque de Rennes. Lieu de fa naissance , 44. Son érudition, Il est choifi pour préfider aux Ecoles d'Angers , 45. Eft contraint d'accepter l'Episcopat de Rennes, ibid. Sa mort, Ses cerits. Ses lettres, ibid. Celle qui est inscrite àRobert d'Arbriselle ne porte le nom de Marbode dans aucun manufcrit, 46. Marbode écrit les vies de plusieurs Saints; de Licinius, Eveque 'Angers ; de Robert , Abbé de la Chaife-Dieu; de Magnobode, Eveque d'Angers, 47. Poesses & autres écrits de Marbode , 48 & fuiv. Jugement de fes ouvrages , 52. Editions qu'on err a

Mariage. L'effence de ce Sacrement confifte dans le confentement des personnes, exprimé par les paroles du tems présent &c. 217. Doctrine de Robert Pullus fur le Mariage, 288. Cas de conscience sur le Mariage propose à Hugues Mettellus, 23. Un Mariage entre parens dans les dégrés prohibés ne doit pas se permettre, meme pour terminer une guerre entre deux familles , 19. Cas de conscience propose à Hildebert, Evêque du Mans, fur le Mariage, 18. Si une femme coupable d'adultere avec le fils de fon mari doit en être Séparée : question · agitée entre Arnulphe, Evoque de Rochester, & Walquelin, Eveque de Vindfor, 61 & 63. Un Mariage contracté par une personne qui a fait yœu de continence est indiffoluble selon saint Augustin, 414. Re-glemens des Conciles sur le Mariage; des Conciles de Frioul , 550 ; de Mayence, 568; de Châlons-fur-Sone, de Troyes, 708; d'Aix-la-Chapelle,

Mariage, La diversité de Nations & de Loix n'est point un empêchement de mariage, 735. Reglemens du Concile de Tribur fur le mariage , 735. Du Concile de Trossé , 747. Désense de contracter mariage entre les parens julou'au fixième dégré inclusivement . 750. Mariages incestueux condamnés,

661 6 662

Marie, (la fainte Vierge) Traité de la Virginité perpétuelle de Marie par Hugues de faint Victor, 212 6-214 Marie d'Abbandon. (fainte) Pélerinage à fon Eglife, 777 Martin. (faint) Ses Reliques rapportées d'Auxerre à Tours. Fête de cette trans-

Marin , Discre de l'Eglise Romaine, Légat du Pape au huitiéme Concile Général, Marsyre (le) supplée au Baptême, 411 Martyrs de Cordoue, Blames, defendus par faint Fuloge , 637 Mathilde , Ducheffe de Bourgogne. Saine

IIiii ii

Bernard lui écrit touchant un mariage de ses Sujets, 349 Marence, Il étois d'usage qu'en l'absence

du Roi des Romains, l'Archeveque de Mayence sir le Gardien & Régent du Royaume, 527 Meissende, Reine de Jerusalem, 365, S.

Melijende, Keine de Jerusalem, 365. S. Bernard lui écrit, 378 Mersbourg, Evcché, supprimé, 784

Meffe. Les anciens Chartreux la disoient rarement, 136

Meffes & Prieres ordonnées pour le Roi Charles, 564 Meffe quotidienne de la Sainte Vierge établie dans l'Ordre de Cluni. 514

blie dans l'Ordre de Cluni; Moffe de la Suine Trinité, Extravigance d'un Moine qui ditoit chaque jour un Moffe de la Suine Trinité, your le depéritément de la proficirité temporelle de la fimé de son Abbé se de fonrers de clanner feui la Meffe, 168. Défenfe de dire la Meffe dan un Ornotire particulier fant la permiflion de l'Eveque Diocédini, 794. Erdan de Mail-

fons & dans des Jardins, 603

Meffer célèbrées pour les Morts, 148, 596 & 197. Trentains de Meffet, 516

Meffe. Défente de la célebrer ailleurs que dans les lieux confacrés par l'Evéque, 716, 718, 770. On ne peut dre que

trois Melles au plus en un jour, 770 Mesures, Défense aux Laics & aux Clercs d'avoir de faux poids & de différentes mesures, 603

Metellus, (Hugues) Ses études, Se fait Chanoine régulier dans l'Abbaye de S. Leon à Toul, 225. Ses écrits ; fes lettres, 226. Ses poefies, 237.

Miracles I ivres des Miracles par Pierre le Venerable

Moines. Traité du pouvoir qu'ils ont de précher, 125. Leurs habits, 124. Reglemens pour les Moines, faits dans les-Conciles de Conflantinople, 618, de Mayence, 566 F567; d'Aix-la-Chapelle, 186 F587; de Verneuil, 617; de Meaux.

Monasteres donnés aux Laics, 616. Défenie à qui que ce soit d'entrer dans les Monasteres de Filles, sans la permisfion de l'Evéque Diocesan, 550. Reglement du Concile d'Arles pour les Monasteres des Filles, 564 & 665

Monasteres. Leur décadence, 746. Grand nombre de Monasteres básis en Angleterre, 774

Moribonds, Il étoit d'usage dans les Monaf-

seres de mettre les Moribonds fur la cendre & fur le cilice &c. 309-Morts. Défenfe d'enterrer dans les Eglifes les morts, si ce n'est un Evéque, un-

les morts, si ce n'est un Eveque, un Abbe, un Prêtre ou les Laics sideles, 568. Les prieres & les sustrages des vivans pour les morts rejentés par les Petrobusiens, 509. Ces Hérétiques sont

réfués par Pierre le Venerable, 509 Meury, en Suile. Les acles de la Pondation de cette Abbaye font eñimés de pluvieurs; quelquer-uns dounte de leur autorité, 519. Apologie et ces actes. Critique de l'Apologie, et ad. Les acles de l'origine de Moury écrits dans le douviéme fécle, 54s. L'Attur de ces actes eft Conrad, Abbé de Moury. Ce qu'il y ad ermarquable dans ces acles , qu'il y ad ermarquable dans ces acles ,

Mouzon. Le Pape Jean XIII. confirme l'esablissement d'un Monastere à Mouzon, 2011, "TA 6775." Morarabes, Le Pape Eugene III. leur ordonne de se conformer à la pratique de l'Eglisse Catholigne, 2021.

N A R B O N N E reconnue Métropole en Professer, Leur ufage dans les Monafteres, 496 Niche, L'Eglife Romaine reçoit les Décrets du fecond Concile de Nicée au

crets du fecond Coneile de Nicée au fujet des Images , 714
Nicephore , Patriarche de Conflantinople , refuse d'entrer en conférence avec les Iconoclasses , 575. Est-envoyé en exit.

Nirephore Phocas, Empereur, 766. Conronné par le Patriarche Polyeuste, 767. Epouse Theophanie, ibid. Nicolas I. Pape, déposé par Photius.

Nicolar, Sécretaire de faint Bernard, abuff de fon Secau, 379, Sort futivement de Clairvaux, 360. Nomenov, Dus de Bretagne, 619, Oblige quare Evegues Bretons Simoniaques de renoncer à leurs Sieges, 630. Les Eveques de France lui écrivent une Lettre pleine de reproches & de menaces, 621, Mort de Nomenovy, 631.

None diftinguée de la dixmeEccléfiaftique, 628 Nord, Adam, Chanoine de Brême, travaille à l'Histoire des Eglises du Nord,

Normans, Ils font le Siege de Cologne, 3,

Northilde, femme noble renvoyée au jugement des Laics mariés, Novices. Comment admis dans les Monasteres ,

CHTRIC, Moine Scavant, élu Ar-chevéque de Magdébourg, 777 & Odalric, Archevêque de Reims, excommunie le Comte Regenold,

Odoacre, (lu Eveque de Beauvais, Hincmar de Reims s'y oppose, l'excommu-

Cdon , Abbé de Saint Remi à Reims , 301. Sa lettre au Con:te Thomas, 302 Odon, Archeveque de Cantorberi, Ses Statuts .

Oraifon Dominicale. Les peres & meres font obligés de l'apprendre à leurs enfins, Offa, Roi des Mercieus, fonde un Mo-

neffere en l'honneur de faint Alban, Older aire , (faint ) Abbe de Saint Ruf, puis Eveque de Rarcelonne, 11 eft fait

Archevecue de Tarragone, 205. Il rétablit cette Ville, 306. Affifie au Concile de Latran, ibid. Tient un Concile à Barcelonne, ilid. Procure la paix entre le Roi d'Arragon & celui de Castille, Etablit un Gouverneur à Tarragonne, 306 & 307. Il fonde un Hôpital & une Maifon de Templiers , 307

Oraifon Dominicale. Saint Bernard defaprouve la coutume des Religieuses du Paraclet , qui disoient en la récitant : Donney-nous aujourd hui notre pain super-Substantiel : & non pas notre pain quotidien . 171 & 172, Commentaire d'Abaillard for l'Oraifon Dominicale . 176

E-177 Orarium ou érole, Il est ordonné aux Prétres de la porter toujours.

Oratoires domestiques. Désense d'y célebrer la Messe : Orderic Vital. Sa naiffance, 237. Ses

études. Il est admis dans le Clergé, 238. Il embraffe la profession monastique ; est promú aux Ordres sacrés , ibid. Ses écrits. Son Histoire Eccléfiastique divisce en treize livres, 139 & fuir. Jugement de cette histoire; édition qui en a été faite , 244 6 245

Ordinations. Defense d'ordonner des Clercs fans les attacher à quelque Eglife , 554. Ordinations faites par Eb-Bon depuis sa déposition déclarées nul-

6;8 Ordination, Regles for les Ordinations, 783. Examen des Ordinans, 737. Défense de procurer l'ordination à quel-

qu'un ou par faveur ou par vie des Origene. Saint Pernard rejette plusieurs endroits de ses écrits, & confeille à ses

Auditeurs de ne les lire qu'avec précau-

Ofbert de Stockeclete, Moine Bénédicin. écrir plusieurs vies des Saints, Orron couronné Finpereur par le Pape Jean XXII. 764. Son Diplome on faveur de l'Eglise Romaine, ibić. Orton 111. Sa conflitution pour obvier aux fréquentes aliénations des biens de l'Eglife , 785. L'Empereur fait un second voyage à Rome, ibid. Ottram, Archeveque de Vienne, 710 Oviedo érigée en Métropole, 696

PAIN beni distribué en plusieurs Eglises au sortir de la Meile, Paix. Concile de Poitiers en 1000 pour rétabler la paix, la justice & la discipline

de l'Eglite, 785 8 786 Pallium. Métropolitzins obligés de le demander à Rome dans trois mois, 704. Il leur est désendu de s'en servir en d'autres jours qu'aux jours marqués par le Siege Apoliolique,

Pape, ainst nomme, parce qu'il est le Pere des Peres, 118. En quoi consiste son Office, ilid. Le Pape juge tous les Evéques, mais on ne lit point que per-fonne l'ait jugé. Sentiment du l'ape Adrien II. 669. Désense d'écrire contre le Pape sous prétexte de quelques prétendues accufations, 686. Quels font les devoirs atrachés à la dignité de Pape. 400. Quelle est la dignité & l'autorité du Pape selon faint Bernard, ibid. II n'appartient qu'au Pape de déposer un Eveque ; il partage avec d'autres le foin d'une Eglise; mais il est le seul qui ait la plénitude de la puissance selon le

méme Pere , Page. Consentement de l'Empereur pour l'élection du Pape, 740. Défense depiller le Palais Patriarchal après la mort du Pape, 741. Reglement pour I élection du Pape, 764 6 765

Páque. Le Concile de Meaux ordonne de fcter l'Oflave de Paques entiere, 613 . Paracles, Monaftere fonde par Abaillard ,

IIiii iii

1 A 159, qui compose une regle pour les Religieuses de ce Monastere, 166 G

Pâques. La femaine entiere fêtée, 759
Parains. Leur devoir, 283. G. 283, 4600.
Difenfe de recevoir pour Parain, foit au Esprénse, foit à la Confirmation ceux qui font pénitence publique, 604

Paraires, Désense d'en admettre deux dans un Baptème, 728 Parrimoine, Désense de demander les pa-

trimoines de l'Est: e Romaine en Bénéfices, 705, Patronage Luic, 572 Patrens Laic, 564

Parrons des Eglifes, 735. Il leur est défendu d'y niettre des Pretres ou de les en ôter fans la permission de l'Eveque, 759, 763.

Paul, Evéque-Légat du Pape au Concile de Constantinople pour le rétablissement de Photius, 711

Paulin , Patriarche d'Aquilée , tient un Concile à Frioul , 548 Paululus ( Robert ) Prêtre de l'Eglife d'A-

miens. Ses écrits, 216 & 217
Péché originel. Avant Jefus-Christ il y avoit d'autres remedes que le Baptéme pour la rémission du péché originel,

Pélerinager qui fé faitoient à Rome ou à Tourn par de Prettes & des Clercs, On en con amne les abus, 473, Hildebert Kyeupe du Mans, ne cond-amne pas les pélerinages; m'hi il veut que le moit en foit raisonnable x religieux, 17, II décourne le Conne d'Anners du pélerinage de faint Jas ques, jibél, II el plus expédient qu'un Moine faife pénitence dans son Monsfère, qued terrer de Province en Province sous prétexue de pélerinage, 1878.

Pánizore, Reples du Concile de Tours, 370. Du Corcile de Clision fur la Pénience, 573. Quels livres pánizonies no doi fuivre, 573. Cerais pánizonies sux Evéques d'en faire la rocheche & de les brâler, 601. Regles du Concile de Paris, 60 fe 603. Du Concile de Mayence, 643 % 649. Du Concile de Mayence, 643 % 649. Du Concile de Vormes fair la Pénizone, 647 % 673.

Pénience. On contraignoit à la pénience per l'autorisé féculiere, 733. Péniences canoniques au neuvième fiécle. Canòns du Concile de Tribur, 733 & fair. Regles de la Pénience, 771 & 771. Pénitence imposte à ceux qui s'étoient trouvés à la baraille de Soiffons, 750, 751. Rachat des Pénitences, 751, 775 & 773 Pepin, Roi d'Aquitaine, reftiue les biens Eccléfialiques, dont lui & les Sergueurs s'étoient emparés, 609 & 610. Mort

s'étoient emparés, 609 & 610. Mort de Pepin, le Pepin le jeune, fils de Pepin, Roi d'Aquitaine, 636. Le Roi Charles lui fait couper les cheveux, & renfirmer du le Monastere de faint Médard de Soif-

fons, 635. Pepin fe fauve du Monaftere, 637 Philagathe, Amipape, connu fous le nom

de Jean XVI. Photius ordonné Patriarche de Conflantinople, dépote Ignace & lui dit anatheme, 649. Est privé de tout honneur facerdotal, 663. Dépose le Pape Nicolas I, 668. Le Pape Adrien a frappé juiqu'à trois fois Photius d'anatheme. 649, Les actes du Conciliabule de Photius fon: foulés aux pieds & jettés au feu. 600. Affifte au huitième Concile géné. ral; refute de donner (on libelle d'abjuration . 680. Affemble un Concile pour fon rétabliffement , 7 10 & fuir. Photius est condamné & rejetté par les successeurs de Jean VIII, par Marin II, par Adrien III. par Estienne V. & par For-

mose, 718 Pierre (faint) a été vingt-cinq ans à Rome,

Pierre, Maurice, furnommé le Vénérable, 470. Eit fait Abbé de Cluni; y rétablit le bon ordre ; est invité à divers Conciles, 47 t. Fait deux fois le voyage de Rome , ibid. & 472. Voyage de Pierre de Cluni en Efpagne , 473, Sa mort ; fes écrits , 473. Ses Lettres , ibid. & fuiv. Son apologie, 476 & faiv, Suite des Lettres de Pierre de Cluni, 481 & fuir. Son Traite contre les Juifs, 400. Sa traduction de l'Alcoren . & fa réfutation , 500 & 501 , 502 , 503. Son Traité contre les Petrobuliens 504 & fuiv. Sentiment de Pierre de Cluni fur la présence réelle, 508. Ses Sermons, 510. Ses deux Livres des miracles, 511. Ses Hymnes & fes Poefies (11 & (12. Ses Statuts; ce qu'ils contiennent de remarquable . 512 & fuir. Son Traité du facrifice de la Meffe. 514 5-515, Charte de Fondation, Etat de l'Abbaye de Cluni, 516. Jugument des écrits de Pierre de Cluni ,

Pierre, Eveque de Verdun, le justifie par le jugement de Dieu dan, le Concile de Francfort, 554 Pierre , Patriarche de Gale , Pierre, Pretre-Cardinal-Légat, pour le rétabliflement de Photius, 711 Pierre de la Chastre, étà Archeveque de hourges, est facré par le Pape Inno-

cent , 365. Se retire dans les Terres de Thibaud . Comte de Champagne , 366 Pierre de Pife , Cardinal, Saint Bernard le réconcilie avec le Pape Innocent II. 315. Pierre est privé de sa dignité au

Concile de Lattan. Saint Bernard s'en ibid. plaint au Pape , ibid.
Pierre de Leon , Cardinal , élù Anti-Pape
fous le nom d'Annelet , 85

Pierre de Honestis, fonde un Monastere

au Port dell'avenne. Sa mort , 77. Pierre compose une regle qui est confirmée par Pafehal II. 78. Analyfe de cette ibid. & fuir. Pierre de Bruis. Ses erreurs réfutées par

Pierre, Abbé de Cluni, 104 & fuiv. Piaids publics & féculiers, Défense d'en tenir dans les Pervis des Eglifes, 565 Pillares fréquens au neuvième fiécle occa-

fionnent la ruine des Eglifes & des Monofleres, Pleymond , Archeveque de Cantotberi ,

710 Politeude, Patriarche de Conflantinople, désaprouve le mariage de Nicephore Phocas avec Theophonie .

Poure, Atbé de Cluni, renonce à cette dignité ; veut la reprendre , \$3. Il est excommunie par Pierre , Cardinal-Légat, ibid. Le Pape accorde à Ponce une sepulture honorable,

Pons de Lazare, Sa convertion, 134 Predeflination. Doftrine d'Hildebert, Eveque du Mans , fur ce fujet, 19. d'Aiger , 266 & 267. Les quatre fameux articles de Quiercy fur la prédeftination , la réprobation & la grace .

640. Canons du Concile de Valence fur la prédeffination & la grace, 6+3 Prefrience. Différence qu'il y a entre la prescience & la prédestination,

Prêtre. Personne ne doit être ordonné Pretre avant l'âge de 30 ans. Canon du Concile de Tours, 569. Un Prêtre ne peut célebrer l'Office dans une Paroitse etrangere sans Lettre de recommandation, ibid. Maniere dont un Pretre accuté doit le justifier, & de la qualité des Témoins & des Accufateurs , 160. Pretre dégradé comment traité , 573

Prieres. On peut prier en toure langue, 554. Prieres pour les Morts à la Meffe,

653. Societé de prieres pour les Morts, Primauré de l'Eglife Romaine sur toutes

les Eglites; elle a droit de décider les questions de la Foi, Profession Religiouse, Saint Bernard la

regarde comme un second Bapteme, 373 - 414 Puifance. L'Eglife est gouvernée por deux Puillances, la Sacerdotale & la Royale, 599. Traité fur la Puissance

Royale, 74 & Juis. La Puissance Sacerdorale & la Royale font établies de Dieu pour le falut & la paix de l'homme, Puissance, Diffinction de la Puissance spi-

rituelle & temporelle, Pullus ( Robert ) Cardinal & Chancelier de l'Eglife Romaine, 275. Il rétablit l'Academie d'Oxfort, est aime du Roi Henri ; il paffe en France, puis à Rome, ibid. Le Pape Innocent II. l'appelle à Rome, Lucius II, le fait Cardinal 176. Saint Bernard écrit à Pullus , ibid. Mort de Robert Pailus. C'est le premier Cardinal Anglois que l'on connoit, ibid. Ses Ecrits; ses Livres de Sentences ; leur Analyse, 277 & fuir. Purgatoire. Sentiment d'Hildebert du Mans, 30, & de Robert Pullus fur le

Purification. Le jour de cette fite on portuit des cierges,

O UENULPE, Roi des Merciens, affifte au Concile de Celchyte, 584 Question ou tortures. Il ne convient pas aux Pretres de la faire donner,

Outercy. On y tient un Concile en 853. On v dreffe quatre articles contre la doctrine de Gothescale, 640. Ces quatre articles dreffes par Hincmar, sont résutés par Remy , Archevéque de Lyon,

A o v L ou Rodolphe, fils de Conrad R II. se fait élire & couronner Roi,

Razban, Archevêque de Mayence, afsemble un Concile pour travailler à la réformation de la discipline de l'Eglise , 616. Canons de ce Concile, 616 6

Radidoton, Comie de Habibourg, 542 G FAR Radegonde, (fainte) Reine de France. Sa vie écrite par Hildebert, Eveque du Mans.

Refiretion. Sa néceffité, 713 Robert, Roi de France, épouse Berthe la

parente, 184. Le Concile de Rome en 958 lui impofe une pénitence de fert ans, 784

uns, Raingarde, mere de Pierre le Venerable, 470. Sa mort, 485. Son fils ordonne un trentain de Melles & des aumones pour le repos de fon am 48, Rodoalde, Lévat du Pape, dénofe & ex-

Rodoalde, Legat du Pape, dépose & excommunié par le Pape Nicolas 1. 665 E 666 Regle de faint Benoit. Si tout ce qui est

contenu dans cette Regle est de précepte, ou s'il y a quelques articles qui ne soitent que de confeil, 41t Rameaux. A la Procession du Dimanche des Rameaux, on portoa des sieurs &

des palmes, que l'on bénissoit ensemble, 30 Ramaud, Evêque d'Angers, persécute

Marbode, 45
Reliques. Respect qui est dù aux Reliques
des Saints. 510 & 511

Religitusfer, Regtemens des Conciles pour les Religieuser, du Concile de Frioui, 530 5 551; du Concile de Paris, 622, 633; du Concile de Verneuil, 617; du Concile de Meaux, 633; du Concile de Mayence, 618; du Concile de Toufs,

Revenus des biens de l'Eglise. Leur emploi, 186

Ricuin', Evêque de Toul, envoye un Pénitent à faint Bernard pour le confulter fur fa confeience, 34t Robert, (faint) Abbé de la Chaife-Dicu,

Robert, (faint) Abbé de la Chaife-Dicu. Sa vie rutouchée par Marbode, 47 Robert, coufin germain de faint Bernard, attiré à Cluni; renvoyé à Clairvaux,

330 & 331
Radulphe ou Raonl , Abbé de Saint Tron,
68. Samort, 69. Ses écriss. Une Chronique de faint Tron, 789. Une vie de
faint Liebeter , Evéque de Cambrai.
Une lettre à Sibert , Prieur de faint
Pantaleon à Cologne, 70. Anniyfé de
cette lettre, 71. Écrits de Raoul non
imprimés.

Rogations. Le jeune & l'abstinence en étoient indispensables du terms d'Hildebert du Mans, 19, Il est ordonné de marcher nuds pieds avec la condre & le cilice, 567

Roger, Comte de Sicile. Excommunié

par le Pape Honorius II, 83. Fait fa paix avec le Pape, ibid. Innocent II. confirme à Roger le Royaume de Sicile avec le titre de Ros.

Roit. Ulage de couronner les Rois à toutes les grandes folemnités . 372

Romsins. Ils veulent fe rétablir dans leur ancienne autorité, 95 & 96. Saint Bernard en fait un portratt odieux, 403 Robale, Eveque de Soillons, privé de la communion épiléopale par Hinemar de

Robate, Eveque de Sosilions, privé de la communion policopale par Internar de Réims; appelle au Pape, é60. Mini malgre foin appel el déposit ée mis enfaire en prifon dan un Monathere, ibéd. Le Peuple demande foin éta différment, Le Peuple demande foin éta différment, Le Peuple demande foin éta différment, Charles écrivent au Pape Nicolas pour le prier de confirmer la déposition de Robade, 644, Le Pape Nicolas I. prend à défende & le resibite; 666

Ruper: Abbé de Tuy, Son éducation; fa ficience mirculeufe, 1:1. Hef fait Prêtre: palfe au Monaftere de Shourg: est choich Abb de Tuy, 1:1. Fait un voyage en France, Sa mort, 1:13. Catalogue de feofouragee, Jihl. Ses derits fige l'Ectimure fainte, 1:14, 1:15 E-117, ment de l'Abbé Ruper fur l'Euchariffee, 1:15 future fainte, 1:15 future fainte, 1:13 future fainte, 1:15 future fainte, 1

s

S ACFROS, (faint) Evêque de Limoges. Sa vie écrite par Hugues de Fleuri,

Sacrement. Le défaut de probité dans le Miniftre n'empeche ni la volidité ni l'effet du Sacrement, 46. La validité des Sacremens ne dépend ni de la foi ni de la piété du Miniftre, 161. Les Sacremens conférés par les Schifmatiques font valides, mais inutiles à ceux qui font dans le fishifme, 165

Sarrifice. Un Pretre (Latin) qui offre le Sacrifice avec du pain commun, péche plutôt contre la coutume que contre la foi. Sentiment d'Hildebert, Evéque du Mans, 10 € 21. On ne doit offiri dans le Sacrifice de l'Autel que du pain & du vin melé d'eau, 671. Traité de Pierre de Cluni fur le Sacrifice, 114 €

Sarrilege. Ce que c'est que le sacrilege; combien il y en a d'especes, 746. Anathemes prononcés contre les coupables de ce crime; ibid.

Saints.

809

Saints. Les ames de Saints qui regnent déja avec Jefus-Chrift, seavent ce que nous faisons, & prient pour nous lorsqu'il en est besoin, 21. Leur intercefson, 389, Désende de transfèrer les Corps des Saints sans la permission du Prince, 688

Sandales pontificales. En France elles étoient ouvertes par dellis, enforte qu'on voyoit le pied, 25. Adrien IV. accorde à Wibaid, Abbé de Corbie, l'ufage des fandsles & de la dalmatique dans les principales folemnités de l'an-

née, 538 Satisfaction. Doctrine de Robert Pullus fur les œuvres fatisfactoires, 286 Saxe réduite en Province. L'on y érige

huit Eveches, 3. Schifmatiques. Réunion des Eveques Schifmatiques au huitiéme Concile, 674. Réunion des Prêtres, des Diacret & des Soùdiacres. Le Patriarche Ignace leur impode des génitexces, 675

Sens. Son Archevêché érigé en Primatie en faveur d'Anfegile, 70s Sépulture. Défense de rien extger pour les Epultures, & d'enterrer les Laics dans

les Eglifes. 734, 782 Serment. Défense d'admettre à serment celui qui sura été convaincu de saux, 753. Usage de faire serment sur les reliques, 537. Défense aux Evoques de prèter ferment sur les choses sainses, 630. Il leu est encore désendu de faire juere ceux qu'ils ordonnent, qu'ils en

font indignes, &c. 573 Seulfe, Archeveque de Reims, 750. Préfide au Concile de Trollé, 751 Sicon, Evêque d'Offie, déposé, 768

Sicon. Evêque d'Olie, dépolé, 58
Siege. (le faint) Ses prérogatives établies
par Alger, 266. Les Evêques du Concile
de Rome en 800 déclarent qu'ils n'ofent
juger le Siege Apoftolique qui eft le
Chef dé toutes les Eglifes, &c. 558

Chef de toutes les Eglifes, &c. 558 Simeon, Moine Bénédicin de Durham ou Dunefme, 57, 152. Ses Ecrits, 153 6-254

Simontagues, Ceux-là le font qui vendent les Sacremens, qui tierne le l'argent pour les Melles, le Bapeime, la Confession, la prédication, la léputare, 3 s. Robert Pullus remarque que l'ufage étoit d'offriquelque chof eaux Mimitres pour l'administration des Sacremens, mais qu'il leur étoit défendu de frien exiger, 1876 v. 88

Simonie. Défendue par les Conciles , 549
600, 719
Tome XXII.

Sindoute, Défentes aux Evéques & aux Prêtres d'exiger des préfens pour la Pénirence ou pour la Confirmation , 786. Déferté au Sosidiacre de vendre à l'Evéque le jour de fa confécration l'hoftie qu'il recevoit en cette cérémonie, 783

Simon , Duc de Lorzine. Saint Bernard lui écrit , 349. Societé de prieres & de suffrages , 496 & 497 Simarius (le Comte) excommuné par

Sinuarius (le Comte) excommunié par les Evêques de la Province de Narbonne, 745. Est absous dans le Concile de Maguelone, 745

Sorcieres ou Magiciennes punies de mort, 752 Stabilisé, Jusqu'où s'étend la stabilisé que

l'on promet dans la profession Monastique, 413. Stavelo, Abbaye sondée par Sigebert, Roi d'Austrasse, 517 Stercoranisme condamné des Grees comme

des Latins, Stercoranistes combattus par Alger, 259 Suenon, Roi de Dannemarc, zelé pour la propagation de la Foi,

Suger, Abbé de faint Denys, Ministre d'Etat & Régent duRoyaume de France. Sa naiffance; fon éducation , 245, 11 va étudier dans le Poitou , ibid. 11 est fait Prevot de Toury; affifie aux Conciles de Reims & de Latran; est choisi Abbé de faint Denys , 146. Il est fait Confe-Iler d'Etat & Régent du Royaume . : 47. Conversion de l'Abbé Suger , 344. Il met la résorme à sainte Géneviève & à faint Denys , 147. Lettres du Pape Eugene à l'Abbé Suger , 103 & 104 , 109 6 110. Suger tombe malade, va au tombeau de faint Martin, 248, Sa morr. Son éloge, 248 6 249. Le Roi Louis le jeune lui donne le nom de pere de la Patrie, 254. Ecrits de Suger. La vie de Louis VI, Roi de France, 149. L'histoire de ce que fit Suger dans l'administration de l'Abbaye de faint Denys, 150. Un Livre de la confécration de l'Eglife de faint Denys & de la translation des reliques de ce Martyr. ibid. Autres Ecrits de Suger. Des conftitutions. Son testament, 251. Ses Lettres, 151 & fuir. Elogo que faint Ber-nard fait de l'Abbé Suger, 381 Superflirions payennes condamnées, 719

Superfiction, Le culte supertissieux de certains arbres & de certaines pierres défendu par le Concile de Nantes, 736

KKkkk

T ASSILLON, Duc de Baviere. Son différend avec le Roi Charles, 547. Le Pape Adrien prononce anutheme contre lui & fes complices, ibid. Est condamné à mort, ibid. Le Roi Charles lui accorde la vie, à quelles conditions, 548. Demande parlon au Concile de

lui accorde la vie, à quelles conditions, 548. Demande pardon au Concile de Francfort, Tarragone. Le Comte Raymond donne cette Ville à faint Oldegaire & à fes

fucceffeurs, 305
Tauriac proche de Fontenai. Il s'y donne
une baraille entre Lochaire d'une part,
Charles, Roi de France, & Louis de
Baviere,
Tavernes défendues aux Moines & aux

Chanoines,
Te Deum, En quel tems doit être chanté

Templiers. Saint Bernard fait un Livre à la louange des Chevaliers du Temple. Qui ils étoient, 419. Regle des Templiers, 410 & fuiv.

Teflament de l'Abbé Surer, 251 6-252 Theodore Cirthien, Chef des Iconoclaftes, est condamné au huitéme Concile ge néral, 681 6-682. Theodose, Patriarche de Jérusliem. Ses Lettres au sux huitiéme Concile, 712 6-713

Täreder, filt du Parice Michel ordonne Patriarche de Confl. mitople, Thierburer, fille du Comte Bolon, femme du Roi Lothere, 645, 8 erconnoit fauffiment coupeble, 655, Eft enferme dan un Monafter, et lie érite au Pape pour le plaindre du Jugement des Eveques, 655, Thiote, fauffe Prophetelle, condamnée à être fouencée publiquement, 68-3. Theurquai, Archevèque de Treves, déposé par le Pape Nicolss I.

Theodore, Pape, 739, Résablit les Cleres ordonnés par Formofe, ibid. Theodore, Ar. hevéque de Narbonne, 736 Thiebaud, Evéque d'Amiens, excommunié comme ufurpateur de cette Eglife,

Thomas, Prieur de faint Victor, maffacré entre les mains d'Étienne, Evéque de Paris, 6º. Les meurriers de Thomas font excommuniés au Concile de Jourre, Tron. Monaftere au Diocèté de Chartres

par Bernard, Abbé de faint Cyprien à Poitiers. Son accroiffement, 298 Tife-tin, pere de faint Bernard, 3 t l' Tolede, Sa primatie, 96, 106 Gr 107 Tonfure clericale, Défense de la donner à personne que dans l'âge légitime, 567 Toul, Hérétiques répandus dans ce Dio-

Tour. C'étoit autrefois l'usage dans les Monastetes de dresser un Autel dans la Tour de l'Eglise, 518

Tournus. Donations faires à cette Abbaye confirmées par le Concile de Chilons & par le Pape Jean VIII. 700

Transubstantianon. L'Eglise a toujoure cru le dogme de la transubstantation, a73. Sentiment de Gillebert de Hoil-

lande fur ce mythere,
Trinité. Errours de Gilbert de la Poirée
fur ce mythere, 193 & 194. Dodtina
de Hugues Metellus fur la Trinité, 237.
De Robert Pullus, 277 & 278. De
Pierre Abaillard, 186. De faint Bernard, 367. 405 & 406. Profession de
foi du Concile de Vormes fur la Trinité,

Tryphon , Moine , Patriarche de Constantinople pour un tems , 756. Est dépoté ,

Trône. Au douzième fiécle les Eviques avoient feuls le droit de le faire dreffer un Trône dans leur Eglife, de donner la bénédiction au peuple, &c. 408 Turgor, Evéque de faint Andréen Ecolle, 6. Ses Ecris.

Turquetul, Chancelier d'Angleterre, 761. Se retire à Croiland, & en est fait Abbé, ibid.

Turstain , Archeveque d'Yorck. Sa mort ,

V Ala, Abbé de Corbie. Ses plaintes contre les usurpations det biens de l'Eglise, Vala, Evéque de Merz, obtient le Pallium du Pape Jean VIII. 759. Barrusse, Archevèque de Treves, lui défend de

le porter,

Valdrads. Le Roi Lothaire l'époufe & la fait couronner Reine, Udalrie de Bamberg. Son Recueil épithelaire, Sudalrie (Gaite) Eveque d'Aufbourg, veut quitter l'Epifeopat, 775. Sa démission en faveur de son neveu est délaptrouvée, ibid. Canonitátion d'Udalrie,

Venilon, Archevèque de Sons. Le Roi Charles-le-Chauve présente une Roquête contre lui , e5t. Venilon le réconcilie avec le Roi , Vernaire , Eveque de Strafbourg , fonde le Monastere de Moury en Suisse, 543 Vezelai. On y tient un Parlement pour la Croisade , 375

Croifade, 375
Viatique, Louis-le-Gros, Roi de France, le reçoit fous les deux especes, 249
Vidames, Des Eveques & des Abbés, 468
Vistor. Saint Bernard exhorte l'Abbé

Victor. Saint Bernard exhorte l'Abbé Suger à rétablir la discipline dans l'Abbaye de faint Victor, 388

Vierge. (La fainte) Da terme d'Hildebert du Manson avoit coutume dans l'Églife de prier la fainte Vierge avec plus d'affection que les autres saints ; & lorfqu'on prononçois fon nom on Béchilfois les genoux, 30. Saints Bernard erroit que la fainte Vierge a été enlevée Qu'elle efi notre Avocare auprès de D'eu fon fils , & que nous derons trecourir à fon intercetion, ibid.

Virginité. Traité de la corruption de la Virginité par l'Abbé Rupert, 126 Visite des Evêques, 565, 720. Il leur est

Vijite des Eveques, 567, 720. Il leur et défendu de faire des exactions illicites, 571. D'être à charge aux Prêtres, & aux Fideles, 601. Vitel. Voyer. Orderic, 237 Voile. Défense de le donner aux veuves,

719. L'Eveque seul a le droit de donner le voile aux Vierges, bid. Volonté en Dieu, Hugues de saint Victor en distingue deux. La volonté de bon

plaisit, voluntas bene placiti, & la volonté de signe, voluntas signi, 222 Upsal, Les Suedois Idolâtres y avoient un Temple frameux, 10
Usure. Toutes les especes d'usure sons

Ufure. Toutes les especes d'usure sont condamnées, 604 Wibald, Abbé de Stavelo & de Corbie, (17. Il se fait Moine à Vassor, puis à

"Model, Ande de Stylend & Ge Comis-Sarrello, Se Eusles, 18 B. Il est hist Abbé de Sawelo, y rétabil le bon ordre, jibi. Il travaille wec l'Empereur pour le rémbilistement du Pale Monc Caffin il retourne à Suvelo, "B. Mon Caffin il retourne à Suvelo, "B. Min Caffin il retourne à Suvelo, "B. Min Caffin il retourne le Schwe, Ilid. Whold employe les vales fincte aus fissis de la croifade, 31. Il retourne à Sawelo, jibi. Sa mor., §1.1. Survelon, production de la comiste de la comission de la comission de la Vintaline, prespuée de Noyno, son diffituation, present de Noyno, son diffi-

rend avec Rotade, Evêque de Soillons, 777
Wulfade & les autres Clercs ordonnés par Ebbon dépolés, 666. Le Pape Nicolas Lécrit pour eux, 667. Leur eaufe

Libon depotes, 666. Le l'ape Nicolas I. écrit pour eux, 667. Leur caufe est examinée au Concile de Soissons, 667. Wulfade est rétabli, ibid.

YVROGNES excommuniés, 568

ZACHARIS, Légat du Pape à Constantinople, consent à la déposition du Patriarche Ignace, est dépost de l'Episcopat & excommunié. 664

Fin de la Table des Matieres.

## ERRATA.

D dge 21. Renait. Iffer Baudri. Page 24. la torture la queltion. Iffer la torture de la queltion. Page 27. Pichla II. Iffer Lacin II. Pag. 11. Clophe, Iffer Elophe, ibd. Villede Gand, Iffer Gan. Page 39. Gui, Iffer Guere ou Guiguer. Page 27. Pierre de Druis. Iffer e Pruis. Page 27. Melluine. Iffer Melliende. Page 46. Olivito, Iffer Olivitolo, Idid. Co-Froques. Iffer Cor-Freques. Page 277. Efferia and Serienus and Serienus and Company of the Correct Corp. Page 277. Liferia and Serienus and Patron. Je crois qu'il fantafire au finquitor de Jaguer Lac. Autrement II fauftori lar de rântes de large Effica. Cell-Active, de celled out is fon Patrons; c'el ainfique. If M. Henry, Hill. Eccl. tom. II. pag. 467. Page 710. Liene 6. pillans à reflicusion, je coui qu'il faut le pallatel. Page 274. Werfoloux, I/Iq Merfoloux.

(Le Privilege se trouve dans les précedens Volumes.)

1

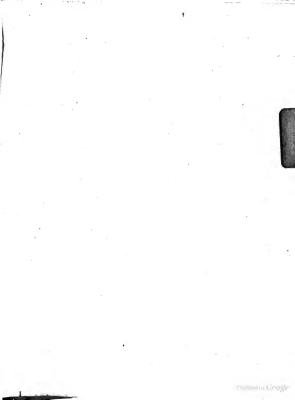

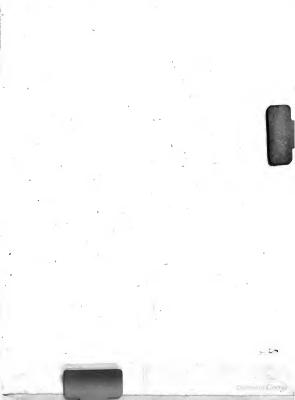

